



BAG - 28-

# LE MAGASIN PITTORESQUE.

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Ottawa

# LE MAGASIN

# PITTORESQUE

RÉDIGÉ, DEPUIS LA FONDATION, SOUS LA DIRECTION DE

MM. EURYALE CAZEAUX ET ÉDOUARD CHARTON.

#### DEUXIÈME ANNÉE.

1854.

Prix du volume broché . . . 6 fr. a relié . . . . 7 50

#### CONDITIONS D'ABONNEMENT.

PARIS.

PRIX:

Pour un an, 6 francs. — Pour six mois, 3 francs.

DÉPARTEMENTS.
Franco par la poste.
Pour un an, 7 fr. 50. — Pour six mois, 3 fr. 80.

#### PARIS,

AUX BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE, RUE JACOB, N° 30,

PRÉS DE LA RUE DES PETITS-AUGUSTINS.

M DCCC XXXIV.



# MAGASIN PITTORESQUE,

A DEUX SOUS PAR LIVRAISON.

PREMIÈRE LIVRAISON. - 1834.

LES COURSES DE CHEVAUX LIBRES, A ROME.



(Course de chevaux libres dans le Corso.)

A Rome, des courses de chevaux libres ont lieu, chaque année, à la fin du carnaval; c'est le spectacle le plus recherché et le plus populaire de ces jours de joie et de folie, dont le retour annuel est si impatiemment attendu.

Le carnaval commence le lendemain des Rois, le 7 janvier; à une heure après midi, la cloche du Capitole donne le signal; tout le monde peut alors sortir en masque des maisons pour se rendre dans l'ancienne Via Flaminia, qui divise Rome en deux parties égales, et porfe à présent le nom de Corso; cette rue a près d'une demi-lieue de longueur; elle est la promenade habituelle où les belles dames et leurs cavaliers, par manière de plaisir et d'exercice salutaire, se font mener en voiture sur les six heures du soir; mais c'est surtout pendant le carnaval que la fonle s'y presse; on suspend à toutes les fenètres des morceaux d'anciennes tapisseries de damas cramoisi, galonnés en or, et le public occupe, en payant, des sièges préparés le long des maisons.

Pendant la semaine qui précède les courses, on promène chaque jour les chevaux (barberi) le long du Corso pour les accoutumer à ce trajet, et on leur donne l'avoine à l'extrémité où la course doit finir.

Tous les marchands étalent sur des mannequins une

grande quantité de masques et d'habillemens fantastiques; on expose aussi dans de grands paniers des dragées faites de puzzolana (terre volcanique), blanchie avec de l'eau de puzzolana (terre volcanique), blanchie avec de l'eau de chaux; les masques s'aniusent à se les jeter par poignées : les rues en sont toutes blanches; personne n'est épargné, et les voitures en sont accablées. Autrefois le Corso devenait pendant le carnaval une sorte d'olympe ambulant, où tous les dieux et toutes les déesses de l'ancienne mythologie étaient reproduits dans leurs costumes; mais la mythologie a passé de mode, on ne voit plus que des mascarades de fantaisie, des polichinelles, des arlequins, des improvisateurs et des faiseurs de sonnets.

Au bruit de deux coups de canon, dont le premier se fait entendre à quatre heures et le second quelques minutes après, les voitures s'éloignent immédiatement. Un détachement de dragous parcourt le Corso au galop, tandis qu'une double ligne d'infanterie maintient au milieu le passage libre. Bientôt s'élève une rumeur confuse qui est suivie d'un grand silence.

Les chevaux choisis pour la course sont arrêtés, sur un seul rang, derrière une forte corde tendae au moyen de machines vers l'obélisque de la Porte du Peuple, Leurs fronts sont ornés de grandes plumes de paou et d'autres oiseaux, qui flottent et tourmentent leurs regards ; leurs queues et leurs crinières brillent de paillettes d'or; des plaques de cuivre, des balles de plomb garnies de pointes d'acier sont attachées sur leurs flancs, sur leurs croupes, et les aiguillonnent sans cesse : de légères feuilles d'étain brillant ou de papier gommé, fixées sur leur dos, se froissent et bruissent comme les excitations d'un cavalier. Ainsi décorés d'ornemens qui les blessent ou les effraient, on conçoit leur impatience; ils se cabrent, ils piaffent, ils hennissent. Les palefreniers qui cherchent à les retenir luttent contre eux, et l'énergie physique qui se dessine dans les poses de ces hommes du peuple, sur leurs traits, quelquefois sur leur large poitrine et sur leurs bras nus, offre au peintre ou au sculpteur des modèles qui exciteraient leur enthousiasme si trop souvent un cheval, renversant son gardien, ne le foulait aux pieds et ne s'élançait à travers le peuple encore répandu dans le Corso.

Mais le sénateur de Rome donne le dernier signal; la trompette sonne, la corde tembe, et (si la comparaison n'est pas trop ambiticuse), comme des flèches s'élancent d'un arc, les chevaux seuls, sans cavalier, volent au but. Les pointes d'acier leur déchirent le flaue, les acclamations du peuple les poursuivent comme des claquemens de fouet. Ordinairement, en deux minutes vingt-une secondes, ils parcourent 865 toises; c'est 57 pieds par seconde.

Quand un cheval peut atteindre celui qui le devance, souvent il le mord, le frappe, le pousse, et emploie toutes sortes de stratagèmes pour le retarder dans sa course. On est averti de leur arrivée par deux coups de canon; pour les arrêter, il n'y a autre chose qu'une toile tendue au bout de la rue.

Autrefois les premières familles de Rome, les Borghèse, les Colonna, les Barberfni, les Saint-Croce, etc., envoyaient leurs chevaux à ces courses; maintenant ce sont tout simplement les maquignons, qui cependant on le soin d'obtenir pour chaque coursier la protection d'une noble famille.

La dernière course de chevaux est le signal de la fin du carnaval; le peuple romain se disperse en criant; È morto carnovale! è morto carnovale!

#### QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR L'INFLUENCE DES GRAVURES.

Les amateurs d'estampes conservent précieusement les premiers essais de gravure sur bois du commencement du xv° siècle; ils montrent aux curieux des sujets de sainteté, des cartes à jouer, gravées de 4400 à 1450, ou sont représentées des figures pour la plupart informes. Les artistes, en comparant ces ébauches grossières aux belles gravures sur hois des derniers siècles, admirent les progrès de l'art.

Cette admiration est juste, et ces progrès sont incontestables; mais tandis qu'un petit nombre de véritables appreciateurs jonissent des œuvres dues aux burins modernes, autour de nous la plus grande partie de la population ne connaît pas encore de meilleures gravures que celles du xyº siècle. Les productions monstrueuses que repandent dans la France, par millions d'exemplaires, les crieurs et les porte-balles, n'ont même aucune trace de cette naïveté de dessin qui donne un prix réel aux premières tentatives de l'art : ce sont des imitations ignorantes d'épreuves anciennes dont les planches ont été usées; ce sont des croquis barbares, sans aucun sentiment de modelé ou de perspective, formées de quelques tailles noires, raides, anguleuses, ensanglantées d'ocre rouge, et dont les sujets les plus ordinaires sont : des miracles : Crédit est mort, les maurais payeurs l'ont tué : le Juif errant; les quatre fils Aimon; la bête de Gévaudan, Mandrin; Cartouche: des assassinats; de hideux portraits, etc. Si quelques gravures, ou quelques lithographies prétentieuses, enluminées moins grotesquement, et encadrées, comme sont l'histoire de Genevière de Brabant, de Mathilde et Maleck-Adel, des Scènes de noces, etc., se mêlent à ces productions, le goût n'en est pas moins offensé, et souvent même la morale en souffre davantage.

Jefferson était bien pénétré de la nécessité de combattre les fâcheuses influences de cette infériorité du goût public, lorsqu'à la lin du dernier siècle, effrayé de la parcesa du sentiment des arts dans les Etats-Unis, il faisait acheter sur nos quais, chez nos marchands de Paris, pour les répandre en Amérique, plusieurs millions de gravures représentant des seulptures d'art, des monumens, des scènes historiques, des découvertes scientifiques ou des machines.

Quelques années après, on témoignait aussi de la même conviction à l'Institut national, lorsqu'à la fin de l'aumée 1804, l'académie de littérature et des beaux arts décernait un prix de 5 hectogrammes d'or à l'ouvrage de M. Amaury Duval sur cette question mise au concours : « Quelle est l'influence de la peinture sur les arts d'industrie commerciale? Faire connaître les avantages que l'Etat retire de cette influence, et ceux qu'il peut encore s'en promettre? »

Enfin , de nos jours , l'établissement d'écoles gratuites de dessin dans les grandes villes , et surtout dans les villes manufacturières , l'enseignement du dessin lurâtire dans les écoles primaires , sont encore des applications du sentiment de ce même besoin d'améliorer l'éducation artistique dans la classe la plus nombreuse.

Bien des écrivains célèbres ont dit comment plus de pureté dans le goût et dans l'imagination révèle et provoque une perfection rapide dans les habitudes d'urbanité et d'humanité; bien des savans ont décrit avec enthousiasme comment, dans les temps antiques sous Périclès, dans les temps modernes sous Léon X ou les Médicis, on a vu l'art descendre et fleurir jusque dans les ateliers des plus humbies artisans; comment l'amour du bean dirigeait jusqu'à la main du ciscleur et du potier; comment il embellissait jusqu'aux instrumens de l'usage le plus habituel dans la vie. A remonter seulement à plusieurs siècles en arrière, il n'est personne qui ne soit à même de confirmer ces recherches historiques en considerant l'influence remarquable que le goût de l'art a déjà exercée sur des branches importantes de notre industrie nationale : par exemple, sur les manufactures de toiles peintes ou imprimées; sur celles d'étoffes de soie, d'or on d'argent : de tapisseries, d'armes, de porcelaines, de vases d'argire, de papiers peints; sur les ouvrages en émail, en mosaique, en marqueterie; sur l'orfevrerie, la teinture des bois et des fils de toute espèce; en un mot sur tout ee qui tient au luxe bien dirigé des édifices de leurs décorations extérieures ou intérieures , à celui des habits , des meubles , des bijoux de toute espèce , etc.

On se rappelle encore que, dans un rapport fait à une commission spéciale de la chambre des communes, le docteur Bowring a exprimé la surprise qu'il avait éprouvée à Lyon, en voyant la pureté du goût des ouvriers, des femmes, des enfans employés à la fabrication des soieries. Il n'a pas hésité à déclarer que c'était au sentament du dessin entretenu dans les fabriques que ce geme de produits devait sa supé-iorité incontestable, sous le rapport de ses modèles ou patrons, au même genre de produits en Angleterre. C'est qu'en effet plus d'esprit, plus de édicatesse dans le regard et dans la main de l'ouvrier, donnent à la matière qu'il modifie et qu'il transforme, plus d'élégance, plus de grâce, plus d'expression. Dans chaque profession, l'artisan doit devenir insensiblement artiste.

C'est peut-être une illusion que fait naître le désir d'être utiles, mais il semble que cette éducation du goût, déjà favorisée par l'enseignement gratuit du dessin, recevra aussi une puissante impulsion de la publicité toute nouvelle de tant de recueils à gravures vendus au même prix que les plus mauvaises estampes, et aujourd'hui répandus chaque semaine à plusieurs centaines de mille d'exemplaires dans toutes les classes.

De l'origine des noms propres en France. — Suivant une hypothèse développée il y a quelque temps dans un recueil littéraire, l'origine de la plupart des noms de famille en France daterait environ du xur siècle. Vers cette époque, les serfs s'étant successivement affi anchis, chacun d'eux, en conquérant une individualité plus distincte, en s'initiant à la liberté personnell et en détachant sa famille de l'arbre seigneurial, aurait peu à peu cessé d'être désigné uniquement sous un nom de baptème et sous celui de son seigneur.

Les noms nouveaux, choisis ou imposés par ces premières générations de chefs de famille libres, sembleraient pouvoir se diviser en cinq classes distinctes:

La première représenterait la masse des affranchis industriels qui ont gardé le nom de leur métier : les ferriers , les chaussiers , les pelletiers , les serruriers , les fabres (fèvre ou le febure) , etc. ;

La seconde représenterait les affranchis agricoles : du pré, de la vigne, du val, du chène, de l'orme, du mas, du puy, de la fontaine, etc.;

La troisième comprendrait les affranchis nommés à des fonctions bourgeoises, ou même mercenaires; ainsi : le doven, le prevôt, le maire, le sénéchal, etc.;

La quatrième embrasserait la foule de ceux qui, n'ayant ni industrie, ni terres, se sont appelés de leur forme on de leur caractère; de là ces noms : le court, le grand, le courbe, le doux, le camus, etc.;

Enfin, la ciuquième classe se composerait de ceux qui ont conservé leur nom chrétien et de baptême, et l'ont transmis à leurs enfans, comme Pierre, Paul, Luc, Antoine, Joseph, etc.

Les sentences sont comme des clous aigus qui enfoncent la vérité dans notre souvenir.

#### ALGER.

#### STATISTIQUE COMMERCIALE.

Une commission, composée de pairs, de députés et de divers fonctionnaires, avait été envoyée dans notre province d'Alger pour y faire un examen sérieux de l'état réel des choses; elle vient de rentrer à l'oris, et il en a été nommé incontinent une nouvelle, pour travailler d'après les résultats de la première enquête.

Il est probable que le public ne tardera pas à connaître quelques uns des principaux faits recueillis sur les lieux, ou quelques unes des opinions qu'ont dû se former les membres de ces commissions; nous croyons donc que nos lecteurs aimeront à trouver, dans le Magasin pittoresque, des détails poss ifs sur l'etat d'Alger; ils seront plus en mesure d'appreci, r les documens que le gouvernement se réserve de livrer à la publicité.

Nous puiserons aujourd'hui divers renseignemens dans l'Annuaire d'Alger de 1855, ouvrage qu'a publié une societé coloniale instituée en cette ville par les principaux négocians dans le but de s'occuper des intérêts du pays. Depuis la conquête l'industrie y a changé de direction; et, au milieu des méliances et des craintes de toute sorte qui doivent preoccuper les colons européens et les indigènes d'Afrique, on ne peut espèrer que les affaires soient arrivées à une situation moyenne et régulière : aussi ne doit-on pas tirer de conséquences générales des résultats que présentent les annees 1850, 1851 et 1852, et doit-on se borner à considérer les chiffres que fournit l'Annuaire pour ces années comme des faits qui réfléchissent en partie l'état matériel des choses.

Le commerce d'Alger avant la conquête était presque entièrement entre les mains des juifs et du dey; celui-ci s'etait réservé le privilége de vendre la cire, la laine et le sel. La majeure partie des affaires se faisait avec l'Italie où Livourne était le principal entrepôt; on tirait surtout de cette ville des tissus, de la quincaillerie, du sucre, des denrées coloniales, et même du café, quoique, pour cette graine précieuse aux Orientaux, on cêt la ressource des caravanes de la Mecque.

Aujourd'hui, comme alors, on importe à Alger beaucoup plus de produits qu'on n'en exporte; mais le principal commerce se fait avec la France, ainsi qu'on peut le voir dans le tableau des importations et exportations pour 4852, qui montre clairement dans quelles proportions échangent leurs pro luits les divers pays qui font des affaires avec Alger.

| IMPORTATIONS A                             | ALGER.                 | EXPORTATIONS D'AI                         | LGER.   |
|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------|
| De France D'Italie                         | 5,891,189<br>1,168,158 | Pour la France Pour l'Italie              | 651,746 |
| Des possessions an-<br>glaises dans la Mé- |                        | Pour les possessions<br>anglaises dans la | 00,000  |
| diterrauée                                 |                        | Mediterranée                              | 4,412   |
| De Tunis                                   |                        | Pour Tonis Pour l'Espagne                 | 18,782  |
| De Suede                                   |                        | Pour la Suède                             | 10,404  |

Parmi les principales importations de la France, on voit figurer les vius pour 684,000 fr., les farines pour 522,000, le sucre pour 553,000, le cafe pour 407,000, l'huile comestible pour 863,000, les tissus pour 637,000, la mercerie pour 45,000, les cuirs préparés pour 441,000, les dois de construction pour 92,000, etc., etc. — Dans les principales exportations d'Alger pour la France, il y a pour 104,000 fr. de cuirs secs et salés, pour 581,000 d'huile, pour 79,000 de cire, pour 8,000 de cuivre, pour 5,000 de plumes d'autruple.

En examinant de même les tableaux des importations et des exportations pour l'Italie, les possessions anglaises, l'Espagne et Tunis, on reconnaît que la plus grande partie des objets apportés dans Alger consiste en substances alimentaires et denrées coloniales, en tissus et quincailleries; et qu'on en tire principalement des cuirs, de l'huile, du kermès, un peu de cuivre et des plumes d'autruche. Or, à mesure que notre province d'Afrique se pecifiera et que la culture y sera plus facile, elle cessera d'achteter à l'extérieur ses substances alimentaires; peut-être même puurra-t-elle en fournir à la France, à l'Italie; il est en outre probable qu'elle réussira à produire quelques denrées de nos colonies américaines. Alors, et ce temps ne doit pas être très éloigné, la nature du commerce d'Alger

sera très modifiée; ear le chiffre des importations en cette [ ville, pour 1852, baisserait d'un million et demi au moins, si l'on en défalquait seulement celui des farines, légumes, fruits , beurre , etc. , sans compter les vius ordinaires , dont | pourra juger par le tableau suivant de la part que prennent

la vente s'y élève à environ 800,000 fr. Mais les tissus et les objets confectionnés et manufacturés demeureront toujours un objet important dans les transactions commerciales. On



( La ville et la rade d'Alger, prises du côté de l'ouest. )

à ce genre de commerce les différens pays en relation avec | cheval était interdit aux Maures), de 150 à 350 fr.; un bœnf, Alger.

IMPORTATIONS DE TISSUS A ALGER EN 1852.

|                                 | FRANCE.                      | POSSESS.     | ITALIE. | TOTAUX.                        |  |  |  |  |
|---------------------------------|------------------------------|--------------|---------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Tissus de coton                 | 184,088<br>68,279<br>107,572 | 2,700        | n       | 1,549,910<br>70,979<br>480,766 |  |  |  |  |
| - de laine Effets confectionnés | 154,447<br>121,041           | 565<br>2,720 | 41,076  | 196,086<br>125,990             |  |  |  |  |
| Soie et bourre de soie.         | 48,924                       | 1,860        |         | 56,765                         |  |  |  |  |
| TOTAUX                          | 684,151                      | 461,114      | 855,259 | 1,980,504                      |  |  |  |  |

Tunis envoie aussi pour 51,000 fr. de tissus de laine.

Les recettes de la direction des douanes ont donné 447,506 fr. en 1850; 452,060 en 1851; 656,961 en 4852; la progression est sensible. Le tonnage des navires entrés dans le port d'Alger, dans le conrant des trois années, présente un chiffre de 156,000 tonneaux; le nombre des marins qui les montaient a été de 5907 pour les navires français, et de 7595 pour les étrangers. Les droits d'importation sont cependant de 8 pour 100 pour les marchandises apportées sous pavillon étranger, tandis qu'ils ne sont que de 4 pour 100 pour celles qui arrivent sur les navires français.

Nons terminerons eet article en extrayant du tableau nº 46 de l'Annuaire quelques comparaisons entre le prix des denrees à Alger avant la conquête, et ce prix tel qu'il était au moment de la publication de l'ouvrage. Il ne faut pas oublier qu'il y a en Afrique une armée d'occupation dont l'effectif était, au 1er mars 1855, de 24,862 hommes et 2,775 chevaux. — Les prix ont augmenté ainsi qu'il suit : un âne, de 45 à 60 fr.; un cheval, de 50 à 200 fr.; un mulet (l'usage du

de 18 à 60 fr.; un mouton, de 2 fr. 50 e. à 12 fr.; le chameau, dont les Européens ne se servent pas , a conservé son prix.

Le prix du ble et eclui du bois ont double; eclui des légumes frais a quintuplé. Le quintal de pommes de terre du pays a passé de 2 fr. 50 c. à 10 fr,; le cent d'œufs, de 1 fr. 20 e. à 5 fr.; le sel, de 2 fr. 40 c. à 4 fr. 50 c. les 50 kilog.; l'huile d'olive (les 16 litres), de 5 à 12 et 18 fr. La cire, qui forme un des principaux objets de commerce, se vend I fr. 40 c. la livre de 16 onces comme du temps du dey ; cela tient à ce que ce prince s'en était réservé le monopole, et la maintenait à un prix élevé.

#### LE CHATEAU DE WINDSOR.

SOUVENIRS HISTORIOUES. - TABLEAUX CÉLÈBRES. -CHAPELLE SAINT-GEORGE.

En 1825, George IV voulut habiter le château de Windsor, situé dans le Berkshire, à 22 milles de Londres; mais la noble antiquité du manoir était beaucoup trop riche en témoignages ennemis du confortable perfectionné de notre siècle; aussi le roi, après quelques mois de sejour, fut obligé d'en sortir. Le parlement s'empressa de nommer une commission chargée de présider aux réparations et aux reconstructions nécessaires; en même temps un crédit considérable fut ouvert pour subvenir aux premiers frais. M. Wyatville (aujourd'hui sir Jeffery), commis à titre d'architecte, n'a cessé depuis cette époque de faire poursuivre les travaux avec activité. Toutefois, en 1855, e'était encore au milieu des embarras et de la poussière des constructions que le voyageur pénétrait dans ce lieu, célébré tant de fois par les poètes, les historiens et les romanciers d'Augleterre.

Au temps de Guillaume-le-Conquérant et de son fils Rufus, si le château de Windsor n'était pas une résidence, c'était du moins une place forte. Henri Ier y celebra, en 1110,

la fête de la Pentecôte; Henri II et son fils y tiurent deux parlemens. Jean, qui signa la grande charte (magna charta), en prit possession lorsqu'il eut appris la captivité de son fère Richard en Terre-Sainte, et il y demeura pendant ses querelles avec les barons. Sous son règne et sous celui de Henri III, par suite de la lutte entre la couronne et la noblesse, Windsor changea plusieurs fois de maitre. Edonard Iret Edonard II le choisirent pour leur résidence favorite; et le vainqueur de Creey, Edouard III, qui y était né, le fit

reconstruire presque entièrement. Notre vieux chroniqueur Froissart racente que l'institution de la Table-Ronde se forma dansee château au vi°siècle, et il ajoute qu' Edouard III ayant conçu le dessein de la remettre eu hontieur, ordonna la construction d'une chambre ronde de 200 pieds de diamètre. En 1556, William de Wikeham, chapelain et architecte, employa, pour accomplir le vœu du roi, trois cents soixante-dix ouvriers; on sait que quelques uns d'entre eux s'étant échappés, attirés à d'antres travaux par la promesse



Château de Windsor. - Intérieur de la chapelle.)

d'un salaire plus élevé, il fut rendu un arrêt qui les condamuait à la prison par contumace, et défendait à aucune | tain que les premières cérémonies de l'ordre de la Jarretière, fondé par Edouard III, eurent lieu dans le château | de Windsor. Jean, roi de France, était, à cette époque, prisonnier dans la tour ronde, ainsi que David Bruce, poète et roi d'Écosse; après avoir recouvré sa liberté, il rappeiait souvent à sa cour la magnificence des fêtes dont il avait été le témoin. Ce ne sont pas là encore les seuls souvenirs historiques de Windsor. Richard II y regut l'accusation de haute trahison portée par le duc de Lancastre contre le duc de Norfolk. Elisabeth, qui, à l'exemple des rois ses prédécesseurs, aimait à s'y reposer des fatigues du gouvernement, y dictait ses poésies; on montre aux voyageurs, dans la salle des archives, le manuscrit de sa traduction de l'Art poétique d'Horace. La dernière prison de Charles Ier fut Windsor. A l'époque de la restauration, Charles II chargea les lambris et les plafonds d'embellissemens d'un genre faux et ridicule, et changea diverses parties des bâtimens. La reine Anne résida souvent à Windsor. Enfin, la famille de George III y demeura jusqu'à la mort de ce prince, et nous avons dit comment George IV v voulut séjourner.

Tous ces noms se pressent dans la mémoire tandis que l'on parcourt les appartemens; le guide les rappelle à celui qui les a oubliés, ou les apprend à celui qui les ignore, en indiquant du doigt à chaque pas quelques indices curieux; dans tous ces vieux monumens, il n'est pas un meuble, une porte, une dalle, qui ne soit une page d'histoire plus instructive, pour certains esprits, que de volumineuses

compilations.

Voyager, c'est lire: par malheur, les voyages sont des livres trop longs et de trop haut prix pour le plus grand nombre; mais aujourd'hui, dans nos Magasins, le dessinateur transporte les châteaux à peu de frais, et, à peu de frais

aussi, l'eerivain sert de guide au lecteur.

En levant les yeux aux plafonds de Windsor, peints par Verrio dans le goût des plafonds de Versailles, on ne peut s'empêcher de sourire en voyant Charles II et son épouse humblement servis par Jupiter et Neptune. Fatigué de ces ridicules compositions, on admire, en compensation, des tableaux d'une valeur inestimable : tels sont les Avares, de Quentin Matsys, ce singulier forgeron du puits d'Anvers, dont nous avons raconté l'histoire dans notre 9º livraison; le Titien et Arétin, un des chefs-d'œuvre du maître de l'école vénitienne; la mort de Clèopâtre, Vénns attirée par les Grâces, du Guide; Charles I<sup>re</sup> et le due d'Hamilton, la famille de Charles I<sup>re</sup>, par Van-Dyck; le Silence, par Annibal Carrache; etc.

Ce qui distingue avant tout Windsor des autres châteaux, et ce qui lui donne son caractère particulier, c'est la chapelle de Saint-George; cet édifice est sans contredit la plus belle production de l'architecture gothique anglaise de la fin

du xvie siècle et du commencement du xviie.

Si l'on pénètre dans le chœur au milieu du jour, l'éclat de la lumière met en saillie tons les détails des seulptures aussi délicates et aussi finies que celles d'un oratoire ou d'un buffet précieux du moyen-âge. L'harmonic de l'ensemble, la pureté exquise des proportions, la variété et la richesse des ornemens, ravissent l'imagination.

Au déclin du jour, la scène change et fait place à d'antres enchantemens. Les demi-lueurs du soir, calmes et affaiblies, glissent sur les mille facettes brillantes, sur les mille encadremens argentés des vitraux, et animent, dans toute la hauteur de ces fenètres aux puissantes couleurs, les tableaux saints que la réforme a respectés. Quelques teintes de pourpre s'étendent sur le plafond décoré où viennent aboutir en foule tous les prolongemens des colonnettes, qui, à l'imitation des branchages les plus flexibles, suivent la sinnosité de la voûte, et se courbent en berceaux. Les mêmes nuances se rélicéhissent sur les bannières déployées des chevaliers de la Jarretière, suspendues au-dessus des stalles, où l'on a sculpté les armoiries de tous ces comparnons d'Edouard III.

D'un côté, l'on entrevoit la tombe d'Edouard IV, forgée en

fer., par Quentin Matsys; dans une partie opposée de la chapelle, le malheureux rival d'Edouard, Henri V, repose sous un marbre mas-if. Henri VIII et Charles I<sup>er</sup> sont ensevelis, dit-on, sous les dalles du chœur; le regard cherche en vain les deux épitaphes. Au pied de l'autel on a pratiqué un passage souterrain qui conduit aux tombes de la race réguante.

Du mouvement des raques. — Ceux qui aperçoivent pour la première fois les ondulations d'une mer agitée, sont portés à penser que l'eau s'avance sans cesse et parcourt un chemin considérable; mais c'est une illusion : l'ondulation seule se propage; quant à l'eau, elle ne change pas de place, elle ne fait guère que monter et descendre, et éprouve réellement dans ses diverses parties un mouvement de ra et vient semblable à celui du pendule. — Sur nos grands théâtres, lorsqu'on veut représenter la mer, on imprime ordinairement de longues ondulations à des pièces de tapisseries peintes; cela simule assez bien l'effet de vagues qui s'avanceraient vers les coulisses ou vers les spectateurs, et toutefois la pièce de tapisserie ne bouge pas.

Le spectacle d'une forte tempête est si effrayant que ceux qui y assistent jugent l'clèvation des lames beaucoup plus considerable qu'elle n'est en effet. Il ne paraît pas que la hauteur de l'eau dépasse de plus de dix pieds le niveau moyen; et si l'on y ajoute les dix pieds du creux correspondant au-dessous de ce même niveau, on a vingt pieds pour la totalité. Il est facile de s'assurer de ce fait en grimpant le long des haubans, et en s'arrêtant au point où l'horizon de la mer commence à être caché derrière les flots. Dans le cas du l'on tenterait l'expérience, il faudrait tenir compte de l'inclinaison du navire et de la quantité dont il s'enfonce luimème dans l'eau, lorsque descendant entre deux lames, il glisse du haut de ce plan inciiné, et acquiert une vitesse considérable qui le fait plonger.

Cependant il y a des lames qu'on appelle lames de fond, et qui peuvent s'elever à des hauteurs hors de proportion avec celles des vagues ordinaires; on les regarde comme occasionées par les obstacles que les relèvemens subits du terrain dans le fond de la mer opposent à la marche continue des ondulations générales, en forçant celles-ci à se soulever. Lorsque les lames de fond ont acquis, par suite d'une tempète, leur entier développement, elles produisent, en frappant contre des côtes escarpées, des phénomènes étomans. C'est à elles qu'il faut attribuer le jet d'eau écumant qui enveloppe parfois tout entier le phare d'Eddystone, auprès de Plymouth; ce sont elles qui viennent frapper au front, dans l'archipel des iles Mariannes, le rocher nommé la Femme de Lot, qui s'élève perpendiculairement à 550 pieds au-dessus de la mer.

#### PÉCHE DE LA BALEINE,

DANS L'ANTIQUITÉ ET DANS LES TEMPS MODERNES.

De toutes les pèches qui se font dans les différentes mers, la plus difficile et la plus périlleuse, sans contredit, est la pêche de la baleine. Quoique ce cétacé n'atteigne pas des dimensions aussi colossales, à beaucoup près, que l'ont dit certains auteurs et que le croient encore aujourd'hui beaucoup de personnes; quoique la baleine franche, qui fait l'abjet principal de ces expéditions, soit notablement inférieure pour la taille à la baleine jubarte, cependant on conçoit que c'est toujours une entreprise hasardeuse d'aller attaquer dans son élément, et pour ainsi dire corps à corps, un animal dont la lungueur moyenne est au moins de 60 pieds. Cette entreprise même, dans les temps anciens, était regardée comme si fort au-dessus des forces de l'homme, que Job se sert de cet exemple pour lui faire sentir sa faiblesse en comparaison de la toute-puissance divine:

« Enlèveras-tu, dit-il, la baleine avec un hameçon, et la tireras-tu par la langue au bout du cordeau que tu anras jeté dans l'eau? Lui passeras-tu un anneau dans le nez, et lui perceras-tu la máchoire avec le fer? La réduiras-tu à la supplication et à la prière? Fera-t-elle un pacte avec toi, et deviendra-t-elle ton esclave à jamais? Te joueras-tud'elle comme de l'oiseau, ou l'attacheras-tu peur tes jeunes filles? Tes amis la enuperont-ils par pièces, et les négocians s'en partageront-ils les morceaux? Rempliras-tu ton filet de sa peau, et de sa tête ta nasse à poissons? Mets ta main sur elle; songe à ce que serait la lette, et ne parle plus. »

Du temps de l'empereur Claude, une baleine ayant échoué dans le port d'Ostie, on fit tendre des cordes à l'entrée du port pour l'empêcher d'en sortir, puis l'empereur lui-même vint avec une petite escadre attaquer l'animal, qui périt sous les traits des archers de la garde prétorienne. Ce fut un spectacle extraordinaire, mais seulement un spectacle, car on ne profita pas des dépouilles de l'animal, et il ne paraît pas qu'on ait pensé à répéter, dans un but d'utilité, des expéditiens semblables.

A la vérité le roi de Mauritanie, Juba, en parlant de certains cétacés qui étaient remontés en troupe dans un fleuve et y avaient péri, dit que les marchands recherchaient l'huile qu'on retirait de ces animaux (probablement celle qui flottait sur l'eau autour de leurs corps à demi décomposés), et qu'ils s'en servaient pour frotter leurs chameaux afin de les préserver de la piqure des taons. D'ailleurs cet usage était si limité, que Pline, qui fait mention de quarante-deux espèces d'huiles, ne parle pas même de l'huile de poisson.

Lorsqu'un grand cétacé venait à mourir sur quelque rivage, cela ciat considéré par les habitans comme une vériable calamité, à cause de l'odeur qui s'exhalait du cadavre; et les habitans de Bunes, à ce que nous apprend Plutarque, attribuèrent une maladie pestilentielle dont leur ville fat ravagée aux émanations provenant du corps d'une baleine que les flots avaient rejeté sur le rivage voisin.

Les petites espèces de cétacés étaient déjà cependant, à ce qu'il parait, vers cette époque, l'objet d'une pèche assez importante dans les mers de la Grèce. Ce n'était pas pour leur luille qu'on les recherchait, mais pour leur chair. Aujour-d'hui, cette chair nous semble rebutante; mais anciennement on était sans doute moins délicat, et nous savons que dans le moyen âge les marchés aux poissons étaient, surtout pendant le carème, amplement fournis de marsouins et de dauphins.

C'est probablement par la péche des grandes espèces de dauphins que les habitans de tout le littoral de la baie de Biscaye ont préludé à la péche de la baleine, dont ils ont fait les premiers l'objet d'une industrie régulière. Lorsque les baleines, qui, au commencement de notre ère, étaient encore fréquentes dans ces parages, s'en éloignèrent enfin, les Basques affèrent plus loin pour les chercher; et dès lors,

comme ils ne pouvaient revenir au port après chaque captire, ils furent obligés d'employer des bâtimens assez grands pour contenir le produit de toute une saison de pèche, et construits de manière à ce qu'on pût installer à bord les chaudières destinées à la fonte du lard.

De ce que les Basques ont été les premiers à entreprendre ces expéditions lointaines, il ne s'ensuit pas, comme heauconp de gens semblent le croire, que les Français puissent se vanter d'avoir devancé en cela toutes les autres nations de l'Europe. Beaucoup de Basques, dont il est ici question, étaient, depuis Henry de Transtamare, sujets du roi de Castille, et il paraît même que les Asturiens, leurs voisins, s'adonnèrent presque aussitôt qu'eux à la grande pèche. C'est du moins ce qu'en auraît droit de conclure, en voyant le nombre des mots espagnols qui se trouvaient anciennement dans le langage des baleiniers. Ainsi, dans une liste anglaise des objets nécessaires à la pèche, liste écrite en 1589, et conservée dans la collection d'Hakhūit, les manches de harpon sont nommés estaras; les couteaux à émincer, machetes; les lignes à lance et à harpon, va-y-renes et arponieras.

Les premières expéditions des Anglais pour la pêche de la baleine ne sont pas de beaucoup postérieures à celles des Basques, des Asturiens et des Gascons; et il existe des documens relatifs à une tentative de ce genre faite en 4524. Du reste, à cette époque, les navigateurs formés en Angleterre étaient bien loin d'égaler ceux qui sortaient des différens ports de la baie de Biscaye, et leurs voyages furent, en général, si peu profitables, que, jusqu'à la fin du xvi siècle, cette branche d'industrie resta parmi cux très languissante. Elle se ranima tout-à-coup après les premiers voyages à la baie d'Hudson; mais dès qu'on fut informé en Europe des avantages que semblait promettre la pèche dans les mers Arctiques, les Hollandais, qui venaient de former, depuis peu d'années, leur compagnie des Indes orientales, pensèrent qu'il y avait peut-être autant à cagner près du cercle polaire qu'entre les tropiques ; et, sans négliger leur première spéculation, ils en commencèrent une seconde, qu'ils suivirent avec une égale persévérance. Sentant bien qu'ils ne pouvaient devenir en un instant aussi habiles à cette pêche que des hommes qui s'en necupaient depuis des siècles, ils commencèrent par prendre des Basques à leur solde, et, d'abord disciples dociles, ils devinrent maîtres en peu de temps, et purent se passer de tout secours étranger. Cependant les Anglais, qui avaient précédé de quatre ans les Hollandais dans ces mers, voulurent en pleine paix les en chasser, et ce fut l'origine d'hostilités qui éclatèrent en 1617. Plusieurs autres nations de l'Europe refusant, comme la nation bollandaise, de reconnaître les prétentions de l'Angleterre, le debat devint général. Enlin les pécheurs se virent contraints, par leur intérêt réciproque, de se partager cette mer et de s'imposer des limites. Mais, dans cette transaction, les



(A. Le harpon. - B. La lance.)

Français furent comptés pour peu de chose, et une exclusion complète n'eût pas été plus lumiliante que ne le furent les conditions auxquelles ils reçurent une mesquine part.

Les Basques , comme nons l'avons déjà dit, avaient pris l'habitude de faire l'huile au fur et à mesure qu'ils prenaient : les baleines. Les Hollandais, dans la crainte du feu, n'Ϗrent pas fondre le lard à bord, et d'abord ils le conservaient i dans des barriques jusqu'au retour. Comme cela rendait leurs produits à la fois plus chers et moins bons, la compagnie

forma, au Spitzberg, une factorerie où tous ceux de leurs bâtimens qui péchaient à l'est du Groenland apportaient à de courts intervalles leurs produits hruts, qui y étaient convertis en huile. Le village, auquel ils domérent le nom de Smeerenberg (du verbe smeeren, fondre), était, pendant la saison de la pêche, le centre d'une activité prodigreuse. Il y venait des marchands de toutes sortes, et à 11 degrés du pôle on trouvait autant d'objets de luxe et de commodité qu'à Amsterdam.

L'établissement continua à prospérer jusqu'au moment où la baleine s'étoignant de ces parages, les pêcheurs cessérent egalement de les fréquenter. Cela eut lieu graduellement dans l'espace d'environ dix années, de 4660 à 4670; une guerre qui survint bientôt força d'abandonner tout-à-fait cette

factorcrie, et aujourd'hui on ne sait pas même exactement quelle était sa situation.

Le théâtre des pèches a ainsi très souvent changé, et dans des espaces de temps fort courts. La côte orientale du Groenland était, il y a douze ou quinze ans, considérée par les



(Pécheurs s'apprétant à harponner.)

baleiniers anglais comme une des meilleures stations pour les pèches; aujourd'hui, cette partie de la mer est complètement deserte; les bâtimens traversent, sans s'arrêter, le détroit de Davis pour pénétrer dans la baie de Baffin, sur la côte opposée du Groënland; la pèche y est maintenant très profitable, mais elle est plus dangereuse qu'en aueun autre lieu, à cause des montagnes flottantes de glace qui y sont très nombreuses, et qui, chaque année, causent la perte de plusieurs navires.

Les vaisseaux employés aujourd'hui à la pêche de la baleine sont en général du port de 550 à 450 tonneaux, et portent de 50 à 45 hommes d'équipage, y compris le capitaine, le chirorgien et les chefs de pirogues, qui sont considérés comme officiers. Chaque pirogue est armée de quatre ou de six rameurs, outre le chef qui est au gouvernail, et le harponneur qui est à l'avant. Les principaux instrumens sont deux harpons A, et six ou huit lances B (voyez la figure p. 7). La tige en fer du harpon a trois pieds de longueur environ; elle est terminée, du côté opposé à la pointe, qar une douille en fer, dans faquelle entre le manche qui sert à la lancer. Ce manche est un bâton de 5 pieds de longueur : au-dessus de la douille est fixée une boncle en chanvre natté qui reçoit l'extrémité d'une corde ou ligne, comme disent les marins, dont la grosseur est de 21 lignes, et la longueur de 155 brasses.

La lance ne se darde pas comme le harpon; elle ne quitte pas la main de celui qui la tient; sa longneur est de 15 à 14 pieds, y compris la hampe, qui en a huit.

Lorsque le bâtiment est arrivé dans les parages où l'on s'attend à trouver des baleines, un homme est constanment placé en vigie au hant du mât. Dès qu'une baleine est signalée, on s'empresse de mettre les canots à la mer, et on s'ai-

range de manière à s'approcher de l'animal sans l'effrayer. Quand on est arrivé à la distance convenable, l'homme placé à l'avant lui lance de toute sa force le harpon qu'il tient à la main. La baleine, en se sentant blessée, donne ordinairement un violent coup de queue qui serait fatal à la pirogue, si on n'avait en d'avance bien soin de se mettre hors de la direction où le coup doit porter; elle plonge aussitôt après, et entraîne avec une rapidité extrème la ligne qui est attachée an harpon. Le frottement de cette corde sur le bord de la pirogue serait capable de l'enflammer, si l'on n'y jetait de l'eau.

An bout d'une demi-heure environ, la baleine reparait à la surface, mais bien loin du lieu où elle avait plongé; cependant comme on peut, à diffèrens signes, juger de la direction qu'elle prend, on tâche de se trouver près d'elle au moment où elle sort. Pour mieux s'assurer d'elle, on la frappe d'un second et même d'un troisième harpon; après quoi on l'attaque avec les lances. Dès qu'elle est morte, on la traîne vers le bâtiment, on l'accroche le long du bord pour déponiller le corps de son lard, les mâchoires de leurs fanons; puis on abandonne la chair aux oiseaux de mer, aux ours et aux dauphins, qui en font eurée.

Le temps employé à la prise d'une baleine est très variable. Il est arrivé quelquefois d'en tuer une en moins d'une demiheure, tandis que pour d'autres il a fallu deux jours.

(Cet article sera continué.)

LES BUREAUX D'ARONNEMENT ET DE VENTE sout rue du Colombier, n° 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 50.

AUMAUE
(Département de la Scine-Inférieure)
PORTE DE L'ABBAYE DE SAINT-MARTIN D'AUCHY.



(Porte de l'abbaye de Saint-Martin-d'Auchy.)

La petite ville d'Aumale, située dans le département de la Seine-Inférieure, est désignée par les anciennes chartes sous les diverses dénominations d'Alba-Mala, Abba-Marla, Auhacum. On ne connaît pas précisément la date de son origine. Vers l'an 1090, la seigneurie d'Aumale était possédée, avec le titre de comté, par Eude de Champagne, qui en avait reçu, dit-on, l'apanage de Jean, archevêque de Rouen, à la charge de porter sa bannière et de le servir avec dix chevaliers.

En 1695, le comté fut érigé en duché-pairie par Henri II, en faveur de Louis-Auguste de Bourbon, fils de Charles-Enmanuel II, duc de Savoie, et de Jeanne de Nemours. C'est aujourd'hui un chef-lieu de canton.

Comme toutes les anciennes villes des temps féodaux, Aumale fut souvent exposée aux désastres de la guerre. Nous la voyons successivement prise en 1089, à Robert, duc de Normandie, par Guillaume-le-Roux, roi d'Angleterre, et saccagée en 1492 par Philippe, comte de Flandres, qui l'emporta d'assaut, et fit la garnison prisonnière. Après avoir été long-temps disputée par Richard Cœur-de-Lion, et

par Philippe-Auguste, elle tomba définitivement au pouvoir de ce dernier : mais elle n'était plus alors qu'un monceau de ruines. Son enceinte, trop vaste pour une population décimée sans relâche, fut réduite à des proportions conformes à cette malheureuse destince. Dès ce moment, son importance, comme ville de guerre, commença à déchoir, et peut-être ses habitans, plus paisibles par cela même qu'ils devinrent moins puissans, n'eurent-ils pas lieu de s'en repentir.

C'est à Anmale que Henri IV faillit être pris par un détachement de l'armée du duc de Parme. S'étant avancé trop loin dans une recomaissance, il fut poursuivi, et il eût été inévitablement atteint sans la présence d'espritd'une femme, nommée Jeanne Leclerc, qui baissa fort à propos le pont de la longue rue, et le releva entre le roi et les ennemis.

La ville d'Aumale est devenue industrielle comme notre siècle, de guerrière qu'elle était dans les siècles précédens. Elle a remplacé ses forteresses par la construction pacifique des moulins à foulon et des manufactures de serge. Ses habitans sont fort actifs; elle fait plus de commerce que bien des villes supérieures en étendue et en population. Dans ses en-

virons, on tronve en grande quantité la garance, plante | d'un grand usage dans la teinture.

On n'aperçoit presque plus rien dans les anciennes constructions de la ville d'Aumale qui rappelle le souvenir des temps historiques. Il y a quelques années pourtant, les voyageurs se détournaient encore pour admirer la porte de l'ancienne abbaye de Saint-Martin d'Auchy, dont nous reproduisons le dessin; mais cette porte a été détruite, et le nom de l'auteur d'un travail si remarquable est demeuré inconnu.

Voici ce que nous trouvons dans les Annales des Bénédietins, relativement à la fondation du monastère de Saint-Martin d'Auely : « Sur les confins de la Normandie et du pays d'Amboise, il existe un ancien lieu fortifié, appelé Albe-Marle, auprès duquel se trouve une église consacrée à la sainte Vierge Marie et a saint Martin, le premier des canonisés, devenue plus tard le siège de l'abbaye de saint Lucien, et enfin érigée en abbaye. Cette église fut fondée dans un endroit appelé Auchy, au temps de Richard III, prince des Normands, par un noble homme appelé Gérinfroy, qui construisit aussi le château d'Albe-Marle, sur la rivière. »

Cette belle abbaye de Saint-Martin d'Auchy, si vantée dans toutes les anciennes chroniques, fut détruite dans la guerre du x1º siècle. On la rebâtit en 1448, à l'époque de la renaissance.

La porte, dont nous regrettons la destruction récente. portait, comme presque tous les édifices de ce temps, le chiffre de François Ier, sa salamandre, et sa devise si connue: Nutrisco et extinguo. Des purtraits, des croix de Lorraine. des initiales élégamment liées par des cordons sculptés avec art, concouraient à l'embellissement de ce charmant morceau d'architecture.

#### BIOGRAPHIE. LEGENDRE.

Le 9 janvier est l'anniversaire de la mort de Legendre, un de nos plus grands géomètres, membre de l'Académie des seiences, du Bureau des longitudes, ancien examinateur des élèves de l'École Polytechnique, de l'artillerie et du génie. Né à Paris le 48 septembre 4752, il est mort l'année dernière, âgé de quatre-vingt-un ans. Sa longue carrière fut consacrée tout entière aux sciences mathématiques et à leurs applications les plus élevées; il les a enrichies de nouvelles méthodes de calculs, de théorèmes feconds en conséquences importantes. C'est un spectacle bien digne d'admiration que ce cours non interrompu de plus de seize lustres de recherches et de découvertes, d'efforts et de succès.

Legendre fut un des disciples de l'abbé Marie, dont la mémoire sera toujours chère aux sciences; il n'avait que dix-sept ans lorsqu'il soutint, en présence de l'académie des sciences, une thèse sur des questions de hautes mathematiques, et l'éclat de ce début fut comparé à celui des premiers essais de Pascal et de Clairant. En 4774, l'abbé Marie le fit nommer professeur de mathématiques à l'Ecole militaire, où il trouva encore assez de temps pour suivre ses études savantes : il assembla alors les matériaux des mémoires qu'il publia successivement et qui lui ouvrirent, en 1785, année où la science perdit Euler et d'Alembert, les portes de l'académie des sciences de Paris. Peu de temps auparavant la balistique avait été le sujet d'un mémoire couronné par l'académie de Berlin, qui ne tarda pas à mettre l'auteur au nombre de ses membres.

Ce fut à la mécanique céleste qu'il fit les plus heureuses applications de ses methodes analytiques; il s'agissait alors d'achever le magnifique édifice commencé par Newton, et de placer les lois générales de l'univers, énoncées par ce grand génie, au nombre des vérités les mieux constatées grange, Laplace et Legendre, et en Italie Plana, ont travaillé sans relâche à recoeillir et enltiver l'héritage du géomètre anglais, tandis que dans la Grande-Bretagne, on paraissait y avoir totalement renoncé. Un des mémoires de Legendre eut pour objet le calcul de l'attraction des sphéreules, et ses recherches donnèrent naissance à des théorèmes qui servent encore de bases à la théorie actuelle; dans un second mémoire, il s'occupa de la figure que doit prendre, en vertu des lois qui régissent la matière, une planète supposée fluide, dans le casoù cette planète est homogène, et dans celui où elle est composée de conches différentes.

En 4787, il se fit sur la côte d'Angleterre voisine de la France, une opération trigonométrique pour obtenir avec précision la difference de longitude entre l'observatoire de Greenwich et celui de Paris; le gouvernement français ayant jugé convenable d'v envoyer une commission, Legendre en fit partie, et produisit à cette oceasion un théorème fort beau et fort utile pour la résolution des triangles sphériques tracés à la surface de la terre et dont les côtés sont très petits. Après la chute de Robespierre, il quitta la campagne où un ami lui avait donné asyle, il fut nommé chef du bureau des poids et mesures; aussitôt que l'Institut national fut formé, il y fut appelé, et prit la plus grande part, comme géomètre, an grand travail du nouveau système métrique. Ce fut lui qui répéta toutes les opérations et vérifia tous les calculs par des méthodes qui lui étaient propres et qu'il avait consignées dans un mémoire particulier.

Cependant, Legendre no se livra pas exclusivement aux questions d'astronomie physique ou de géodésie : un penchant irrésistible l'entraînait vers les pénibles recherches sur les propriétés des nombres; il se plaisait à lutter contre les difficultés de ces matières. Les fruits de ses longues méditations furent d'abord conservés dans les mémoires de l'Académie des sciences, puis rassemblés dans un ouvrage spécial, sous le titre modeste d'Essai sur la théorie des nombres. Parmi les nombreux théorèmes que cet ouvrage renferme, on remarque surtout celui qu'il a appelé ioi de réciprocité. Il publia encore une nouvelle méthode pour la détermination des orbites des comètes. En 1805, un autre mémoire exposa la célèlire Méthode des moindres carrés des erreurs.

Mais il n'oublia pas la jeunesse studieuse, et il composa pour elle les Élèmens de géomètrie, livre traduit dans toutes les langues de l'Europe et adopté par toutes les universités.

Sincèrement ami des sciences pour elles-mêmes et non pour les avantages qu'elles lui avaient procurés, il apprenait avec une vive satisfaction que de jeunes émules marchaient sur ses traces et parcouraient à grands pas la carrière qu'il leur avait ouverte. Le jour où les mémoires d'Abel et de Jacobi sur la Théorie des fonctions elliptiques furent mis sous ses yeux, fut un des plus agréables de sa vie : il vit que ces jeunes géomètres avaient étendu ses vues et leurs applications, il prévit les acquisitions que la science allait faire; ses vœux étaient exaucés.

Le nom de Legendre doit être ajouté à la liste des géomètres dont les travaux se sont prolongés jusqu'à la mort. Au moment où il sentit les atteintes de la maladie qui termina ses jours, il mettait la dernière main à son troisième volume sur les fonctions elliptiques : ainsi Euler mourut en achevant un calcul sur la force ascensionnelle des ballons; Lagrange, en publiant la deuxième édition de la Mécanique analytique: Laplace, en achevant le cinquième volume de la Mécanique céleste.

La maladie de Legendre fut longue et douloureuse, et il ne s'en dissimulait point le résultat : cette perspective et les souffrances qu'il éprouvait n'affaiblirent en rien son courage, et trouvèrent une âme saine et forte dans un corps menacé d'une dissolution prochaine. Il se félicitait d'avoir employé toute sa vie à des travaux qui, encore après lui, devaient servir à l'instruction de la jeunesse. Dans ses divers ouvrage il dont se composent les sciences humaines. En France, La- ne voyait que quelques progrès de plus pour la science, mais

il n'en tirait aueune vanité, car jamais il ne voulut les faire annoncer. « S'ils sont bons, disait-il, on les connaîtra tôt ou tard, je ne veux pas occuper le public de moi.» Cette même modestie l'engagea à laisser en mourant une lettre adressée au président de l'Institut, dans laquelle il le priait de faire connaître qu'il ne voulait aucun éloge, pensant que ses ouvrages en tiendraient lieu pour ceux qui les trouveraient utiles. D'après cette recommandation expresse, le président de l'Institut ne parla que des travaux du géomètre, et ne fit point l'éloge d'un homme que toute l'Europe environnait de son estime.

Il fut enterré à Auteuil, comme il l'avait demandé.

« A un intervalle de moins d'une année, dit M. Poisson en terminant son discours sur la tombe de son collègue, Cuvier a été enlevé aux sciences naturelles et Legendre aux sciences mathématiques. La mort, dans sa cruelle équité, a frappé au faite les deux divisions de notre académie. »

#### DE LA PRESCRIPTION. TRENTIÈME ANNIVERSAIRE DU CODE CIVIL.

Les législateurs des différens peuples ont toujours admis que lorsqu'un créancier était resté un temps assez long (dout la durce est déterminée selon les divers cas) sans réclamer de paiement et sans exercer aucune poursuite, le débiteur s'est acquitté ou libéré de son obligation. On suppose que le eréancier, s'il n'avait été satisfait, n'aurait pas manqué de réclamer et de poursuivre, et que si le débiteur ne peut montrer la preuve de sa libération, c'est parce qu'il n'a pas cru nécessaire de la conserver aussi long-temps : en conséquence, elle interdit au créancier toute action pour contraindre au

En certains cas, sans doute, la prescription peut être injuste et favoriser la mauvaise foi; mais on sent aussi que, sans son secours, on serait souvent exposé à payer deux ou plusieurs fois. Qu'un ouvrier, qu'un marchand, qu'une personne quelconque vienne, après dix, vingt ou trente ans, vous demander le prix d'un travail que vous lui aurez fait faire, d'un objet que vous lui aurez acheté, ou le remboursement d'une somme que vous lui aurez empruntée, qui pourrait se flatter d'avoir toujours assez d'ordre et de soin pour retrouver la quittance et justifier le paiement?

La prescription est non seulement un moyen de se libérer, mais encore un moven d'acquérir (code civil); ainsi, aujourd'hui je m'empare d'un moreeau de votre terrain, vous n'en réclamez de moi ni le prix ni la restitution; vous gardez le même silence pendant trente ans. Ce laps de temps écoulé, vous réclameriez en vain ; la prescription m'est acquise : la loi supposera que si j'ai pris votre terrain je vous l'ai payé, et elle repoussera votre demande.

Autrefois, les règles et les détails de la prescription variaient, dans nos diverses provinces, d'après les différentes coutumes qu'on y suivait : il y avait des prescriptions de trente ans, de quarante ans, cent ans. Le code civil est venu établir une législation et des principes uniformes pour toute

la France.

Relativement à certains objets, les délais de la prescription sont plus on moins courts; mais, depuis le code civil, le principe général en cette matière, c'est qu'il y a prescription par le délai de trente ans écoulés sans poursuites de la part du réclamant. Ainsi, vous prétendez que je vous dois une somme d'argent, que j'ai envahi un morceau de votre champ, que j'ai pratique un conduit pour diriger les eaux de mon terrain sur le vôtre, que j'ai ouvert une fenêtre ou pratiqué une vue sur votre jardin; si le fait remonte à trente ans et que vous n'ayez pas réclamé dans l'intervalle, vous ne serez pas recu à reclamer désormais, et les choses resteront dans l'état où elles sont, sans que vous puissiez obtenir aucun dédoromagement. Or, il y aura trente ans en 1854 que le code civil,

l'empire, aura été donné à la France. Le 25 mars prochain sera le trentième anniversaire de la pronulgation par le 1° consul du titre de la Prescription, dernier titre du code civil des Français. - A cette époque, toutes les prescriptions commencées avant ce code ou avec lui, et pour lesquelles il n'aura été pris aucune mesure, seront irrévocablement acquises. Le Magasin pittoresque profite de sa publicité pour en donner avis à ses lecteurs, notamment aux maires des communes, aux officiers municipaux, etc., afin que chacun d'eux prenne ses précautions.

Nous n'avons pas besoin de dire que, dans cet article, nous n'avons prétendu donner qu'une idee de ce qu'on entend par prescription, sans en faire connaître ni les diverses espèces ni les différentes règles.

Singulières formes de rochers. -- Près de l'île de Corfou s'élève un rocher qui a l'apparence d'un vaisseau à la voile; les anciens s'imaginaient y voir le navire pheacien qui portait Ulysse dans sa patrie, et que Neptune avait metamorphosé en pierre pour venger son fils Polyphème. Deux autres rochers, l'un près de la côte du pays des Patagons, et l'autre près des côtes de Californie, présentent de loin la même forme, et ont souvent trompé les navigateurs.

#### SURPRISE DU CHATEAU DE DUNBARTON. CHRONIQUE ÉCOSSAISE DE BUCHANAN.

Le 1er avril 4571, la trève conclue entre Marie d'Ecosse et les partisans de son fils venait d'expirer. Le vieux comte de Lennox, chef des ennemis de la reine, régent et grandpère du jeune roi, se promenait de long en large sur la terrasse de sa maison de Glasgow, et d'un air soueieux calculait les chances des nouvelles hostilités, lorqu'un soldat, sortant du brouillard, s'approcha de lui; c'était un petit homme dont le regard brillait singulièrement : il adressa avec volubilité une harangue à Lennox, qui l'écouta sans aucune émotion apparente, et, à la lin, leva les épaules d'un air de doute. Le soldat sourit avec amertume, et s'éloignant de quelques pas, ramena aussitot avec lui une femme et un enfant en pleurs. Le vieux Lennox parut satisfait : il appela des gardes auxquels il confia la femme et l'enfaot; ensuite il fit demander le capitaine Thomas Crawford de Jordan-Hill:

- Capitaine Crawford, lui dit-il, l'ennemi n'a plus qu'un seul château qui est toute sa force : c'est Dunharton. Voulez-

vous donner Dunbarton au roi?

- Dunbarton! noble comte; ce rocher qui a pour se défendre les mugissemens de la Clyde et l'épée de Fleming! Croyez-vous sérieusement au succès d'une pareille tentative?

- Le roi ne croit aucune action héroique impossible au brave Crawford, répondit le régent en serrant la main du capitaine. Econtez seulement ce soldat, échappé de Dunbarton au péril de sa vie et de celle de sa famille qu'il vient de nous livrer comme gage de la vérité de ses paroles.

Crawford interrogea le soldat ; après une demi-heure d'un dialogue animé, il le quitta en le regardant de près dans les yeux, et lui dit à demi-voix : - A ce soir. - A ce soir, ré-

pétá l'autre.

A la fin du jour, Crawford, accompagné du soldat, sortit de Glasgow, à la tête d'une petite troupe munie d'échelles. Vers minuit, il atteignit le milieu du rocher. La lune était couchée, et le ciel, qui jusque là avait été très clair, se couvrit d'un voile de mages transparens. C'était à l'endroit le plus escarpe du rocher qu'il fallait tenter l'escalade, parce que là les sentinelles étaient moins nombreuses, et vraisemblablement plus confinntes. La première échelle était à peine lixée que l'empressement et le poids des assaillans la fit tomber; personne cependant ne fut blesse, et l'on n'entendit aucune sentinelle de la garnison prendre l'afarme. monument le plus durable et le plus utile du consulat et de | Crawford et le soldat gravirent le roc, et attachérent l'échelle



(Vue du château de Dunbarton, sur la Clyde.)

aux racines d'un vieil arbre suspendu au-dessus d'un ravin. Bientôt toute la troupe parvint près de l'arbre, non sans de grandes difficultés; mais de cette place au pied des murailles il v avait encore une distance considerable. L'échelle fut une seconde fois levée contre le rocher, et chacun se hâta de monter. Au milieu de ce travail, il survint un évenement qui faillit tont perdre : un soldat fut sondainement saisi d'une atiaque nerveuse et se cramponna de toute sa force à l'échelle sans avancer; il avait perdu connaissance : tous ceux qui le suivaient furent obligés de s'arrêter; on ne savait quel parti prendre, et l'on se consultait à voix basse. On ne pouvait franchir cet homme; pour le détacher violemment de l'échelle il eût fallu employer une force qui eût été fatale à tous ; le poignarder et le jeter en bas du rocher était une action cruelle, et la chute du corps eût peut-être été entendue du haut des remparts. La présence d'esprit de Crawford vint au secours de la troupe : il fit lier fortement aux échelons le soldat évanoui; ensuite il commanda à tons les assaillans de passer de l'autre côté de l'échelle, et l'on parvint ainsi à s'élever an-dessus de ce malheureux, en s'appuyant sur, son ventre et sur ses épaules. Le jour commençait à naître; il restait une haute muraille à escalader : ce fut l'affaire de peu d'instans. Une sentinelle aperçut le premier homme qui s'élança sur le parapet, et cria Aux armes! Les officiers, les soldats à demi nus, sans armes, se précipitèrent au dehors plutôt pour sanver leur vie que pour la défendre. Les assaillans firent plusieurs décharges de mousqueterie; ils s'emparèrent du magasin, et tournèrent les canons contre la garnison. Lord Fleming descendit dans une petite barque, et s'enfuit dans l'Argyleshire; Crawford, sans avoir perdu un seul homme, resta maître du château.

Le château de Dunbarton a sonvent servi, depuis cette époque, de prison d'Etat. Le rocher qui le supporte est formé de basalte, et en plusieurs endroits il a une influence magnétique.

#### LE SECRÉTAIRE.

la longue huppe raide qu'il porte à l'occiput a rappelé aux Hollandais la plume que chez eux les hommes de bureau placent derrière leur oreille lorsqu'ils cessent un moment d'écrire. Le secrétaire a beaucoup embarrassé les naturalistes, qui, même à présent, ne sont pas d'accord sur le rang qu'on doit lui assigner : quelques uns, en effet, ayant égard à la longueur de ses jambes, le placent parmi les échassiers; d'autres, prenant plus particulièrement en considération son genre de vie, en font un oiseau de proie; mais Latham veut que ce soit un vantour, et Gmelin un faucon.

Cet oiseau, qu'on ne trouve que dans les environs du cap de Bonne-Esperance, est remarquable par ses longues jambes qui le rapprochent des oiseaux de rivage; par son bec, robuste comme celui d'un oiseau de proie; par ses sourcils, formés d'un seul rang de cils noirs longs de plus d'un pouce; par sa huppe, composée d'un double rang de plumes longnes, dures et étroites à lenr origine, placées depuis la nuque jusque vers le milieu du cou; par la grandeur de sa bouche, fendue jusqu'aux yeux; enfin par ses gros doigts courts, armés d'ongles crochus, et presque émoussés.

Le secrétaire est haut de plus de trois pieds; son port, lorsque rien ne l'inquiète, a quelque chose de grave, et on dirait presque d'affecté. Il a la tête, le cou, la poitrine et les ailes d'un gris bleuâtre; le ventre et les jambes d'un assez beau noir, la gorge blanchâtre ; la peau nue qui entoure son bec est d'un jaune orangé brillant.

La queue chez le mâle est très étagée, et les deux plumes du milieu, du double plus longues que les deux suivantes, trainent souvent à terre, de sorte que le bout ordinairement en est usé.

L'espèce de crinière qui garnit le derrière du con peut être redressée à volonté par l'oiseau; elle est plus longue chez le mâle que chez la femelle; celle-ci se distingue encore extérieurement par une moindre inégalité dans les plumes de la queue, et une plus grande porportion de gris dans tout le plumage.

Le secrétaire est grand ennemi des serpens ; lorsqu'il découvre un de ces animaux, il l'attaque d'abord à coups d'ailes Le nom de secrétaire a été donné à cet oiseau, parce que | pour le fatiguer; il le saisit ensuite par la queue, l'eulève à une grande hauteur en l'air, et le laisse retomber, ce qu'il répète jusqu'à ce que le serpent soit mort. On a songé à tirer parti de cette antipathie de l'oiseau pour les reptiles, et on a essayé de le multiplier à la Martinique, où il pourrait rendre de grands services en détruisant les vipères fer-de-lance qui infestent cette ile.

Le secrétaire, pris jeune, s'apprivoise aisément, et s'habitue fort hien avec la volaille, si on a soin de ne pas le laisser jeuner; mais s'il souffre de la faim, il fait sa proie des poulets et des jeunes canards. Soit qu'il tue un poulet ou un rat, il

ne le frappe point avec le bec, mais avec le pied, et communément il l'abat du second coup. Il préfère les animaux vivans à ceux qui sont morts, ce qui le distingue des vautours, et il préfère la chair au poisson, ce qui l'éloigne des échassiers.

En captivité on voit cet oiseau marcher à grands pas presque continuellement, et c'est cette habitude qui lui a valu le nom de messager, par lequel on le désigne quelquefois.

Le nid des secrétaires est construit en forme d'aire, et plat comme celui de l'aigle; il est garni en dedans de laine et de plume. Le même nid sert plusieurs années au même couple.



(Les Seerétaires.

Les petits sont long-temps avant de prendre leur essor; en revanche lorsqu'ils ont pris tout leur accroissement, ils courent d'une vitesse extrème, et même lorsqu'ils sont poursuivis, ils courent plus souvent qu'ils ne s'envolent.

#### DES IMPOTS EN FRANCE.

(Premier article.)

On a cru long-temps devoir céder à forfait, à des compaguies particulières, la plupart des opérations relatives à l'assiette, à la perception et à l'emploi des revenus publics. Cet ancien système, qui livrait aux spéculations de l'intérêt privé l'exécution des lois de finances, l'application des tarifs et les ressources du crédit, était aussi préjudiciable aux contribuables que ruineux pour le trésor de l'Etat. L'expérience a démentré au gouvernement qu'il devait prendre une part plus directe à l'administration des intérêts généraux qui lui étaient confiés, et il a fait succéder le mode plus régulier des régies intéressées à celui des fermes générales. L'épreuve de ces deux régimes a conduit plus tard à reconnaître qu'il était indispensable de soustraire aux mains avides des traitans, la gestion des deniers de l'Etat; qu'il fallait confier tout le service des finances à des administrateurs placés sous les ordres immédiats du ministre, et soumis au contrôle d'une comptabilité centrale.

On distingue actuellement en France deux mamères générales d'asseoir l'impôt. Ou bien, on demande directement au contribuable, dit J. B. Say, une somme que certaines indications font supposer qu'il est en état de payer (comme dans le cas où il est taxé soit en raison de la propriété foncière dont il possesseur, soit en raison de la grandeur et de la cherté du logement qu'il occupe, du nombre des fenêtres qui laissent entrer le jour chez lui, etc.), c'est ce qu'on nomme les contributions directes. Ou bien on le taxe en raison de la marchandise qui est l'objet de son travail, ou qu'il veut consommer, ou qu'il fait transporter d'un lieu dans un antre, c'est ce qu'on nomme les contributions in directes.

#### DES CONTRIBUTIONS DIRECTES.

Les contributions directes sont ordinairement les premières ressources qui s'offrent au besoin des peuples, parce qu'il est plus facile d'atteindre, par un impôt fixe, les personnes et les propriétés, que de frapper, par des droits variables, les produits industriels livrés à la consommation. Les tailles, la capitation et les ringtièmes, composaient les impositions directes avant 1791. C'est à cette époque que le système fot entièrement renouvelé. Celles qu'on établit sont on de réportition, ou de quotité. On appelle impôts de répartition, ceux dont le produit étant fixé d'avance par les chambres,

doit être partagé, réparti entre les départemens, les arrondissemens, les communes et les citoyens; telles sont les contributions foncière, personnelle et mobilière, ainsi que celle des portes et fenêtres. Sous le ministère Laffitte, et par la loi du 26 mars 1851, on avait voulu rendre les contributions personnelle et des portes et fenètres, impôts de quotité; mais par la loi du 21 avril 1852, on est revenu à l'aucien système, et elles sont actuellement, conane nous l'avons dit, impôt de répartition. On nomme impôt de quotité celui dont le produit n'étant pas fixé d'avance par les chambres répend entièrement de la quantité des objets ou des personnes qu'il frappera. Ainsi la contribution des patentes est un impôt de quotité, parce que son produit résulte du nombre d'individus compris chaque année dans les sept classes de patentables.

Les contributions directes ont été constamment augmentées dès leur origine, par des supplémens connus sous le nom de centimes additionnels, et qui peuvent se diviser en trois classes:

1º Les centimes additionnels généraux, destinés à pourvoir aux besoins du gouvernement, comme les trente centimes dont fut frappée la contribution foncière en 1831.

2º Les centimes additionnels spéciaux , destinés aux dépenses des départemens, et qui sont répartis par les conseils généraux.

5° Les centimes additionnels, au nombre de 5, perçus au profit des communes.

4º Les centimes additionnels destinés aux dépenses de l'instruction primaire, et qui peuvent être imposés, savoir : 2 centimes sur les départemens, et 5 centimes sur les comnunes.

5º Les centimes additionnels facultatifs, dont cinq peuvent être votés par les conseils généraux, pour couvrir l'insuffisance des centimes spéciaux. Les conseils municipaux peuvent aussi voter, sanf l'approbation royale, pour assurer le paiement des dépenses de leurs communes, des centimes additionnels facultatifs, dans une limite qui est ordinairement de 20 centimes, mais qui peut cependant être dépassée suivant l'urgence des besoins.

Enfin , le principal des contributions directes est grevé de non-valeurs qui tiennent à la nature même de l'impôt. Deux centimes portent sur la foncière, la personnelle et la mobilière, et sont mis à la disposition des ministres de l'intérieur et des finances, ainsi que des préfets, pour couvrir ectte dépense. Le premier emploie un centime en secours effectif pour grêle, incendies et inondations; le second applique deux tiers de centime aux dégrèvemens, remises et modérations réclamés par les besoins des départemens, et les préfets disposent immédiatement du dernier tiers pour la même destination. Les non-valeurs des portes et fenêtres absorbent einq centimes; celles des patentes en exigent encore davantage à cause des changemens qui surviennent dans la matière imposable. Après avoir prélevé 8 pour cent sur le principal, il est encore nécessaire d'y ajouter einq centimes pour former un fonds de réserve de 13 centimes, dont le produit s'applique aux non-valeurs ordinaires, jusqu'à concurrence des besoins, et présente souvent des excédans qui sont abandonnés aux communes.

Les contributions directes, qui scules donnent le droit de voter dans les assemblées électorales, comprement en France, quatre classes sur lesquelles nous allons dire quelques mots.

Contribution foncière. La contribution foncière est assise sur le revenu net des propriétés bâties et non bâties. Créée par la loi du 25 novembre 1790, il a été décidé qu'elle scrait payable en argent, et qu'elle ne frapperait pas sur le produit brut par des redevances en nature dont la perception est toujours embarrassante, ainsi qu'on put le reconnaître par l'essai fait en l'an III. Les revenus des immeubles de la France furent dès le principe évalués à la

somme de 4200 millions, qui servit de base à la fixation d'un impôt foncier de 240 millions en principal, à répartir entre tous les propriétaires du royaume. La contribution foncière pour 1855 est, en raison des différens dégrèvemens qu'elle a subis depuis 4790, de 134,655,419 francs, pour le principal, qui font un total de 214,847,575 francs, en y comprenant les centimes additionnels et ceux de nonvaleurs.

Contribution personnelle et mobilière. - Etablie pour demander aux revenus aequis par le travail et créés par l'économie une part contributive dans les charges publiques, elle fut portée en 1791 à 60 millions, et formée de cinq taxes distinctes calculées, 1º sur trois journées de travail, 2º sur le nombre de domestiques ; 5° sur celui des chevaux ; 4° sur les loyers d'habitation, et 5° enfin sur le vintgtième du revenu présumé. La perception et l'assiette de cet impôt furent très difficiles. Le gouvernement tenta de se soustraire aux plaintes en supprimant, à partir de 4806, les taxes somptuaires, tout en maintenant les taxes mobilière et personnelle, et en permettant à certaines villes de convertir leur contribution mobilière en droits d'octroi. Le conseil général de chaque département, d'après la loi du 21 avril 1852, détermine dans chaque commune le prix de la journée de travail sans pouvoir la fixer au-dessous de 50 centimes, ni au-dessus de 1 fr. 50 c. Cette contribution, portée pour 1853 à 34,000,000 en principal, monte, en raison des centimes additionnels, à 46,580,000 fr.

Contribution des portes et feuêtres. — Etablie par la loi du 24 novembre 1798, elle est assise sur toutes les ouvertures des hâtimens destinés à l'habitation, sanf quelques exceptions relatives aux constructions affectées spécialement à l'agriculture, à un service public ou aux travaux des manufactures; son tarif est gradué d'après la population des communes. L'administration a reconnu, en 4822, que les 6,452,000 maisons de la France contenaient 55,949,468 portes et fenêtres; mais ce nombre est bien supérieur aujourd'hni; car depuis onze ans de nombreuses constructions ont été élevées sur toutes les parties du territoire. La contribution des portes et fenêtres aura rapporté, en 1853 22,090,000 fr. en principal, qui, avec les centimes additionnels, formeront un total de 26,620,000 fr.

Contribution des patentes. Elle a remplacé, en 4791, les droits de maîtrises et de jurandes qui furent abolies; elle a pour but de faire entrer l'Etat en partage des profits obtenus sur les capitaux mobiliers que le commerce a mis en valeur. Son tarif se divise en droit fixe et en droit proportionnel. Le premier frappe sur sept classes distinctes de redevables, dont les rangs sont déterminés par la nature des professions et la population des communes. Le second représente le dixième de la valeur des loyers des bâtimens consacrés à l'habitation et à l'exploitation commerciale pour les cinq premières classes seulement. Dans l'origine, la régie de l'enregistrement avait été chargée de la perception de cet impôt sur des tableaux dressés par l'administration locale; mais, à partir de 1800, les agens des contributions directes en ont formé des rôles réguliers. C'est aussi à partir de cette époque qu'il fut exigible par douzième; car auparavant il se payait dans les trois premiers mois de l'année. Le produit de la contribution des patentes est présumé devoir être, pour 1855, de 24,288,000 fr.

Les quatre contributions directes auront done produit, pour 1855, y compris les centumes additionnels, le fonds de non valeur et les frais de premier avertissement, un total général de 552,515,875 fr. ou le tiers environ des charges payées par la France. (Cet article sera continué.)

RECHERCHES SUR LE JEU D'ECHECS.

JEU D'ÉCHECS DIT DE CHARLEMAGNE.

L'invention du jeu d'echees a été attribuée à plusieurs

peuples et à plusieurs individus. Ceux qui, comme nous, accordent aux Indiens l'honneur de sa découverte, et en fixent l'époque sculement au v'e siècle de notre ère, adoptent aussi le recit suivant de l'auteur arabe, Al-Sephadi:

Scheram, roi d'une partie de l'Inde que l'historien ne désigne pas, gouvernait ses peuples d'une manière si folle, qu'en quelques années il reduisit son royaume à l'état le plus malheurcux. Les Brahmines et les Rayas, lui ayant fait d'humbles remontrances, furent disgracies en masse. A lors Sessa, fils de Daher, de la caste des Brahmines, plus prudent que les autres, chercha un moyen de donner an roi une leçon qui ne pût le fâcher; il fut assez heureux pour inaginer l'ingénieux jeu des échecs, où le roi, quoique la plus importante pièce, ne peut faire un pas sans le secours de ses sujets, les pions.



(Le Roi.)

Dans l'Orient, berceau de l'apologue, un conseil donné de cette manière devait plaire; le nouveau jeu amusa le roi, qui promit à Sessa de réformer sa conduite et de changer son système de gouvernement; bien plus, voulant rémunérer dignement l'homme qui avait su lui créer un plaisir de plus, il permit au Brahmine philosophe de désigner la récompense qui lui conviendrait le mieux. Sessa, voulant donner à son souverain une leçon de prudence, demanda un grain de blé par chaque case de l'échiquier, en doublant toujours depuis I jusqu'à 64; cette demande, qui parut plus que modeste, fut accordée, et le roi ordonna à ses trésoriers de faire ee ealeul; mais on ne fut pas peu étonné lorsque l'on sut que le nombre de grains se montait à 87,076,425,546,692,656, et que pour être en état de donner cette énorme quantité de blé, il aurait fallu que le roi possedat 16,584 villes, ayant chacune 4024 greniers, dans chacun desquels il y aurait 474,762 mesures, et dans chaque mesure 32,768 grains.

Cette anecdote, toute singulière qu'elle puisse paraître, ne dépasse pas les bornes de la vraisemblance; elle a tout-à-fait le cachet oriental, et l'analogie des mots sacchia et échecs, par lesquels les Italiens et les Français désignent ce jeu , avec les mots schahtrengi (jeu du shah), et jeu du shek (jeu du roi), sous lesquels il est connu dans l'Orient et chez les Arabes, peut servir à confirmer l'opinion que nous venons d'exposer sur son origine. Les auteurs persans conviennent qu'ils tiennent ce jeu des Indiens, qui le leur ont transmis vers 575, sous le règne de Noushirvan (Chosroès-le-Grand), contemporain de Belisaire. Les Chinois eux-mêmes, qui ont inventé tant de choses que nous n'avons connues que bien plus tard, font le même aveu. Ce jeu qu'ils appellent jeu de l'éléphant n'est en usage chez eux, selon le Hai-Pien, qui est leur grande encyclopédie, que depuis l'empereur Vou-Ty, qui régnait vers l'an 550 de Jésus-Christ. C'est maintenant un de leurs amusemens favoris. A Pékin, on le fait apprendre

aux demoiselles, comme à Paris on leur fait jouer du piano et chanter des romances.

Dans la vie de l'empereur Alexis Comnène, écrite par sa fille la princesse Anne, il est dit positivement que les Grees ont appris des Persans ce jen, que par emplonie ils le nommalent zatrikion, mot qui rappelle encore le schahtrengi oriental.

Quelques antiquairés ont attribué, mais sans auenn fondement, l'invention de ce jen à Palamède, celui qui perit lapidé, victime des artifices du sage mais vindicatif Ulysse.

Quoi qu'il en soit de l'époque précise de la découverte de ce jeu savant et ingénieux, il est certain qu'il est fort ancien, et que de tous temps, beaucoup d'hommes célèbres à d'autes titres, y ont été très adonnés. Parmi les plus connus, on peut citer Charlemagne, Louis-le-Gros, Tamerlan, François Isr, le joyente curé de Mendon Rabelais, Charles XII, Voltaire, Frédéric-le-Grand, Jean-Jacques Rousseau, et enlin le musicien Philidor, qui a acquis une reputation européeune comme joueur d'échees. C'est au café de la Régence, sur la place du Palais-Royal, que, pendant les leisirs que lui laissait la composition de ses mombreux opéras, il faisait admirer les étonnantes combinaisons par lesquelles il battait toujours ses adversaires. Aujourd'hui les plus habiles joueurs se réunissent encore dans le café de la Régence.

Depuis son invention, le jeu d'échees a souvent changé de règles, et quelques unes de ses pièces ont porté des nous différens. Mais, dans tous les teups, le pion et le cheval ont toujours représenté l'infanterie et la cavalerie. L'origine du fou, suivant les historiens du jeu d'échees, est assez singulière. Dans l'Inde, la pièce que nous nommons fon est représentée par un éléphant, fl, dont nos pères ont fait par corruption fou, que l'on écrivait alors fol : à ce compte il n'y aurait qu'une lettre de changée, et cette étymologie en vaut peut-être bien une autre. Il a aussi quelquefois été appelé alphin ou dauphin. Quant à la tour, dans l'Orient elle est ligurée par un chameau, que monte un homme armé d'un arc. Elle y porte le nom de rokh (chameau), dont nous avons fait le terme technique roquer.



(Partie postérieure de la pièce du Roi et de la Dame.)

La pièce que nous nommons danie ou reine, a épreuvé en passant en Europe un changement de sexe. Dans l'Orient elle porte le nom de Ferz (visir), et en effet, on voit dans ces vers du célèbre Roman de la Rose, de Jean de Meung, qu'elle portait au moyen-âge un nom qui rappelait le mot primitif:

Car on n'have (n'avertit) pas les garçons (pions), Fols, chevaliers, fierges, ni rois.

De fierge, on a probablement fait vierge, pais dame ou reine.



(La Dame.)

Les pièces dont nous donnons le dessin avec cet article sont connues depuis fort long-temps sous le nom de Jeu d'échecs de Charlemagne; et l'ancienne tradition de l'abbaye de Saint-Denis, où ils ont été conservés pendant des siècles



(Le Cavalier.)

avant de passer dans la collection du cabinet des médailles de Paris, assure qu'ils ont été donnés au fondateur du scoond empire d'Occident, par le calife Aaroun al Raschid.

Mais cette assertion tombe devant une inspection attentive; les costumes des pions et des cavaliers sont exactement ceux que portaient les Normands lors de la conquête de l'Angleterre au x1º siècle. L'architecture de l'espèce de portail que l'on voit à la partie postérieure des pièces du roi et de la reine, est, il est vrai, de style byzantin; mais ce genre d'architecture a subsisté fort long-temps, et on trouve fréquemment le plein-cintre dans les églises foudées par Guillaume-le-Conquérant en Angleterre. Ce jeu d'échecs n'a donc pu appartenir à Charlemagne; toutefois il n'en est pas moins d'une laute curiosité, car on connaît très peu de monumens d'ivoire de cette époque; et le travail d

ceux-ci, quoique grossier, n'est pas déponrvu d'énergie et d'un certain sentiment du vrai.



(Le Fou.)

Notre dessin ne permet pas de juger parfaitement la taille de ces joujoux de nos ancètres: les pièces y sont représentées au quart de leur grandeur, où elles ont en effet quatra pouces de hant: elles sont toutes faites d'après l'ancienne règle indienne; il n'y en a qu'une qui s'en écarte, c'est celle



(Pièce qui paraît remplacer la Tour.)

qui représente un homme dans l'un de ces chars traînés par quatre chevaux, que les anciens nommaient quadriges



(Un Pion.)

Peut-ètre remplace-t-elle la tour : du moins on peut le supposer , car c'est la seule pièce principale qui manque dans le jeu que nous publions.

Les Burbaux d'abonnement et de vente sont rue du Cotorobier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins,

Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 30.

LA ROCHELLE (Département de la Charente-Inférieure).



(Vue du port de la Rochelle.)

## VUES DE FRANCE. PORT DE LA ROCHELLE.

COMMENCEMENS DE LA ROCHELLE, — CHATELAHLION, — ÉTABLISSEMENT DE LA COMMUNE, — RÉFORME, — SIÉGE DE RICHELIEU. — DESTRUCTION DES PRIVILÉGES.

La Rochelle (Rupella), autrefois capitale du pays d'Aulnis et maintenant chef-lico du département de la Charente-Inférieure, ne date pas d'une époque bien reculée. La première charte où il en soit fait mention, est de Guillaume, due d'Aquitaine, surnommé Tête d'étoupe, en 961. Son nom ne reparaît plus qu'en 1159, dans un acte d'Eléonore d'Aquitaine.

Jusqu'à cette dernlère époque La Rochelle n'avait été qu'un petit bourg martime, habité par des pècheurs; la ville la plus importante du pays d'Aulnis était Chatelaillon, située à deux lieues environ dans le sud, fortifiée d'abord par Charlemagne contre les Normands, entourée depuis de remparts, de tours, de fossés, et munie d'un havre devant lequel les navigateurs ne pouvaient passer sans amener leur pavillon

en signe de respect.

Mais la mer travaillait à changer cet état de choses en minant la côte et détruisant les môles du port de Chatelaillon, 'les fortifications et la ville; aujourd'hui Chatelaillon n'est plus : ses dernières ruines ont été emportées dans le rude hiver de 4709, et la pointe qui porte encore ce nom est sans cesse battue par les vagues; quelquefois des masses de terre en s'éboulant mettent à découvert des ossemens et des tombes, que jadis on avait déposés en terre ferme loin du rivage, sans soupçonner qu'ils fussent destinés à trouver au foud des eaux leur dernière demeure.

Or, tandis que la décadence de Chatelaillon s'accélérait, elle tournait à l'avantage de La Rochelle; cette ville se trouvait déjà en possession d'un commerce important, lorsque Henri, roi d'Angleterre, faisant valoir les droits de son épouse Eléonore, força les comtes de Mauléon à lui en céder la suzeraineté; il l'érigea en commune, et lui accorda en outre plusieurs autres privilèges. Il fit aussi élever en face du port un château flanqué de tours, auquel il donna le nom de Vaucler. Plus tard il récompensa, par de nouvelles concessions, la fidélité que les Rochelois lui avaient gardée pendant la révolte de ses fils : par exemple, il abolit le droit de saisie sur les navires naufragés. La prospérité commerciale de la ville s'accrut encore après la mort de ce prince, par suite de l'asile qu'y trouvèrent les Juifs chassés du royaume de France.

Reconquise par Louis VIII, elle fut comprise dans la rangon du roi Jean et rentra encore sous la domination anglaise, dont elle se débarrassa de nouveau, pour se livrer au connétable Duguesclin. Tontefois, dans cette dernière circonstance, elle ne se remit au pouvoir du roi de France qu'en exigeant de lui la concession de certains priviléges, l'abolition de plusieurs impôts, et la démolition du château de Vancler dont les débris furent consacrés à l'achèvement d'un nouveau port, et à la construction des deux tours qui en défendent l'entrée. Ces travaux furent achevés en 1418, et les avantages du nouveau port attirérent un grand nombre de navires d'un tonnage considérable.

La réforme de Luther devait avoir sur les destinées de La Rochelle une profonde influence. Les prosciytes des nouvelles idées ne tardèrent pas à s'y multiplier; il y eut d'abord des vietines, il fallut se cacher, et les personnes riches firent construire secrètement des chapelles particulières dont on retrouve encore des colonnes sculptées et d'autres debris dans les caves de plusieurs maisons de la ville. Pendant les guerres religieuses de la France, La Rochelle joua un rôle des plus importans : sa position maritime, son état d'indépendance, son commerce, les relations que d'anciens souvenirs de possession établissaient entre elle et les Anglais, en firent le boulevard du protestantisme et l'un des centres

d'activité des mécontens. Aussi, ses luttes avec l'autorité royale forment-elles une partie essentielle de l'histoire intérieure de notre pays, et ne furent-elles termmées qu'à l'époque du siége de la ville par le cardinal Richelieu.

Ce siège est l'un des plus brillans de notre histoire, à cause des personnages de haut rang qui y assistaient, des traits de courage et d'habileté qui y furent prodigués, et des épisodes qui s'y rattachèrent; les remanciers se sont emparés des scènes principales, pour en reproduire les effets dramatiques. Cependant, il ne faut pas attribuer sa celebrite seulement aux évènemens qui s'y passèrent; il fant se rappeler qu'à cette époque, Richelieu luttait contre les priviléges de toutes sortes qui entravaient l'autorité royale, et que La Rochelle était un des derniers obstacles qui s'opposassent à ses desseins. Le principe religieux, loin d'être le premier mobile de la guerre, etait subordonné à l'attachement des habitans pour les privilèges dont la commune jouissait. Cela apparaît bien nettement lorsqu'on suit les détails de ce qui se passa dans la ville, et qu'on lit le texte des négociations qui eurent lieu entre les Rochelois et le roi d'Angleterre. On voit d'ailleurs qu'aussitôt après la reddition de la place, les capitales des provinces et les villes maritimes du royaume furent dépouillées de leurs priviléges principaux.

Quant à La Rochelle, les résultats les plus remarquables de sa defuite furent le rétablissement de la religion catbolique et l'abolition de la mairie. Les habitans furent soumis à l'impôt de la taille, les revenns de la commune attribués au domaine de la couronne, et la cloche de l'échevinage fondue. Les fortilications furent aussi détruites; mais en 4689, on en éleva de nouvelles : l'autorité royale (Louis XIV) était alors au-dessus de toute craînte, et La Rochelle, menacée par les Anglais, était un point trop important de notre littoral pour demeurer sans défense.

Dans l'intérieur de l'Hôtel-de-Ville, on voit la salle où fut nommé Guiton, qui remplit les fonctions de maîre pendant la durée du siège. Ce magistrat n'accepta «,qu'à la condition de pouvoir poignarder de ses mains le premier qui parlerait de se rendre, consentant à ce qu'on en usât de même envers lui, s'il proposait de capituler. »

Lors de l'élection de Guiton, on avait nommé en même temps deux autres eandidats; et, vu la maladie du sénéchal de la ville, on s'adressa à l'assesseur criminel Colin, pour faire le choix parmi les trois. Dans l'histoire de La Rochelle, par M. Dupont (4850), on lit à cette occasion : « Colin désigna Jean Guiton, en rappelant que dans un danger pareil à celui où l'on était, en 1586, un de ses ancêtres, Jacques Guiton, avait fort bien gouverné et défendu la ville. Une antre grande raison aux yeux de Colin, e'était qu'il avait déià désigné un maire sent années auparavant; que Jean Guiton était élu six fois sept ans après son ancêtre, et que tous deux se trouvaient dans une même année elimatérique, qui ne pouvait qu'être heureuse. Cette remarque donna hon espoir. Deux jours après, on eût aussi beaucoup de joie d'un grand cerele blanc qui parut et disparut à côté de la lune, et du passage de cinq eygnes qui côtoyèrent la ville. Plusieurs dirent qu'on avait observé le même cercle auprès de la lune lorsque M. le due d'Epernon avait levé son eamp de devant La Roehelle. Quant aux cygnes, comme il y en a dans la Grande-Bretagne, on voulait que ee fût un avertissement du ciel, que les Anglais ne tarderaient pas à se

Les intérêts des habitans de La Rochelle trouvérent une garantie meilleure que ces présages, dans le courage de Guiton, qui avait déjà fait ses preuves, et qui possédait dans a maison un trophée de plus de soixante enseignes, qu'il montrait glorieusement en disant les princes sur qui il les avait prises et les mers qu'il avait cournes.

Le courage et l'admirable constance des habitans n'étaient point au-dessous d'un si digne gouverneur; puisque de 27,000 qu'ils étaient au commencement du siège, ils ne



( Plan du port de La Rochelle. )

restaient plus qu'au nombre de 5 mille lors de la reddition de la place, après l'une des plus eruelles disettes dunt l'histoire fasse mention.

On montre encore, à marée basse, les restes de la digue que fit construire le cardinal de Richelieu pour arrêter les flottes anglaises et empécher les secours de vivres d'entrer dans la ville. Elle consiste en un empierrement qui s'étend entre deux pointes, sur une longueur de plus de 700 toises, interrompu, vers le milieu, par un faible intervalle laissé pour le passage des bâtimens.

— Dans ce qui précède nous avons présenté à nos lecteurs deux époques marquantes de l'histoire de La Rochelle, qui se vattachent au grând fait de la destruction de la féodalité. Nous voyons d'abord l'autorité royale arracher la ville des mains des seigneurs suzerains, comtes de Mauléon, et se la rattacher par l'abolition de certains droits féodaux, par la concession de certains privilèges, et enfin par l'établissement de la commune. Plus tard, nous voyons que l'autorite royale, après s'être ainsi substituée aux seigneurs, et les avoir domines avec le concours des communes, se tourne au contraire contre les franchises et privilèges des mêmes communes, pour détruire en France cette multitude de petits états independans, et les ramener dans une seule et grande unité.

#### MUSÉES DU LOUVRE.

MUSÉE DE LA SCULPTURE FRANÇAISE DES XVI°, XVII° ET XVIII° SIÈCLES.

(Y. L. Ier, p. 309, 344, 414.)

STATUE EN PIERRE DE CHARLES MEIGNÉ, CAPITAINE DES GARDES DE HENRI H.

Ponce Jacquio, confondu souvent avec Paul Ponce, est l'anteur de la statue de Charles Meigné, et du tombeau qu'elle surmontait : le mausolée lui fut commandé, en 4556, par Martine Meigné, veuve du capitaine.

On admire la pose naturelle et facile de la figure, la pureté et la netteté scrupuleuses des traits; vraisemblablement l'aigle double sculptée faisait partie des armes de Charles Meizné, personnage historique de peu d'importance.

L'idée de substituer l'apparence du sommeil à celle de la mort est empruntée aux anciens, ou plutôt l'on peut dire qu'elle a été inspiree à presque tous les sculpteurs habiles. L'art répugne toujours à rendre la raideur ou la dissolution des corps inanimés : la tristesse des vivans s'épure à voir sur la pierre qui couvre les cendres ou les ossemens, l'image du repos éternel, l'espérance de l'immortalité : le respect du tom-

beau est moins amer et plus religieux. C'est surtout aux peintres qu'il appartient de fixer les scènes de la vie présente



(Statue de Charles Meigné.)

avec toute la richesse et toute la vivacité de leurs mouvemens, de leurs couleurs : la matière que travaillent les seulpteurs est plus grave ; le mouvement et la couleur semblent moins de leur domaine ; c'est d'une clarté différente de celle qui se brise en teintes si variées sur la terre, qui flotte au milieu de tant d'agitations, que paraissent venir leurs inspirations les plus sublimes : aussi, la statuaire qui mélait l'or et les métaux précieux à l'ivoire, bien qu'elle fût aimée des plus célèbres artistes de la Grèce, nous paraît devoir être considérée surtout comme un art intermédiaire.

On croit que Ponce Jacquio est né en 4524, et est mort en 1608. On possède au Musée le bas-relief dont il avait décoré le tombeau d'André Blondel, intendant des linances, favorisé par Diane de Poitiers. La figure de ce bas-relief est encore un vieillard endormi.

La colonne en marbre blane, ornée de bronze, érigée à la mémoire de François II, et placée autrefois aux Célestins, a eté également seulptée par Ponce Jacquio, d'après les dessins du Primatice,

#### CAPRIFICATION.

Dans ce qui nous reste des écrits des anciens sur l'agriculture, il est souvent question d'un procedé connu sons le nom de caprification, dont l'objet était de hâter la maturation des figues et d'en aceroitre la grosseur. Le moyen a paru aux modernes si bizarre et si peu propre à remplir le but indiqué, qu'ils n'ont pas hesité à traiter le tout de fable ridieule, jusqu'à ce que des voyageurs dignes de foi leur eussent appris que cette opération se pratiquait encore de nos jours, et dans les mêmes lieux on, il y a deux mille aux, elle etait déjà en usage. Tournefort est le premier qui nous ait donné des renseignemens à ce sujet; mais un commandeur de Malte, M. Godheu, est entré encore dans de plus grands détails.

Les habitans des iles de l'Archipel font leur principale nourriture de fignes séchées au four, qu'ils mangent avec un peu de pain jl'orge; aussi ont-ils grand intérêt à augmenter la fructification des figuiers. Ils en cultivent deux espèces : le fignier domestique, et le figuier sauvage ou caprifiguier. Le premier ne porte de fruits qu'une fois l'année; mais ces fruits naissent en si grande abondance, qu'ils se miraient les uns aux antres et n'arriveraient pas à maturité si on n'avait recours à l'art.

Le figuier sauvage donne pendant l'année trois récoltes de fruits qui ne sont pas bons à manger, mais qui sont nécessaires pour faire mûrir ceux des figuiers domestiques par l'opération de la caprilieation.

La première portée des caprifiguiers commence en août. Ces figues d'automne durent jusqu'en novembre sans mûrir. Il s'y engendre de petits vers provenant d'œufs déposés par certains moucherons (espèce de très petits ichneumons d'un noir luisant) qui voltigent long-temps autour du caprifiguier. Dans les mois d'aetobre et de novembre, ces vers, devenus monches à leur tour, piquent les seconds fruits, les figues d'hiver qui paraissent en septembre. Les figues d'automne tombent peu après la sortie des moucherons; les figues d'hiver restent sur l'arbre jusqu'au mois de mai, et conservent les œufs déposés par les moucherons sortis des figues d'automne. Dans le mois de mai les figues printanières commencent à paraître. Lorsqu'elles sont parvenues à une certaine grosseur, et que leur œil commence à s'ouvrir, elles sont piquées dans eet endroit par les moucherons qui se sont élevés dans les figues d'hiver.

Dans les mois de juin ou de juillet, quand les vers, qui se sont engendrés dans les figues de cette troisième portée, sont prêts de subir leur métamorphose et de se changer en moucherons, les paysans cueillent ces fruits et les portent enfilés dans des brochettes sur les figuiers domestiques qui sont alors en floraison. Les moucherons qui sortent des ligues sauvages ainsi transportées entrent dans les figues domestiques, y portent la poussière fécondante dont ils se sont chargés en passant à travers les étamines des caprifiguiers, et la font pénétrer jusqu'au centre du fruit où ils vont déposer leurs œufs.

L'entrée des moncherons produit donc un double effet, celui de porter dans la figne domestique le pollen provenant des figues sauvages, et de causer dans le premier fruit, par leur présence et celle des œufs qu'ils déposent, une sorte d'irritation qui y appelle les sues et occasione un grossissement en quelque sorte maladif. C'est un effet analogue à celui qu'on peut remarquer dans les poires, qui , lorsqu'elles ont été piquées par des insectes et contiennent des vers dans leur intérieur, grossissent plus promptement que les autres.

On peut s'étonner de voir les Grees prendre ainsi tant de peine pour ne recueillir que des figues qui , après tout , sont d'unequalité inférieure aux nôtres ; mais il faut remarquer que les figues formant une partie principale dans leur nourriture , ils doivent songer à la quantité plus qu'à la qualité. Or, leurs figuiers portent jusqu'à 280 livres de figues ; an lieu qu'en cultivant nos espèces de France on d'Italie , ils ne pourraient guère en tirer plus de 25 livres.

Degrés divers de la faiblesse. — La faiblesse a bien des étages. Il y a très loin , chez les gens faibles , de la vellotié à la volonté , de la volonté à la résolution , de la résolution au choix des moyens , du choix des moyens à l'application .

LE CARDINAL DE RETZ.

#### COLONNE TRAJANE.

La Colonne Trajane est une des plus belles choses de

Rome, et a servi de modèle à la colonne Vendôme à Paris. | alors à faire la guerre aux Daces, et qui mourut avant d'a-Elle fut érigée en l'honneur de l'empereur Trajan, occupé | voir vu ce chef-d'œuvre achevé. Destinée à éteruiser ses vic-



(La colonne Trajane, à Rome.

toires, la colonne reçut sa dépouille comme les Pyramides celles des rois d'Égypte; ses cendres y furent enfermées dans une urne d'or, et sa statue, en bronze doré, brillait au faite du mausolée comme celle de Napoléon ombrage aujourd'hui la place Ventôme. Trajan fut le premier Romain qui fut enseveli dans Rome. La statue qui a détrôné la sienne est celle de Saint-Pierre, érigée en 1538 par Sixte-Quint.

Du pavé au sommet de la statue, la colonne a cent trentedeux pieds de hauteur; elle est d'ordre dorique, et composée de trente-quatre blocs de marbre blanc, unis ensemble par des crampons de bronze. Le fût est composé de vingt-trois blocs; son diamètre inférieur est de onze pieds deux ponces, qui, près du chapiteau, se rédnisent à dix pieds. Le pièdestal a quatorze pieds, le socle trois, la colonne avec sa base et son chapiteau quatre-vingt-dix, le piédestal de la statue quatorze, et la statue enfin onze : ce qui donne bien exactement le total de cent trente-deux pieds. Au sommet est un balcon d'où l'on jonit d'une des plus belles vnes de figne.

Le haut de la colonne est au niveau du mont Quirinal. Ce n'est point là un simple effet du hasard. Trajan le voulut ainsi, désirant que la postérité, sût que la place lui ayant manqué pour bâtir son forum, il avait fait enlever une partie du Quirinal. Il fallut attaquer le roc pour asseoir la colonne. C'est Dion Cassius qui nous dit tout cela. Les deux dernières lignes de l'inscription antique du piédestal indiquent clairement l'intention vaniteuse de l'empereur.

Mais revenous à sa colonne: on y monte par un escalier tournant taillé dans le marbre, et composé de cent quatrevingt-deux marches de deux pieds deux pouces de longueur. Cet escalier est éclairé par quarante-trois petites fenètres.

La colonne est entourée extérieurement d'un bas-relief en spirale qui suit la direction de l'escalier intérieur, et fait vingt-trois fois le tour de la colonne. Il paraît qu'il a été fait sur place. On y a compté jusqu'à deux mille cinq cents ligures de deux pieds, en général, de hauteur. Celles qui sont le plus près du chapiteau ont plus de relief et aussi une proportion plus forte.

Les diverses parties de cet immense poème de pierre représentent des sujets tirés des deux expéditions de Trajan contre les Daces. Ce sont des marches d'armées, des campemens, des batailes, des passages de lleuves, en un mot tous les épisodes d'une expédition guerrière. C'est le portrait le plus fidèle que les Romains nous aient laissé d'euxmèmes, et aussi de leurs ennemis. Les Daces, les Sarnates, les Germains y sont représentés chaeun avec son costume propre, et on placera tôt on tard des gravures de ces actions militaires dans toutes les histoires romaines. Le piédestal est orné de trophées, d'aigles et de guirlandes de chêne d'un travail parfait.

Ces magnifiques bas-reliefs rivalisent avec ceux du Parthénon. Ils offrent le plus parfait modèle du style dit historique. « Rien n'y est recherché, dit un voyageur; rien n'y est négligé. Les jointures des corps y sont traitées avec un grandiose digne de Phidias, Aussi ont-ils servi de modèle à tous les artistes, même aux plus grands; Polydore de Caravage, Jules Romain et Raphaël lui-même y sont venus chercher plus que des inspirations. »

Le piédestal de la colonne resta enseveli jusqu'à Sixte-Quint, qui le rendit à la lumière en 4590. Mais jusqu'à Napoléon, la vue du monument resta obstruée par des constructions bourgeoises qui en détruisaient tout l'effet. Elles furent démolies, en 1812, par l'administration française, et c'est alors qu'on bâtit tout autour ce mur malencontreux qui ôte au passant la vue de la basilique ulpienne : auparavant la colonne n'était point isolée; elle s'élevait, dans un espace fort étroit, au centre de ce forum de Trajan, dont rien n'égala jamais la magnificence, et dont Cassiodore dit « que c'était un miraele. »

Ét pour ne parler que de la basilique rendue à la lumière par le xix siècle, les anciens en parlent comme d'une nerveille. Elle servait, comme toutes les autres basiliques, à rendre la justice au pauple; elle servait aussi de promenade couverte, et les poètes y venaient lire lenrs œuvres. Fréquenter les basiliques, c'était lire le journal, aller au café, aller à la bourse, aller dans le monde.

L'usage de ces monumens publics en fait comprendre l'architecture. Quant à la basilique ulpienne, elle était compée en cinq nefs par quatre rangs de colonnes. On y montait par cinq degrés de jaune antique massif. Le pavé était de marbre jaune et violet, les colonnes de granit, et les murs revêtus de marbre blanc. La sofiite était de brouze, et, entre les pilastres adossés aux lambris, s'élevaient les statues des grands hommes. Trois grandes portes, décerées chaceme

d'un portique, donnaient entrée à ce magnifique promenoir. Elles regardaient toutes trois le midi; le nord était fermé par un mur.

On raconte que tant de grandeur, tant de beautés avaient frappe le pape saint Grégoire d'une admiration si passionnée, qu'il fit dire des messes pour arracher l'âme de Trajan aux peines éternelles.

Il eût été plus juste de les faire dire pour Apollodore de Damas, père, et non simple parrain comme Trajan, de toutes ees magnificences. Cet architecte illustre est l'auteur de la colonne et probablement des bas-reilefs qui la décorent. Il est aussi l'auteur de l'ave-de-triomphe d'Ancône, l'un des monumens les plus gracieux et les plus purs de l'Italie. C'est lui encore qui avait jeté sur le Danube ce gigantesque pont dont les ruines se voient encore dans la Basse-Hougrie, On a été jusqu'à prétendre qu'il n'avait pas moins de vingtune arches de 170 pieds de largenr, et que les piles s'elcvaient à la hauteur de 150. Ce colossal ouvrage, fait pour braver les siècles, ne dura que quelques années. Adrien le fit détruire. On a attribué ce crime de lèse-art, les uns à la peur des Barbares, les autres à la jalousie de l'empereur qui lui-même était artiste. Quoi qu'il en soit de cette dernière version, il n'en est pas moins vrai qu'après avoir vecu dans la familiarité de Trajan, Apollodore fut disgracié par son successeur : Adrien le fit mourir.

Pour terminer ce qui nous reste à dire du Forum de Trajan, nous ajouterons que ses décombres ent exhaussé le sol actuel de dix pieds, et que sur ces ruines on a élevé denx églises; l'une fut bâtie, en 4685, en mémoire de la délivrance de Vienne: l'autre (celle que représente notre planche), est dédiée à la madone de Lorette. Ceile-ci est octogone et recouverte d'une double coupole semblable à celle de Saint-Pierre. C'est un bel ouvrage d'Antoine de Sangallo, et non de Bramante, comme le croient quelques uns. La lanterne de la coupole fut inventee et exécutee par un Sicilien, Jacques del Duca. Cette église, du reste, n'a de remarquable que le beau tableau du grand-autel, l'un des meilleurs du Pérugin , et les mendians qui campent an soleil sur les degrés extérieurs. Drapées à la romaine dans leurs haillons, ces figures insonciantes et poétiques déploient aux yeux du passant leurs formes fières et musculeuses : ce n'est pas l'un des moindres ornemens de l'ancien Forum impérial, et plus d'un artiste, venu au pied de la colonne pour étudier les has-reliefs d'Apollodore , a trouvé dans les mendians de sainte Marie de Lorette des modèles plus animes, plus vrais, et de plus vives inspirations.

#### HISTOIRE DE L'ENSEIGNEMENT DU DROIT A PARIS.

L'enseignement du droit à Paris remonte à une époque fort reculée; selon plusieurs auteurs, il aurait commencé dès le règne de Louis-le-Gros; il est du moins certain que des leçons publiques de droit canon ou droit ecclésiastique, et de droit civil ou droit romain, étaient professées à Paris du temps de Philippe-Auguste. Au commencement du règné es aint Louis, les docteurs et les écoliers de l'université, à la suite de querelles avec les habitans, avaient quitté la ville et s'étaient dispersés; en 4251, on voit le pape Grégoire IX métager avec le roi le retour de la plupart des docteurs, et notamment des professeurs de droit.

Les premiers statuts de la faculté de droit de Paris, rédigés en 1296, nous apprennent qu'il y avait dès lors des bacheliers et des docteurs en droit canon settlement, ou seu-lement en droit civil, et des bacheliers et docteurs gradués dans l'un et l'autre droit. Il continua toujours à en être de même par la suite.

revêtus de marbre blanc. La sofiite était de bronze, et, entre les pilastres adossés aux lambris, s'élevaient les statues des grands hommes. Trois grandes portes décerées chaeune ment du droit civil était interdit à Paris, et qu'il n'y avait point lieu. Voici, selon Ferrière, quelle a été l'origine de cette erreur. Il paraît que, dans le xur siècle, la plupart des ecclésiastiques et des religieux se portaient en fome à l'étude de la médecine et du droit, soit dans la vue d'assister plus ntilement les malades, on de se rendre plus capables de diriger les affaires de leur communanté, soit pour tout autre motif. On craignit que ce zèle ne les détournat de leurs devoirs spirituels : le concile de Tours de 1165, préside par le pape Alexandre III, leur défendit l'étude de ces sciences profanes, En 1219, le pape Honorius III crut devoir renouveter cette défense. La décrétale qu'il rendit à cet egard était divisee en trois titres : par le titre I'r, l'excommunication etait prononcée contre les religieux qui étudieraient les lois on la médreine dans leur diocèse; par le titre 11, il était ordonné d'établir un enseignement de théologie auprès de chaque église métropolitaine; enfin par le titre III, il était défendu d'étudier les lois civiles dans la ville de Paris et autres lieux voisins. On voit que cette decrétale ne s'adressait qu'aux ecclésiastiques; mais plus tard les décrétales ayant été réunies en collection, et rangées par ordre de matières, le titre III fut séparé des deux titres précédens; ainsi isolé, il parut dès lors, par la généralité de ses termes, contenir une défense absolue, adressée aux séculiers comme aux ecclésiastiques. Au reste cette défense, comme on l'a vu, ne fut jamais observée bien rigoureusement.

Cependant, en 4579, Heuri III rendit la célèbre ordonnance de Blois, portant, article 69 : « Défendons à ceux de l'université de Paris de lire ou graduer en droit civil. » Selon les uns, cette interdiction fut insérée dans l'ordounance pour déférer à la défense précédemment portée par la décrétale ; selon d'autres, elle y fut glissée par le chancelier de Chiverny, pour favoriser l'école de droit de la ville d'Orléans dont il était gouverneur, et dans le territoire de laquelle · l poscelait plusieurs domaines considérables. Quoi qu'il en soit, la prohibition n'empécha pas long-temps l'enseignement d'aprolibition u'empécha pas long-temps l'enseignement d'avoir lieu. Il fut bientôt repris, et continué malgré les intrigues des ennemis de la faculté et les plaintes des facultés rivales. Le 16 août 1679, un édit de Louis XIV fit cesser l'il-légalité; cet édit rétablit la chaire et la publicité des leçons de droit civil.

Avant la révolution de 1789, les facultés de droit languissaient dans l'état le plus déplorable : l'enseignement était nul; les examens, les thèses n'offraient qu'une vaine cerém nie ; les diplomes se vendaient à prix fixe. Si la faculté de Paris passait pour supérieure à celles de Toulouse, de Bourges, etc., e'était uniquement parce qu'elle vendait sa marchandise un peu plus cher, qu'on y faisait quelques cours, et qu'on mettait un peu plus de régularité dans les formalités des récentions. Cette faculté était alors composée de six professeurs en droit canon ou ecclésiastique, et en droit civi. ou droit romain; d'un professeur en droit français, et de douze agrégés. Independamment de l'université de Paris, as celles d Avignou et d'Orange, on en comptait à cette épocue dixsept autres en France, savoir : à Orleans, Toulouse, Bordeaux, Bourges, Caen, Angers, Poitiers, Nantes, Reims, Valence, Aix, Montpellier, Besançon, Douai, Strasbourg, Dijon et Nancy.

Les universités furent, comme toutes les corporations de l'ancien régime, entrainées en 1789 par le torrent de la révolution; leur suppression s'opéra en quelque sorte d'ellemème, sans qu'aucune loi l'ent prononcée formellement.

Un décret de 22 ventose an XII (45 mars 1804) réorganisa les écoles de droit, régla les matières qui devaient y être enseignées, les cours d'études, les examens et les degrés, etc.: on exigea des élèves, pour obtenir le brevet de capacité nécessaire à l'exercice des fonctions d'avoué, d'avoir suivi une année de cours, et subi un examen; pour obtenir le diplôme de licencié requis pour l'admission an titre d'avoient, d'avoir suivi trois années de cours, subi quatre examens et une thèse publique; enfin, pour le grade le plus

élevé, celui de docteur, quatre années de cours, six examens et deux thèses publiques. Plus tard, la loi du 40 mai 4806 convertit les écoles de droit eu facultés de droit, et les comprit dans la grande institution de l'université impériale.

Huit cours sont professés aujourd'hui à la faculté de droit de Paris. Ils out pour objet d'enseignement : 1º le code civil; 2º les la ritutes de Justinient, ou clémens du droit romain; 5º la procédure civile et la législation criminelle; 4º les Pandectes; 5º le code de commerce; 6º le droit administratif, 7º l'histoire du droit; 8º le droit des gens. Huit professeurs et huit professeurs-suppléans sont attaches à cet établissement, ils sont choisis par la voie des concours; le nombre des élèves varie de 2000 à 2500.

Nous comptons maintenant en France, en y comprenant celle de Paris, neuf écoles de droit: le tableau suivant, dressé sur les renseignemens officiels fournis pour l'année 1852, fera connaître le nom des villes où elles sont établies, le nombre des examens et des thèses qui ont eu lien dans chacane d'elles, le nombre des diplomes délivyés, et le produit des droits perçus pour les inscriptions, examens, diplomes, etc.

|         | NOMBRE                                                       |                                                      | NOMBRE DE DIPLOMES                       |                                                      |                                                      | H ES                          | des inscri<br>theses, ce                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÉGOLES. | , d'examens,                                                 | de thèses.                                           | de capacité.                             | de bachelier.                                        | de licencié.                                         | de docteur.                   | PRODUIT TOTAL<br>des inscriptions, examens,<br>theses, eer tificats d'aptitude<br>et diplomes. |
| Aix     | 158<br>152<br>127<br>136<br>2291<br>243<br>199<br>138<br>635 | 28<br>33<br>33<br>24<br>328<br>40<br>33<br>25<br>139 | 4<br>7<br>14<br>11<br>57<br>7<br>12<br>5 | 45<br>31<br>43<br>39<br>528<br>69<br>46<br>33<br>146 | 29<br>28<br>33<br>22<br>313<br>37<br>27<br>24<br>134 | ) 5<br>)) 2<br>11<br>2 5<br>1 | 30,497 f,<br>31,320<br>35,017<br>26,683<br>423,200<br>45,206<br>38,192<br>25,523<br>125,699    |
| TOTAUX  |                                                              | 683                                                  | 135                                      | 980                                                  | 647                                                  | 26                            | 781,337                                                                                        |

Quand tout se remue également, rien ne se remue en apparence, comme en un vaisseau. Quand tous vont vers le dérèglement, nul ue semble y aller. Qui s'arrête fait remarquer l'emportement des autres, comme un point fixe.

PASCAL, Pensées.

Proportions des naissances, des mariages et des décès arec la population. — On a calculé qu'en France on comptait, terme moyen, chaque année, une naissance sur 52 habitans, un mariage sur 255, un décès sur 40. Il en résulte que dans un village on dans une commune composée de 1,000 habitans, il doit y avoir à pen près, année commune, 51 naissances, 7 mariages et 25 decès. Ces calculs sont principalement faits pour les populations rurales. On comprend qu'ils sont sans application pour tous les lieux dans lesquels se trouvent, soit des corps de troupes, soit des prisons, soit des manufactures considérables, soit enfin des réunions spéciales d'individus

### EXPÉRIENCES MICROSCOPIQUES.

(Voyez tome premier, pages 145, 284.)

suivi une année de cours, et subi un examen; pour obtenir le diplôme de l'icencié requis pour l'admission an titre d'aoceat, d'avoir suivi trois années de cours, subi quatre examens et une thèse publique; enfin, pour le grade le plus dont les détails de structure ne peuvent être examinés qu'au moven d'un bou instrument.

Nous ferons observer que la plupart des insectes, lorsqu'on vent les voir en entier d'une seule fois, ne peuvent être observes qu'avec un faible grossissement; sans cela, l'insecte entier ne tiendrait pas dans le champ du microscope, et l'on ne pourrait l'examiner que partiellement.

Les animaux radiés sont ainsi nommés parec que les parties qui les composent sont placées comme des rayons autour d'un centre commun. On en voit un exemple dans l'étoile de mer, l'un des plus heaux coquillages de nos côtes



L'échinus, ou hérisson de mer, en offre un autre exemple. Sa co-quille qui, après la mort de l'animal, ressemble assez à un œuf, est couverte, lorsqu'il est vivant, d'un nombre immense de pointes ou d'épines qui lui servent de jambes pour se mouvoir. Dans les plus petites espèces, ces épines, grossies au mieroscope, sont magnifiques à voir. La figure ci-contre represente trois espèces. Les

annuaux eux-mêmes offrent une organisation curieuse, mais on ne pent bien les examiner que lorsqu'ils sont vivans, et il faut à l'observateur beaucoup d'habileté pour y parvenir, car ils meurent bientôt si l'on n'a le soin de les tenir pendant l'observation dans de l'eau de mer.

Les vers de toute espèce offrent les mêmes difficultés au



ontentes intentes unificates au microscopiste que les auimaux radiés. Nous représentons ici la tête grossie de l'échinorhyncus, ver qui infeste les intestins des animaux. Il suffit d'y jeter les yeux pour comprendre combien il est difficile de deloger cet hôte incommode, lorsqu'une fois il a fait pénetrer les nombreux erochets qui entourent sa bouche, dans les chairs

de sa victime. Les insectes proprement dits fonrnissent au microscopiste d'immenses matériaux pour sa euriosite. L'insecte qui paraîtrait d'abord le plus insignifiant, peut procurer une agréable distraction pendant plusieurs heures. Ses yenx, ses ailes, ses pattes, ses aiguillons, ses antennes, jusqu'à la poussière dont il est recouvert, tout enfin, offre un spectacle aussi intéressant que varié.



-L'acil de la mouche commune est composé de nombreuses legitilles semblables à nos verres grossissans, disposés dans l'ordre symétrique indiqué par la figure ci-dessus. Le nombre de ces lentilles, dans un seul acil, s'élève quelquefois à plusieurs milliers.

Les deux figures qui snivent représentent la structure euricuse d'une patte de monche, vue par-dessus et par-dessous Elle est, comme on le voit, armée de trois griffes on

orteils, et doit la faculté de se tenir au plafond de nos appartemens, aux deux organes qui, dans la figure inférieure, ont la forme de deux cuillères. Ce sont des membranes très flexibles, qui s'appliquent exactement au plan que pur-



( Patte de mouche vue au microscope. )

court la mouche. En appuyant ses orteils la mouche soulève les membranes senlement par le milieu. Les bords restent adhérens à la surface. Il se forme done, sous la patte de la mouche, un vide qui détermine alors l'action de la pression atmosphérique sur cette patte; et cette pression est suffisante pour maintenir la mouche suspendue, soit après une muraille, soit après une glace.

Quelques animaux de dimensions considérables, ont des organes analogues, pour marcher dans une position renversée. Le lézard de Batavia et le cheval marin sont de ce nombre.

Le tire-paré des écoliers est fondé, sur le même principe. On sait qu'il consiste en une rondelle de cuir mouillé, traversée au milien par une forte ficelle, et que les écoliers l'appliquent exactement sur une pierre, en ayant soin qu'il ne reste pas d'air entre les deux surfaces. La pression de l'air extérieur qui u'est plus équilibrée, suffit pour faire adhérer le cuir à la pierre, de manière à permettre de soulever celle-ci. Cette pression équivant à environ 45 livres par pouce carré.

D'aiguillon du cousin, lorsque ses parties sont soigneusement séparées, et fortement grossies, offre le terrible déploiement d'un arsenal de dards barbelés et d'instrumens tranchans. Cette arme est placée sous la gorge de l'insecte, et c'est une close curicuse que la manière dont il l'emploie. Si le cousin s'en sert pour péndèrer dans la chair, il y enfonce ses dards, ainsi que le reste de l'apparcil. Mais s'il ne

vent que se nourrir de fruits, il n'y fuit penetrer qu'un petit tube, au moyen duquel il en aspire les sucs. Nous représentons les parties détachées de l'appareil du cousin.

Les Purlaux d'abonnement et de vente sont rue du Colombier, n° 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Laguevardiere, rue du Colombier, nº 50

#### LE DRONTE.



(Le Dronte ou Dodo. )

La terre que nous habitons a été plusieurs fois travaillée d'horribles convulsions, qui en ont chaenne modifié plus on moins la surface, tantôt élevant au-dessus des eaux des espaces jusque là submergés, tantôt submergeant au contraire des parties depuis long-temps découvertes, et déjà peuplées de plantes et d'animaux. Ces diverses catastrophes ont non seulement amené la destruction d'un grand nombre d'individus, mais elles ont fait disparaître des espèces entières, qui n'ont laisse d'autres traces de leur existence que quelques débris enfouis dans les couches dont se compose l'enveloppe extérieure du globe.

Ces debris, en général si incomplets, si insignifians en apparence, et qui n'avaient été long-temps qu'un objet de stérile curiosité ou de folles conjectures, tombant enfin aux mains d'un homme de génie, ont été pour lui autant de précieuses médailles, à l'aide desquelles il a pu établir sur des bases certaines l'histoire des temps anciens, l'histoire des temps antérieurs à la naissance de l'homme.

L'extinction des espèces animales répandues sur de vastes régions ne pouvait être le résultat que de causes très générales, telles que de grands bouleversemens dans la surface du globe; celle des espèces circonscrites dans un petit espace pouvait être, au contraire, due à des causes toutes locales, à des causes parfaitement indépendantes des révolutions géologiques. Une espèce faible pouvait être détruite par une autre plus forte et mieux armée; c'est ce qui est arrivé à diverses époques, et surtout depuis le commencement de la période actuelle, c'est-à-dire depuis l'apparition de l'homme qui est le destructeur par excellence.

Pour nous faire une idée de cette influence destructrice de l'homme sur les êtres animés, supposons que les loups, les castors, les ours, qui étaient en Angleterre il y a mille ans, eussent été des animaux propres exclusivement

à cette ile, comme les kangourons le sont à la Nouvelle-Hollande; aujourd'hui la race des loups, des ours et des castors serait éteinte, comme celle des kangourous le sera vraisemblablement dans quelques siècles.

Que l'usage des armes à feu devienne général en Afrique, et bientôt l'espèce de l'hippopotame aura complètement disparu; il en sera de même plus tard pour le rhinocéros, et peut-être pour l'éléphant, qui se reproduit difficilement à l'état de domesticité. Tout porte à croire que plusieurs espèces ont péri depuis que l'homme est sur la terre, et, pour une au moins, nous en avons la certitude : nous avons sur cet animal, qui existait encore il y a deux siècles, de nombreux renseignemens historiques; mais ces renseignemens es suffisaient pas pour nous le faire complètement comaître; et il eût été impossible de lui assigner une place dans les cadres zoologiques, si les principes de la science créée pai notre illustre Cuvier n'eussent fourni le moyen d'arriver a une détermination plus précise.

Les Hollandais qui abordèrent les premiers à l'He-de-France, alors déserte, y virent un oisean d'une très grande taille et d'une figure singulière, auquel ils donnèrent le nom de dronte et celui de dodo. Plusieurs naturalistes du commencement du xvite siècle en parlèrent d'après les descriptions et les dessins des voyageurs, et firent connaître, outre ses formes externes, quelques points de son organisation intérieure.

En 4626, le dronte existait encore à l'Ile-de-France, et Herbert assure l'avoir vu à cette époque. «Cette ile, dit-il, nourrit un grand nombre d'oiseaux, parmi lesquels il faut compter le dodo, qui se trouve aussi à Diego Roys (ile de Rodriguez), mais n'a été vu, que je sache, en aucun autre lieu du monde. On hi a donné ce nom de dodo en raison de sa stupidité, et s'il eût vécu en Arabie, on aurait pat tout aussi

bien lui donner celui de phénix, tant sa figure est rare. Son corps est tont rond, si gras et si gros, que d'ordinaire il ne pèse pas moins de cinquante livres : cette graisse et cette corpulence sont dues à la lenteur de ses mouvenens; s'il n'est pas agréable à la vue, il l'est encore moins an goût, et sa chair, quoique ne rebutant pas certains appétits voraces, est un aliment mauvais et répugnant. La physionomic du dolo porte l'empreinte d'une tristesse profonde, comme s'il sentait l'injustice que lui a faite la nature en lui donnant, avec un corps aussi pesant, des ailes tellement petites, qu'elles ne peuvent le sontenir en l'air, e' servent seulement à faire voir qu'il est oiseau, ce dont, sans cela, on serait disposé à douter.

» Sa tête est en partie coiffée d'un capuchon de duvet noir, et en partie nue, c'est-à-dire seulement couverte d'une peau blanclaire presque transparente. Son bec est fortement recourbé et incliné par rapport au front; les narines sont situces à pen près vers le milieu de la longueur du bec, qui, à partir de ce point jusqu'à l'extrémité, est d'un vert clair mélé de jaune pâle.

» Tout le corps est couvert d'un duvet très fin, semblable à celui qui revêt le corps des oisons. La queue est ébouriffée comme une barbe de Chinois, et formée de trois ou quatre plumes assez courtes. Les jambes sont fortes, épaisses, et de couleur noire; les ongles sont aigus. »

Herbert donne une figure très grossière du dodo; celle qui est placée en tête de notre article a été faite d'après une peinture appartenant originairement au prince Maurice de Nassan, et maintenant au Muséum britannique de Londres,

Peu de temps après le voyage d'Herhert, les iles de France et de Bourbon devinrent le siège d'établissemens considérables, formés par des Européens, et l'espèce du dronte en disparut complètement. On conçoit très bien comment cet oisean pen agile, et trop voluminenx pour se cacher aisément, n'a pu échapper aux poursuites de l'homme. Ce qu'il y a de certain, c'est que malgré les recherches très actives faites par les naturalistes, surtout dans le siècle dernier, on n'a pu se procurer aucun renseignement à son égard. Quelques auteurs ont été même jusqu'à prétendre que le dronte n'avait jamais existé, et que les descriptions qui en avaient été données se rapportaient au manchot et au pingouin; mais cette opinion était tout-à-fait insoutenable, car, outre les figures dont nous avons parle, et le témoignage de naturalistes qui parlaient de l'oiseau comme l'ayant vu, il en existait encore des restes bien reconnaissables, et dont l'origine était connue. Ray, qui lit paraître en 1676 et 1688 deux éditions de l'ouvrage de Willughby, dans lequelse trouve une description et une figure du dodo, prises du livre de Bontins, ajoute en note qu'il a vn cet oiseau empaillé dans le cabinet de Tradescant. De ce cabinet, l'oiseau passa dans le Musée Ashmoléen d'Oxford, et il est porté sur le catalogue comme y existant en 1700. Il y resta jusqu'en 1753, on les inspecteurs le trouvant en trop mauvais état, le firent jeter, et l'on n'en conserva que le bec et une patte. Une autre patte, provenant des collections de la société royale, se trouve aujourd'hui dans le Muséum britannique.

C'était là tout ce qui restait du dronte, lorsqu'en 4850 notre Muséum reçut une collection de débris organiques, trouvés à l'Île-de-France sous une concile de laves, et envoyés par M. Desjardins. Dans le nombre, figuraient quelques os d'oiseaux, consistant en un sternum, une tête, un humérus et un cubitus. Toutes ces parties furent reconnues par M. Cavier, pour appartenir au dronte, et lui prouvèrent que cet oiseau devait être rangé parmi les gallinacées. Un voyage que cet illustre naturaliste fit peu de temps après à Londres, lui permit d'examiner le pied qui existe au Muséum britannique, et même les parties conservées au Musée Ashmoléen, les directeurs de cet établissement ayant bien voulue les lui envoyer d'Oxford. Le résultat de ce nouvel examen confirma la première détermination, mais montra en même

temps qu'il avait dû exister une seconde espèce un peu diférente de la première.

#### COLOMB,

BALLADE DE LOUISE BRACHMANN. (Cette ballade est très populaire en Allemagne.)

« — Que me venx-tu, Fernand? ta pâleur m'annonce une nouvelle sinistre. — Hélas! tous mes efforts ne peuvent contenir l'équipage révolté! S'il ne découvre bientôt le rivage, vous serez victime de sa fureur : deçn dans ses espérances, il demande à grands cris le sang du chef qu'il accuse de l'avoir trompé. »

A peine il a parlé que la foule irritée s'élance dans la chambre de l'amiral. La rage et le désespoir se peignent dans leurs yeux caves, sur leurs visages épuisés par la famine : a — Traltre! s'écrient-ils, où est la fortune que tu nons as promise?

» Tu ne nous donnes pas de pain; eh bien, donne-nous du sang! — Du sang! répète la troupe déchaînée. » L'amiral, avec calme, oppose son courage à lenr fureur. « — SSI vons faut du sang, abreuvez-vons du mien, leur dit-il, et vivez, Cependant je vous demande de me laisser, une fois encore, voir le soleil se lever sur cet horizon.

» Si demain l'aurore n'eclaire point une plage libératrice, je me dévoue au trépas; poursnivons jusque là notre entreprise, et ayons confiance en Dieu, » La majesté du heros triomphe encore une fois de la révolte. Ils s'eloignent, son sang est épargné.

« — Oui , jusqu'à demain. Mais si les premières clartés ne nons montrent point un rivage, tu auras vu le soleil pour la dernière fois. » Le terrible pacte est signé, et l'aurore prochaine doit décider le sort du grand homme.

Le soleil disparait, le jour fuit; la proue des navires sillonne la vaste mer avec un bruissement lugubre; les ctoiles s'attachent silencieuses au firmament. Mais nulle part unrayon d'espoir; nulle part, sur ce désert humide, un point où l'œil puisse se reposer.

Le sommeil n'a point approché les paupières de Colomb. Sa poitrine est oppressée; son regard, fixé vers l'occident, cherche à percer les ténèbres :  $\alpha$ — Hâte ton vol,  $\delta$  mon navire! que je ne meure point avant de salner la terre que Dien a promise à mes rêves.

» Et toi, Dieu tout-puissant, jette un regard sur ces matelots qui m'entourent! ne les laisse point tomber sans consolation dans cet immense sépulcre! » Ainsi s'exprimait l'emotion du héros, lorsqu'un pas rapide se fait entendre, « — C'est toi, Fernand! que vient encore m'annoncer ta nalenr?

»—Ah! Colomb, tout est perdu! le crépuscule apparaît à l'orient. — Sois tranquille, ami, toute lumière est envoyée par Dieu; sa main touche d'un pôle à l'autre : elle m'aplanira, s'il le faut, le chemin de la mort. — Adieu, Colomb, adieu; les voilà, les voilà, ces furieux, qui s'avancent! »

A peine il a parie que la foule irritée s'élance dans la chamhre de l'amiral. « — Je sais ce que vous demandez, leur dit-il; je suis prèt : la mer aura sa proie. Mais poursuivez mon entreprise, car le but n'est pas loin. Que Dien pardonne à votre égarement! »

Les épèes résonnent menaçantes, un cri sanvage et meurtrier perce les airs; le héros se prépare avec calme au sort qui l'attend. Tous les liens du respect sont brisés : on le saisit, on le traine au bord de l'abime... Terre!... ce mot retentit du haut des vergues : Terre! terre!

Une bande de pourpre à l'horizon frappe tous les yeux; c'est la plage de salut que dorent les rayons du ciel, cette plage devinée par le génie... Tous se précipitent interdits aux pieds du grand homme, et adorent Dien.

#### DES CHEMINS DE FER.

Tout le monde sait que les roues des voitures ne tardent pas à laisser sur les routes une empreinte profonde et permanente, nommée ornière, qui oppose un très grand obstacle à la rapidité des transports. Pour éviter cet inconvénient les anciens avaient coutume de construire les parties de leurs routes, exposees à être sillonnées par les roues, en bloes de pierres très dures, et eet usage est encore suivi de nos jours dans plusieurs villes d'Italie, parmi lesquelles on peut citer Milan. Au commencement du xvn° siècle, on ent en Angleterre l'idée de substituer des madriers de bois aux dallages en pierre dont le prix eût été fort élevé; plus tard, pour augmenter la solidité de ces madriers, on les recouvrit de bandes de fer, et enfin, en 1767, le fer fut entièrement substitué au bois. De cette époque datent les premiers chemins de fer proprement dits.

Ces sortes de voies de communication se divisent, eu égard à la matière dont elles sont construites, en deux classes, les chemins en fer fondu et les chemins en fer forgé.

Le bas prix de la fonte et son inflexibilité la firent employer exclusivement jusqu'en 1805; mais, à cette époque, on remarqua que si elle était inflexible, elle se brisait facilement; qu'elle était peu homogène, et que son intérieur était beaucoup moins dur que sa surface; de sorte que celleci une fois entamée, la bande de fonte tout entière ne tarbarait pas à être hors de service; que sa surface était toujours raboteuse, quelque effort qu'on fit pour la polir; et qu'enfin son emploi n'était pas plus économique, parce que des bandes de fer forgé n'ont pas besoin d'avoir le même puids que des handes de fonte pour résister également. Toutes ces considérations firent substituer, dès l'aunée 1803, le fer forgé au fer fondu, et aujourd'hui il est unanimement preféré.

Sous le rapport de la forme, les chemins de fer peuvent se diviser en trois classes.

Les uns sont formés de simples bandes plates posées sur le sol, à l'endroit où se forment ordinairement les ornières. Le voiturier peut à volonté faire passer sa voiture sur la partie de la route qui est ferrée, et sur celle qui ne l'est pas. Ce système est très rarement employé.

Dans la seconde espèce, on emploie, au lieu de bandes plates, des bandes crenses présentant l'aspect d'une ornière ordinaire. Ces chemins ne peuvent être parcourus que par des voitures à voie constante: les roues s'emboitent dans l'ornière, et n'en sortent jamais. Ce système est employé plus rarement encore que le premier. On conçoit en effet que les ornières doivent être constamment remplies de boué, et qu'ainsi le but principal des chemins de fer, qui est de faire rouler les voitures sur des ornières doives et pulies, est complètement manqué.

Dans la troisième espèce, ce sont les ornières qui sont saillantes; les contours des roues sont creusés en gorges de poulies; ici, comme dans la seconde espèce, les roues sont toujours emboitées sur les ornières, et n'en sortent jamais. Les chemins de fer ainsi construits offrent tant d'avantages sur les autres, qu'ils sont presque exclusivement employés; aussi cette notice va-t-elle être entièrement consacrée à leur description.

Dans un pareil chemin, on donne le nom de rail aux bandes de fer qui forment les ornières. Ce mot est d'origine anglaise: il est aujourd'hui passé dans notre langue, et est devenn teelmique. Les rails ne se posent pas directement sur le sol, mais sur des pièces de fonte nommées conssinets: les eoussinets sont eux-mêmes fixés à l'aide de chevilles sur des dés en pierre ou des madriers de bois.

Pour se faire une idée de ce système, il n'y a qu'à jeter les yeux sur les figures qui suivent.

Les fig. I et 2 representent une coupe du rail dans le sens transversal et une dans le sens de sa longueur.



(Fig. 1 et 2.)
Les fig. 5 et 4 représentent, l'une l'élévation, et l'autre la base du conssinct.



(Fig. 5.) La fig. 5 représente l'ensemble du rail, du coussinct et du dé en pierre posés l'un sur l'autre.

Enfin la lig. 3 bis représente un chemin de fer tout construit.



(Fig. 5 bis.)

On remarquera que le rail est renflé à sa partie supérieure : en vertu de cette disposition, les roues des chars sont en contact avec lui par une surface plus grande, et le frottement détruit cette surface beaucoup plus lentement. Il est aussi renflé à sa partie inférieure, mais c'est pour qu'il puisse mieux s'emboiter dans le coussinet.

Pour se rendre compte des lig. 5, 4, 5, il faut savoir que le rail b est serré contre le coussinet a par un coin e, et que le coussinet est maintenu sur le dé par deux chevilles d, e, qui entrent à frottement dans les trous m et n du coussinet, et dans des trous correspondans pratiqués dans le dé.

Les notions préliminaires étant bien comprises, il va être facile de concevoir comment s'effectuent les transports.

Un chemin de fer est à une voie ou à deux voies.

Une voie se compose de deux rangs de rails, dont la distance est ordinairement d'à peu prés 1<sup>m</sup>,49.

La fig. 6 montre comment les ehars s'ajustent sur les rails; met n représentent les deux rails qui composent une même voie; p et q sont les deux roues du char; on voit qu'elles sont retenues sur les rails par des rebords.

Les chars destinés à parcourir les chemins de fer portent le nom spécial de wagons, qui est tiré, comme le mot rail, de la langue anglaise.

Les wagons ne doivent, dans aucun cas, sortir des rails, de sorte



(Fig. 6.)



(Fig. 6 bis, représentant de profil un convoi de wagons.)

obligé de rebrousser chemin pour laisser passer l'autre, I heures de la journée, est-il nécessaire de le composer de

que si deux wagons marchant en sens contraire viennent | et la régularité du service est interrompue. Aussi, lorsse rencontrer en un même point de la voie, l'nn d'eux est | qu'on veut aller et venir sur un chemin de fer à toutes les



(Chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon. - Arceanx du Volron.)

deux voies, dont l'une est destinée à être exclusivement parcourne par les wagons qui vont dans un sens, et l'autre par les wagons qui vont en sens contraire.

Ce moven étant fort dispendieux, on a adopté, sur quelques chemins d'importance secondaire, un moyen terme, qui consiste à ne donner qu'une seule voie à la route dans la plus grande partie de sa longueur, et à pratiquer des doubles voies de distance en distance : ces parties à double voie ont reçu le nom de croisières, parce qu'elles sont les seules sur lesquelles des wagons qui vont en sens contraire puissent se croiser.

Voiei le mécanisme à l'aide duquel les wagons passent d'une partie à simple voie dans une eroisière.

Je suppose que AE et A'E' (fig. 7), représentent la fin de na voie unique; le wagon y est parvenu, et je veux le faire passer dans la croisière. Cette croisière se compose de deux voies; l'une d'elles est dirigée suivant les lignes FB' et GB; l'autre suivant les lignes C'G' et CF'. Il s'agit, par exemple, de faire entrer le wagon dans la première.

Aux points E et E' se trouvent deux rails, L'I, K'I, qui vont se croiser au point I; ces rails sont terminés par deux aiguilles L'L, K'K, mobiles autour des points L' et K'. Le conducteur ouvre la première et ferme la seconde, et les met dans la position qu'elles ont dans la figure. Les deux

roues du wagon étant munies de rebords intérieurs, l'une d'elles suit naturellement la ligne A'E'F, et l'autre la ligne AK'G, et le wagon passe dans la croisière.



On a imaginé plusieurs autres mécanismes pour atteindre ee résultat ; mais celui que nous venons de décrire est le plus généralement employé.

Pour terminer ces premières notions sur les chemins de fer, nous allons parler des moteurs qui servent à trainer les wagons, des pentes et des sinuosités que peut présenter la route; enfin, nous dirons quelques mots sur le prix de leur construction.

Les moteurs employés sur les chemins de fer sont au nombre de trois : tantôt on se sert de chevaux qu'on attelle aux wagons à la manière ordinaire; tantôt on emploie des chariots à vapeur, qui se meuvent d'eux-mêmes en trahant les wagons après eux : on leur donne le nom de machines locomotives. Tantôt enfin, on dispose sur le chemin, à des distances variables, des machines à vapeur fixes, qui attirent les chariots à elles à l'aide d'une corde.

La pente qu'on donne aux chemins de fer peut être plus ou moins considérable, suivant la nature du moteur qu'on emploie. Elle peut être très grande si on se sert de machines fixes. On peut même dire qu'en ce cas il n'y a pas de limites à indiquer. Elle doit être au contraire excessivement faible, si l'on se sert de machines locomotives, car elle ne peut guère excéder 5 millimètres par mètre. Enfin, si on se sert de chevaux, elle peut aller sans inconvénient jusqu'à 4 centimètre et demi.

Il est aussi excessivement important qu'un chemin de fer ne fasse pas de trop grands circuits, et lorsqu'on est obligé de le faire tourner il faut que ce soit à l'aide de courbes très douces, de manière que les changemens de direction soient le moins brusques qu'il est possible.

Les frais de construction d'un chemin de fer se divisent en deux parties. L'une, à peu près lixe, se composedu prix du fer, de la fonte, et des employés; elle peut être évaluée à 70,000 francs par lieue de

poste, pour un chemin de fer à simple voie, et à 140,000 fr. pour deux voies. L'autre qui comprend les frais de terrassement, les travaux d'art, les acquisitions de terrain, et les frais de direction, est si variable, qu'elle est très difficile à fixer. On peut cependant, en thèse générale, dire qu'elle varie de 200 à 400,000 francs pour un chemin à double voie; il faudrait prendre les denx tiers de cette somme dans le cas d'une simple voie.

Les constructeurs se sont souvent demandé si les chemins de fer devaient être préférés aux canaux, ou réciproquement.

Ces deux voies de communication ont chacune leur genre de mérite particulier, et un habile constructeur ne rejettera pas plus l'une que l'autre. Ainsi les chemins de fer peuvent être construits presque en tous lieux. Ils peuvent être parcourus dans toutes les saisons, et avec une grande vitesse. Les canaux, au contraire, doivent être alimentés par des prises d'eau considérables; les sécheresses et les réparations y occasionent de fréquens chômages. Les transports s'y effectuent lentement; mais aussi ils s'y font à un prix bien moins élevé que sur les chemins de fer, ce qui est très avantageux pour les marchandises encombrantes, d'un prix faible, et qui n'ont pas besoin d'être rendues à leur destination à des époques exactement déterminées.

Enfin, le prix de construction des canaux, et celni des chemins de fer, est si variable, selon les cas, qu'il est difficile de dire lequel est le plus clevé.

(Cet article aura une suite.)



(Untrée d'une des galeries du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon.)

#### NOTICE HISTORIQUE SUR LE CABINET DES MEDAILLES,

ET SUR LES VOLS QU'ON Y A COMMIS.

C'est à Henri IV que l'on doit la création du cabinet des médailles; ainsi, cette collection immense qui renferme aujourd'hui plus de 120,000 pièces d'or, d'argent ou de bronze, et q'ui est sans contredit la première de l'Europe, ne compte encore qu'un peu plus de deux siècles d'existence

Cependant, plusieurs des prédécesseurs de Henri IV s'étaient occupés de ces monumens, si curieux, soit comme objets d'art, soit comme pièces à l'appui des ouvrages qui nous restent de l'antiquité; mais leurs collections, intéressantes par le choix des médailles qu'elles renfermaient, étaient trop pen étendues pour porter le nom de Cabinet des Médailles de France.

François I<sup>cr</sup> paraît être le premier de nos rois qui ait pensé à rassembler des médailles antiques : les guerres qu'il soutint pour reconquérir le duché de Milan lui donnèrent l'occasion d'admirer les collections des princes italiens; il voulnt en posséder une semblable, et ordonna à ses officiers des recherches dans ce but; mais comme à cette époque on avait encore fait peu de fouilles, et que, par conséquent, les médailles étaient beaucoup plus rares qu'aujourd'hui, il n'en put rassembler qu'une très petite quantité : par ses ordres, les plus belles furent enchâssées dans des salières, dans des

conpes, dans des plats d'argent eiselés; on en plaça même quelques unes sur le fermoir d'une boite en vermeil faite en forme de livre. Ces différens objets furent déposés au gardemeuble, et le roi conserva près de sa personne le reste de ses médailles. On voit que ce n'était pas là une collection; il n'y avait guère en tout que cent cinquante pièces.

Le mariage de son fils Henri II avec Catherine de Médicis amena en France une partie des richesses de la bibliothèque des grands-ducs de Toscane. Parmi les trésors littéraires se trouvaient quelques médailles; elles furent réunies à celles amassées par François Ier, et placées dans la Bibliothèque Royale, qui alors élait dans le château de Fontainebleau. Pendant le règne de François II, la collection resta stationnaire; mais Charles IX, grand admirateur de l'autiquité, voulut former un cabinet digne de la puissance et de la richesse du royaume. Il fit donc disposer au Louvre plusieurs salles pour y placer la collection de ses prédécesseurs, qu'il venait d'augmenter par l'importante acquisition des médailles d'un antiquaire nommé Groslier. Il crea même une charge de garde des médailles. Les guerres civiles qui désolèrent là France pendant ce règne de sinistre mémoire, ne laissèrent pas au roi le loisir d'exécuter ee projet; il eut même le chagrin de voir piller et disperser sa chère collection par les luguenots que lé massacre de la Saint-Barthélemy avait exaspérés. La Ligue, les processions et les bals occupèrent trop son frère Henri III, pour lui laisser le temps de penser à la collection royale; aussi n'en restait-il presque plus de traces, lorsque Henri IV, voulant la continuer, appela à sa cour, en 1608, le sire de Bagarris, gentilhomme provençal, qui avait fait une étude approfondie de l'antiquité. La conversation instructive et spirituelle de ce savant séduisit le roi, qui lui acheta une partie de ses médailles, et le nomma sur-le-champ garde de son cabinet.

En 4610, le roi pensait à l'établir magnifiquement au Louvre; le crime de Ravaillac arrêta bien d'autres projets. Quelque temps après cet évènement, le sire de Bagarris, convaince des dispositions peu favorables de Louis XIII pour la munismatique, retourna en Provence, emportant avec lui le reste de sa collection que le nouveau roi refusait d'acheter. On créa alors une charge d'intendant du cabinet des médailles et antiques, et on la donna à un conseiller d'Etat, nommé Jean de Chaumont; puis l'on ne pensa plus aux medailles. Mais Louis XIV lit transférer le cabinet au Louvre, et envoya en Grèce et en Italie des savans charges d'acheter tout ce qu'ils rencontreraient de curieux. Le legs que lui fit son oncle Gaston, duc d'Orléans, du riche cabinet qu'il avait formé à Blois, où il mourut en 4657, vint doubler ses richesses numismatiques, et fit de son cabinet le plus complet et le plus précieux de l'Europe.

A la mort de Jean de Chaumont, en 1664, Louvois, en sa qualité de surintendant des bâtimens royaux, donna les deux charges d'intendant et de garde, à l'ancien bibliothécaire de Gaston, l'abbé Bruneau, qui remplissait ces honorables fonctions depuis 1660. Cette distinction lui fut fatale, car, deux aus après, en 4666, un voleur qui s'était introduit dans le cabinet, bien qu'il fût situé précisément au-dessus de la salle des gardes, assassina cet antiquaire. Alors, ces deux charges furent réunies à celle de garde de la librairie, en faveur de Nicolas Colbert, évêque d'Auxerre, qui confia les elefs du cabinet à M. de Carcavi, commis à la garde. Le cabinet n'étant pas en sûreté dans le Louvre, M. de Carcavi pensa à l'etablir dans la Bibliothèque Royale, qui alors occupait une partie de la rue Vivienne. Louis XIV do na l'autorisation necessaire à cette translation. Mais il regrettait souvent de ne plus avoir les médailles près de lui ; aussi, en 1684, il ordonna au marquis de Louvois de les faire transporter à Versailles, sa residence favorite. Elles furent done déposées près de la chambre à coacher du roi, dans une salle à laquelle les ciceroni du palais donnent encore le titre de Cabinet des Médailles. Presque tous les jours, le roi, dejà plusieurs pièces importantes ont été achetées; on peut

après avoir entendu la messe, venait voir ses médailles, classées par le nouveau garde Rainsant

Louvois acheta la charge d'intendant à Louis Colhert, successeur de Nicolas, et en donna les provisions à l'abbe de Louvois, alors âgé de neuf ans (1684). Les voyages de Vaillant, de Paul Lucas, de M. de Monceaux, les recherches de M. de Nointet, ambassadeur à Constantinople, avaient considérablement augmenté la collection. Des particuliers l'enrichirent encore par des dons très importans; les chanoines de Sainte-Geneviève cédèrent au roi des médailles très précieuses de la suite des empereurs romains; un antiquaire, M. Decamps, abbé de Signy, avait l'habitude d'offrir tous les ans, pour étrennes au roi, plusieurs beaux medaillons. Le 7 juin 1689, M. Rainsant, garde des médailles, se noya dans la pièce d'eau des Suisses; M. Oudinot obtint sa survivance. C'est lui qui, aidé par le père du Molinet, chanoine de Sainte-Geneviève, a dressé les inventaires du cabinet. A sa mort, en 1712, la place fut donnée à un nommé Simon, qui ne la garda que jusqu'en 4719; à cette époque, elle passa à M. de Boze, homme d'un grand mérite, dont Jean-Jacques Rousseau parle avec éloge dans ses Confessions.

Il semblerait qu'une bizarre fatalité ne permettait pas au cabinet de rester long-temps dans le même local. Le 27 mars 4720, Louis XV, alors sous la tutelle du duc d'Orléans, signa une ordonnance qui réunissait le Cabinet des médailles à la Bibliothèque; cette ordonnance ne fut exécutée que vingt ans plus tard, car ee ne fut que le 2 septembre 1741 que les médailles furent déposées dans le salon où on les conserve aujourd'hui.

A la mort de M. de Boze, en 4755, l'abbé Barthélemy, auteur du l'oyage d'Anacharsis, fut nommé garde des médailles; c'est à lui que l'on doit cette magnifique suite de médailles impériales d'or, dont une partie a été volce en 1831. C'est encore lui qui a formé les suites historiques des États modernes de l'Europe. A sa mort, arrivée en 1795, le titre de garde fut supprimé, et on donna celui de conservateur à l'abbé Barthelemy Courcay, neveu de Jean-Jacques, et à M. Millin.

En 1804, pendant l'administration de MM. Millin et Gosselin , savans antiquaires , tous deux membres de l'Institut , plusieurs objets précieux furent enlevés du cabinet par des voleurs qui, pour commettre leur crime avec plus de chances de succès, s'étaient engagés dans la garde munic pale. Le célèbre camée dit de la Sainte-Chapelle, parce qu'il y fut long-temps conservé, et qui, selon l'opinion générale, représente l'apothéose d'Auguste, fut saisi en Hollande, entre les mains d'un des voleurs, qui voulait le vendre 500,000 fr.; il est estimé 1,500,000 francs.

En 1851, dans leur audacieuse entreprise, Fossard et ses complices n'out point, comme les volenrs de 1804, pris des objets d'art celèbres, gravés dans plusieurs ouvrages et connus de toute l'Europe ; ils n'ont songé à dérober que les médailles d'or. Ils out eulevé la collection des médaillons d'or, qui tous étaient uniques; aussi cette perte est-elle irréparable; -- la suite des impériales dont nous avons dejà parlé; et des medailles d'or de Louis XIV et de quelques autres rois de l'Europe; heureusement ils n'out pas cu le temps de fondre la totalité des pièces, et plus d'un tiers des impériales a été retrouvé dans la Seine, avec quelques unes des médailles d'or modernes. Les plongeurs ont aussi retiré de l'eau la patère d'or trouvée à Rennes, la coupe d'or dans laquelle est enchâssé le portrait en verre moulé d'un roi sassanide, le scean d'or de Louis XII, le calice de la cathédrale de Reims, et quelques bijoux provenant du tombeau de Chilpéric. On regrette peu les épreuves d'or de la suite de Louis XIV, paree que le cabinet possède les semblables en argent et en bronze; aussi les sommes produites par la fonte des lingots seront-elles toutes employées à combler les vides de la suite imperiale; donc être certain que, dans peu d'années, on parviendra à reformer cette suite qui excitait l'envie et d'admiration de tous les souverains de l'Europe.

Au xir° siècle, le nombre des instrumens de musique destinés à accompagner les chants populaires ou d'église était assez étonnant, surtout si on le compare avec la simplicité et la monotonie d's accords notés.

Un poète, Guillaume de Machault, a énuméré les divers instrumens de musique de cette époque dans le passage suivant:

Je vis là, tout en uue cerne (cerele),
Viole, rubebe et guitterne (guitare),
L'eomorache, le nuicamon,
Citole et le psaltérion;
Harpes, tabours, trompes et nacaires (timbales d'Orient);
Orgnes, cornes, plus de dix paires;
Cornemuses, flageols et chevrettes;
Douccines, cimballes et clochettes;
Tymbres, la flauste brehaingne,
Et le grand cornet d'Allemagne;
Fiajol de Saus, fistule et pipe;
Muse d'Aussay, trompe petite,
Buisine et les monocrotdes, etc.

#### MILTON.

L'auteur du Paradis perdu est né à Londres, le 9 décembre 1608. Son père était un notaire, un homme très instruit, et qui cultivait les arts avec succès. Milton reçut donc une éducation très distinguée; il manifesta, jeune encore, une ardenr très vive pour le travail, et, dès l'âge de douze ans, sa vue s'affaiblit à force de veilles prolongées. Envoyé à l'université de Cambridge, il en fut chassé, après einq années de séjour, pour eause de querelles et d'insubordination excitées par son caractère fier et emporté. Milton s'était voue d'abord à l'état ecclésiastique, mais il y renonça bientôt par besoin d'indépendance. A l'âge de vingt-quatre ans, il se retira auprès de son père, fixé à la campagne. L'étude et la composition de la poésie latine étaient un de ses goûts favoris; il a laissé un assez grand nombre de vers latins remarquables par la correction, par l'harmonie, par la facilité de style. Ce fut à cette époque qu'il fit une comédie féerie, intitulée Comus, dans le genre italien. Mais le génie de Milton était plutôt dirigé vers les pensées tristes et sévères Après quelques années passées dans la retraite, il perdit sa mere, et se décida à partir pour l'Italie; il parcourut avec enthousiasme cette contréé qui éveilla sa verve poétique, et lui inspira surtout le désir d'exécuter quelque vaste monument égal à celui du Tasse, dont la gloire retentissait alors autour de lui. Milton se mit en rapport avec les personnages les plus distingués de l'Ita ie, il visita Galilée dans la retraite où l'inquisition le retenait à Florence.

En 1640, Milton fut rappelé en Angleterre, par la nouvelle des premiers troubles révolutionnaires qui commençaient à éclater. Il y prit une part active, et se rangeant lans le parti des indépendans, devint le plus exalté des républicains. Milton mélait aux soins de l'éducation qu'il donnait à quelques jeunes gens le travail suivi d'une polémique politique et religieuse, ardente et opiniâtre. Il publia un grand nombre de brochures contre l'épiscopat, contre la royanté, sur différens sujets théologiques. Ces écrits se distinguent par une verve souvent violente, par une érudition immense, confuse, par un puritarisme exagéré. Ces publications attirèrent l'attention de Cromwell sur Milton. Après l'exécution de Charles Ier, à laquelle notre poète ne prit aucune part, Croniwell le fit nommer secrétaire-interprête pour la langue latine près le conseil d'Etat. Milton s'attacha à defemilre tous les acres de la révolution. Mais, dans ses passions politiques, il était de la plus grande bonne foi et tout dé-

voué à sa cause. Devenu secrétaire de Cromwell, il fut entièrement dominé par ect homme qu'il eroyait sincèrement dévoué au service de la liberté. A cette époque, Milton, étant devenu entièrement avengle, vivait loin du monde. Aueun de ses contemporains n'avait deviné son génie poétique, Cronwell ne le soupçonnaît même pas. Le poète avait épousé une femme qui l'avait abandonné en haine de ses opinions : elle lui avait laissé trois fi les; plus tard, il épousa une jeune et belie personne qui mourut après deux années de mariage; Milton l'a chantée dans des vers d'une délicieuse mélancolie. Il se maria de nouveau à une femme dont les soins adoucirent sa vieillesse; e'est seulement vers cette époque qu'il commença à composer son poême du Paradis perdu. Il fut interrompu dans son travail par la contrerévolution et le retour de Charles II : arrêté par ordre de la chambre des communes, il fut relâché deux mois après. On raconte que le poète Davenant, attaché an service de la cause royale, étant tombé, en 1650, au pouvoir des révolution naires, fut sauvé par Milton. Davenant, au retour de Charles II, n'oublia pas la générosité de l'auteur du Paradis perdu, et obtint sa grâce.

Le poète avait alors einquante-six ans; il se livra tout entier à son ouvrage. Aveugle, infirme, pauvre, persécuté par ses ennemis, désenchanté de toutes ses illusions politiques, Milton trouva encore dans son génie la force d'achever la tâche qu'il avait conçue. Il dictait son poème à ses filles, auxquelles il avait appris à lire le gree et l'hébreu; tous les jours il se faisait lire, le matin, en se levant, des passages de la Bible, d'Homère, de Platon, d'Euripide. La musique servait aussi à distraire le sublime vieillard : il tonehait de l'orgue et chantait. En 1665, Milton envoya une copie de son poème à un jeune Quaker, son ami. Deux ans après, il le vendit à nn libraire pour 50 liv. sterl. Le poème n'obtint aueun sueeès. Sans se décourager, Milton continua ses travaux, publia un Abrégé de l'Histoire d'Angleterre, puis une tragédie de Samson, mêlée de chœurs. Plus tard, parut le Paradis reconquis, poème en quatre chants, dans lequel Milton est resté au-dessous de lui-même. Les dernières années du poète furent remplies par quelques écrits de controverse religieuse. Il mourut le 40 novembre 4674, âgé de soixanteeing ans.



(Retraite de Milton pendant la grande peste de Londres, en 1665.)

C'est Addison qui a le plus contribué en Angleterre, à la fin du XVII° siècle, à populariser le génie poétique de Milton. Voltaire, le premier, l'a fait connaître en France. Plusieurs traductions du Paradis perdu parurent successivement; la meilleure est la traduction de Delille dont la prolixité cependant défigure souvent les beautés simples et antiques du poème anglais.

Il existe de notre poète trois délicieuses pièces de poésies, ravissantes par la mélodie du langage, par la grâce, la fraicheur, et la suavite des idées et des sentimens; l'une est intulée, l'Allegro, dans laquelle il décrit tous les mouvemens d'un cœur content et heureux; dans l'autre, il Pensero, il



(Milton.)

chante les doux entrainemens de la mélancolie. La troisième est un cantique pour le jour de Noël.

#### L'OLIVIER.

Suivant les récits mythologiques, cet arbre est un présent que nous avons reçu de Minerve, divinité protectrice des arts utiles, des biens de la paix, de tout ce qui constitue la véritable civilisation. Dans une sorte de défi entre cette déesse et Neptune, la palme devait être décernée à la production la plus utile : le dieu des mers fit sortir de terre le cheval; mais Minerve fit naître l'olivier chargé de fruits, et l'assemblée des dieux proclama son triomphe. La scène se passait à Athènes, qui reçut alors le nom de ville de Minerre, et qui honora cette déesse d'un entre particulier. Entre autres marques de reconnaissance, on allumait, à certaine époque de l'année, une quantité considérable de lampes.

L'usage et la préparation de l'huile remontent réellement à la plus haute antiquité. Ainsi, dans la Genése, chapitre 28, verset 18, on lit que Jacob, après sa vision, « se levant le matin, prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête, et l'érigea comme un monument, répandant de l'huile dessus.»

On trouve aussi dans l'Exode, chapitre 27, le verset 20 ainsi conçu : « Ordonnezaux enfans d'Israël d'apporter l'huile la plus pure des olives qui auraient été pilées au mortier. »

Lorsque les Phéniciens étendirent leur commerce jusque dans l'Espagne, ils tirèrent des profits très considérables de l'huile qu'ils y apportèrent. On peut d'ailleurs mesurer la grande importance que les anciens attachaient à cette liqueur, en se rappelant que l'huile était employée dans les libations en l'honneur des dieux, et que les vainqueurs des jeux olympiques ceignaient leur front d'une couronne faite de branches d'olivier.

En comparant, autant qu'il est possible, l'utilité de l'olivier à celle de la vigne, on n'hésitera point à refuser le premier rang à l'arbre de Minerve; mais malgré cette infériorité reelle, on ne ponrra lui contester une renommée que celle d'aucune autre plante n'a surpassée. Existe-t-il un plus grand honneur, en effet, que celui d'être le symbole de la

paix chez tous les peuples qui sont maintenant les plus avances en civilisation?

Quand même l'olivier serait dépouillé de tous les titres dont on s'est plu à le décorer, il ne perdrait eependant aucun de ses droits aux soins des entitivateurs. Ses fruits sont, il est vrai, d'une saveur intolérable, et ne peuvent être mangés qu'après avoir subi des lavages réitérés; mais l'abondance et les précieuses qualités de l'huile qu'on en tire, ont fixé pour toujours l'emploi de cet arbre dans les pays qui ont le bonheur de le possèder. Il redoute plus une chaleur excessive qu'un froid médiocre; il lui faut un climat tempéré. Il tructifie tout au moins aussi long-temps que l'oranger, et les limites de sa durée ne sont pas commes; quelques récits un peu suspects le feraient vivre plus de mille ans, toutefois ces merveilles ne sont pas assez constatées pour que l'on s'en occupe sérieusement.

Les fleurs de l'olivier sont petites, réunies en petits bongnets. Avant leur entier épanouissement, elles sont d'un jaune pâle, et lorsque les pétales sont tout-à-fait développes, on ne voit plus de jaune qu'au milieu de la fleur. Les cultivateurs qui s'attachent à l'abondance plutôt qu'à la bonne qualité du produit, laissent mûrir complètement les olives sur les arbres , avant d'en faire la récolte ; mais l'huile destinée aux usages de la table est beaucoup meilleure, si les olives ont été cueillies encore un peu vertes, écrasées et mises au pressoir sans délai. Il faut un coup d'œil exercé pour reconnaître et fixer le moment le plus favorable pour la cueillette; la quantité et la bonté de l'huile dépendent de ce moment précis, et des soins donnés à l'extraction. C'est en France, et surtout dans les départemens des Bouchesdu-Rhône et du Var, que cette fabrication est pratiquée avec le plus de succès, et les huiles d'Aix conserveront long-temps leur réputation.



(Oliviers de Grèce.)

L'Asie Mineure, la Syrie, l'Archipel, la Grèce, les îles de la Méditerranée, l'Italie et le Portugal, sont en possession de fournir toutes les huiles d'olives qui sont dans le commerce, mais le temps approche, peut-être, où l'Amérique établira une concurrence dont les consommateurs profiteront.

LES BURBAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, pres de la rue des Petils-Augustins.

Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 30.

#### SCÈNES DU MOYEN AGE.



Vers le milieu du xe siècle, la chevalerie était encore en France une association libre de nobles pauvres, unis, pour la protection des faibles et leur defense commune, contre les abus qui résultaient de la confusion des pouvoirs féodaux. A la fin du XIe siècle, cette ligue de guerriers, sanctifiée par l'héroïsme et par le dévouement, prit insensiblement nne forme legale, et un rang parmi les institutions. Le titre de chevalier fut dès lors considéré comme une dignité qui donnait le premier rang dans l'ordre militaire, et on ne le conférait que par une espèce d'investiture, accompagnée de Tôve II.

certaines cérémonies, et d'un serment solennel. Cet ordre qui jeta un reflet si brillant sur l'histoire moderne, et porta si haut l'union des sentimens de la charité chrétienne et de la valeur militaire, continua à jonir d'une juste célébrité jusques après l'époque des croisades et l'émancipation des communes; mais l'importance de la chevalerie s'affaiblit insensiblement, comme celle de la feodalité, et il vint un moment où la noblesse n'ambitionna plus pour ses fils que l'entrée à la cour des rois; ce fut la fin du moyen-âge.

L'ouvrage le plus estimé sur l'origine et sur l'histoire de

la chevalerie est celui de La Curne de Sainte-Palaye, qui contient en résumé tous les détails épars dans les fabliaux : les romans en rime, et les chroniques. - Dès l'âge de sept ans, on retirait celui qu'on destinait à devenir chevalier des mains eas femmes, pour lui donner une forte éducation religieuse et saerrière; la première place qu'il remplissait était celle de paje, varlet, on damoiscau. Les pages rendaient à leurs maitres, à leurs maîtresses, les services ordinaires des domestiques; ils les accompagnaient à la chasse, dans leurs voyages, dans les visites on promenades, faisaient leurs messages, et même les servaient à table et leur versaient à boire. Avant de passer au rang d'écuyer, où l'on parvenait d'ordinaire à l'âge de 14 ans, le jeune gentilhomme sorti hors de page, était présenté à l'autel par son père et sa mère, qui chacun un cierge à la main allaient à l'offrande. Le prêtre célébrant prenaît de dessus l'autel une épée et une ceinture, sur laquelle il faisait plusieurs bénédictions, et l'attachait au côté du jeune gentilhomme qui alors commençait à la porter. Les écuyers se divisaient en plusieurs classes : ou distinguait l'écuyer d'honneur ou écuyer du corps, c'esta-dire de la personne, soit de la dame, soit du seigneur (le premier de ces services était un degré pour parvenir au second); l'écuyer de la chambre ou le chambellan, l'écuyer tranchant, l'écuyer d'écurie, d'échansonnerie, de panneterie, etc. Dans les combats, l'écuyer était attentif aux mouvemens de son maitre, pour lui donner, en cas d'aceident, de nouvelles armes, parer les coups qu'on lui portait, le relever, et lui donner un cheval frais, mais il se tenait toujours dans les bornes étroites de la défensive.

L'âge de vingt-un ans était celui auquel les écuyers pouvaient, en général, être admis à la chevalerie. Cette règle n'était pas strictement observée à l'égard des princes et des souverains.

Voici comment La Curne de Sainte-Palaye décrit les cérémonies instituées pour la création d'un chevalier en temps de paix :

Des jeûnes austères, des noits passées en prières, avec un prêtre et des parrains, dans des églises ou dans des chapelles, · les sacremens de la pénitence et de l'Eucharistie reçus avec dévotion, des bains qui figuraient la pureté nécessaire dans l'état de la chevalerie, des habits blancs pris à l'imitation des néophytes, comme le symbole de cette même pureté, un aveu sincère de toutes les fautes de sa vie, une attention serieuse à des sermons où l'on expliquait les principaux articles de la foi et de la morale chrétienne, étaient les préliminaires de la cérémonie par laquelle le novice allait être ceint de l'épée de chevalier. Après avoir rempli tous ces devoirs, il entrait dans une église, et s'avançait vers l'antel avec cette épée passée en écharpe à son col. Il la présentait au prêtre celebrant, qui la bénissait, comme l'on bénit encore les drapeaux de nos régimens : le prêtre la remettait ensuite au col du novice; celui-ci, dans un habillement très simple, allait, les mams jointes, se mettre à genoux aux pieds de celui ou de celle qui devait l'armer. Le seigneur, à qui le novice présentait l'épée, lui demandait à quel dessein il désirait entrer dans l'ordre, si ses vœux ne tendaient qu'au maintien et à l'honneur de la religion et de la chevalerie; et après les reponses convenables, il recevait son serment. Aussitôt le novice était revêtu par un on par plusieurs chevaliers, quelquefois par des dames ou des demoiselles, des marques extérieures de la chevaleric. On lui donnait les éperons, en commençant par le gauche, le haubert ou la cotte de mailie, les brassards et les gantelets, puis on lui ceignait l'épée. L'aecolade ou l'accolée consistait en trois coups de l'épée nue du seigneur sur l'épaule ou sur le eol du novice agenouillé, pour l'avertir de toutes les peines auxquelles il devait se préparer. En même temps le seigneur prononçait ces paroles on d'autres semblables : Au nom de Dieu , de saint Michel et de saint George, je to fais chevalier : auxquelles un ajoutait quelquefois ces mots : Soyez pieux, hardi et loyal On présen-

tait ensuite au nouveau chevalier le heaume ou casque, l'écu ou bouclier, et la lance, et on amenait un cheval qu'il montait sur-le-champ. Pour faire parade de sa nouvelle dignité autant que de son adresse, il caracolait en faisant bran lir sa lance et damboyer son épéc.

On voit, dans le roman du *Don Florès de Grèce*, un chevalier près d'aller au combat, armé par une jeune demoiselle, « qui, de ses blanches et délicates mains, commença à nouer et lacer esguilettes et courroyes. »

Les occasions les plus fréquentes on l'on faisait des chevaliers étaient le commencement on la fin des batailles, les publications de paix on de trèves, les grandes fêtes de l'église, surtout la l'entecôte, le sacre ou le couronnement des rois, les naissances des princes des maisons souveraines, les jours où ils recevaient l'investiture de quelques grands fiefs ou apanages, leurs mariages, et leurs entrées dans les principales villes de leur domination.

En temps de guerre la chevalerie se conférait d'une ma nière plus expéditive qu'en temps de paix.

Plusieurs centaines de chevaliers furent créés du temps de Charles VI, au siège d'une seule place. A l'attaque des palissades de Paris par le roi d'Angleterre, en 4359, il y eut une promotion. Monstrelet rapporte qu'au siège de Bourges, en 1412, on fit plus de cinq cents chevaliers.

Il y avait des chevaliers de terre et de mer, et, dans les derniers temps, des chevaliers de robe, ainsi que des cheva liers ecclésiastiques. Les grands chevaliers s'apoclaient bannerets; les petits, bachetiers,

Le poète Eustache Deschamps a réuni tous les préceptes de morale de la chevalerie dans une ballade, dont voici le premier couplet:

> Vous qui voulez l'ordre de chevalier, Il vous convient mener nouvelle vie; Dévotement en oraison veillier, Péchié fuir, orgueit et villenie: L'Église devez deffendre, La vefve, aussi l'orphelin entreprandre; Estre hardis et le peuple garder; Prodoms loyaulx sanz rien de l'autruy prendre; Ainsi se doit chevalier gouverner.

Utilité des éclipses pour la chronologie. — Les dates de quelques évènemens historiques peuvent être incertaines ou déplacées, soit par la fante des contemporains, soit par les aftérations inévitables que subissent les dépôts confiés à la mémoire des hommes ou à la plume des copistes. Si les annales des peuples avaient été constamment associées aux observations astronomiques, et surtout aux observations des phénomènes dont le retour peut être calculé avec précision, on aurait, dans la succession des temps, un certain nombre de points fixes auxquels on rapporterait les principaux faits historiques; et s'il restait encore quelque incertitude sur l'époque de ces faits, elle serait du moins resserrée entre des limites très rapprochées. Tels sont les services qué les éclipses de soleil et de lune rendent aujourd'hoi à l'art de vérifier les dates.

Vers le milieu du xvirre siècle, quelques astronomes calculèrent toutes les éclipses qui ont eu lieu depuis le commencement de l'ère vulgaire; et pour rendre leur travail encore plus utile aux génerations futures, ils poussèrent leurs calculs jusqu'à l'an 2000. C'était inviter les annalistes à confirmer l'ordre chronologique de leurs narrations par le témoignage des évènemens celestes contemporains. Les Chinois eurent de tout temps cette précaution : aussi nulle chronologie n'est plus authentique que celle de ce peuple.

Il est des faits sur lesquels les éclipses ont exercé plus ou moins d'influence, et qu'on peut vérifier en recherchant la date et les circonstances de ces phénomènes. Ainsi, par exemple, avant d'examiner s'il est vrai que des terreurs inspirées par une éclipse totale du soleil urent la principale cause de la mort de Louis-le-Dehomaire, il conviendra de

vérifier la date de cette éclipse; on trouvera qu'elle eut effectivement lieu au mois de mai 840, et que les historiens du temps l'ont décrite avec exactitude.

## STATUAIRE CHRYSÉLÉPHANTINE.

(1) grec chrysos, or, et elephantos, ivoire.)

L'usage de l'ivoire dans les arts remonte à une haute antiquité éhez les peuples de l'Inde, chez les Hébreux, les Etrusques et les Grees; ces derniers, qui le connaissaient déjà avant la guerre de Troie, ne l'avaient d'abord employé qu'à des travaux de marqueterie ou de cisclure plus ou moins grossiers; tel était, entre antres, le coffre de Cypsclus, le plus ancien monument de ce genre; mais par la suite l'usage de cette matière se répandit peu à peu, et fut appliqué à des ouvrages de sculpture de plus grandes dimensions, et d'une exécution beaucoup plus compliquée.

L'antiquité possédait un grand nombre de statues d'ivoire dont la majeure partie se trouvait à Olympie; on citait également à Sicyone un Bacchus et un Esculape de cette matière, et l'on en voyait d'autres encore à Elis, à Pallène, à Egyne, etc., etc. Les ouvrages de ce genre n'étaient pas formés d'ivoire seulement; souvent l'ivoire ne représentait que les chairs, tandis que les draperies et les accessoires étaient figurés par l'or ou d'antres métaux précieux.

Le Jupiter Olympien et la Minerve du Parthénon, chefsd'œuvre de Phidias, passent pour avoir été les ouvrages les plus admirables en ce genre. La première de ces statues avait 53 pieds d'élévation; elle était d'ivoire, et couverte d'une draperie d'or. Le dieu était assis sur un trône d'or enrichi de pierres précieuses, d'ivoire et de bois de cèdre; il tenait dans la main une Victoire également d'or et d'ivoire. — La Minerve avait 59 pieds de hauteur; sa tunique était d'or avec la tête de Méduse en ivoire.

On doit penser, d'après le témoignage des anciens, que ces ouvrages devaient produire un effet aussi agréable par la diversité des matières et la distribution harmonieuse des couleurs, qu'imposant par le style et le mérite de leur exécution.

Si le goût des modernes bannit ou néglige cette branche de l'art statuaire, il est an moins curieux d'en connaître les procédés; ne fît-il réservé qu'à nos arrière-neveux de rendre à la seulpture et à l'architecture polychrome un éclat que le temps seul a effacé.

C'est à M. Quatremère de Quincy qu'est due la restitution des procédés de la statuaire chryséléphantine.

On sait que la defense de l'éléphant offre deux parties : l'une creuse, et qui s'étend depuis la naissance jusqu'au tiers à peu près de la défense; l'autre massive, et qui forme le reste.



(Défenses de l'éléphant.)

Par sa consistance, l'ivoire tient le milieu entre les bois durs et les pierres; il est susceptible du plus beau poli, et son travail et d'autant plus facile qu'il ne rompt pas comme le marbre, et qu'il est doué d'une certaine flexibilité que l'art cot parvenu à étendre par des moyens mécaniques.

La race des éléphans ayant diminué en nombre et en grosseur, on ne trouve plus aujourd'hui de défenses aussi voluminouses que celles qu'exploitait l'antiquité; d'après les observations des naturalistes. la longueur de 6 ou 7 pieds donnée aux défenses d'éléphans pouvait alors s'étendre jusqu'à 9 et même 10 pieds. De nos jours leur mesure, qui, terme moyen,

est de 5 à 4 pieds, ne dépasse guère 6 on 7 pour les plus grandes. Il paraît que le procédé qu'employaient les anciens pour le débit des grands moreeaux d'ivoire consistait à creuser la partie massive, de façon à former des morceaux cylindriques qu'ils parvenaient à étendre en amolissant la matière, d'où il résulte que les matériaux de la statuaire en ivoire durent être jadis des dalles, qui pouvaient avoir en tout sens plus de 2 pieds de superficie sur une épaisseur variable de 4 à 5 p ucces.

Le dessin peut donner une idée de la marche suivie dans l'opération du débit de l'ivoire; en partant de la forme d'un eylindre creux qu'il suffisait de seier d'un côté, et d'étendre peu à peu jusqu'à obtenir une plaque.



Les anciens citent, parmi les moyens employés pour amollir l'ivoire, la vapeur de l'eau bouillante, et ils ajontent qu'on pouvait par d'autres moyens le rendre maniable comme la rire; il ne s'agissait, selon Dioscoride, que de faire bouillir pendant six heures l'ivoire avec de la racine de mandragore. Plutarque semble indiquer qu'on se servait d'une espèce de bière pour produire le même effet.

Dans la statuaire, c'est de la réunion des parties travaillées que résulte la masse de la statue; ainsi, l'élément premier de l'opération était un modèle de la dimension précise de l'ouvrage qu'on voulait exécuter.

L'exemple le plus simple que l'on puisse proposer consisterait dans le travail d'une tête en bas-relief, et de grandeur naturelle.

Après avoir exécuté ce modèle en cire, en terre ou en toute autre matière, on en trait un moule dans lequel on coulait une empreinte que nous supposerons être en plâtre, et à laquelle on donnait une épaisseur plus ou moins grande, selon celle des plaques d'ivoire qu'il s'agissait d'employer, on selon les proportions de l'ouvrage. Après avoir tracé sur la tête creuse en plâtre des lignes indiquant la forme et le nombre des fragmens qu'on voulait obtenir, et qui devaient être réglés de manière à placer les joints aux endroits les moins apparens, on découpait les contours de chaque division au moyen d'une scie très minee, de manière à ee que la tête, ainsi décemposée, pût aisement se recomposer en réunissant chacun des morceaux détachés, et en les fixant par une liaison intérieure.

Cette opération terminée, on reproduisait exactement en ivoire chaeun de ces morceaux de plâtre, de manière à ce qu'il n'y cût plus qu'à les réunir et à les fixer pour recomposer la tête on la statue. Ce travail pouvait être confié à un plus ou moins grand nombre d'ouvriers, et être exécuté en fort peu de temps.

Les dalles ou plaques d'ivoire fixées à un étau, ou sur un fond solide, subissaient une première opération, un commencement de travail, qui consistait à les façonner à l'imitation de chacun des fragmens du modèle qu'il s'agissait de copier: ce dégrossissage se faisait avec de petites seies et de grosses religions; puis venait l'action des grattoirs et des outils en forme de burins, tels que ceux dont on se sert aujourd'hui. Ces râpes sont plates ou rondes, taillées par rangées, soit horizontales, soit obliques, de petits tranchans fort aigus faisant en petit l'office d'une succession de lames de rabot. Leurs dimensions et leurs formes sont très variées, plus ou moins rondes on plates, et ayant plus ou moins de tranchant on de douceur. On voit, par la conformation de ces râpes, que c'est en grattant qu'on travaille l'ivoire, puisque l'instrument

qu'en vient de définir n'est autre chose qu'un assemblage de grattoirs. L'ouvrage étant ébauché, l'artiste arrivait à un travail plus délicat, en employant des outils plus fins, et diverses



(Modeles et copies d'une tête de Minerve.)

sortes de burins avec lesquels il agissait toujours en grattant, une main pesant sur l'outil, l'autre le faisant mouvoir. Il n'y a pas de matière dure dont le travail soit plus expéditif avec moins de risques, et sa ténacité permet d'y exécuter les objets les plus déliés.



(Outils du seutpteur en ivoire.)

Nons avons figuré plus haut le modèle avec l'indication de ses divisions, et la copie commencée. Les morceaux d'ivoire devaient se rapporter sur un noyan ordinairement de bois évidé lui-même, et formé à volonté d'un ou plusieurs morceaux, et sur lequel chaque pièce d'ivoire venait à son tour s'appliquer au moyen d'un corps glutineux, soit résine, soit bitume, on tout autre mastic, tel que celui des ciseleurs; il pouvait encore se fixer au moyen d'éerous ou par recouverement.

On conçoit, d'après le principe que nous venons d'exposer, qu'appliqué à l'exécution des statues de plus grandes dimensions, telles que le Jupiter Olympien et la Minerve, ce travail n'offrait que la répetition des mêmes pratiques ; il s'agissait seulement de faire en cinq ou six morceaux la même partie qui dans d'autres figures s'exécutait en un seul ; mais il importait, pour la solidité du noyau intérieur des colosses, de le soutenir au moyen d'armatures en ser dirigées selon le monvement de la figure. La construction de la statue pouvait également se faire par pièces de rapport, c'est-à-dire en réunissant au noyau principal chacun des membres exécutés séparément, et formés de morceaux d'ivoire plus ou moins nombreux. Le rapprochement et la sondure de chacun des fragmens d'ivoire pouvait se faire avec une telle précision, qu'il offrait à peine une ligne visible à une distance même rapprochée, et à plus forte raison devait-elle échapper à la distance d'où les statues d'une proportion un peu considérable devaient être vues. Cependant il importait encore de diriger les joints de préférence dans les parties rentrantes, et dans

les cavités recevant une ombre portée par les parties saillantes. Une autre diversion à l'effet des joints était produite par les draperies d'or, et par les accessoires de conleurs variées qu'on introduisait dans les statues chryséléphantines, et qui pour l'exécution s'obtenaient aussi par le moulage, et se faisaient par parties détachées.

#### LE NID DU ROITELET HUPPÉ.

Le roitelet huppé, ou roitelet à crête d'or, est l'un des oiseaux qui peuvent le moins résister aux rigueurs du froid. Aussi quoiqu'il ne couve que dans le mois de juin, au temps des grandes chaleurs, il met le plus grand soin en construisant son nid à défendre sa couvée de la fraicheur du matin et du soir; c'est surtout aux branches des grands sapins et des cèdres, on au millen de genêts, que cette jolie petite créature, si délicate, suspend son habitation.

Pendant tout le jour, le roitelet huppé voltige et s'agite pour conserver sa chaleur; la nuit, il se blottit dans les creux les plus chands.

Un naturaliste avait pris, à la fin de l'automne, six roitelets à crête d'or : il les nourrissait d'œnf et de pain, et était parvenu à les apprivoiser parfaitement. Lorsqu'ils montaient, le soir, sur la bagnette où ils devaient dormir, les places du milieu, qui naturellement étaient les plus chaudes pendant la nuit, étaient toujours long-temps disputées; le débat était curieux à observer : les deux oiseaux places l'un à l'extremité droite, l'autre à l'extrémité gauche, faisaient d'abord entendre un léger sifflement; puis montant sur le dos des deux roitelets placés au milieu, ils se glissaient entre eux: ceux que cette manœuvre avait repoussés à l'extrémité imitaient l'attaque, et la lutte durait ainsi jusqu'à ce qu'on retirât la lumière. Les plus faibles étaient en définitif forces de demeurer contre le lambris. La chambre où on les tenait enfermés était tapissée, et on y entretenait du feu tout le jour; malgré cela, une nuit de février où il avait fortement gelé, en fit mourir cinq. On redoubla d'attention pour celui qui avait survécu, et l'on avait coutume de le cacher la nuit avec sa cage sous le coussin d'une canseuse; mais un jour la femme de chambre l'ayant exposé à l'air avant que l'appartement ne fût assez échauffé, il mourut de froid en moins de dix minutes.



(Nid du Roitelet huppé.)

## LA TOUR DE MONTLHÉRY. (Seine-ct-Oise.)

Débris d'une forteresse qui date de Hugues Capet, cette tour a 98 pieds de hauteur.

Un procès-verbal dressé en 4547 en donne la description suivante:

« Au bout de la conr est le donjon dudit château, de pierre de Gressières de seize pieds en carré. Par-dedans œuvre, les murs ont neuf pieds par bas, six, etnq, quatre par haut, d'épaisseur. Le premier et le deuxième étage de ladite tour ou donjon sont voûtés en dedans, et dans le premier étage est un moulin à bras; trois enrayures de

(Tour de Montlhéry.)

charpente par le haut; le comble de charpenterie couvert en ardoises et en plomb, et garni de mardelles et allées au pourtour.»

Boileau montre la Nuit qui

hâtant son retour, Déjà de Montlhéry voit la fameuse tour.

Et il ajoute, pour décrire l'effet du donjon :

Ses murs, dont le sommet se dérobe à la vue, Sur la eime d'un roc s'alongent dans la nue, Et, présentant de loin leur objet ennuyeux, Du passant qui le fuit semblent suivre les yeux. Mile oiseaux effrayans, mille corbeaux funchres, De ces murs désertés habitent les téchebres.

A la tour du donjon se trouve aecolée une tour d'une dimension moindre, et qui contient l'escalier aujourd'hui inaccessible.

L'histoire du château de Montlhéry se rattache à celle des premiers rois de France. Tibaut File-Étoupe paraît avoir été le premier seigneur de Montlhéry; il obtint du roi Robert Pautorisation de le fertifier. La position réellement formidable du château inspirant d'assez, vives alarmes au roi Philippe Ir pour qu'il désirât con assurer la propriété dans sa maison, il négocia l'union de la fille de Guy de Trousselle, seigneur de Montlhéry, dont il redoutait le caractère turbulent, avec son fils naturel Philippe, auquel il donna la ville de Mantes, réservant à son fils Louis la garde du château de Montlhéry, dont les revenus devaient appartenir à Philippe de Mantes et à Elisabeth

sa femme; mais la famille de Trousselle pouvait un jour réclamer Montlhéry, et l'idée qu'il serait peut-être alors force de ceder à de telles prétentions tourmentait le roi Philippe. Il rechercha done l'assistance de Guy de Rochefort. croisé célèbre qui jonissait d'un grand crédit parmi les seigneurs, et Louis demanda sa fille en mariage. La paix qu'il obtint à ce prix dura peu espendant, et Guy de Rochefort, à la prière du roi, eut à combattre quelque temps après les seigneurs méeontens, qui tentèrent de s'emparer de Montlhéry. Après la mort de Philippe Ier, la comtesse Bertrade contesta la possession de Montlhéry à Louis-le-Gros; elle en investit Hugues de Crécy, fils de Guy de Rochefort. Le roi se défendit dans le château, qu'assiégeaient des forces considérables. Craignant toutefois d'être vaineu, et pour sauver sans doute sa dignité, il fit reconnaître Milon de Braie, vicomte de Troyes, pour seigneur de Montlhery, Hugues se retira, force d'ajourner la conquête de Montlhéry. Dans la suite, il étrangla lui-même Milon de Braie, qui était tombé en son pouvoir. Condamné à se purger par le duel de l'accusation portée contre lui, Hugues confessa son crime, se retira dans un monastère, et le château de Montlhéry retourna aux domaines du roi.

Les seigneurs, mécontens des dernières volontés de Louis VIII à l'égard de Blanche de Castille, se liguèrent pour renverser la régence. Thilbaut, comte de Champagne, abandonna le parti des mécontens, et défendit Blanche. Les seigneurs entrèrent alors en arrangement : c'était en 1227. L'année suivante, la ligue reparut plus menaçante. Le roi d'Angleterre, jaloux de ressaisir la Normandie, devait appuyer la révolte. Louis IX et la régente furent attaqués, à leur retour d'Orléans, par une troupe de confedérés, et se réfugièrent dans la tour de Montlhéry. A la nouvelle de cet évènement, les Pa-

risiens se répandirent dans la campagne; le roi et la régente furent délivrés, et la confédération rompue.

Montlhery fut alternativement occupé par les deux factions qui, sous Charles VI, organisèrent la guerre civile, les Armagnacs et les Bourguignons.

Le duc de Bedfort, qui se décorait du titre de régent de France, était maître de Montlhéry en 1425.

Lorsque la politique de Louis XI, qui consistait à humilier les seigneurs et à les dépouiller de leurs priviléges, eut soulevé contre lui les grands vassaux, le duc de Charolais se mit à la tête de la Ligue du bien public, et s'avança jusque sous les murs de la capitale; son quartier-général était à Monthlèry. Louis XI, à cette nouvelle, quitta Orléans, et attaqua les Bourguignons dans la plaine de Longpont, le 46 juillet 4463 : trois mille cinq cents hommes restèrent sur le champ de bataille. Après le combat, le rui, excédé de fatigue, se reposa dans le château de Monthlèry. Le bruit s'etant répandu dans son camp qu'il était mort, les seigneurs abandonnèrent leur position, qui fut occupée par les Bourguignons. Cependant le roi revint à Paris le 48, et entra en

arrangement aver les mécontens : le traité de Conflans termina la guerre. On voit encore aujourd'hui le lieu où furent enterrés les Bourguignons; il porte le nom de cimetière des Bourguignons.

La mort de Henri HI appelait au trône Henri de Navarre. Une partie des seigneurs refusa de le reconnaître, parce qu'il était calviniste; de là les guerres de la Ligue, pendant lesquelles fut détruit, à l'exception du donjon, le château de Montlhéry.

Depuis, on pourrait croire qu'il existe une sorte de convention pour respecter ce qui reste encore de ce célèbre château.

En effet, par lettres patentes de 4605, le sieur de Bellejambe obtint l'autorisation de démolir les murs du château de Montlhéry pour construire sa maison de Bellejambe, située à une lieue de Montlhéry; mais il lui était expressément défendu de toucher à la tour du donjon.

Pendant la terreur, il fut question de démolir ces vieilles ruines entachées de souvenirs féodaux. La famille de Noailles, assure-t-on dans le pays, se rendit adjudicataire de ce simulacre de château dans un but de conservation.

## DES IMPOTS EN FRANCE.

(Deuxième article. - Voyez page 13.)

DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

Cette classe devrait e mprendre toutes les contributions qui ne sont pas directes, telles que, 4° l'enregistrement et les demaines, 2° les forêts nationales, 5° les douanes, 4° les postes, 5° la loterie, 6° les monnaies, 7° les salines de l'Est, 8° les produits divers; mais, dans l'usage, tous ces impôts dont les uns peuvent être considérés comme le prix d'un service rendu, tels que ceux de la poste et des monnaies, les autres, comme les revenus de propriétés, tels que les forêts et les salines, ne reçoivent point le nont de contributions indirectes, qui est réservé aux taxes sur les boissons, les voitures publiques, la navigation, les bacs et passages d'eau, la garantie des matières d'or et d'argent, les cartes, les octrois, les sels, les tabacs et les poudres. Nons allons d'abord parler des premiers de ces impôts, puis nous passerons aux contributions indirectes proprement dites.

4º De l'enregistrement et des domaines. - Cette administration est la plus ancienne des régies financières; elle est importante à la fois par l'abondance de ses produits, et par les nombreux services qu'elle rend à la société. L'enregistrement donne la fixité de date aux actes par lesquels se constatent les transactions sociales, et imprime à la plupart des contrats de la vie civile, un caractère inaltérable de régularité et de stabilité. Cette administration est placée sous les ordres d'un directeur assisté de sous-directeurs entre lesquels se distribuent les diverses branches du travail. La première loi qui a fondé cet impôt est du 49 décembre 1790 : il porte sur les échanges, les baux, les partages anticipés des ascendans, les acquisitions ou donations d'immechies, les successions collatérales et directes, etc., etc. La même administration est aussi charade de la perception, to de l'impôt du timbre établi par les lois des 11 février 1791, 50 septembre 1797, et 28 avril 1816; 2º des droits de greffe, qui sont une indemnité des frais que coûte à l'Etat le maintien d'officiers publics spéciaux auprès des cours de justice et de commerce; 5º des droits d'hypothèques qui garantissent aux particuliers l'exécution de leurs contrats, et qui éclairent le prêteur sur la situation de son débiteur : 4º des amendes de contraventions pour la police municipale et rurale, correctionnelle ou criminelle, pour les délits concernant les forêts, la pêche, la voie publique, et les fonctions du notariat ; 5º des frais de justice, pour leur rentrée, en l'absence en à defaut de partie civile : 6º des revenus des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat.

2º Des forêts. — Cette administration a spécialement pour but de protéger les forêts du gouvernement, de veiller à leur amélioration qui a une si grande influence sur la prospérité publique, et d'en tirer les revenus dont elles sont susceptibles. Leur contenance comprenait, en 4850, 5,090,000 hectares, dont une faible partie a été aliénée en vertu d'une loi reudue en 1851; elles avaient produit en 1816, 17,849,956 francs, mais en 4828 on en a tiré un revenu de 20,508,655 francs.

5° Des douanes. — Une loi du 5 novembre 1790, en supprimant tout ce qui tenaît aux péages intérieurs, maintint la garde des frontières, et ordonna la révision du tarif de 1664, et du règlement de 1687. Les côtes et les frontières sont partagées en directions, et confiées à des directeurs spéciaux, responsables de toutes les parties du service; des bureaux sont établis à toutes les issues du territoire que le commerce a besoin de trouver ouvertes; des brigades organisées militairement gardent les frontières et les côtes, pour empêcher les produits étrangers de passer sans payer les droits auxquels ils sont assujetis d'après le tarif en vigneur. C'est aussi l'administration des douanes qui est chargée de percevoir l'impôt du sel, dont l'intérêt des classes pauvres réclame, à si juste titre, l'abolition, ou du moins une diminution considérable.

4º Des postes. - Depuis Louis XI, qui passe pour en être le créateur, ce service public a pris une part immense dans les progrès de la civilisation. La société reçoit la vie et le mouvement par le contact perpétuel des idées et des actions de ceux qui la composent; les postes sont donc indispensables pour entretenir et pour animer notre existence sociale, par l'activité de leur mécanisme, et par le jeu continuel de leurs ressorts. Cette administration comprend le service de la poste aux lettres et de la poste aux chevaux : la première, ntile à toutes les classes de la société, surtout depuis que l'on a organisé le service rural, qui permet à toutes les communes de France de recevoir chaque jour leurs lettres et leurs imprimés; la seconde, dont profitent seulement les classes supérieures, mais que quelques améliorations pourraient facilement mettre à la portée des classes movennes. Le produit de la taxe des lettres a reçu depuis l'empire un accroissement proportionné au développement successif de notre prospérité publique. Paris seul en offre l'exemple le plus frappant, puisque l'on a distribué en 4829, 43,000 lettres par jour, au lieu de 28,000, comme en 1815, (Voyez tome Ier, page 354.)

5º De la loterie. — Les loteries tirent leur origine de l'Italie, et se sont successivement répandues chez tons les peuples de l'Europe, où elles ont corrompu les classes inférieures en les poussant au jeu, en les détournant du travail, de l'épargne et de l'ordre, qui sont leurs premiers moyens d'amélioration. Nous ne dirons rien aujourd'hui sur cet impôt désastreux. Les attaques dont il a été l'objet ont enfin déterminé le gouvernement à le supprimer, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1856.

6º Des Monnaies. - Le système monétaire, dont les règles n'étaient pasmieux connues que les procédés de fabrication, a été dirigé long-temps de manière à porter atteinte à tous les droits et à toutes les fortunes. Le privilége de battre monnaie, qui ne deit appartenir qu'au souverain, avait été livré aux combinaisons de la capidité privée. Au déclin de la féodalité, on créa trente-un hôtels des monnaies soumis à la surveillance royale, et confiés à la direction de trois officiers; un édit de 1772 les réduisit à quinze, et aujourd'hni on en compte treize, qu'il serait désirable pour le bien, l'économie et la régularité du service, de réduire à un seul. celui de Paris. Ce n'est qu'à partir de 1795 qu'on a appliqué au système monétaire le système décimal adopté en 1791, et qui, à l'époque du 1er janvier 4850, avait produit 947 000,000 francs en or, et 2,040,700,000 francs en argent. Il avait été décidé qu'a compter du 4er avril 1854, les anciennes monnaies n'auraient plus cours force; mais il a été laissé à l'administration le droit de prolonger en terme jusqu'au 4º janvier 1855.

7º Des salines de l'Est. - Ces salines sont situées dans les anciennes provinces de Lorraine et de Franche-Comté, sur le territoire des departemens de la Meurthe, du Doubs et du Jura, Leur exploitation et leurs produits étaient compris autrefois dans les baux de la ferme générale. Les sels provenant de ces exploitations ont de tous temps été cousommés par les provinces qui les avoisinent, et par les pays etrangers limitrophes de la France. Ces salines, qui avaient rapporté au trésor en 4801, 2,857,902 francs, n'ont produit en 1813 sous la compagnie des salines et mines de sel de l'Est, autorisee | ar la loi du 6 avril 1825 , que 1.597,958 francs.

8 Des produits divers .- On range sous cette dénomination les cedevances des mines, les rétributions pour la vérilieation des poids et mesures, les indemnités de remplacemens de militaires, les recettes sur débets et creances litigieuses, les produits provenant des ministères , particulièrement par la vente des objets mobiliers hors de service; enfin les recettes accidentelles.

Cet article sera terminé dans une prochaine livraison.

#### QUELQUES EXEMPLES DE L'ANCIEN LUXE DES ORIENTAUX. UNE FÊTE DE TAMEBLAN.

Au mariage du sultan de Selgink Malek avec la fille du calife abasside Mostadi, qui fut célébré à Bagdad en 1087, on consomma au dessert quatre-vingt mille livres de sucre.

Le sultan de Selgink Mohammed lit en 1154 traucher la tête à un de ses ministres dans l'héritage duquel furent trouvées entre autres choses treize mille vestes d'étoffe rouge,

La superbe mosquée que fit bâtir à Damas en 711 le calife ommiade Valid, coûta 40 millions de roubles. Six cents lampes d'or y étaient suspendues à des chaînes massives du même métal. L'un des successeurs de Valid les lit enlever et remplacer par des lampes et chaines de fer, afin que le grand éclat ne troublât plus le requeillement des fidèles,

Quand l'impératrice Zoé envoya une ambassade au calife abasside Moktader, en 917, la garde du corps de ce prince consistait en 160,000 hommes : 40,000 eunuques blanes, 50,000 eunuques noirs; 700 huissiers tous vêtus magnifiquement occupaient l'entrée du palais; le Tigre était couvert de barques superhes; l'intérieur et l'extérieur du palais étaient ornés de 42,500 tapisseries d'un prix inestimable : au milieu de la salle d'audience s'élevait un arbre d'or massif qui étendait dix-huit grosses branches sur lesquelles une foule d'oiseaux mécaniques, artistement travaillés, imitaient le chant des oiseaux véritables.

Après la defaite de Bajazet à Ancyre (1402), Tamerlan, maître de toute l'Asie jusqu'aux frontières de la Chine, revint dans la soixante-dixieme année de son âge à sa capitale Samarkande pour se délasser des fatigues de la guerre, et faire des préparatifs pour la conquête de la Chine. Tous les émirs et mirzas , parmi lesquels se trouvaient plusieurs deseendans de Tehanghis-Khan (Gengiskan), y furent convoqués pour une diète générale, et les noces du petit-fils de l'empereur y furent célébrées par des fêtes somptueuses.

Pendant deux mois Tamerlan déposa le fardeau de l'étiquette et les soins du gouvernement, afin de jouir, peut-être pour la première et dernière fois, des plaisirs de la vie.

Au milieu d'un jardin, l'empereur lit construire, par un architecte syrien, un palais de marbre dont l'intérieur était orne de mosaïques et l'extérieur de porcelaine, et dont une foule de jets d'eau, dans le plus beau climat du monde, faisait un paradis terrestre. Ici, dit l'historien de Tamerlan, fut denné un repas où rien ne manquait de ce que l'homme peut désirer, et de ce qui pent flatter ses sens. Les princes fils du monarque, les impératrices, les reines vinrent lui offeir leurs vænx pour son bonheur et le combler de présens.

Les gouverneurs et genéraux, tous les grands de l'empire, une afilience prodigieuse de peuple, et les ambassadeurs de la Chine, de la Russie, des Indes, de la Grèce, de l'Egypte et de tou le l'Asie, prirent part à la fête, ainsi que les envoyés europee's (d'Espagne). Pour cette foule innombrable, on éleva dans les jardins de Kanigul des tentes dont les cordages étaient de soie, les tapisseries d'étoffes d'or, les rideaux de velours, le plancher d'ebène et d'ivoire. La demeure impériale consistait en 200 tentes ornées d'or et de pierreries, drapees en satin, et dont chaeune r posait sur donze colonnes d'argent doré. Tout autour étaient dressées une multiquée de boutiques où se vendaient des objets d'art et de parure, métaux, perles, pierres précieuses, ce qui donnait à Kanigul l'aspect des mines du Potose. Cent théâtres décorés de tapisseries persanes amusaient le peuple par des concerts et des représentations dramatiques; dans une mascarade parurent des hommes et des femmes sous les formes d'hyènes, de lions on de tigres, d'éléphans, de chèvres, de brebis, ou d'anges et de fées. Artistes et ouvriers exposaient les chefs-d'œuvre de leurs mains, et des baladins indiens dansaient sur des cordes si élevées, qu'elles semblaient attachées aux nues. Au banquet on but dans des vases d'or du kammes (koumis), de l'hydromel, du vin, de l'eau-de-vie, et pour cuire les mets, on abattit plusieurs forêts considérables. La campagne à perte de vue était converte de tables chargées de boissons et d'alimens, et ouvertes à tout le monde.

L'empereur publia l'edit suivant :

« Toute que olle est interdite durant ce temps de réjonissances; que le riche ne s'arroge auenn droit sur le panvre, ni le puissant sur le faible, et que personne ne demande à autrui compte de ses actions. »

Après la cerémonie du mariage les jeunes époux furent neuf fois habillés et couverts de diamans, de perles, de rubis, et qui furent ensuite distribués aux serviteurs : une infinité de lampes et de flambeaux transformèrent en un jour éclatant les ténèbres de la mit.

Les fêtes étant terminées, l'empereur déclara que chacun devait retourner à ses occupations, et il se renferma dans son cabinet, où il reprit les soins du gouvernement.

Les contes de Mille et une Nuits doivent-ils done nous paraltre si extraordinaires? Mais aujourd'hur tout est bien changé.

#### L'EUROTAS.

Edgar Quinet, l'auteur d'Ahasverus, décrit en ces termes, dans son ouvrage sur la Grèce moderne, un site charmant des rives de l'Enrotas :

« Au moment où nous traversions l'Eurotas sur un pont d'une seule arche, les sons criards d'un pipeau retentissaient sur l'autre rive. Une troupe d'hommes étaient étendus sur leurs peaux de monton, les fusils eouches à côté d'eux, les besaces et les outres réunies en monceaux. Vis-à-vis, quelques femmes en turban s'appuyaient sur les rochers. Un groupe des plus jeunes dansait sur une pelouse en se tenant par la main; elles formaient une ronde brisée dont les deux extrémités se poursuivent et se balancent sans jamais se réunir; c'était la danse des femmes de Calavryta, lorsqu'elles se précipitaient une à une des rochers. Ici le lieu retiré, de hauts pitons qui bornent la vue, des chèvres à demi cachees dans les niches de ces pitons, la rivière qui encadrait ee petit tableau dans une bordure de roseaux et d'ombres, lui prétaient une grâce indéfinissable, »

L'Eurotas traversait, dans toute son étendue, cette partie de la Grèce ancienne, appelée la Laconie, et dont Sparte fut la capitale ; il recevait les ruisseaux, ou plutôt les torrens qui descendaient des montagnes voisines; pendant une grande partie de l'année on ne pouvait le passer à gué; il conlait toujours dans un lit étroit, et il avait plus de convert de cygnes d'une blancheur éblouissante, et rempli quels les Lacedémoniens appliquaient ces roseaux, ils en de roseaux très recherchés, parce qu'ils étaient droits, élevés | faisaient des nattes, et s'en couronnaient dans quelques unes

profondeur que de superficie. A certaines époques, il était | et variés dans leurs couleurs. Outre les autres usages anx-



( Vue du fleuve Eurotas en Laconie. )

de leurs fêtes. Sparte se trouvait située à la droite de l'Eurotas, à une petite distance du rivage. Aujourd'hui ce fleuve a perdu son nom; les Grecs modernes l'appellent l'Iri jusqu'à sa jonction avec une rivière nommée la Tiase; puis il prend alors le nom de Vasilipotamos; devant Sparte, il peut avoir la largeur de la Marne au-dessus de Charenton. Son lit, presque desséché en été, présente une grève semée de petits cailloux; il suit une ligne tortueuse, et se cache parmi des roseaux et des lauriers-rose aussi grands que des arbres; sur la rive gauche, les montagnes, d'un aspect aride et rougeatre, forment contraste avec la fraicheur et la verdure du cours de l'Eurotas. Sur la rive droite, le mont Taygète déploie son vaste rideau; tout l'espace compris entre ce rideau et le fleuve est occupé par les collines et les ruines de Sparte; ces collines et ces ruincs , dit M. de Chateaubriand , ne paraissent point désolées comme lorsqu'on les voit de près : elles semblent, au contraire, teintes de pourpre, de violet, d'or pâle. On sait que la gloire d'avoir décrit le premier avec le plus d'exactitude l'emplacement de Lacédémone, appartient à l'illustre écrivain. Le lieu qu'occupait cette ville est appelé aujourd'hui Palœochôri, on la Vieille Ville. Là on voit une hauteur qui était la colline de la citadelle de Sparte, et dont le sommet offre un plateau environné d'épaisses murailles. Des décombres, en partie ensevelis sous terre, en partie élevés au-dessus du sol, annoncent, vers le milieu de ce plateau, les fondemens du temple de Minerve-Chalciacos (maison d'airain); une espèce de rampe en terrasse, large de 70 pieds, et d'une pente entièrement douce, descend du midi de la colline dans la plaine; on pense

que c'était le chemin par où l'on montait à la citadelle. De cette hautenr, l'on voit, au levant, c'est-à-dire vers l'Eurotas, un monticule de forme alongée, et aplati à sa cime. Des deux côtés de ce monticule, entre deux autres qui font avec le premier deux espèces de vallées, on aperçoit les ruines d'un pont et le cours de l'Eurotas. De l'autre côté du fleuve, la vue est arrêtée par la chaîne des monts Ménélaions. Au-delà s'élève la barrière des hautes montagnes qui bordent au loin le golfe d'Argos.

« Tout l'emplacement de Lacédémone, dit M. de Chateaubriand, est inculte : le soleil l'embrase en silence, et dévore incessamment le marbre des tombeaux. Quand je vis ce désert, aucune plante n'en décorait les débris, aucun oiseau, aucun insecte ne les animait, hors des millions de lézards qui montaient et descendaient sans bruit le long des murs brûlans. Une douzaine de chevaux à demi sanvages paissaient çà et là une herbe flétrie; un pâtre cultivait dans un coin du théâtre ruiné quelques pastèques; et à Magoula, qui donne son triste nom à Lacédémone, on remarquait un petit bois de cyprès. Mais ce Magoula même, qui fut autrefois un village turc assez considérable, a péri dans ce champ de mort : ses masures sont tombées, et ce n'est qu'une ruine qui annonce des ruines. »

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTR sont rue du Colombier, n° 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lacuevardiere, rue du Colombier, nº 30.

JUBÉ OU AMBON.



( Vue du Jubé de Saint Étienne-du-Mont, à Paris. )

Les jubés ont été détruits dans la plupart des églises gothiques, et omis dans les églises modernes. On ne rencontre plus que rarement ces constructions intérieures qui servaient à l'observation de certains rites, et qui suspendues entre le chœur et la nef, isolaient davantage les prêtres des fidèles, prolongeaient la perspective du sanctuaire, et arrêtant les demi-clartés descendues des vitraux, faisaient ressortir sous leur ombre les feux de l'or du tabérnacle et des candelabres rangés sur l'autel.

Ce mot jubé paraît avoir été emprunté à la formule latine d'absolution: Jube, Domine, etc. Avant que l'usage s'en fut répandu, on se servait pour désigner la même partie de l'édifice du terme ambon (en grec ambainein ou anabainein, monter).

L'ambon était originairement une tribune élevée, bâtie à l'entrée du chœur, où l'on chantait les leçons des Matines aux fêtes solennelles, et où l'on récitait l'épitre et l'évangile.

Souvent il y avait deux ambons: l'un destiné à la lecture de l'évangile, l'autre à la lecture de l'épitre. Le premier était du côté droit du chœur, et avait deux rampes, une de chaque côté; le second était du côté gauche, et n'avait qu'une seule rampe, qui était placée du côté de l'autel. A la tribune de l'évangile, tandis que le diacre lisait, deux acotytes, tenant des cierges, se plaçaient au degré le plus élevé des deux rampes. Peut-être, dans les premiers temps du christianisme, on prèchait du haut de l'ambon. Quelquefois, au milieu du moyen-âge, on y a réservé des places pour la famille des seigneurs, ou pour les laïques nobles, et insensiblement le juhé devenait ainsi, dans certaines églises, un

chœur ou une nef intermédiaire, une sorte de purgatoire pour les gentilshommes entre les prêtres et les vilains.

L'ambon de Sainte-Sophic était revêtu de matières précieuses, et il a servi de trône à plusieurs empereurs de Constantinople lors de leur couronnement. Paul-le-Silentiaire en a décrit, dans un poème qui n'est encore que manuscrit, la magnificence et les riches couleurs.

L'architecture gothique a réuni les tribunes, et substitué à leurs trois rampes deux escaliers en spirales.

En Italie, les panneaux des ambons, construits généralement sur un plan polygone, étaient souvent couverts de tables de marbre, de granit ou de porphyre.

Plusieurs villes de France possèdent encore des jubés remarquables; nous représentons l'un des plus curieux, celui de l'église Saint-Étienne-du-Mont, à Paris. On le considère comme un chef-d'œuvre de hardiesse : il est, en effet, difficile de ne pas être frappé de la vue de ces deux escaliers qui, soutenus à peine d'un côté par une frêle colonne d'un demi-pied de diamètre, s'élancent, roulent autour des deux piliers de l'entrée du chœur leurs rampes ouvrées à jour, leurs marches qui semblent gravir les unes sur les autres, et vont se perdre dans l'obscurité du chœur. La délicatesse des sculptures et des détails prodigués sur tous les points, plait au regard. Mais la voûte peut paraître trop surhaissée pour que la ligne en soit belle, ou même gracieuse. C'est en 1600 que ce jubé a été achevé; l'ensemble de l'église a été construit au commencement du xvie siècle; la première pierre de la façade a été posée en 4610, par Marguerite de Valois, première épouse de Henri IV. On remarque au milieu de la voîte de la croisée une clef pendante, formée des nervures de la voîte, et descendant en saillie de deux toises; c'est une preuve d'originalité plutôt que de goût. La chaire a précher, sculptée par Claude Lestocard, d'après les dessins de La Hire, mérite de fixer l'attention. Dans la chapelle de la Vierge, située au rond-point de l'église, on volt une pierre où est gravée l'épitaphe latine de Pascal, l'auteur des Lettres provinciales, mort en 4662.

Les fleurs de rhétorique et les phrases à effet dans un discours sérieux sont comme les bluets et les coquelicots dans un champ de blé, agréables à ceux qui ne cherchent qu'à s'annser, mais insupportables à ceux qui cherchent l'utilité et le profit. Swift.

# VOYAGEURS FRANÇAIS.

RUBRUQUIS EN 1253.

IL EST ENVOYÉ PAR LGUIS IX. — ARRIVÉE EN CRIMÉE. — TARTARES NOMADES. — KOUMIS. — ENTREVUE AVEC SCACATAY, CHEF TARTARE.—SCRUPULE DES CHRÉTIENS DE CE PAYS. — RUSSIE, PRUSSE. — ARRIVÉE A LA COUR DE SARTACII.

Dans le temps que saint Louis guerroyait en Palestine, il reçut divers messages de la part de quelques chrétiens d'Arménie, qui, ayant pénétré dans l'Asie centrale, avaient cru trouver chez le khan des Tartares des dispositions au christianisme.

Frère Guillaume de Rubruquis, cordelier, fut aussitôt expédié (1255) avec des instructions et des lettres du roi; après son retour, il écrivit une grande épitre sur le résultat de son message, et sur les mœurs variées qu'il avait eu occasion d'observer en travetsant des pays jusqu'alors ignorés de l'Europe. Cette relation a été conservée, et c'est une de celles qui, à cette époque, jeta le plus de jour sur la géographie de l'Asie.

Rubruquis se rendit d'abord à Constantinople, où il reçut le conseil de préparer des présens pour les Tartares, « car ces gens-là, lui disait-on, ne regardent pas de bon œil ceux qui ne leur portent rien. » Rubruquis se conforma aux hons avis des conseillers, mais ne s'embarrassa guère de réunir des objets de prix, et se borna à faire provision « de fruits secs, de vin muscat, et de biscuits fort délicats; » après quoi il se mit en route, lui et ses compagnons, avec autant de confiance que s'il eût eu bonne escorte à ses côtés, et riches présens en ses bagages.

Arrivé à Soldaia, ou Caffa, première ville des Tartares, dans la Crimée, il y prend des chariots, quelques serviteurs, et s'avance au travers du pays alin de joindre Sartach, prince le plus voisin de la mer Noire, pour lequel il avait une lettre de saint Louis. Chemin faisant, il voit de grands lacs, où a sitôt que la mer était entrée, elle ne tardait pas à se congeler en un sel dur comme de la glace; » de toutes les frontières de Russie on venait s'y approvisionner, en payant par charretée deux pièces d'étoffe, valant environ cinq sous.

Bientôt Rubruquis reneoutra les Tartares nomades, et quand il les eut vus et considérés, « il lui fut avis qu'il entrait en un nouveau monde,» C'est qu'en effet c'étaient pour lui des mœurs étrangement nouvelles, qu'il eut soin de bien examiner, pour les décrire en grand détail dans son épitre au roi Louis. Aussitôt qu'il est aperçu, le voilà entouré, lui et ses compagnons, et contraint à stationner au soleil pendant que les Tartares se reposaient à l'ombre des chariots. Après quoi ces importuns commencèrent à demander effrontement des vivres, et, ayant vidé une bouteille de vin, en voulureut avoir une seconde, « disant, par risée, qu'un homme u'entre pas dans une maison avec un pied seul ». Rubruquis, qui c'ati demeuré fort patiemment au soleil, se rebiffa quand il vit à quels consommateurs il allait avoir affaire, et se retira d'entre leurs mains, en déclarant qu'il venait en Tar-

tarie pour voir Sartach, et que c'était à ce chef seulement qu'il avait à répondre.

Telle doit être, en effet, la politique de tous les voyageurs: il faut, tlans les circonstances difficiles, s'autoriser du clef, et demander à lui être conduit. En agissant ainsi, il est rare qu'on n'ait pas au moins en sa faveur'la crainte où sont les assaillans d'être mutuellement dénoncés les uns par les autres, et d'être punis par le chef pour avoir empiété sur ses droits, et n'avoir point respecté son nom.

Ainsi arriva-t-il pour Rubruquis: les Tartares qu'il avait rencontrés le conduisirent vers leur capitaine Scacatai, parent de Sartach. C'est là qu'il but pour la première fois du cosmos (koumis), boisson favorite de ces peuples. « En le beuvant, dit-il, je tressaillis d'horreur pour la nouveauté de la boisson, d'autant que jamais je n'en avois goûté. Toutefois je le tronvai d'assez bon goût, comme à la vérité il l'est. » Ce cosmos (koumis) s'obtient en battant le lait de jument, qui se sépare de son heurre, et fermente. « Il pique la langue, comme fait du vin râpé lorsqu'on le hoit, et laisse un goût d'annande qui réjonit beaucoup le cœur. » On fait aussi avec le même lait une antre liqueur du même genre, mais qui est noire, et qui par cette raison est appelée kuracosmos; on la réserve pour les grands.

Rubruquis était à peine arrivé auprès des chariots de Scacatai, que survient un truchement pour s'enquerir des présens qu'on porte à son maître; là-dessus notre ambassa-deur tire de son bagage une bouteille de vin, un panier de biscuits, et un petit plat plein de pommes. Grimace du truchement, humilité de Rubruquis, qui conserve néamnoins son aphomb, et se fait présenter à Scacatai. La fenme de ce prince « étoit si camuse, dit-il, que je pensai d'abord qu'on ui avait coupé le nez, et elle s'étoit frottée par cet endroit-là d'un onguent fort noir, comme aussi les sourcits. »

La première question que Scacatai adressa à Rubruquis, fut s'il boirait du cosmos; car il faut savoir que les chrétiens grees, russiens et alains, qui étaient parmi les Tartares, estimaient qu'ils ne seraient plus chrétiens s'ils en avaient seulement goûté. « Nous avons de quoi boire, répliqua l'ambassadeur; mais quand nous n'aurons plus rien, nous boirons tout ce qui nous sera présenté. » Scacatai voulut savoir ensuite ce qu'on devait dire à Sartach ; et apprenant que c'étaient des choses concernant la foi chrétienne, il sit connaître qu'il serait bien aise de les entendre. Rubruquis lui déclara alors à l'aide de son truchement, qui avait « fort peu d'esprit et d'éloquence, tout ce qui était du Symbole des apôtres. Scacatai branla la tête, et ne dit rien; » mais il garda les ambassadeurs pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'on lui ent rapporté de Soldaia les lettres de l'empereur de Constantinople, que Rubruquis lui avait remises, et qu'il avait envoyé traduire.

Pendant son séjour avec ce chef tartare, notre envoyé fut consulté, la veille de la Pentecôte, par des Russiens, par des Hongrois, et par certains Alains qui faisaient profession de christianisme, et qui lui demandèrent, en lui offrant des viandes cuites, comment ils pourraient faire leur salut en mangeant de la chair des bêtes tuées par les Inhidèles, et en buvant du cosmos. Rubruquis les rassura sur leurs scrupules, après s'être excusé lui-mème de ne pas toucher à leurs viandes cuites, parce que c'était jour de maigre et de jeûne. Cette fantaisie de ne point boire du cosmos avait été donnée à ces peuples par les Russiens, et malgré qu'en eût le bou père, il ne put point la détruire, ce qui l'empêcha de haptiser plusieurs Sarrasins très attachés à leur boisson, et qui se scraient crus contraints de s'en priver.

Enfin, Scacatai congédia les ambassadeurs, et leur donna des guides pour les mener vers Sartach. Ils éprouvèrent beaucoup de souffrances et d'embarras pendant la route: ce qui n'empêcha pas Rubruquis de prendre beaucoup de renseignemens géographiques qu'il consigne dans sa relation. Après avoir quitté la Crimée, les voyageurs cheminèrent toujours vers l'Orient, « ne trouvant que ciel et terre, et quelquefois la mer a main droite. Au nord, dit la relation, ce sont de grands déserts de vingt journées d'étendue, où les Comans font paître leurs troupeaux, et au-delà se trouve la Russie, qui s'étend, depuis la Pologne et la Hongrie jusqu'au Tanaîs, ruinée et désolée tous les jours par les Tartares qui en enlèvent les habitans; par-delà, la Russie est la Prusse, que, depuis peu, les elevaliers teutous ont subjuguée entièrement. Ces chevaliers, ajoute naivement Rubruquis, pourroient bien en faire autant de toute la Russie; car si les Tartares savoient que notre grand pontife, le pape, lit croiser contre eux, ils s'enfuiroient tous bien vite, et s'iroient cacher dans leurs déserts. »

Les ambassadeurs traversèrent le Tanaïs, qui formait la borne orientale de la Russie, en un lien où ce fleuve était large comme la Seine à Paris. Sartael y avait fait établir un poste de Russiens, avec des barques pour le passage. De là ils se dirigèrent vers le Volga (on Etilia), et reneontrèrent enfin la cour de Sartach, vers la fin de juillet.

(Cet article sera continué.)

### FABRICATION DES ÉTOFFES DE LAINE.

Si l'on réfléchit à l'immense quantité d'ouvriers et d'ouvrières en tous genres dont se compose la population de la France; si l'on se rappelle la puissance de travail d'un grand nombre de machines déjà introduites dans les ateliers; si l'on pense enlin, que bien sonvent tous ces efforts ne suffisent pas aux demandes du commerce, on doit se faire une tièe de la diversité des manipulations que subissent les produits de l'industrie avant d'être livrés à la consommation.

Que l'on prenne, par exemple, quelques unes des principales divisions de la fabrication des étoffes de laine.

On distingue ces étoffes en étoffes lisses, et en étoffes fonlées ou cardées. Les étoffes lisses sont celles dont on aperçoi le tissu; les étoffes foulées sont celles où le tissu n'est pas visible, comme dans les diverses sortes de draps.

De cette division dans les étoffes résultent deux modes de préparation du fii destiné à les former. Nous les indiquerons plus loin.

La laine, telle qu'on l'obtient par la tonte des troupeaux, s'appelle luine en suint, parce qu'elle contient les exhalaisons qui émanent par transpiration du corps de l'animal. Les marchands de laine la vendent aux fabricans après lui avoir fait subir une première opération pour enlever le suint.

Deuxième opération. — Les fabricans la dégraissent complètement, en la faisant bouillir dans certains mélanges, tels que l'eau et la potasse, etc.

Troisième opération. — Après le dégraissage de la laine, on la purge de tous les corps étrangers qui pourraient être mélangés avec les llocons.

Quatrième opération. — Lorsque la laine est destinée à faire des étoffes lisses, on la peigne dans le sens des fils, et en ce cas elle doit être parfaitement dégraissée. Si au contraire, la laine est destince à faire des draps, on la carde, é'est-à-dire qu'on la déclire dans tous les sens, afin de bien mêler les fils, puis on l'huile très légèrement, ce qui permet de la travailler avec plus de faeilité.

Cinquième opération. — La laine peignée subit, avant d'être convertie en fils, sept ou huit préparations qui consistent à la convertir en espèces de rubans de moins en moins larges et épais, où les fils soient toujours plus droits et plus nets. Lorsqu'on est arrivé à un ruban large de quelques lignes seulement, et d'une grande ténuité, la machine à filer en forme des fils contenant chaeun trois ou quatre des derniers rubans tordus ensemble.

La laine cardée, avant d'être convertie en fils, subit trois on quatre préparations totalement différentes de celles que l'on fait subir à la laine peignée. Ces préparations consistent à former des matelas cardés, où la laine soit de plus en plus uniformément mélée, et de moins en moins épaisse. Après quoi on divise ces matelas en loques, espèce de petites tranches longitudinales, épaisses de cinq ou six lignes, que des enfans des deux sexes disposent les uns à la suite des autres sur la machine à filer. Un ouvrier plus fort et plus habile dirige le mouvement de la machine. C'est un spectacle curieux que celui de cinquante ou soixante bobines tournant en même temps avec une extrême rapidité, et grossissant à vue d'œil, au geste, pour ainsi dire, d'un seul homme.

Les fabricans font varier la longueur que l'on peut donner en fil à une livre de laine. Sous ce rapport, les fils d'une même espèce de laine, soit peignée, soit cardée, présentent beaucoup de différences. Si un fabricant dit, par exemple, que son fil de laine peignée est au nº 40, cela siguifie qu'avec une livre de laine peignée, il a pur obtenir quarante fois 630 annes de fil. Un fil au nº 56 signifierait qu'avec une livre de laine, on a pu former trente-six fois 630 annes. Le nombre 630 est un terme fixe qui est toujours sousentendu. Pour le coton, le terme fixe est 4000 mètres.

Sixième opération. — Avec le fil les tisserands forment les differens genres d'étoffe.

Septième opération. — On teint l'étoffe, si toutefois elle n'a pas été teinte en laine après avoir été débarrassée du suint.

Iluitième opération. — L'étoffe est dégraissée, c'est-à-dire qu'on la débarrasse de l'huile dont la laine cardee avait été empreinte, pour pouvoir se prêter facilement aux manipulations qu'elle a subies.

Neuvième opération. — On foule le drap pour qu'il présente les poils ras que nous remarquons sur nos vêtemens. Dans ce cas, le drap étant lumeeté, de pesantes poutres alternativement soulevées, soit au moyen d'une roue mue par un courant d'eau, soit avec l'aide d'un manége, soit par une machine à vapeur, viennent le pétrir sans relâche pendant des heures entières.

Dixième opération. — Le drap, après avoir été foulé, est étendu sur des cordes pour sécher; après quoi on lui fait subir l'opération de la tonte, ce qui donne à tous les poils que le foulage a formés une égale longueur. Depuis une dizaine d'années, ce travail est fait par des machines à tondre, qui ont amené une grande baisse dans le prix des draps, à cause de la rapidité et de la précision avec laquelle elles exécutent cette manœuvre importante.

Onzième operation. — Le drap est ensuite brosse de manière à devenir doux à la main, au moyen des chardons on cardères, dipsacus: (voyez tome 1°, page 240.)

Douzième opération. — Enfin le drap est apprété, c'està-dire qu'on lui donne ce lustre et cette consistance qui sont propres à le présenter sous l'aspect le plus agréable aux consommateurs. Cet apprét se compose lui-même de plusieurs travaux successifs.

Les douze opérations que nous venons de passer rapidement en revue, représentent en gros les divisions du travail que comporte la fabrication du drap et des étoffes lisses de laine. Mais chacune de ces douze opérations se décompose elle-même en plusieurs autres , et certainement si nous examinions tous les détails de manipulations qu'il fant exècuter, depuis la laine en saint jusqu'au drap plié en pièc s , nous en trouverions au moins le triple. Ce sout ees détails qui, perfectionnés sans cesse sous le rapport économique, surtout à l'aide de l'introduction des machines dans les ateliers, diminent le prix des coffés, et les mettent à la pôrtée des consommateurs les moins fortunés; ecci explique pourquoi les familles d'une aisance médiocre penvent aujourd'hui se vêtir , sans augmentation de frais , aussi bien que pouvai ut le faire , il y a quarante aus , les personnes les plus riches.

#### MAISON DE JEANNE D'ARC, A DOMREMY.

Domremy est un petit village du département des Vosges, situé sur les bords de la Meuse, à trois lieues de Neufehâ-

teau, et très près des frontières des départemens de la Meuse, de la Meurthe et de la Haute-Marne. S'il ne possédait pas un intérêt historique puissant, jamais les voyageurs ne se détourneraient de leur ronte pour le visiter; car, en luimême, il n'a rien de remarquable; mais c'est là que naquit Jeanne d'arc en 1410.



(Maison de Jeanne d'Arc, à Domremy.)

La maison de l'héroine est située fort près de la paroisse du village, qui est placée sous l'invocation de saint Remy. Dans cette église, où Jeanne fut baptisée, on voit de chaque côté du maître-autel, un ange en pierre, supportant un écusson aux armes de la famille du Lys. Ces deux statues, quoique d'un travail grossier, témoignent du respect que les compatriotes de Jeanne ont conservé pour sa mémoire.

Montaigne, qui passa à Domremy vers 4581, dit dans ses Voyages: « Je vis le devant de la maisonnette où Jeanne naquit, toute peincte de ses gestes; mais l'aage en avoit fort corrompu la peincture. » Ce n'était, en effet, qu'une maisonnette; mais eeux qui l'ont possédée depuis la famille d'Arc, l'ont agrandie à diverses époques.

Ce qu'il y a de plus intéressant dans cette maison, est la decouverte d'une statue qui était scellée, et presque entièrement cachée dans le mur au-dessus du couronnement de la porte d'entrée.

Cette statue, qui avait déjà été vue en 4756, est sculptée dans une pierre de la même nature que celle qui a servi à construire la maison : elle représente Jeanne d'Arc à genoux. la tête nue, et couverte de son armure. Chose singulière, elle a de longs cheveux, sur lesquels on voit même quelques vestiges de dorure; ce qui pourrait faire supposer qu'elle avait les cheveux longs et blonds, si tous les historiens ne s'accordaient à dire qu'elle avait de beaux cheveux noirs, et qu'elle les portait très courts pour être plus à son aise dans la mêlee. Cette statue, qui est d'un assez bon travail, est peut-être le seul monument authentique sur lequel on puisse retrouver les traits de la Pucelle d'Orléans. Malheureusement elle a éprouvé quelques accidens; l'extrémité du nez est cassée, le coin gauche de la bouche est altéré, et le bras droit est rompu près de l'épaule; c'est ce qui a empéché de la mettre en évidence. Le couronnement de la porte d'entrée est composé de deux pierres ornées de sculptures gothiques, représentant des armoiries, et chargées de deux inscriptions fort courtes; ces sculptures étaient peintes anciennement, comme le dit Montaigne; peut-être même y avait-il d'autres peintures sur les murs, mais maintenant on ne voit plus que les traces des couleurs. La gerbe, les mots vire labeur, et l'écusson sur lequel on voit trois socs de charrue, font allusion à la profession des parens de Jeanne d'Arc; l'écusson de France, la date qui paraît être celle de 1481, et les mots

vire le roi Loys, donnent lieu de croire que c'est sous le règue de Louis XI, et peut-être par ses ordres, que ces seulp tures ont été faites, tandis que l'écusson à droite est celui qui fut accordé à Jeanne d'Arc et à sa famille, par Charles VII; par modestie, elle refusa toujours de placer sur son écu ces armoiries qui rappelaient les services

éclatans qu'elle avait rendus à son roi. Ce fut en décembre 1429 qu'après la levée du siége d'Orléans, le gentil dauphin, comme elle appelait Charles VII dans son naif langage, donna un édit par lequel elle, sa famille et sa descendance à perpétuité, étaient anoblies et déclarées aptes à posséder et à acquérir tous fiefs nobles. On ne sait pas la date précise de l'ordonnance qui désigna les armes de cette famille, qui prit alors le nom de du Lys. Ces armes étaient d'azur, à une épée d'argent en pal, croisée et pommetée d'or, soutenant de la pointe une couronne couverte de France, et côtoyée de deux fleurs de lis d'or. La famille de du Lys s'est éteinte en 4760, dans la personne de messire Henry-François de Coulombe du Lys, chanoine de

Champeaux, et prieur de Coutras. Cependant il y a encore en Lorraine quelques personnes qui se disent issues des frères de la Pucelle.

C'est à l'époque de la seconde invasion, en 1815, que l'ou commença à penser à la maison de Jeanne d'Arc. Les officiers des armées coalisées la visitèrent avec le plus vif intérêt; chacuu d'eux, avant de quitter le village, emportait, pour les conserver comme de précieuses reliques, quelques éclats de bois qu'ils arrachaient aux poutres du plancher. Les princes de la maison d'Autriche vinrent aussi admirer la simple demeure de cette femme, qui, quatre siècles plus tôt, avait chassé l'ennemi de ce pays de France, que l'Europe entière maintenant venait d'envahir. Un noble Prussien offrit 6,000 francs de cette maison, à son propriétaire M. Gérardin, qui les refusa. L'administration, informée de ce fait, proposa à ce dernier d'en faire l'acquisition; M. Gérardin, ancien militaire retraité, se contenta de 2,500 francs. Louis XVIII, qui apprit cet acte de désintéressement, lui envoya la croix de la Légion-d'Honneur, et accorda une somme de 20,000 francs à la préfecture des Vosges pour



(Couronnement de la porte d'entrée de la maison de Jeanne.)

être employée à fonder une école de jeunes filles , et un monument à la mémoire de Jeanne d'Arc.

Le conseil général du département décida que l'on élèverait une fontaine, sur laquelle on placerait le buste en marbre de Jeanne d'Arc, dont Louis XVIII avait aussi fait don à la commune de Donremy. La première pierre de cette fontaine fut posée le 23 juillet 1829, et le 10 septembre suivant tont fut prêt pour la cérémonie de l'inauguration. On fit quelques dispositions dans la maisonnette de la vierge de Donremy, pour perpétuer son souvenir. On replaça dans la chambre où la tradition prétend qu'elle est née, une cheminée qu'un des propriétaires avait placée dans la pièce voisine. On remit aux fenètres des vitraux peints dans le goût du xve siècle, et des barreaux en fer, dont la place était judiquée dans le mur par les trous de scellement; on fixa contre le mur une table de marbre portant une inscription rappelant l'époque et le motif de ces travaux faits à la

mémoire de Jeanne d'Arc; enfin on plaça sur la cheminée un buste en marbre de Louis XVIII, et à droite, le drapeau qui servit aux fêtes célebrées à Domremy pour l'inauguation du monument, le 10 septembre 1820, devant un concours de 15,000 personnes, accournes des villes et des villages voisins, au seul nom de cette vierge guerrière, qui fut l'honneur de son pays, qu'elle sauva, et la honte de ceux qui la laissèrent immoler sans faire la moindre démarche pour la secourir.

#### ÉCOLES PRIMAIRES.

Pour montrer à quel point, depuis environ vingt ans, nos habitudes sociales ont été intimement modifiées, on ne saurait peut-être citer beaucoup de faits aussi



(Les élèves de la première division de la première classe sont déjà placées et écrivent avec le doigt sur la poussière de gres. —
Une jeune manitriee, debout derrière elles, reforme les lettres mal écrites. — Une manitriee plus grande donne un signal. —
L'artiste a choisi l'heure où toutes les élèves ne sont pas encore entrées. La salle est vue du haut de l'estrade de la maîtresse.)



(Profit d'une École mutuelle.)

remarquables que la transformation des écoles primaires. La physionomie du maître et des écoliers, l'aspect de l'école, les ennuis et les plaisirs des premières études, tout est changé.

Les longues douleurs de l'alphabet, de l'épellation, du rudiment, la confusion des cartons, des pupitres, remparts mobiles, si favorables aux ruses de la classe, les coups de pieds sous la table, les combats de grimaces, et les pommes croquées à l'ombre protectrice d'un livre, les bonshommes esquissés à la hâte, tour à tour cachés et découverts, les sursauts, les terreurs paniques à la moindre parole du maitre, au moindre mouvement de sa férnle, au moindre ébranlement de son fauteuil de cuir taché d'encre et sillonné par le canif, voilà les souvenirs d'école même des plus jeunes d'entre nous; et ce sont bien là ceux que, pendant une longue suite de siècles, les pères, en sonriant à demi, se piaisaient à raconter à leurs fils, étonnés de tant ressembler à lenrs pères. Aujourd'hui ces récits du coin du feu ne sont plus compris de nos enfans. Une classe, pour eux, c'est une vaste salle, silencieuse comme la nief d'une église; les visages sont sous l'œil du maître, qui, d'un regard continu, domine au loin, et comprime tonte velléité d'espièglerie. Huit ou dix enfans sous ses ordres, lieutenans sans cesse renouvelés, graves et consciencieux, portent dans tous les rangs sa surveillance, et commandent en son nom l'ordre, le

tive, comme l'est devenue à notre époque la vie du monde | tristesse dans la gravité précoce de notre adolescence. au dehors; e'est là une préparation qui nous a manqué, et

silence, le travail. La vie d'école est devenue sérieuse, atten- | son absence explique peut-être, en partie, ce qu'il y a cu de

Cette révolution, qui a commencé lorsque l'empire et la



(Plan d'uoe École mutuelle de 200 élèves.)

guerre ont fini, se manifeste surtout dans les écoles d'enseignement mutuel; elle est déjà toute-puissante dans les écoles simultanées; et elle agite sourdement les écoles individuelles.



(Ardoises, Baguette de moniteur, Écriteaux.)

La première école d'enseignement mutuel ouverte en France, a été dirigée par M. Martin, aujourd'hui pasteur protestant. Les premiers encouragemens donnés à ce système, sont sortis du sein de la Société pour l'instruction élémentaire, fondée à Paris au mois de juin 1815, et qui depuis cette époque n'a point cessé de poursuivre son œuvre, et d'étendre son influence, en propageant l'enseignement mutuel, non seulement en France, mais dans plusieurs contrées étrangères; entre autres la Russie, le Danemarek, la Suède, la Grèce, l'Amérique du Sud et le Sénégal; en introduisant de nouvelles méthodes de lecture, d'écriture, d'arithmétique, de gravure, de dessin linéaire, et de chant; en créant des écoles régimentaires, des écoles d'adultes, des concours pour la composition de livres populaires, etc.; enfin en établissant au milieu de la capitale, trois écoles modèles, l'une de garçons, une autre de filles, et une autre d'adultes. C'est de l'une des brochures publiées par cette association toujours active que sont extraits les doennens suivans.

On enseigne par la méthode d'enseignement mutuel, la lecture, l'écriture, l'arithmétique, la grammaire, le dessin linéaire, et la musique ou le chant; on s'occupe actuellement de l'application de cette méthode à l'enseignement de la géographie. Dans les écoles de filles, on remplace le dessin linéaire par la couture.

Un des moyens d'introduire l'enseignement mutuel dans une école consiste à envoyer dans une des écoles normales de département, et notamment dans celle établie à Paris aux frais de la ville et du département, soit un instituteur, soit un jeune homme déjà suffisamment instruit, et capable de s'y fortifier dans quelques études moins généralement répandues, et pourtant utiles, telles que le dessin linéaire, le toisé et l'arpentage, et de s'y mettre en même temps au courant de la méthode.

Lorsqu'une école d'enseignement mutuel est fondée, il en coûte bien peu pour y ouvrir le soir, après que la classe des enfans est terminée, une classe d'adultes. Il n'en résulte qu'un léger surcroit de dépense pour la fourniture des objets d'enseignement qui se consomment ou se détruisent par

Si l'on veut établir une école d'enseignement mutuel de 200 élèves, il faut compter : 4° Pour l'estrade et le bureau du maitre; horloge, corps de bibliothèque, hancs et tables, etc., etc., etc., 650 à 760 francs. — 2º Instrumens généraux, objets divers, 60 à 70 francs. — Pour les objets



(Tableau, porte-tableau, signaux de classe.)

nécessaires à la lecture, collection de tableaux, planchettes, cadres, livres, cahiers lithographies, 60 à 120 francs. -4º Pour l'écriture : Tableaux ou modèles , ardoises , portecrayons, erayons d'ardoise, papier, plumes, enere, grès ou sable, 160 à 480 francs. - 5° Pour l'arithmétique : Tableaux et manuels, cadres ou planchettes, tableaux noirs, ardoises et erayons d'ardoises, erayons de craie, 440 à 160 francs. - 6° Grammaire: Tableaux, cadres, planeliettes ou earlons, 55 à 64 francs. -- 8º Dessin linéaire : Tableaux et manuels . instrumens , papier et erayous pour un an, 70 francs. - 8º Musique : Tableaux et guides , instrumens (diapason, indicateur et réglettes), boite casier, 90 francs.

Ainsi les depenses de premier établissement, y compris les frais d'entretien de la première année, peuvent être évalues, pour une école de 200 enfans, à part l'enseignement de la musique, de 1,200 francs à 1,400 francs; mais sans compter le loyer, le traitement du maître ou de la maîtresse, et les dépenses de chauffage et d'éclairage.

Suivant un rapport de M. Gillon, en t851 le nombre total des écoles en France était de 50,796; en t852 il s'est élevé à 42,092. Sur ce dernier nombre, on comptait 1,205 écoles mutuelles pour les garçons et 129 écoles mutuelles pour les filles.

Cette inégalité dans les deux chiffres s'explique par le préjugé qui a fait regarder long-temps l'instruction des femmes, non seulement comme moins utile que celle des hommes, mais encore comme un bienfait de luxe, sinon comme un danger ou un ridicule. La législation ne pouvant exercer d'action efficace contre les préjugés, que lorsqu'ils sont extrémement affaiblis, est restée jusqu'ici tout-à-fait muette sur ce sujet, et s'est hornée à favoriser, suivant le désir public le plus manifeste, la propagation des écoles de garçons.

Le projet de loi sur l'instruction primaire présenté dans la séance de la chambre des députés du 2 janvier 4855, portait un titre V composé de ce seul article : « Selon les besoins et les ressources des communes, sur la demande des conseils municipaux, il pourra être établi des écoles spéciales de filles. Les dispositions précédentes de la présente loi sont applicables auxdites écoles.»

Ce titre et cet article disparurent dans la discussion du projet. La loi, promulguée le 28 juin 4855, ne renferme aucune disposition spéciale sur les écoles de filles; le gouvernement et les chambres se sont accordés à ajourner le moment de s'occuper de cette partie de l'instruction primaire. Jusqu'à ce que cette lacune dans la législation soit comblée, les comités de surveillance institués par le titre IV de la loi n'auront aucune autorité à exercer sur les écoles de filles existantes, et les institutrices ne pourront jouir ni du traitement fixe assigné à l'instituteur primaire, ni des avantages de la caisse d'épargne et de prévoyance

Le spectacle de la mer fait toujours une impression profonde ; elle est l'image de cet infini qui attire sans cesse la pensée, et dans lequel sans cesse elle va se perdre. . . . . .

La terre est travaillée par l'homme, les montagnes sont coupées par ses routes, les rivières se resserrent en canaux pour porter sa marchandise; mais si les vaisseaux sillonnent un moment les ondes, la vague vient effacer aussitôt cette legère marque de servitude, et la mer reparait telle qu'elle fut aux premiers jours de la création.

MADAME DE STAEL.

Des jardins. - Chez les derniers Romains, les jardins étaient peuplés de statues, garnis de vases et d'obelisques, enrichis de colonnades et de terrasses dont l'effet général, malgré les arbres et les fleurs, laissait plutôt l'impression d'un style architectural accessoirement embelli par la nature, que celle d'une riche ou gracieuse végétation. Les œuvres du sculpteur et de l'architecte dominaient dans les jardins, aussi disait-on : construire des jardins (hortos edificare); l'Italie moderne, héritière du goût des Romains, continue à subordonner la nature à l'art : on y construit encore les jardins. Les arbres sont taillés en murailles; les cours d'eaux sont metamorphosés en jets artificiels. En France on dessinait les jardins avant de connaître les jardins anglais : des lignes bien droites, des courbes symétriquement opposées, de la géométrie : partout cercles, quarts de cercle, demicercles, earrés, lozanges, parallélogrammes. Avec la règle, le compas et l'équerre, on dessinait dans son cabinet les allées et les massifs, groupant les arbres et les fleurs, sans

beaucoup s'inquiéter de les approprier aux points de vue.

En Angleterre et en Allemagne on plante des jardins cont la perfection consiste à s'associer aux localités, à étudier et à embellir le paysage qui est offert au jardinier. La France a commence à mettre ce principe en pratique depuis le milieu du siècle dernier; et, tout en admirant encore à Versailles la majesté des longues allées, la régularité des charmilles, la réunion de toutes les divinités de l'Olympe distribuées dans les bosquets on les avenues, tout en se complaisant parfois au milieu de ces souvenirs historiques et mythologiques, on préfère encore la variété des jardins anglais, les sinnosités des allées, la rencontre imprévue d'un massil d'arbustes nains, les fréquens changemens de paysage. Cependant, on a reconnu que lorsqu'on compose les courbes, en apparence irrégulières, qui entourent les massifs, avec des fragmens de courbes géométriques, comme le cercle, l'ellipse, la cycloide, etc., l'œil est plus agréablement flatté que lorsqu'on les forme au hasard et au caprice de la main qui les desine.

#### GROTTE DE NAPOLEON PRÈS D'AJACCIO.

Cette grotte tire son mérite principal des souvenirs de l'enfance de Napoleon qui y sont attaches. La tradition de ceux qui ont familièrement vécu avec ce grand homme durant son jeune age est encore vivante à Ajaccio. Dans presque toutes les classes on trouve encore aujourd'hui des compagnons de ses jeux, et il n'en est aucun qui ne dise, avec une sorte de simplicité mêlée d'orgueil, quand on en parie : Era uno di noi! C'était un de nous. La maison de campagne où il fut élevé était un peu au-dessus de la ville, et la grotte est située sur la même colline et à quelque distance : c'est là qu'il aimait souvent à se retirer, loin du broit et de la distraction de ses compagnons. Il s'y eachait, dit-on, pour apprendre ses leçons avec plus de calme et de tranquillité; cela peut être, mais sans doute aussi que la nature et la position du lieu exerçaient sur son âme, qui ne se connaissait point encore, une attraction involuntaire. Pour un esprit commun tous les endroits sont bons; il pense partout de la même façon, et les scènes qui l'environnent exercent sur lui peu d'influence. Les esprits d'un ordre supérieur ne partagent point cette sorte d'indifférence, et ils cherchent d'instinct le paysage dont l'inspiration leur convient, comme la plante cherche la lumière, l'oiseau la verdure. On pourrait dire que l'âme, lorsqu'elle commence à se développer et à grandir, se cherche elle-même un berceau qui aille à sa taille et à son habitude. Quoi qu'il en soit de la vérité de ces réflexions que l'image de cette grotte nous remet en mémoire, jamais cachette d'enfant ne fut mieux à la mesure de ceiui qui l'avait choisie pour asile. Elle est formée par deux énormes blocs de granit éboulés du sommet de la montagne; en roulant sur la pente ils sont venus choquer l'un contre l'autre en se servant mutuellement d'appui : il en résulte une espèce de voûte naturelle, à la manière d'une voûte cyclopéenne. Une extrémité est onverte, l'autre bouchée par le talus du terrain, et dans le vide un homme se tient à l'aise. C'est un beau spectacle que de se représenter ces rudes et pesantes masses de pierre se balançant l'une l'autre dans leur merveilleux équilibre, et suspendant leur chute pour abriter du soleil la jeune tête qui venait leur demander asile. Je n'ai jamais vu ces creux de rocher où les aiglons se tiennent en attendant que leurs ailes soient assez fortes pour s'ouvrir, mais je doute qu'il s'y trouve un caractère plus grand et plus sauvage que dans ce lieu. La colline où se trouve la grotte est déserte et presque entièrement inculte; elle est pleine d'aspérités et parsemée de blocs éboulés semblables à ceuxci. Elle est tournée vers le midi, et la végétation en est presque africaine; les plantes les plus abondantes sont des caetus à feuilles grasses et épineuses, s'élevant à huit et dix picds de hauteur; parmi celles-ci sont mêles les buissons de

myrtes et d'oliviers, les arbousiers avec leur feuillage de laurier et leurs fruits rouges, et les grandes bruyères. Le silence n'est troublé que par le sifflement des merles voltigeant dans les broussailles, et par le bruit lointain de la mer roulant sur la plage. La vue domine la ville et les vergers, et se repose sur les flots bleus du goffe; la courbe immense de la côte est aride et sans villages, et la solitude, quand on regarde an-dessus de la ville, est aussi grande que celle du désert. En avant la pleine mer, en arrière les hautes cimes de la montegne d'Ajaccio, toute voisine des neiges éternelles du monte Rotondo. Voilà quelle est la grotte à laquelle Napoleon enfant a mis son nom, et qui, sans lui, serait encore perdue, pent-ètre, parmi les accidens ignorés de cette contrée rocailleuse.

#### RAPE A TABAC.

Pendant les premiers temps de l'importation du tabac en Europe, chiacun faisait sa provision en carottes, et les plus grands seigneurs ràpaient eux-mêmes leur tabac. Dans le roman de Gil Blas (peinture fidèle des mœurs du xviie siècle), lorsque le héros se présente chez don Mathias de Silva pour le servir comme valet de chambre, il le trouve se balançant parcessensement sur un fautenil et ràpant du tabac. La ràpe que nous publions ici a certainement appartenu à un gentillomme ou à une dame de la cour de Louis XIV; le goût du temps y est parfaitement empreint. Le soin et la délicatesse avec lesquels tous les ornemens de ce petit meuble d'ivoire sont travaillés rendent ce morceau très curieux. Il est possédé depuis deux cents ans par la famille de l'amateur à l'obligeance duquel nous en devons le dessin. Voici l'une des manières de faire usage de ces ràpes.

Sous la partie sculptée, dont un côté se lève comme un convercle, est adaptée une râpe en fer très mince. Lorsque l'on avait râpe une petite provision de tabac, on la plaçait dans une boite que l'ou voit ici, à la partie supérieure, sous forme de coquille, et qui s'ouvre comme une tabatière; mais quand on voulait seulement avoir une prise, on penchait la rape et on faisait glisser le tabae jusqu'à l'extrémité inferieure, où il était reçu dans une autre petite boîte ouverte (sculptée également ici en coquille) et qui contenait à peu près une prise; on renversait ensuite les grains sur la main, entre le pouce et l'index, et enfin on aspirait cette poudre que Sganarelle savourait avec tant de plaisir « en dépit d'Aristote et sa docte cabale. » Au reste, cette habitude avait cela de bon, que l'on pouvait offrir du tabac au premier venu sans craindce de compromettre la propreté de sa boîte. Dans quelques provinces de France, les paysans prennent encore leur tabac de cette manière.

Toutes les râpes n'avaient point, comme celle-ci, une boîte à provision; chaque prise contait alors un travail particulier, qui offiriait aujourd'hui, dans nos cercles, un spectacle bizarre.

M. Sauvageot, dont la collection d'objets du moyen-âge est si précieuse et a été formée avec un goût si exquis , possède plusieurs râpes à manches d'un prix inestimable. Devant ces œuvres que l'on doit peut-être à de célèbres sculpteurs, on ne peut s'empêcher de songer avec étonnement à la variété et à la souplesse prodigieuses du génie de la plupart de ces grands artistes d'autrefois , dont Michel-Ange, Albert Durer, Jean Cousin, sont des types : pour eux tout était du domaine de l'art, et les plus illustres ne dédaignaient pas d'embellir, d'animer, d'enrichir de toute leur poésie jusqu'aux instrumens, jusqu'aux meubles de l'usage le plus vulgaire. Il faut se hâter d'ajouter que ces merveilleuses curiosités, échappées à leurs mains, devenaient la possession exclusive d'un très petit nombre de personnes nobles et riches. C'est aujourd'hmi le tour de l'industrie de faire des prodiges; et l'industrie, se perfectionnant dans toutes ses branches, partage entre toutes les classes de citoyens des œuvres beaucoup

moins admirables, il est vrai, mais qui prouvent assurés ment, si on les compare à ce qui était réservé anx mêmes classes autrefois, une tendance générale d'amélioration dans le goût en même temps que dans le bien-être de la société tout entière.



Erratum. — Dans quelques exemplaires de la 4º livraison, page 23, colonne 4, avant-dernière ligne, au lieu de qui y étaient, lisez qui étaient en Angleterre.

Les Bureaux d'abonnement et de vente sont rue du Colombier, nº 30, près la rue des Petits-Augustius.

Imprimerie de Laguevardière, rue du Colombier, nº 50.

## ÉGLISE DE LA MADELEINE.



(Vue de l'église de la Madeleine.)

L'église de la Madeleine, élevée au nord et dans l'axe de la place de la Concorde, a éprouvé bien des vicissitudes avant d'atteindre le terme d'achèvement auquel elle est arrivée aujourd'hui. Ce n'était d'abord qu'une chapelle de confrèrie, dont Charles VIII posa la première pierre en 1495.

Cette chapelle, érigée en paroisse en 1650, devint bientôt trop petite pour la population croissante de ce faubourg : de sorte qu'en 1660, Anne-Marie-Louise d'Orléans, princesse sonveraine de Dombes, posa la première pierre de l'église plus grande, qui a subsisté au coin des rues de Surène et de la Madeleine, jusqu'en 1795, époque à laquelle cette église a été vendue comme domaine national, démolie et convertie en clantiers.

Long-temps avant cette démolition, le curé de la Madeleine ne cessait de faire observer que son église, trop petite, ne pouvait contenir le quart de ses paroissiens; en effet, le fambourg Saint-Honoré fut en peu de temps percé de rues nouvelles, et convert de nombreuses maisons et d'hôtels considérables.

On fut long-temps à répondre anx vœux du curé de la Madeleine; cependant M. Contant-d'Ivry, architecte du roi, fut chargé de faire des projets : il en présenta plusieurs, et il se plaignit lui-même de ce qu'on avait choisi le plus mauvais. Ses confrères lui firent remarquer à cet égard qu'il n'eût dù en présenter aucun qui fût mauvais. Néanmoins la première pierre en fut posée et bénite le 5 avril 4764; et on travaille avec activité à cette église jusqu'à la mort de M. Contant-d'Ivry (1st octobre 1777).

Après M. Contant, M. Couture, aussi architecte du roi, eut ordre de continuer l'édifice; mais le plan du premier

architecte ne convenait pas à son successeur. M. Couture ent l'ambition de reproduire, à Paris, le Panthéon d'Agrippa, qu'il ne comaissait que par tradition. Pour se pénétrer davantage des belles proportions de cet antique monument et de la richesse de son architecture, il entreprit, en 1780, un voyage à Rome, où il fit dessiner et monler, sur le Panthéon, tout ce qu'il voulait imiter.

Muni de ces matériaux, et de retour à Paris, cet architecte fit démolir la plus grande partie des constructions élevées par Contant. Le plan qu'il exéenta jusqu'à l'astragale des colonnes extérieures, présentait un portail semblable à celui d'aujourd'hui, composé de huit colonnes de front, et six en retour seulement sur chaque face latérale, s'arrêtant à la croisée du dôme.

Les difficultés qu'éprouva Conture pour élèver ce dôme de 60 pieds de diamètre, lui parurent invincibles; il fit nombre de projets, quantité de modèles en relief, des essais en nature, jusqu'à mettre des massifs de fonte au centre des quatre piliers du dôme construits en pierre; tous ces essais infructueux furent blàmés; reconnus impraticables par les commissaires de l'art nommés à cet effet, ils dénotaient le peu d'expérience de l'auteur dans l'art de bâtir.

La révolution de 4789 mit un terme à ces irrésolutions en arrêtant tous les trayaux.

Ces diverses constructions, abandonnées sans précautions de conservation, devinrent bientôt des ruines couvertes de mousse et de plantes parasites.

Un pré se forma dans l'intérieur, et les chèvres y paissaient : les artistes voyaient avec peine se détruire des constructions qui avaient déjà coûté deux millions. Chacun d'enx cherchait à les utiliser par nombre de projets, comme une salle du corps-législatif en stade convert, un théatre, une hibliothèque, un marché, etc., etc., etc.

Le ministre de l'intérieur, M. de Champagny, pour fixer les idées de ces artistes, leur adressa, en mai 1846, un programme d'un musée à établir sur les constructions de la Madeleine; il reçut beaucoup de projets sur ce programme, mais il n'y donna aucune suite.

Napoléon, qui voulait éterniser ses victoires, ses généraux et sa grande armée, rendit, an camp de Posen, le 2 décembre 4806, un décret impérial pour élever, sur les constructions commencées, et en les conservant le plus possible, un Temple de la Gloire. Le temple devait être décoré des statues des maréchaux de France et des plus grands généraux : dans les murailles devaient être incrustées des tables d'or, d'argent, de bronze et de marbre, couvertes d'inscriptions à la mémoire des actions d'éclat.

Le programme fut aussitôt mis en concours. Les artistes de Paris et de toutes les villes de France s'empressèrent d'y prendre part; on ne vit jamais un concours plus riche et plus nombreux; quatre-vingt-douze projets furent exposés publiquement dans la grande galerie du Museum pendant plusieurs semaines; la section d'architecture, deux peintres, deux seulpteurs, un graveur, et le bureau de la classe des beaux-arts de l'Institut, forent les juges de ce concours.

L'étude, le classement de tant de projets, l'examen des devis demandés qui y étaient joints (chacun était de trois millions), exigèrent de nombreuses séances de ce jury.

Le 28 mars 1807, le jugement fut prononcé; il accordait le prix d'exécution au projet de M. Beaumont, architecte du tribunat; trois accessits à MM. Vignon (Pierre), Gisors et Peyre-Neven, avec fortes récompenses. Six projets furent récompensés d'indemnités, et onze furent mentionnés honoroblement: en tout, vingt-une nominations.

Ce jugement fot adressé à Napoléon; mais avant de le confirmer, l'empercur vontut vuir les quatre jurojets placés en première ligne. Ces dessins, quoique très volumineux, lui farent adressés an camp de Tilsitt; il les examina attentivement; et, sans égard au programme qui avait géné les architectes par l'obligation de s'assujétir à la conservation des anciennes constructions, l'empereur proféra le projet de M. Vienon, qui ne conservait aucune des constructions, à celui de M. Beaumont, qui avait complètement et heurensement rempli toutes les conditions du programme.

L'empereur trouvait que le plan de M. Vignon, adoptant la forme de temple grec, satisfaisait plus que tous les antres à l'idée de grandeur et de magnificence qu'il s'était formée, et qu'il voulait imprimer à ce monument, en l'élevant à la gloire de ses armées.

On assure qu'une erreur de noms contribua aussi à déterminer ce choix. Un général aurait favorisé de son crédit M. Pierre Vignon, parce qu'il le confondait avec son architecte, nommé Barthelemy Vignon.

M. Beaumont fut très généreusement récompensé; mais cet architecte en profita peu : ce changement de jugement bui causa un effagrin qu'il ne put surmonter, et auquel il ne survéent pas.

M. Vignon était justement persuadé que des constructions neuves de cette importance ne peuvent se lier avec d'anciennes fondations d'un plan différent, sans s'exposer à des tassemens inégaux, à des déchiremens dans les mors, dans les voites, et à mille accidens, dont la réparation, toujours incomplète, coûterait plus que l'établissement de toutes les fondations d'une même époque, et sur un niveau règlé.

Cet architecte fit donc démolir encore tout ce qui avait déjà été fait et défait par ses prédécesseurs, MM. Contant et Conturre, et établit tout à neuf le temple de la Gloire, sui vant son plan adopté, jusqu'au retour de Louis XVIII, en 1814

Dejà les mors de la cella et les colonnes du péristyle du

temple de la Gloire étaient élevés; mais, à cette époque, la restauration ne partageait pas les idées de gloire de Napoléon; M. Vignon eut ordre de rendre ce monument au culte, et de convertir son temple en église.

L'extérieur resta le même; l'intérieur subit beaucoup de changemens, et à plusieurs reprises, sans qu'on reussit parfaitement à faire de ce vaisseau une église paroissiale, avec nef, chœur, has-côtés, et avec toutes les convenances nécessaires à l'usage du culte catholique.

L'architecte Pierre Vignon mourut le 24 mai 1828, âgé de soixante-cinq ans, triste de ne pas avoir achevé son monnment. Son corps, comme celui de l'architecte Wren à Saint-Paul de Londres, et celui de Soufilot à Sainte-Geneviève, fut inhumé sous le prouaos du temple de la Madeleine.

M. Huvé, architecte, premier inspecteur de la Madeleine, succédant à M. Vignon, fut chargé de continuer ce monument. Ce quatrième architecte ne lit pas comme ses prédécesseurs, il respecta la pensée de M. Vignon, et exécuta religieusement tous ses plans.

La sculpture du fronton, faite par M. Lemaire, vient d'être terminée, et livrée à l'admiration publique; elle représente Jésus-Christ séparant les bons des méchans à l'houre du ingement dernier.

L'architecture et la sculpture de l'intérieur sont anssi achevées : il ne reste plus à placer que les tableaux.

#### NOTICE SUR HAHNEMANN, FONDATEUR DE LA MÉDECINE HOMOEOPATHIQUE.

ÉTUDES D'HAINEMANN. — SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR: DOSES INFINITÉSIMALES. — LA SCARLATINE. — SUBSTANCES MÉDICALES HOMOPOPATHIQUES. — ÉTAT ACTUEL DE LA DOCTRINE.

Hahnemann est né à Meissen, petite ville de la Saxe, en 4775. Il suivit ses premiers cours de médecine à l'université de Leipzig, où il arriva avec vingt ducats pour toute fortune. Ces faibles ressources furent augmentées par des traductions en allemand de plusieurs ouvrages médicaux anglais. Après avoir poursuivi ses études à Vienne et à Hermanstadt, où il commença à s'attirer une certaine considération, il alla prendre le grade de docteur à l'université d'Erlangen, et vint se fixer à Leipzig en 4789.

Découragé bientôt par les imperfections qu'il crut remarquer dans la médecine ordinaire, il renonça à la pratique de son art, se bornant à publier un grand nombre de traductions des auteurs anglais, français et italiens, ainsi que beaucoup d'articles de médecine et de chimie dans les journanx scientifiques de l'Allemagne.

En 4790, Halmemann traduisait la Matière médicale de Cullen; mécoatent de la manière dont on y rendait compte de la puissance febrifige du quina, il résolut d'éclaireir la question, en expérimentant sur lui-même. Cet essai fut le premier pas vers la doctrine homœopathique qu'il formula plus tard (homœopathie vient de deux mots grees, omoios et pathos, qui signifie semblable souffrance): il observa que le quina produit sur l'individu sain une fièvre intermittente, identique à celle que le même quina fait cesser lorsqu'on l'administre à l'individu atteint de cette fièvre : il eut cette idée, que la dose de quina guérit le malade en faisant naître en lui nue maladie artificielle plus forte que la maladie naturelle, et par suite anéantissant celle-ci.

Pour être en droit de conclure que l'on peut guérir les maladies en leur opposant des médicamens qui, administres à l'homme sain, donnent lieu à des maladies semblables; pour pouvoir, en un mot, proclamer le grand principe, similia similibus curantur, ou, en français, les semblables se quérissent par les semblables, il fallait à Halmemann un grand nombre d'expériences longues et pénibles; il s'en acquitta avec le zèle qui anime tont homme à la poursuite d'une déconverte importante. Déjà il avait remarqué, dans certaines maladies populaires, des pratiques homoopathiques souvent conronnees de succès : ainsi, il avait vu qu'on rappelait la vie dans des membres gelés, par l'application de la neize; qu'on employait le feu ou les alcooliques contre la brûluce; que l'on combattait la sueur par les sudorifiques, et les spasues et les convulsions par des narcotiques capables de produire des effets semblables, etc. Ces moyens de curation concordaient avec celui du quina, mais ne pouvaient suffire à Hahnemann pour l'amener à une conclusion rationnelle; il résont d'en observer d'autres, de concert avec quelques amis disposés à coopérer à ses travaux.

« Rien ne lui conta, disent les médecius homoopathes, pour arriver à ses fins : privations de tout genre, régime sévère pendant les essais, souffrances journalières et souvent très pénibles, causées par l'ingestion répétée de petites doses des poisons les plus actifs; il se sommit à tout pendant des années entières pour arriver à la connaissance de cette loi qu'il cherchait avec tant d'ardeur. »

Il parait qu'une foule d'expériences confirmèrent Halmemann dans la loi qu'il avait entrevue, et la lui firent adopter invariablement. Renonçant dès lors à rechercher pour chaque espèce de maladie sa cause essentielle et cachée, il se borna à l'observation des symptômes sensibles, alin de les combattre par l'action de substauces offrant des symptômes analogues sur les individus sains.

La pratique médicale à laquelle Halmemann était revenu depuis la proclamation de son principe similia similibus curantur, lui lit apporter de grandes modifications dans l'art de doser les médicamens. Les médecins qui n'ont pas foi dans l'homœopathie, et jusqu'ici ils forment la grande majorité, se sont récriés principalement sur l'exiguité des remèdes administrés aux malades. « Comment est-il possible, disent-ils, que les agens même les plus énergiques, le mercure, l'arsenic, la morphine, etc., etc., administres à la dose d'un millionième, d'un décillionième de grain en poids, puissent avoir quelque effet salulaire ou permicieux sur notre organisation? » A cela, les médecins homoopathes demandent à leur tour quelle est la quantité pondérable de muse qui vient affecter les nerfs d'une personne impressionnable et la mettre en syncope? Quelle est la quantité pondérable du miasme délétère qui frappe de mort un animal soumis à son action?

Au reste, lorsque Halmenialni recommença à exercer la médecine, d'après sa nouvelle théorie, il employa des doses beaucoup plus fortes que des millionièmes de grain.

« Mais, disent les homoropathes, il ne tarda pas à faire cette singulière observation: que l'acte de broyer les substances, ou de secouer les liquides qu'il mélangeait, développait à un haut degré l'énergie de leurs facultés homoropathiques, etc. »

Ce fut à Georgenthal, dans un hospice d'aliénés fondé par le duc Ernest de Gotha, que Halmemann opéra des eures qui commencèrent la réputation dont il jouit en Europe ; il guérit un homme de lettres. Klockenburg, auquel une épigramme de Kotzebue avait fait perdre la raison. Il pratiqua ensuite à Branswick, en 4794, et à Kænisglutter. Ce fut dans cette ville que commencèrent contre lui les oppositions qu'il eut à supporter long-temps. Il se retira donc à Hamburg, ensuite à Eilenbourg et à Torgau, où il continna ses recherches.

Cependant une épidémie de scarlatine, qui désola l'Allemagne en 4800, mit Halmemann à même de faire de son principe, similia similibus curantur, une application dont le résultat a été reconnu comme très important par tous les médecins. Il trouva que la belladone produit sur l'individu sain les principaux symptômes qui caractérisent la scarlatine. Des lors, il conçut l'idée de faire servir la belladone à preserver les enfans de la contagion, de même que l'on se sant du vaccia pour écarter la petite-vérole. Il administra à un grand nombre d'enfans de très faibles doses de beladone

(un décillionième de grain tous les six ou sept jours) pour les garantir de la scarlatine. L'expérience, au rapport de ses partisans, confirma pleinement ses conjectures. Plus tard, en 1854, à l'époque du choiéra, il tit prendre des doses semblables de cuivre pour garantir de ce terrible fléau les personnes qui curent recours à lui.

Hahnemann a publié beaucoup de volumes; ce fut en 1810 que parut son Organon de l'art de guerir, où la doctrine homeopathique se trouve exposée avec détail. Depuis 1820, ce médecin célèbre reside à Corthen, où d'fut appelé et accueilli avec distinction par le duc réguant d'Amhalt-Corthen.

Afin de donner à nos lecteurs une idée des remèdes employés par les homeopathes, nous citerons ceux qu'ils opposent aux souffrances les plus cruelles ou les plus habituelles; il faut toujours entendre qu'on boit des doses infinitésimales, et se rappeler qu'un même médicament donnant lieu à plusieurs symptômes peut être employé contre plusieurs maladies.

« La belladone produit sur le corps sain les principaux symptômes de la scarlatine, elle la guérit très bien.

» Le cuivre, qui fait éprouver les premières douleurs du choléra, agirait, dit-on, contre lui. Il parait qu'en prenant tous les cinq ou six jours des doscs préparées de ce médicament on a obtenu quelques succès.

» Le soufre, qui engendre certaines éruptions de la peau, les détruit.

» L'or, qui dispose à la mélancolie, retablit le moral affecté.

» La pulsatille, qui donne une espèce de rhume de cerveau, le guérit presque toujours.

» La camomille provoque l'irascibilité; par suite, elle guérit les maladies provoquées par la colère.

» Beaucoup d'esqui, meies sont enlevées par la belladone; le même médicament p. : t donner lieu aux symptômes de la rage chez l'homme sain; par cette raison, il lutte victorieusement contre l'hydrophobie.

» L'arnica enlève les douleurs de contusion, et, dit-on, aussi les cors aux pieds.

» Les maux de dents sont guéris par une foule de remèdes ; selou les sensations que le malade eprouve, la bryone, le dapliné-mézéréum, la pulsatille, la noix romique, etc.

» L'acont produit des effets extraordinaires sur la circulation. Cette substance détruit le mode inflammatoire, et remplace presque toujours avec avantage les évacuations sanguines. »

Les discussions entre les partisans d'Hahnemann et ses adversaires, qui depuis long-temps étaient concentrées en Allemagne, ont déjà commencé en France. Les traductions françaises des ouvrages écrits sur l'homeopathie par son fondateur lui ont fait chez nous des disciples zeles. Des médens de Genève ont consacré à la doctrine nouvelle une publication periodique. A Paris, il vient de s'elever un journal homeopathique. Le nonveau mode de traitement a dejà pénètré dans plusieurs de nos villes de départemens; à B ardeaux, entre autres, il est adopté par un des médecins les plus renomnés; il réunit aussi des partisans en Russie, en Autriche, à Naples. Espérons que ces tentairves jetterout au moins qu'elle est etroitement liée au bonheur du genre humain.

Pour nous, notre seul hat iei est de mettre nos lecteurs à même de suivre, avec connaissance de cause, les débats plus ou moins graves qui pourront avoir lieu à ce sujet.

#### LÉGISLATION.

#### LA GRANDE CHARTE D'ANGLETERRE.

La Grande Charte, si célèbre dans les fastes de la nation anglaise, et dont le nom a clé si souvent invoqué dans son histoire, est un acte par lequel le roi Jean-sans-Terre, en 1215, s'engagea envers ses sujets, en son nom et au nom de ses successeurs, à leur lasser le libre exercice de certains droits, à ne jamais y porter atteinte, et à restreindre le pouvoir royal dans des limites déterminées.

Quand Guillaume de Normandie, parti de France en 1066, ent achevé la conquête de l'Angleterre, il y introduisit-le régine féodal; mais tandis qu'en France le roi n'avait ancune autorité féodale sur ses arrière-vassaux, que sa souveraineté n'était en quelque sorte qu'un vain titre à l'égard des grands vassaux, aussi puissans que lui, il n'en était pas de même an-delà du détroit. En domnant des fiefs à ses généraux, Guillaume, pour condition de ses libéralités, leur imposa des charges, et conserva une autorité réelle sur eux et sur ses arrière-vassaux.

La différence entre ces deux états de choses produísit dans les deux pays des résultats différens. En France, le roi et le peuple se liguèrent contre les seigneurs; le roi pour diminuer leur puissance rivale de la sienne, le peuple pour se soustraire à leur autorité. Par une combinaison tout opposée, les barons anglais, se trouvant placés sous le même joug que le reste de la nation, se réunirent à elle contre le pouvoir royal.

La mort de Guillaume fut suivie de longues guerres civiles; plusieurs prétendans se disputaient le sceptre, et soutenaient leurs droits les armes à la main. Pour se concilier la faveur des barons et du peuple, ils faisaient des concessions, sauf à n'en plus garder le souvenir quand ils étaient affermis sur le trône.

C'est ainsi qu'en 4100, Henri I<sup>er</sup> accorda une charte des plus étendues. Par cet acte, dont les dispositions peignent les mœurs de ce temps, il promettait qu'à la mort des évêques et des abbès, il ne s'emparerait jamais du revenu des sièges et des abbayes pendant la vacance; qu'à la mort des courtes, barons ou tenanciers militaires, leurs héritiers seraient mis en possession de leurs biens, en payant à la couronne une redevance modérée (il avait soin, toutefois, de n'en pas determiner la quotité). Il déclarait que si un baron voulait marier sa fille ou sa parente, il suffirait qu'il consultât le roi, dont le consentement ne serait jamais vendu, ni refusé, à moins que l'époux proposé ne fût son ennemi. Il permettait aux barons de disposer de leurs biens meubles et immeubles par testament; enfin, il promettait de confirmer les lois d'E-douard le Confesseur. Ces lois n'étaient pas bien commes;



(Ile de la Grande Charte, près de Runneymead, sur la Tamise.)

mais le peuple, qui savait que sous les rois anglo-saxons, on n'avait à supporter ni les rigueurs de la féodalité, ni le poids des impôts, ni les abus qui s'étaient introduits depuis la conquête, ne cessait, sous les premiers princes de la race normande, de solliciter la remise en vigueur de l'ancienne législation; et la promesse de la conserver ou de la rétablir fut toujours regardée comme l'acte le plus populaire et le plus agréable à la nation.

Quoique Henri I or n'ent pas observé toutes les dispositions de sa charte, Etienne, son successeur, la confirma, et après fui, Henri II (Plantagenet) renouvela les mêmes concessions, et en ajonta même quelques autres.

Enfin arriva le règne du roi Jean, dit Jean-sans-Terre. On sait combien le gouvernement de ce prince fut faible et tyrannique. Les barons, sontenus du peuple, se liguerent ouvertement contre lui, et réclamèrent hautement la confirmation des chartes de Henri I<sup>er</sup> et de Henri H. Le monarque après avoir éludé, et résisté ouvertement, fut contraint par la force d'adopter les propositions des barons, et de concéder cette fameuse Grande Charte, le fondement de la constitution anglaise, et des autres constitutions curopéennes.

Il paraît que les barons en avaient présenté le projet an roi, sous la forme d'articles préliminaires de paix, dans une entrevue qui ent lieu entre eux dans la vaste plaine de Runneymead, sur la rive gauche de la Tamise, près de la ville d'Egham, dans le comté de Surrey, et que le roi y apposa son sceau en signe d'agrément. Ce curieux document historique se voit encore aujourd'hui au musée de Londres. Le sceau royal qui y est attaché, et dont nous donnons, page 55, le dessin, est dans un état de conservation presque parfait. La Grande Charte est datée du 15 juin 1215, mais on doit croire, d'après diverses autorités, qu'elle ne fut rééllement signée que le 19 juin, près de Runneymead, dans une petite lle de la Tamise, qui, depuis cette époque, porte le non d'île de la Grande Charte, et que représente la première gravure de cet article.

Les dispositions contenues dans la Grande Charte peuvent être rangées en deux classes : les unes favorables à la noblesse, en ce qu'elles diminuaient la puissance féodale du roi ; les autres favorables au reste de la nation, en ce que tous les priviléges accordés aux barons contre le roi s'étendaient des barons à leurs vassaux. Les adoucissemens apportés au rédans la Charte de Henri Irr. Mais d'autres droits plus pré-

gime féodal étaient à peu près ceux que nous avons déjà vus | nités et franchises des villes et des bourgs furent conservées, les commerçans eurent toute liberté de voyager pour leur cieux furent solennellement recomms; les anciennes immu- | négoce dans le royaume et dans les pays étrangers; il fut





(Dessin du sceau du roi Jean, apposé par un aux préliminaires de paix présentés par les barous.)

Exergue. + Johs: dvx Normannie: et Aoitannie: cones. An-

Traduction Jean, duc de Normandie et d'Aquitaine, comte d'Aniou.

Exergue. Johannes: Dei : gracià: rex Inglie: dominus: Hibernie

Traduction. Jean, par la grace de Dieu, roi d'Angleterre et seigneur de l'Irlande.

# Hulluglibho caprae ut inplonet dur billathar aux bellocher dur exulet dur alignodo belleura inec bup en bind exchipeum marene nin plecale indian para bion it plece for Alte wenden inte negation due offenut redain due full wa.

(Fac-simile de l'écriture de la Grande Charte.)

établi que la cour du roi ne pourrait vendre, refuser ni différer la justice; ce qu'il faut surtont remarquer, la liberte eivile et la propriété furent garanties, et le consentement du commun conseil du royanme déclaré nécessaire pour la levée des subsides. Ce commun conseil était une assemblée composée des archevêques, évêques et abbés, des barons, et de quelques autres tenanciers immédiats et militaires de la couronne inférieurs en puissance et en propriété, enfin, de deputés envoyés par les villes, bourgs, villages et ports.

Il est facile d'y reconnaître l'origine du parlement, appelé d'abord à ne voter que l'impôt, mais dont les prérogatives devaient nécessairement s'accroître; car le droit de refuser emporte évidenment celui d'accorder sous condition, on en exigeant des compensations.

Telles sont les principales dispositions qu'une esquisse rapide nous permet de retracer.

La concession de la Grande Charte avait été arrachée au roi Jean par les circonstances; à la première occasion, il s'empressa de la révoquer; mais les barons défendirent leurs droits avec l'ardeur qu'ils avaient mise à les conquérir, et la Grande Charte fut maintenne au milieu des troubles dont l'Angleterre devint le théâtre.

Henri III, qui succeda à Jean son père, la confirma en grande solennité; plus tard, il la viola, mais il eut bientôt à s'en repentir; il fut précipité du trône. Quand il y remonta, quelques années après, il fut plus sage, et en observa strictement toutes les stipulations.

Son successeur, Edouard Ier, en ayant méconnu plusieurs, les grandes qualités de ce prince n'empêchèrent point le peuple de témoigner son mécontentement. La nation se plaignit, et le monarque fut obligé de confirmer de nouveau la concession du roi Jean. Par le même statut, Edonard ordonna que la Grande Charte scrait envoyée à tous les magistrats du royaume, pour être solennellement publiée; qu'elle serait conservee et lue publiquement deux fois par an dans chaque cathédrale, avec sentence d'excommunication contre quiconque la violerait; enfin, que tout jugement qui y serait contraire serait réputé nul, et considéré comme non avenu.

Confirmée plusieurs fois encore depuis, la Grande Charte n'a pas eessé d'être en vénération chez les Anglais, et elle est restée jusqu'à nos jours la base de leur droit politique et privé.

> CHINOIS CÉLÈBRES. (Voyez tome Ier, pages 306 et 333.) MENG-TSEU, PHILOSOPHE CHINOIS.



(Meng-tseu, philosophe chinois )

Meng-tseu (ou Mencius, latinisé) est regardé par les let-

trés historiens chinois comme le premier philosophe de leur nation après Koung-tsen. L'ouvrage qu'il a laissé forme le quatrième des livres classiques enseignés dans les écoles et les collèges. Il était contemporain de Xénonhon et de Socrate. car il florissait vers l'année 550 avant notre ère. Il naquit dans le petit royaume de Tsou, province de Chan-toung. Sa famille descendait de Meng-sun, appartenant à l'une des trois familles dont l'usurpation du pouvoir et l'affectation d'un rang supérieur furent sévèrement blamées par Koungtseu. Son père mourut peu de temps après sa naissance; sa mère était une femme éclairée, qui s'efforca de donner à son fils une bonne education. C'est une maxime chez les plulosophes chinois, qu'un homme sage ne doit pas habiter près d'un lien mauvais, à moins de se voir bientôt souillé : on raconte de la mère de notre philosophe Meng-tseu qu'elle changea deux fois de résidence pour éviter les mauvais exemples que le voisinage de sa demeure offrait à son fils. La première fois elle se trouvait près de la boutique d'un boucher; mais craignant que l'intérêt visible que son jeune fils prenait aux scènes de sang de la maison du boucher, et son désir de répéter chez sa mère ce qu'il avait vu , ne rendissent ses sentimens cruels et dépravés, elle se determina à changer de demeure. Le lieu qu'elle habita ensuite était voisin d'un cimetière, et le jeune Meng s'accontuma bientôt à imiter les pleurs et les gémissemens de ceux qui venaient offrir des sacrifices sur la tombe de leurs parens décédés; cette circonstance fut un nouveau motif d'inquietude pour la mère du jeune philosophe, qui, craignant que son fils ne prit l'habitude de se moquer des céremonies religieuses en les singeant, résolut de changer de nouveau sa demeure. Elle fut plus heurense dans le troisième choix qu'elle fit : son habitation était placée en face d'une école; le jeune Meng, voyant que les élèves qui fréquentaient cette école étaient instruits dans les différentes branches de la littérature, se prit à les imiter dans l'habitation de sa mère, ce qui lui plut considérablement, parce que ses vœux les plus chers, concernant son fils, allaient se réaliser. Il fut ensuite envoyé par elle à l'école, où il fit de grands progrès. Quelque temps après, avant entendu parler de la renommée de Tseu-sse, digne descendant de Koung-tsen, Meng-tsen devint son disciple, et sous lui il avança rapidement dans la connaissance des doctrines de son maître. A l'exemple de celui-ci il voyagea dans les différens petits Etats de la Chine, se rendant à la cour des princes avec lesquels il philosophait, et leur donnant souvent d'excellentes leçons de politique et de sagesse. Comme Konngtseu, son but était le bonheur de ses compatriotes. En communiquant la connaissance de ses principes, d'abord aux princes et aux hommes qui occupaient un rang élevé dans la société, et ensuite à un grand nombre de disciples que sa renommée attirait autour de lui, il s'efforçait de propager ses doctrines le plus possible parmi la multitude, et d'inculquer dans l'esprit des grands, des princes, que la stabilité de leur puissance dépendait uniquement de l'amour et de l'affection qu'ils auraient pour leurs peuples. Sa politique parait avoir été plus décidée et plus hardie que celle de Koung-tseu. En s'efforcant de faire comprendre aux gouvernans et aux gonvernés leurs devoirs réciproques, il tendait à soumettre tout l'empire chinois à la domination de ses principes. D'un côté, il cuscignait au peuple le droit divin que les rois avaient à regner; et de l'autre, il enseignait aux rois que c'était leur de consulter les désirs du peuple, et de mettre un from à l'exercice de leur tyrannie, en un mot, de se rendre le père et la mère de leur nation. Met g-tseu était un homme de principes indépendans, et il ne laissait jamais passer un acte d'oppression dans les Etats avec lesquels il avait des relations, sans le blâmer sévèrement.

Meng-tseu possedait une grande connaissance du cœur humant, et il a deployé dans ses éérits une grande souplesse de talent, une grande habileté à decouvrir les mesures arbitraires des princes régnans, et les abus des employés secondaires. Sa manière de philosopher est celle de Socrate et de Platon, mais avec plus de vigueur et de saillies spirituelles. Il prend son adversaire, quel qu'il soit, prince ou autre, et d'induction en induction, de consequence en consequence. il le mene à la sottise ou à l'absurde. Il le serre de si près qu'il ne peut pas lui échapper. Son livre a déjà été traduit plusieurs fois en langues europeennes; la meilleure traduction est celle qu'en a donnée en latin M. Stanislas Julien, aujourd'hui professeur de chinois au collège de France. Cette traduction a eté publiée, de 4824 à 1829, en un volume in-8°, aux frais de la Société asiatique de Paris, Mais il en manque une bonne traduction française. Ce philosophe mourut dans la 94° année de son âge, et c'est plus de mille ans après sa mort qu'il commença à recevoir dans sa patrie des honneurs dans le genre de ceux rendus à la memoire de Koung-tseu. Ce fut environ l'an 4005 de notre ère qu'un empereur de la dynastie des Soung, le nomma Koung, ou 'uc du royaume de Tsou, qui l'avait vu naitre : et lui cleva un temple dans la partie orientale de la province de Changtoung, où reposaient ses cendres. Il fit ensuite placer sa statue dans une niche du temple de Confucius, immédiatement après celle de Yuen-tseu, le disciple favori de cet ancien philosophe.

Un autre empereur institua des sacrifices en son honneur; nais le fondateur de la dynastie des Ming les abolit. On raconte ainsi le motif qui y donne lieu. Meng-tseu, qui, conme Koung-tseu, se mèlait beaucoup de morale politique, s'adressant à Sionen, roi de Tsi, lui avait dit:

α Si le prince regarde son ministre comme sa main et ses pieds, alors le ministre regarde son prince comme son âme et son œur; si le prince regarde son ministre comme un chien on un cheval, alors le ministre regarde son prince comme un homme très vulgaire; si le prince regarde son ministre comme le chaume d'un champ moissonné, alors le ministre regarde son prince comme un bandit et un ennemi. »

Le mot de bandit avait soulevé la colère de l'empereur, et il ordonna du haut de son trône de dégrader le sage et de discontinuer les sacrifices en son honneur. Mais une année après, ayant reçu une supplique en faveur du philosophe, envoyée par un lettré, qui s'était dévoué à la mort pour la mémoire de Meng-tsen, il fit relever le temple de ce philosophe, et ordonnna que l'on continuât les honneurs à sa mémoire.

Nous donnerons quelques pensées extraites des écrits de Meng-tseu, qui feront connaître sa manière d'argumenter et ses principes.

L'honnéte enfant fait l'honnéte homme. - Les premiers jugemens que nous portons sur une personne, pendant les années de collège, ne s'effacent guère dans notre esprit. Après avoir perdu de vue un ancien camarade d'etudes, si nous le retrouvons dans la vic, nous le jugeons, sans y songer, d'après l'opinion qu'il nous aura donnée de lui dans son enfance; notre estime ou notre mépris, notre admiration ou notre dédain, notre amitie ou notre haine, lui seront acquis d'avance, suivant le souvenir qu'il nous aura laissé. Les circonstances et l'àge auront en vain modifié depuis sa nature. et l'auront rendu different de ce que nous l'avons connu; l'impression qu'il a faite autrefois sur nous est restée, et ne pourra s'effacer que bien difficilement : c'est chez nous, désormais, un préjugé d'enfance, c'est quetque chose de semblable à ces goûts de nourriture, à ces habitudes de vêtement, à ces formes, à ces idées que l'on prend dans l'âge des premières perceptions, et qui s'incorporent à notre être au point d'en faire partie.

Les parens ne sauraient trop réflechie à cette vérité; l'enfant devrait l'aveir stats cesse devant les yeux; sa conduite d'ecoher a une importance qu'on ne lui suppose pas; c'est un surnumérariat de la vie; ses condisciples d'aujourd'hui seront ses concitoyens de demain. Ses défants ou ses vices ne lui sont pas seulement prejudiciables pour le présent, ils lui préparent sa bonne ou mauvaise réputation dans le monde : s'il vent que, plus tard, son existence soit facile et honorée, il faut qu'il se conduise, dès maintenant, de manière à trouver partout, à sa rencontre, des visages joyeux et des mains amicales. Ecolier, il pose les premiers fondemens de sa bonne renommée; car, comme l'a dit quelqu'un avec une originalité piquante : « L'honnête enfant est un honnête homme qui n'a pas lini sà croissance.»

Effets singuliers de l'air corrompu dans les appartemens. - M. P..., architecte de Vienne, se rendit pour affaires à la eampagne du baron de....; l'une des plus belles chambres du château lui fut assignée pour demeure. A peine fut-il conché qu'il erut se sentir enlever de son lit et transporter çà et là dans la chambre; tantot il se trouvait sur le lit, tantôt dessons, tantôt près de la porte on des fenètres, tantôt au milieu d'une énorme cheminée : cependant il ne faisait pas assez clair pour que M. P... distinguât tous les objets. Ce n'était point une illusion, il sentait le mouvement, il reconnaissait chaque lieu de la chambre. Le lendemain matin il parut an déjeuner pâle et défait comme après une unit sans sommeil; mais par une délieatesse naturelle, il ne donna que des réponses évasives aux questions de ses hôtes.

La seconde nuit amena les mêmes apparitions, et le lendemain il se tronva plus pâle et plus abattu, mais n'en vint à aucune explication.

La troisième nuit fut comme les premières; ses joues décolorées et ses yeux enfoncés excitérent, le lendemain matin, les inquiétudes de la famille. Le baron prit à part M. P..., et le pressa de lui dire franchement s'il n'avait point épro ive quelque chose de désagréable dans sa chambre à coucher. Alors celui-ci raconta tout, et le baron lui avoua que depuis long-temps cette chambre était réprouvée dans la maison; que personne n'y voulait habiter, et qu'aucun des domestiques n'osait y entrer seul.

Après cette explication, M. P... demanda la permission d'examiner le local ; il trouva que la cheminée murée en hant ne laissait point entrer l'air; les fenêtres d'ailleurs demeuraient toujours fermées, et les portes n'étaient presque

jamais ouvertes; il reconnut également que la chambre, située dans une aile du bâtiment, était surmontée d'un toit auquel ne s'apercevait pas la moindre ouverture. Il conclut que le gaz méphytique, renfermé dans le grenier, devait penetrer en partie dans la salle, au travers de vicilles boiseries; là cet air corrompu, et qui ne pouvait se renouveler, influait - ir le ecryeau de manière à exeiter un délire mourentané qui présentait à l'imagination ces visions nocturnes,

M. P... fit un rapport de ses observations, et travailla à remedier au mal. Les portes et fenètres furent ouvertes ; un conrant d'air fut établi dans la cheminée, et une ouverture pratiquée au toit par deux couvreurs. L'air qui sortit de cette ouverture était d'une qualité tellement méphytique, que l'un des ouvriers se trouva mal, et serait tombé sans le secours de son eamarade,

Cette nuit même, M. P... coucha dans la chambre; comme il n'avait pas reposé depuis trois jours, il dormit mieux que jamais, et l'on n'entendit plus parier d'apparitions.

Une seene de ee genre est décrite dans l'Antiquaire de Walter Scott, tom. 1, chap. x.

#### DU CHAMEAU ARABE OU DROMADAIRE.

Si la Providence n'avait fait naître le chameau dans les déserts de l'Asie et de l'Afrique, l'Arabe n'aurait point conservé jusqu'à nos jours l'indépendance dont il est fier, le passage des earavanes n'anrait pu s'établir que sur un petit nombre de routes, et les mers de sable, jetées sur notre terre entre des pays qui trafiquent avec activité, fossent demeurées inaccessibles à l'homme.

La vitesse du chameau arabe, qui n'a qu'une seule bosse et qui est ordinairement nommé dromadaire, est prodigieuse. Chargé de ciuq ou six quintaux, il a pour allure habit elle un trot alongé dont la vitesse égale celle du cheval au galop; soutenant pendant six on sept jours cette marelie accélérée, il peut se transporter à trois cents lieues.

On rapporte qu'une jenne Arabe, sur le point de se marier, tomba malade subitement, et que dans son délire elle fut saisie d'un désir si violent d'avoir une orange pour rafraichir sa bouche desséchée, qu'elle serait inévitablement morte si elle n'eût été satisfaite; mais il n'y avait point d'oranges dans la ville, et pour s'en procurer il fallait aller à Maroe, cloigné



(Chameau arabe ou Dromadaire.)

d'environ trente-einq lieues. Le fiancé, au point du jour, saute } sur son chameau de prédilection, et s'élance vers Maroc; pendant tonte la course il ne cesse d'exciter l'ardeur de sa monture par des paroles animées, et ce fidèle animal, un et la jeune fille qui se mourait fot sauvée.

pen après la nuit tombée, avait ramené son maître aux pieds des remparts de la ville qu'il avait quittée le matin. Les portes étaient fermées, mais une sentinelle reçut les oranges,

Il y a environ deux siècles que le chameau arabe fut introduit en Italie, à Pise : il s'y est maintenu, bien qu'il ait éprouvé quelques modifications dans le caractère de sa race, et qu'il puisse même être regardé comme ayant dégénéré de sa nature primitive. On a remarqué qu'nne antipathie très prononcée s'était établie entre ces chameaux italiens et les chevaux du pays; il faut beaucoup de précautions pour accoutamer ceux-ei au voisinage et à la vue de leurs rivaux



(Chameaux arabes, préparatifs du départ d'une caravanc.)

bossus. Dès qu'un cheval étranger se trouve en présence | d'un chamcan, il hérisse sa crinière, dresse les oreilles, tremble, bat la terre du pied, et, prenant le mors aux dents, se précipite à l'aventure à travers champs. Il n'en est pas ainsi dans l'Asie, où ces deux animanx sont associés pour le service de l'homme, et cheminent côte à côte en compagnons. On a attribué leur bonne intelligence dans l'Asie à l'habitude héréditaire d'une vie commune dont l'origine date d'un grand nombre de siècles, et on en a apporté pour prenve un récit d'Hérodote, on cet historien raconte que Cyrus battit complètement, dans une bataille rangée, la redoutable cavalerie de Crésus, en faisant précéder ses soldats par les chameaux destinés ordinairement au transport des bagages. Les chevaux de l'armée de Crésus n'eurent pas plus tôt découvert ces ennemis inconnus qu'ils se débandèrent et prirent la fuite. On a cru pouvoir conclure de ce ait, que, du temps de Cyrus, le chamean et le cheval n'avaient pas encore été associés assez intimement pour être habitués l'un

La première fois qu'un Européen monte sur le dromadaire, qui est accroupi sur ses genoux selon son babitude, il court grand risque d'être précipité à terre, parce que l'animal, voulant se mettre en marche, se lève sur les pieds de derrière dès qu'il sent le voyageur en selle, et ensuite se dresse sur ses jambes de devant; on est ainsi jeté d'abord en avant, puis en arrière, et il est difficile de se maintenir contre cette double impulsion. M. Mac-Farlane raconte que, s'étant assis sur un chameau, il se tint prêt à se pencher en avant au prenier monvement de l'animal, supposant que sa nouvelle monture allait se dresser, comme le cheval, sur ses

jambes de devant; mais, le contraire ayant en lieu, il fut envoyé bien loin, par-dessus les oreilles de la bête, à la grande risée des Turcs qui se trouvaient là.

Un autre Européen, Riley, ayant été fait prisonnier par les Arabes, fut placé sur un énorme chameau, et, avec quelque force qu'il se tint, il ne put résister à la double secousse, et fut renversé en arrière en faisant un tour entier sur lui-même. — Vous êtes-vous blessé? dit le maître. — Heureusement non. — Le ciel vous protège, reprit l'Arabe; car, s'il vous fût arrivé de tomber sur la tête en faisant la culbute, votre erâne eût été brisé par ces pierres. Mais le chameau est un animal sacré, et Dien veille sur ceux qui le montent; en tombant de dessus un âne, quoique la clute eût été trois fois moins considérable, vous eussiez en infail-liblement la tête cassée; mais, je vous le dis, le chameau est un animal sacré.

On a calculé que sur cinquante-deux millions d'hectares qui forment la superficie de la France, plus de vingttrois millions d'hectares sont en terres labourables, cinq millions six cent mille en forêts et bois, et deux millions en vignes; une assez grande quantité est destinée à la culture des mûriers, des oliviers, et des fruits de toute espèce.

Les Bureaux d'abonnement et de vente sont rue du Colombier,  ${\bf n}^o$  30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 50.

SCÈNES DU MOYEN AGE. JOUTES ET TOURNOIS.



Tome II.

# SCÈNES DU MOYEN AGE.

JOUTES ET TOURNOIS.

On fixe communément l'origine des tournois au x1° siècle, et l'on eite quelques gentilshommes qui en auraient été les inventeurs : l'un d'entre eux serait Geoffroi de Preuilly , mort en 1066. Sans donte les tournois ont dû atteindre, sons l'influence de l'institution de la chevalerie, à un degré de splendeur qui a pu paraître leur donner une origine nouvelle : cependant, il faut reconnaître que, presque de tout temps, chez toutes les nations belliqueuses, l'élite des guerriers s'est exercée, par des combats simulés, au métier des armes, et en France même on trouve des traces de jeux de ce genre avant les xe et 1xe siècles.

Aussi long-temps que la chevalerie ent vraiment une mission politique et religieuse à remplir, les tournois furent de sérieuses écoles de prouesse, où les champions cherchaient avant tout à devenir de forts et adroits hommes de guerre, sans beaucoup se soucier de riches armures, de beaux équipemens, on même d'applandissemens de dames; mais plus tard, quand les rudes combats des puissances féodales eurent eessé, lorsque les eroisades et les progrès du luxe eurent contribué à adoucir l'âpreté des mœurs de la noblesse d'Europe, les joûtes prirent insensiblement un caractère de magnificence et de galanterie, et se transformèrent en fêtes solennelles soumises à des règlemens particuliers, et accompagnées de cérémonies publiques qui ont varié suivant les pays et suivant les époques. Une des plus belles descriptions de tournois est celle du roman d'Ivanhoë, par Walter Scott. D'après des documens authentiques, voici quelles étaient les principales circonstances de ces fêtes en France aux XIIe et xınıe siècles.

Les tournois solennels étaient souvent annoncés plusieurs mois d'avance; la reille était de plus annoncée un jour d'avance par les proclamations des officiers d'armes.

a Seigneurs chevaliers, demain aurez la veille du tournoy où pronesse sera vendue et achetée au fer et à l'aeier. »

Tandis qu'on préparait le lieu destiné au tournoi, on suspendait le long des cloîtres des monastères les écus armoiriés de ceux qui prétendaient entrer dans les lices; on les y laissait plusieurs jours exposés aux regards. Un hérant ou poursuivant d'armes nommait les chevaliers auxquels ils appartenaient. La veille du tournoi était solennisée par des espèces de joûtes appelées tantôt essais on éproures (épreuves), tantôt les répres du tournoi, et quelquesois escremics ou escrimes : les écuvers s'y exerçaient les uns contre les autres avec des armes plus légères et plus faciles à rompre que celles des ehevaliers.

C'était le prélude du grand combat, de la maître éproure. Des hours on échafands partagés en loges et en gradins, déeorés de riches tapis, de pavillons, de bannières, de banderolles et d'écussons, étaient dressés autour de la earrière. ainsi que des tentes on pavillons pour recevoir les rois, les reines, les princes et princesses, les anciens chevaliers, les seigneurs, dames et demoiselles. Sauval décrit, dans son histoire de Paris, les lices plantées pour les tournois an Palais, au Louvre, à l'hôtel Saint-Paul, à celui des Tournelles, et autres lieux dans Paris. Des juges nommés exprès, des maréchanx du camp, des conseillers ou assistans, avaient en divers lieux des places marquées pour maintenir dans le champ de bataille les lois de la chevalerie et des tournois. Des rois, hérauts et poursuivans d'armes, répandus en divers endroits, avaient les yeux fixés sur les combattans pour faire un rapport fidèle des coups qui seraient portés et reçus. Des ménestriers avec leurs instrumens de musique, des valets ou sergens de service, se tenaient aussi dans le camp.

Les chevaliers, superhement équipés, suivis de leurs éeuyers, tous à cheval, entraient avec une contenance grave, au son des fanfares.

les spectateurs. On commençait par la course de la lance, appelée proprement joûte, et qui se faisait seul à seul. C'était une image du combat individuel sur le champ de bataitle.

« Lors s'entreloignent eux deux, et viennent de si grande alleure comme les chevaux peuvent aller, et s'entrefierent les plus grands conps qu'ils peuvent, et Persides rompt sa lance et Hector le fiert, si qu'il le porte par terre emmy le champ. Sire, dict Hector, je ne sai comment vous le ferez à la meslée; mais en joute, sai-je hien que vous en avez le prix.»

« Pendant que nous sommes à cheval, dit un des hérauts de Flores de Grèce, et que lances ne vous peuvent manquer, esprouvons-nous encore quelques coups, estant comme il m'est avis le plaisir de la course trop plus beau que le cembat à l'énée. »

Les lances étaient ou très petites ou très grandes, suivant les conventions on les eirconstances. Dans les joûtes faites aux noces de M. d'Alençon (Lettres de Louis XII), les lances étaient petites, à eause des jeunes princes qui tennient le

Dans les autres combats qui suivaient la joûte, les deux lignes opposées des chevaliers se mélaient pour en venir aux mains, comme deux corps d'armée, d'on vint le nom de mélées : on combattait alors avec l'épée, la bache et la dague. Le nom de tournoi vient peut-être, dit La Curne de Sainte-Palaye, de ce que les champions se tournaient dans tous les sens, tandis que la course des lances se faisait en ligne droite.

Outre ces sortes de combats, il y avait le nas d'armes, qui simulait des attaques et des défenses de défilés, de gués on de ponts ; les combats à la barrière , qui apprenaient les difficultés à vaincre aux approches et aux barrières d'une place; les castilles (ee mot, en langage vulgaire, signifie encore aujourd'hni une querelle, un différend), qui étaient des imitations de l'assaut des tours et remparts; enlin les joutes dans les mines, qui représentaient les ruses usitées dans les sièges. Mais ees derniers exercices étaient plus rares, et exigeaient des emplacemens et des préparatifs particuliers.

Les principaux règlemens des tournois consistaient à ne porter des coups de lance qu'au visage et entre les quatre membres, c'est-à-dire au plastron; à ne plus frapper un chevalier dès qu'il avait ôté la visière de son casque, ou qu'il s'é-'ait déheaumé; à ne pas se réunir plusieurs contre un seul dans certains combats, tels que eclui qui était proprement appelé joûte; à ne point blesser le cheval de son adversaire; à ne point frapper de la pointe, mais du tranchant de l'épée; à ne point combattre hors de son rang , etc. Malgré ces prehibitions intreduites pour empêcher, autant que possible, l'effusion du sang, l'arène était presque toujours ensanglantée, et ne différait souvent en rien d'un champ de bataille. C'est ainsi qu'à Nuys, près de Cologne, en 4240, un tournoi coûta la vie à soixante chevaliers ou écuyers.

Les instrumens des ménestrels, les eris des hérants, célébraient chaque brillant coup de lance ou d'épéc. Le vainqueur était nommé à plusieurs reprises (d'où l'on prétend, à tort on à raison, que s'est formé en France le mot renommée); mais souvent on ne saluait les hauts faits d'armes que par ces mots ; « Honneur aux lils des preux. »

Un champion choisi par les dames, et armé d'une longue pique on d'une lance surmontée d'une coiffe ou d'un voile, abaissait sur les heaumes des chevaliers en danger pour avoir violé par inadvertance les lois du combat, ce signe de elémence et de sanvegarde.

La dernière joûte se nommait la lance des dames ; c'était celle où l'on cherehait à faire preuve de plus de valeur et

Le prix du tournoi était décerné d'après le jugement des chevaliers préposés aux joûtes, ou à l'unanimité des voix, ou bien encore, mais plus rarement, par un tribunal com-Le signal donné, les rideaux des hours s'ouvraient devant | posé de dames et de demoiselles. Le vainqueur, après avoir remporté le prix, était conduit dans le palais, et desarmé par les dames, qui le revétaient d'habits precieux; il occupait ensuite au festin la place la plus honorable.

La magnificence que l'on déployait quelquefois dans ces

fêtes est presque incroyable.

A Beaucaire, en 1174, il y cut un grand tournoi de dix mille chevaliers pour célèbrer la réconciliation de Rémond, duc de Narbonne, avec le roi d'Aragon. Bertran Raiembaix, ou Raibaux, fit labourer avec douze paires de baufs le champ du tournoi, et derrière ces beufs se tenaient des hommes qui semèrent, par son ordre, trente mille pièces d'or ou d'argent. Guillaume Gros de Martello, qui était venu joûter avec une suite de quatre cents chevaliers, n'employa d'autre feu pour enire tous les mets de sa table pendant la durée des fêtes, que le feu des bougies et des torches. Rannons de Venous, ou Raimon le Venoul, avait amené pour son usage trente chevaux de belle race, qu'il fit tous brûler avant son déport, en présence de la foule des assistans; il y ent mille autres prodigalités aussi extravagantes.

Les causes de la décadence des tournois furent à peu près les mêmes que celles de la décadence de la chevalerie. Le changement de système dans la guerre et dans les armes, la valeur personnelle remplacée par la puissance des masses, l'affaibliss ment de la féodalité soumise à l'unité impériale ou royale, y contribuérent certainement plus que les défen-

ses fréquentes des papes, des conciles et des rois.

Sous Charles VII, vers 1443, l'auteur du Journal de Paris reproche à la noblesse son oubli des tournois : a Plus ne leur en challoit, dit-il, que de jouer aux dez, ou chasser au hois, on dauser; ne se faisoient mais (plus) comme on souloit faire, ne joustes, ne tournois, ne nuls faits d'armes, pour paour des lézions (blessures): bref tous les seigneurs de France estoient tous devenus comme femmes, car ils u'estoient hardis que sur les povres laboureurs, et sur povres marchands qui estoient sans nulles armes. »

Ce fut surtout après la mort de Henri II, blessé dans un tournoi de la rue Saint-Antoine, par le comte Gabriel de Montgomery, que ces fêtes devinrent plus rares. Cependant on cite encore des combats à la barrière, où Charles IX et son frère firent armes l'un contre l'autre en champ elos, et l'on se rappelle que beaucoup de gentils-hommes catholiques, surpris dans leurs préparatifs pour la Saint-Barthélemy par des huguenots alarmés, répondaient qu'ils s'apprétaient à un tournoi que le roi allait proposer. Sous les règnes suivans, il y ent encore, à de rares intervalles, quelques joûtes dont parle Bassompierre; mais bientôt l'ardeur chevaleresques degénéra en une fureur aveugle pour les duels.

thronogrammes. — Le chronogramme est une inscription, soit en prose soit en vers, dont les lettres numérales din ciuffre romain forment la date ou l'année d'un évènement. Il fut un temps où les chronogrammes étaient fort en usage en Allemagne et dans les Pays-Bas. Le chronogramme simple ne fournit, dans une seule inscription, que l'idée de l'année. Le chronogramme double présente non seulement l'année, mais le fait on l'évènement. Le naturel dispose les numérales de manière que la lettre de la plus grande valeur soit la première, et ainsi des autres; on connaît par là l'année sans faire l'addition.

Le chronogramme additionné admet l'intervention des lettres numérales, et l'année ne se trouve que par un calcul; l'exact n'a d'autres lettres numérales que les lettres élevées; et enfin le libre tolère d'antres lettres que celles qui sont élevées.

Autrefois les lettres numérales étaient du même volume que celles du reste du chronogramme; mais pour simplilier on a pensé à mettre en majascules lettres numérales, et les autres en moins gros caractères.

Exemple d'un chronogramme exact double et addi-

tionné. — Sur le clocher de l'horloge du Palais, fabriquee en 1571, se trouvaient six vers en lettres gothiques. Les trois premiers contiennent le chronogramme, les trois derniers l'expliquent.

CharLes roi Volt en Ge CLoCher Cette noble CLoChe aCroCher, Fatte poVr sonuer ChaCVne heVr.

La date esdits trois vers d'asseur, Par Jean Jouvenet fut montée, Qui de cet art ot renommée.

#### Calcul du chronogramme.

| _  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| C. | ٠ |   |   | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 100  |
| L. |   |   | ٠ | ٠ |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   | 50   |
| V. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5    |
| L. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50   |
| C. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 100  |
| C. |   |   |   | ì |   |   |   |   | - | - |   | - |   | - |   | • | 100  |
| L. |   |   |   |   |   |   | - | - |   | - | - |   |   |   |   |   |      |
|    | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 50   |
| C. | ٠ | ٠ | ٠ |   |   | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ |   |   |   |   |   |   | 100  |
| C. |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 100  |
| L. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50   |
| C. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 100  |
| L. |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   | 50   |
| G  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | · |   |   |   |   |   | - | 100  |
| Č. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|    | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ۰ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ۰ | ۰ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 100  |
| C. |   | ٠ | ٠ |   | ٠ |   |   |   |   | ٠ | ٠ |   | ٠ |   |   |   | 100  |
| Ι. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4    |
| V. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5    |
| C. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 100  |
| C. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 100  |
|    | - |   | ٠ | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | • | • | ٠ | • |      |
| V. |   | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ |   |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   | 5    |
| V. |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5    |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -    |
|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1371 |

### PESTALOZZI.

Henri Pestalozzi, fils de Jean-Baptiste Pestalozzi, médecin, est né à Zurich en 1746. Ayant perdu son père à l'âge de quatre à cinq ans, il dut sa première éducation à sa mère, qui fut à peu près son unique société. Plus tard, il fit des progrès rapides sous la direction de quelques savans de Zurich, ce qui toutefois ne combla pas les lacunes de son instruction de famille.

Dans sa dix-septième année, un penchant irrésistible le fit entrer dans le barreau, où il se proposait surtout de venger les droits des habitans de la campagne, si méprisés et si avilis à cette époque; puis, changeant de projet à la mort d'un ami qui devait le guider dans une carrière si difficile, il tourna les yeux vers les sciences rurales, toujours dans l'intérêt de ce même peuple de la campagne dont il voulait dis-. siper l'ignorance et la misère par la pratique raisonnée de l'agriculture. S'étant associé à cet effet une des premières maisons de Zurich, il s'en vit bientôt abandonné, lorsqu'il avait déjà acheté un grand nombre de terres en friche. Il continua néanmoins son entreprise, et composa même à cette époque un essai pour l'éducation des pauvres. Ruine par les suites de son acquisition, et par une exploitation à laquelle toutes les ressources manquaient, il eut à supporter l'indifférence et l'abandon total de ses anciennes connaissances : ce revers, tout en l'empêchant de suivre ses plans, ne l'arrêta pas dans son but de détruire la source de la misère du peuple : c'est dans cette vue qu'il publia successivement Léonard et Gertrude, Christine et Else, un Traité sur la législation criminelle, et Mes Recherches sur la marche de la nature, premier acheminement à sa methode.

Force de resserrer le cercle de ses efforts, il se décida à devenir simple maître d'école à Stanz, dans le canton d'Argovie, ruine par la guerre. Le nombre des elèves s'eleva in-

sensiblement jusqu'à quatre-vingts, presque tous d'un âge différent et également ignorans.

Quoique ebligé, comme il le dit lui-même, d'être à la fois directeur, caissier, domestique, fille de service, dans une maison qui n'était pas réparée, au milieu de maladies de toute espèce, loin de succomber aux fatigues de soins si divers, il se sentit des forces nouvelles. A l'aide de sa méthode, qui consiste à bien fixer dans l'esprit tous les points élémentaires, fondée comme elle est sur la liaison étroite qui existe dans chaque branche de connaissances entre les points élémentaires et l'ensemble, il voyait se développer rapidement chez ces mêmes enfans un sentiment de force qui jusqu'alors leur avait été inconnu, et qui se joignait au sentiment général du beau, inséparable de celui de l'ordre.

Au milieu d'expériences qui lui profitaient si bien, et qui jetaient un grand jour sur son système, Pestalozzi se vit tout-à-coup arrêté dans ses travaux par l'invasion des Autrichiens dans les petits cantons, ce qui lui fut d'autant plus pénible, que par ses mêmes travaux il voulait ouvrir des ressources nouvelles à quelques uns des cantons de la Suisse, dont l'existence peu assurée était entre les mains de quelques fabricans qui fournissaient les matières premières pour la filature et le tissage.



Forcé d'abandonner Stanz, il eut, après tant d'efforts et de fatigues, la douleur de voir attribuer son départ à son inconstance, et à l'incapacité absolue de donner aucune snite à des projets fruits d'une imagination exaltée. Cependant quelques amis lui rendirent justice, et cherchèrent à lui être ntiles. Le gouvernement helvétique, de son côté, s'intéressa à son sort, lui assigna une pension de quarante louis, et lui accorda un peu plus tard le château de Berthoud, ee qui lui permit de créer un peusionnat, et de faire l'essai d'un séminaire de maîtres d'école. Il eut en outre le bonheur de s'adjoindre trois dignes collaborateurs, et le gouvernement, tout en portant sa pension à cent louis, promit d'envoyer à son séminaire des régens de toutes les parties de la Suisse, en mème temps qu'il lui délivra un privilége exclusif pour l'impression de ses livres élémentaires.

Refusant tous les jours de nouveaux élèves , il alla se fixer ,

en 4805, au château d'Iverdun, qui lui fut accordé par le grand-conseil du canton de Vaud; et, seconde par d'excellens élèves qu'il avait formés, et des hommes connus par leurs talens et leur philantropie, il donna à son institut toute l'extension dont il était susceptible. Mais sa méthode, calculée seulement pour les besoins du péuple, n'était pas encure assez mûrie pour l'instruction des enfans riches qui affluaient dans son institut; l'exigence des parens , la difficulté de trouver des maîtres instruifs, bien capables d'appliquer sa méthode dans toute sa pureté, la différence de mœurs et d'habitudes des élèves, et surtout une fatale mésintelligence qui régna trop long-temps entre les principaux collaborateurs du vertueux et vénérable Pestalozzi, hâtèrent la dechéance et la ruine de son institut; et ce vieillard, accablé de douleurs et d'infirmités, se retira à Neuhof dans une petite propriété qu'il avait acquise depuis long-temps, et n'y vécut que quelques années. Le 27 février 1827, il mourut à Brougg, dans ce même canton d'Argovie, laissant un fils qui n'a point suivi la carrière de l'instruction, et de nombreux disciples qui répandent l'excellente méthode de cet illustre instituteur, dans diverses parties de l'Europe, surtout en France, en Suisse et en Angleterre.

#### INDRA SABAH, A ELLORA.

Le village d'Ellora est habité par des brahmes, et considéré dans l'Indoustan comme un lieu saint. Les temples qui le rendent célèbre sont situés à un quart de lieue de là, sur une montagne en forme d'amphithéâtre, dont l'ascension est généralement facile, mais qui offre parfois des escarpemens abruptes de 100 pieds d'élévation. C'est contre ces parties escarpées de la montagne qu'on a creusé des grottes qui s'étendent sur une ligne d'un mille environ. Les noms attachés à ces différens monumens n'ont aucun rapport avec leur destination primitive, et ce n'est que par leur forme, par les seulptures qui distinguent chacun d'eux, et par leur situation, que les Brahmes modernes les ont désignés.

On a sculpté dans la roche dont cette montagne est formée, une figure colossale du dieu Boodh, représentée assise sur un trône supporté par des éléphans et des tigres; d'autres personnages, dans une attitude de prière, accompagnent le dieu; ils sont parés de bracelets, de colliers et de boueles d'oreilles. Cette image, qu'on nomme Parusnath, est l'objet d'un grand pèlerinage.

Les excavations voisines portent le nom de Indra Sabah, l'une d'elles consiste en trois salles qui communiquent entre elles. La première pièce a 55 pieds de longueur sur 45 de largeur; son plafond est plat, et sontenu par des colonnes et des pilastres de 14 pieds de hauteur; on trouve dans le fond de eette pièce une figure de Boodh, semblable à celle dont nous avons parlé plus haut, et d'autres figures, représentant le même personnage sculpté, dans les parois. Un couloir étroit conduit de cette pièce dans une seconde sans ornemens, puis dans une troisième, offrant, comme la première, des représentations mystiques de Boodh, disposées par compartimens autour de la salle, et représentées les unes debout, les autres assises, avec un cortége de tigres, de buffles, d'animaux fantastiques et d'esclaves montés sur des éléphans. Une figure de Boodh, placée du côté gauche du sanctuaire, a deux femmes à ses côtés, et à ses pieds un homme dans une attitude de dévotion; ce sujet rappelle les tableaux votifs, qu'on retrouve encore de nos jours dans les anciennes églises d'Europe et d'Italie. D'autres parties de cette grotte sont également décorées de seulptures où sont ligurés divers personnages, montés les uns sur des élephans, les autres sur des tigres. Un espace découvert, attenant à ce monument, offre un petit temple au milieu duquel est un autel supportant diverses figures de Boodh; un cippe de la forme d'un obélisque a été taillé à gauche de

ce temple; les autres ouvrages du même genre sont généralement en fort mauvais état. Mais de toutes les excavations d'Ellora, la plus importante par son étendue et sa conservation, est celle qu'on nomme dans le pays Doomar-Leyna, I ron de largeur, et 18 de hauteur; on y compte 28 colonnes

c'est-à-dire palais nuptial; ce nom lui vient d'un groupe sculpté représentant le mariage mystique de Shiva et de Parawati. Ce temple a 178 pieds de longueur sur 145 envi-



(Indra Sabah, excavations à Ellora.)

disposées sur quatre rangs, et 20 pilastres. Au fond du temple, et à gauche de l'entrée, est un groupe représentant Shiva sous la figure de Ehr-Budr vengeant un outrage fait à Parawati. Ce bas-relief est appelé Dus Awtar. L'une des mains droites d'Ehr-Budr tient une coupe où il recueille le sang du méchant génie qu'il a percé de son arme, de peur que de quelques gouttes tombées à terre, il ne



(Dus Awtar.)

vienne à naître d'autres mauvais esprits. A gauche, est le corps de Parawati renversé, mutilé, disloqué, presque

incompréhensible, et pourtant paraissant se réjouir de cette scène de vengeance.

#### DES CHEMINS DE FER. (Deuxième article, - V. p. 27.)

Notre premier article contenait des notions générales sur les chemins de fer. Celui-ci est consacré à quelques particularités dont nous n'avons pas parlé. Nous le terminous par une notice sur les principaux chemins de fer construits ou projetés en France.

#### § I. - PARTICULARITÉS SUR LES CHEMINS DE FER.

Sur les chemins de fer on évite les pentes et les rampes avec beaucoup plus de soin que sur les routes ordinaires ; car les dépenses enormes qu'on fait pour aplanir le terrain sont une des principales causes qui élèvent si haut le prix de ces constructions.

En revanche, il est quelquefois avantageux de donner aux diverses parties d'un même chemin de fer des pentes très inégales, alors même que la disposition du terrain ne s'oppose pas d'une manière absolue à ce qu'on fasse une pente régulière; en voici un exemple :

On veut joindre deux points dont l'un est très élevé audessus de l'autre. Si on établissait une pente uniforme, elle serait tellement forte qu'il faudrait renoncer à l'usage des machines locomotives. Pour éviter cet inconvénient, on aime mieux diviser le chemin de fer en deux parties, donner à celle-ci une pente très faible, à celle-là une pente très forte, et mettre des machines locomotives sur la première seulement,

Ces parties de chemin qui ont des pentes très fortes portent le nom spécial de plans inclines. Généralement, les wagons les franchissent par le moven d'une machine à vapeur fixe et placée au sommet du plan, qui les remorque à l'aide d'une corde enroulée sur un tambour. La machine sert non seulement à traîner les wagons montans, mais encore à retenir les wagons descendans, qui, sans ce secours, arriveraient au pied du plan incliné avec une vitesse telle qu'ils seraient infailliblement brisés.

Ce mécanisme n'a point tardé à être perfectionné : à l'aide d'une poulic et d'une corde , on a fait servir les wagons descendans à remonter les wagons montans, de mème que , dans un puits , le sean vide sert à remonter le seau plein ; seulement , la corde d'un plan incliné , au lieu d'être verticale comme celle d'un puits , suit la direction du plan incliné lui-mème. Mais il est facile de concevoir que la machine à vapeur n'a plus qu'à vaincre la différence entre la force nécessaire pour élever le premier wagon , et la force avec laquelle le second tend à descendre.

Ce système suppose que le plan incliné est à deux voies, dont l'une sert pour les wagons montans et l'autre pour les wagons descendans; cependant on peut, dans des vues d'économie, substituer aux deux voies trois rangs de rails.

Cette espèce de plans inclinés est employée avec le plus grand avantage lorsqu'il y a plus de transports dans le sens de la descente que dans celui de la remonte, parce qu'alors les wagons remontans, le plus souvent vides, sont remorqués sans addition de force par les wagons descendans, qui sont pleins. Dans tous les autres cas, il faut employer une force additionnelle, qui est ordinairement fournie par une machine à vapeur lixe, ainsi que nous l'avons dit plus haut.

Des souterrains. — Il arrive souvent qu'un chemin de fer doit franchir une éminence trop considérable pour qu'il soit possible de l'abattre. En pareil cas, il y a deux moyens à employer: tautôt on s'élève au sommet de l'éminence par un plan incliné, et on en redescend de la même manière; tantôt on la perce de part en part par une galerie souterraine. Le second moyen est infiniment plus dispendieux que le premier; mais aussi il permet d'effectuer les transports avec une depeuse bien moindre: voilà pourquoi il est souvent préfèré sur les chemins où il y a un grand mouvement de marchandises.



(Wagon.)

Des wagons. — Les wagons dont on se sert généralement sur les chemins de fer sont en bois : les roues sont en fonte; elles sont fixées sur les essieux, et les essieux tournent dans des collets. Cette disposition, qui est l'inverse de celle usitée pour les voitures ordinaires, a été préférée, parce qu'elle permet de rendre plus facilement la voie des wagons constante. On trempe le contour des roues pour en augmenter la dureté. Le poids d'un wagon est de 1000 kilog; ; sa capacité est de trois mêtres enhes et denni; sa valeur d'environ 500 francs: on y ajuste une pièce nommée frein, qui sert à ralentir sa vitesse, et même à l'arrêter complètement.

Le freinse compose d'une tige de fer abcm, qui peut tourner autour du point fixe b, et à laquelle ont ajustées deux pièces de bois a et c. Lorsque le conducteur veut arrêter le wagon, il n'a qu'à abaisser le point m; aussitôt les deux

pièces de bois frottent contre les roues, et les arrètent. Machines locomotives. — Les meilleures machines locomotives commes sont celles qu'on emploiesur le chemin de fer de Liverpool à Manchester. Lorsqu'ellessont vides, elles pésent à peu près 5000 kilog. : leur force est de dix chevaux; on les

fabriquait en Angleterre au prix de 15,500 francs; peut-être aujourd'hut ce prix est-il (liminue.

Des frais de transport. — Ces frais varient entre des limites très étendues, suivant la manière dont le chemin de fer est construit. Sur celui de Lyon à Saint-Etienne, le tarif est d'à peu près dix centimes par mille kilogrammes transportés à la distance d'un kilomètre. Cette semme comprend à la fois les frais de halage et le bénéfice de la compagnie.

### § 2. — Notice sur les chemins de fer construits ou projetés en france.

Avant 4825, il n'existait point en France de chemin de fer destiné à servir de voic de communication générale. De 1825 à 1828, M. Beaunier, inspecteur divisionnaire des mines, en fit construire un de Saint-Etienne à la Loire. Ce chemin est en fonte et à simple voic : sa longueur est de 24 kilomètres. Il a coûté un million et demi, non compris 250,000 francs qui ont été consacrés à l'acquisition du matériel.

Ensuite vient le chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon, construit par MM. Segnin. Il a 56 kilomètres de long; il est en fer forgé et à double voie; il se compose de plusieurs lignes qui ont eté successivement ouvertes à la circulation depuis juillet 4850 jusqu'à la fin de 4852. Il a coûté 15 millions, y compris les intérêts payés aux actionnaires pendant le cours de la construction, et diverses dépenses accessoires. A cette somme il faut ajouter un million qui a été employé à l'acquisition de quarante-deux machines locomotives et de mille wagons composant le matériel. Le prix est aussi élevé, d'abord parce que il y a en 4000 mètres de perceinens souterrains, qui, à eux seuls, ont absorbé deux millions, et ensuite parce que les frais d'acquisition des terrains ont dépassé la somme énorme de trois millions.

Un troisième chemin de fer est celui, construit par MM. Mellet et Henrid'Andrezieux à Roanne; il forme, avec les deux précèdens, une ligne non interrompue de Lyon à Roanne; il n'a coûté que trois millions et deni , quoique sa longueur soit de 67 kilomètres; mais il n'est qu'à simple voie, et il est placé dans des circonstances très favorables. L'acquisition du matériel et ses dépenses accessoires ont été de près d'un million , qu'il faut ajouter à la somme ci-dessus mentionnée.

Ces trois chemins de fer sont les senls qui servent en France de voies de communications générales; mais on en a construit plusieurs pour le service d'usines particulières. Lest celui que M. Brard a fait exécuter à Alais de 1850 à 1852. Il y a employé des bandes de fer très minres qui, au lieu de reposer sur des chaises et des dés, sont encastrées dans une bande continue de pierre, à l'aide de calles de fer plat. Ce mode de construction est fort économique, au moins lorsqu'on peut avoir la pierre à bas prix, comme à Alais; mais il nous paraît très imparfait.

M. l'ingénieur des mines Coste a fait construire, en 1852, mi petit chemin de fer sur le modèle de celui de Saint-Etienne, pour mettre les mines de la Valteuze en communication avec le canai du Centre. Sa longueur est de 5 kilomètres; on y voit un plan incliné. On trouve de semblables chemins de fer d'une petite étenduc dans plusieurs grandes saines de France, telles que le Creuzot et autres. Il en est un qui mérite d'être particulièrement cité, à cause de sa grande etendue et de l'importance qu'il pent un jour acquérir : c'est celui qui se construit en ce moment entre les houillères d'Epinac (Saine-et-Loire), et le canal de Bourgogne : il aura 28 kilomètres de longueur, et coûtera à peu près 1,200,000 fr. L'hiée en a été conçue par M. Blüm. On n'en entreprà d'abord qu'une longueur de 10 kilomètres : elle fut achevre au commencement de 4852 par les soins de M. Berthot, inge-

nieur des pouts-ct-chaussées. La seconde partie, dont la longueur est de 18 kilomètres, s'exécute en ce moment sous la direction de M. Bonnet.

Anjourd'hui, on projette sur toutes les parties de la France des lignes de chemins de fer aussi remarquables par leur étendue que par leur importance commerciale. Au premier rang, il faut placer celle qui unirait Paris au Havre, à Lyon et à Marseille; le gouvernement la fait aujourd'hui étudier avec le plus grand soin. On estime que les frais d'établissement de cette ligne s'élèveraient à la somme énorme de 150 millions; mais sa construction procurerait à l'industrie des avantages tels, qu'on doit vivement désirer que l'attention publique se fixe de plus en plus sur cette grande question.

Ceux qui désireraient des détails plus étendus et plus complets sur la construction des chemins de fer devront consulter un Mémoire, rédigé par MM. Perdonnet et Coste à la suite d'un voyage en Angleterre, et inséré, en 1829, dans les Annales des Mines. - Nous sommes loin d'avoir nous-mêmes épuisé ce sujet, qui est d'un si haut intérêt.

Particularités sur les couleurs. - Il s'est souvent élevé des contestations assez vives entre des fabricans d'étoffes imprimées et quelques personnes qui leur avaient commandé certains dessins, tels que des dessins noirs, par exemple, sur des fonds rouges et cramoisis; au lieu d'être noirs, les dessins paraissaient verts. D'autres fois on avait commandé pour tenture d'appartement des dessins gris sur un fond vert ; et ces dessins, au lieu d'être gris, paraissaient roses. - Grands débats de part et d'autre. - Monsieur, reprenez vos manteaux, je veux des dessins noirs; reprenez vos tapisseries, et tachez de ne point mettre du rose dans votre gris. - Mais, madame, notre teinture en noir est excellente; je défie un fabricant, quel qu'il soit, d'avoir de plus beau noir. Certes, notre maison n'est pas d'hier, et Dieu merci, on est comm pour avoir la meilleure nuance de gris de tous les fabricans de gris du royaume. - Cependant, monsieur, j'y vois clair, ce noir est vert, ce gris est rose ; j'en appelle à tout le monde.

Un de nos premiers chimistes, ayant été pris comme arbitre, jeta les deux parties plaignantes dans un grand embarras, en faisant découper des papiers blancs sur le patron exact des dessins noirs on gris, et les faisant appliquer sur l'étoffe de façon à cacher entièrement les fonds rouges ou verts et à leur substituer un fond blanc. Aussitôt les noirs du manteau parurent magnifiquement noirs, et les gris de la tenture perdirent leur teinte rosée.

Ce phénomène se rattache à une théorie générale sur l'influence que deux couleurs exercent l'une sur l'antre lo-squ'elles sont juxtaposées. On s'en était occupé depuis longtemps; mais c'est au savant chimiste dont nous venons de parler qu'on doit un ensemble complet de faits et de principes sur ce sujet intéressant. Nous en donnerons un apercu dans un prochain numéro.

Les conséquences des principes découverts sont déjà assez étendues, et sont sans doute susceptibles d'un plus grand développement : ainsi , l'art d'imprimer des dessins sur des étoffes colorées, et d'appliquer des encres de couleur sur des papiers colorés; l'art d'enluminer les cartes; l'art du tapissier, qui assortit les étoffes entre elles et celles-ci aux bois des meubles; la peinture des tableaux, des vitraux colorés, et notamment celle des modèles de tapisserie et des tapis; la distribution des earrés de fleurs dans un jardin, selon leurs nuances et l'époque de leurs floraisons ; l'assortiment des vêtemens, leur influence sur le teint des personnes qui les portent; les décorations des salles de spectaele : tous ces arts peuvent tirer d'utiles indications des faits que l'expérience et la théorie ont découverts.

### LE CHANVRE.

plantes, c'est le chancre cultivé (cannabis sativa). Dans l'Asiè méridionale, outre cette espèce, on en trouve une autre qui vietit sans culture, et qui sert à un autre usage : comme elle est assez commune dans l'Inde, les botanistes l'ont nommée cannabis indica. Ses propriétés sont analogues à celles de l'opium et du tabac; elle procure, dit-on, une ivresse gaie, un sommeil profond ou des rêves agréables, suivant la dose ou la preparation que les amateurs font varier à leur gré. D'ailleurs sa filasse est dédaignée par les cordiers comme trop grossière et difficile à mettre en œuvre. Il est très probable que l'espèce naturalisée en Europe est originaire de la Chine; cette opinion est généralement admise. Le chauvre se trouve dans la Russie asiatique, jusqu'aux frontières connues des deux empires, dans le gouvernement d'Irkoutsk, La plante n'a pas dégénéré en passant au nord de l'Altaï; les étés de la Sibérie lui conviennent très bien, et suffisent pour amener sa graine à une complète maturité. Comme elle ne diffère point de celle que l'on cultive en Europe, on ne pent méconnaître que l'une et l'autre viennent de la même terre natalo, et cette terre ne peut être que la Chine, ou quelque autre contrée de l'Asie méridionale.

On a dit et répété de livre en livre que le chanvre peut être cultivé dans tous les lieux habitables : l'exagération est trop évidente pour qu'on ne la reconnaisse pas au premier coup d'oil, si on regarde comme habitables tous les lieux où l'homme a établi sa demeure. On n'essaiera point de cultiver le chanvre en Laponie, ni vers le sommet des Alpes et des Pyrénées, etc.; il y a donc une durée des froids qui interdit cette culture. D'autres régions plus vastes, telles que les steppes de l'Asie centrale, le Sahara de l'Afrique, les pampas de l'Amérique méridionale, repoussent toutes les cultures qui exigent une terre bien humectée; et par conséquent le chanvre ne peut y céussir, quoique ces contrées ne soient pas sans habitans. De plus, il faut à cette plante un sol très riche, éminemment végétal, au lieu qu'une multitude de vegétaux alimentaires se contentent de terres médiocres et même pauvres.

L'Europe a recu de la Chine une autre plante annuelle comme le chanvre, et dont les Chinois tirent aussi une filasse qu'ils préférent à celle du chanvre pour les cordages; c'est l'abution à feuilles de tilleul (sidu tiliæ folia ). M. Abel , botaniste anglais, en a vu de grandes cultures dans plusieurs provinces de cet empire, et le chanvre y tenait beaucoup moins de place. Les Chinois nomment la première xing-ma, et la seconde gé-ma : la première partie de ecs noms indique les différences des plantes, et la seconde partie leurs propriétés communes. Des expériences comparatives faites en Europe sur l'une et l'autre, avec la précision que l'on peut y mettre, seraient d'un grand intérêt pour les arts, et peutêtre aussi pour l'agriculture, quel que fût le succès; elles apprendraient s'il nous convicnt d'imiter les Chinois en cultivant à la fois le chanvre et la plante rivale, ou s'il faut nous borner à celle que nous possédons depuis long-temps, et à laquelle nous ne renoncerions pas tout-à-fait, puisque les Chinois eux-mêmes la conservent. La plante nouvelle embellirait les campagnes de ses fleurs jaunes, et de ses larges feuilles; comme elle n'est pas dioique, on n'aurait à faire qu'une scule récolte, au lieu de deux que le chanvre exige : la première pour les tiges à fleurs mâles, et la seconde pour les portegraines. Si on se décidait à tenter ces expériences, on les continuerait assez long-temps pour les rendre décisives, on les varierait, on ne laisserait en arrière aueune des recherches propres à les éclairer et les compléter : leur objet mérite à tous égards qu'on s'en occupe avec l'attention la plus sériense.

On reproche à la culture du chanvre, lorsqu'elle est faite très en grand, l'insalubrité du rouissage, opération nécessaire pour donner à la matière textile une force qu'elle n'aurait pas sans cette préparation, et pour la séparer endèrement de On ne connaît en Europe qu'une espèce de ce genre de la partie ligneuse, ou chenevotte En effet, cet inconvénient est grave, mais peut-être est-îl inévitable. Les efforts que l'on a faits jusqu'à présent pour y remédier n'ont pas eu de succès; en Italie, les machines et les procédés qu'on a mis à l'essai pour remplacer le rouissage ont été promptement abandonnés; les inventeurs français n'ont pas été plus heureux que les Italiens, et les annonces de broies mécaniques pour la préparation du chanvre non roui ont été démenties par des juges compétens. Il n'y a pas encore d'espoir fondé que l'en



(Lc Chanvre.)

parvienne bientôt à remplacer, par des procédés plus sains, ceux que l'on a suivis jusqu'à présent dans cette industric agricole, aux dépens de la santé des cultivateurs, et des habitations voisines des eaux où de grandes quantités de chanvre sont soumises au rouissage. Les Anglais suivent une marche qui les fait échapper à ce danger; ils ne cultivent que peu de chanvre dans les trois royaumes, et se procurent par la voie du commerce celui que leur marine consomme. C'est principalement en Russie qu'ils vont s'approvisionner de cette matière où ils la trouvent en abondance, de bonne qualité et bien préparée. Ils ont essayé de s'affranchir de cette sorte de dépendance qui serait funeste pour leurs forces navales en cas de rupture avec le tzar. Le chanvre du Canada pourrait remplacer celui de l'Europe, si sa culture y était suffisamment encouragée; il s'agissait de savoir s'il serait d'aussi bonne qualité; l'épreuve en fut faite et ne satisfit point. On reconnut cependant que l'infériorité du chanvre américain ne tenait qu'à une préparation défectueuse. On ne s'arrêtera pas sans doute à ce premier résultat : on ne perdra pas de vue les avantages réciproques de la métropole et de la colonie, et la culture du chanvre s'établira tôt ou tard dans le Canada, non seulement pour la marine anglaise, mais pour d'autres marines de l'Europe. Aucun autre pays ne semble aussi propre à cette exploitation : un sol d'une admirable fertilité, un fleuve immense, des rivières qui reçoivent les eaux de grands lacs; le rouissage n'y exposerait point les cultivateurs aux miasmes des caux infectées; cette opération serait faite loin de leur demeure, dans des masses d'eau qu'une petite quantité de matière en putréfaction ne pourrait altérer. On a calculé que l'importation du chanvre, de Russie en Angleterre, était à peu près le produit de trentesix lieues carrées, ou de la huitième partie de l'étendue moyenne d'un département français; le Canada peut doubler, tripler ce produit, sans renoncer à aucune des autres cultures propres à son territoire et à son climat.

Le royaume de Naples fournit aussi du chanvre à l'Angle-

terre. Dans la terre de Labour, et aux environs de la capitale, la culture de cette plante etaient d'une telle extension, que les inconvéniens du rouissage avaient pris une grande gravité et provoquèrent la sollicitude du gouvernement. Les cultivateurs eurent ordre de porter leurs chanvres dans le lac d'Agnano, pièce d'eau d'une demi-lieuc de tour, dont les bords sont réputés malsains, en sorte qu'on s'en éloigne pendant l'été. En consacrant ces eaux à un emploi qui devait les rendre encore plus malfaisantes, on n'ajoutait presque rien à leur mauvaise réputation. En France on n'a pas la ressource de renvoyer à une colonie lointaine des travaux qui nuiraient ou déplairaient à la métropole; et comme on n'y trouve rien qui ressemble au lac d'Agnano, il faut bien se résoudre à continuer la culture du chanvre comme on l'a faite jusqu'à présent, si l'on n'aime mieux demander au commerce extérieur ce qu'il en faut pour notre marine. La consommation diminuera quelque peu par l'emploi des câbles en fer dans notre marine. On ne peut s'abstenir de faire des vœux pour que les chenevières soient plutôt restreintes que multipliées, et que d'autres exploitations agricoles aussi lucratives et moins insalubres s'emparent d'une partie des excellentes terres réservées actuellement pour le chanvre.

Il semble que l'art du cordier est sur le point de faire d'importantes acquisitions. Déjà les mémoires de la Société d'agriculture de Turin nous ont annoncé que M. Giobert est parvenu à faire, avec l'écorce de l'acacia vulgaire (robinia pseudo-acacia), des cordes aussi belles et aussi fortes que celles de chanvre. Nous possédons le phormium tenax, plante nommée très improprement lin de la Nouvelle-Zèlande, et dont les fibres surpassent en force toutes celles que nous employons à faire des cordes : et voilà qu'une espèce de sida vient encore se mettre sur les rangs pour supplanter le chanvre dans sa principale destination. On dit aussi que des essais de cordages en coton ont été faits aux Etats-Unis. Sur la Méditerrance, on n'a pas tout-à-fait renonce aux cordages de spart. Nous ignorons encore si la préparation de la nouvelle plante chinoise, pour séparer la filasse, ne mérite pas les justes reproches que l'on a faits à celle du chanvre. Quant au phormium, on sait déjà qu'il ne compromet nullement la santé des manipulateurs. De plus, cette plante est vivace, et sa culture paraît très facile; mais en quels climats peut-elle prospérer aussi bien que dans la Nouvelle-Zélande? à quelle latitude faut-il l'arrêter dans notre hémisphère? voilà des recherches qui ouvrent aux agronomes une vaste ct honorable carrière, quoiqu'elles soient limitées aux matières textiles propres à la fabrication des cordages.

Rappelons ici d'autres recherches dont le chanvre et le lin furent l'objet. A l'époque de sa toute-puissance, Napoléon offrit une récompense d'un million à l'inventeur d'une machine pour filer ces matières; mais le génie de la mécanique ne répondit pas à l'appel. Plus tard on fit quelques efforts en Italie; deux mécaniciens de ce pays produisirent presque en même temps deux solutions différentes du fameux problème, et les journaux italiens firent l'éloge de l'une et de l'autre; mais ces journaux prodignent quelquefois la louange. Depuis ce temps, les deux machines à filer le chauvre et le lin sont aussi complétement oubliées que les broies-mécaniques pour séparer la filasse du chanvre sans rouissage.



(La râpe à tabac saus le couvercle supérieur. — Voyez page 48.)

LES EUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, n° 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 50.

# DANGERS DE LA PÈCHE DE LA BALEINE. (Deuxième article. — Voyez page 6.)



(Canot lancé en l'air par une baleine.)

Pendant long-temps on a cru qu'il n'existait qu'une seule espèce de baleine franche, et l'on est resté dans cette erreur jusqu'au moment ou M. Delalande, apportant au Museum d'histoire naturelle le squelette complet d'un de ces animanx pris dans les environs du cap de Bonne-Espérance, a fourni à M. Cuvier l'occasion d'apercevoir les différences très notables qui distinguent la baleine du sud de celle du nord.

Les traits de dissemblance consistent principalement, pour ce qui concerne la charpente osseuse, dans la soudure des sept vertèbres cervicales, et dans deux paires de côtes de plus.

La baleine australe, comme le montre le dessin fait d'après nature par M. Delalande, a la tête beaucoup plus déprimée que celle du nord; ses nageoires pectorales sont aussi plus longues et plus pointues; les lobes de sa quene sont noins echancrés: les baleiniers s'accordent aussi à la représenter comme sensiblement plus petite que la baleine arctique, ses dimensions ordinaires étant de quarante à cinquante pieds.

Cette baleine fréquente les diverses baies de la côte occidentale d'Afrique, depuis le cap de Bonne-Espérance jusqu'au cap Nègre. Elle y parait dans le mois de juin, et en part vers la fin d'août on au milieu de septembre, après avoir donné naissance à un petit baleinon, long de douze à quinze pieds au moment où il vient au monde.

Quand les baleines abandonnent les baies de la côte d'Afrique, où elles paraissent venir seulement pour mettre bas, et où l'on rencontre en effet vingt fois plus de femelles que de mâles, elles se dirigent à l'ouest vers les iles Tristan d'Acunka, et c'est dans ces parages que vont les chercher les bâtimens qui n'ont pas complété leur chargement à la côte. Quelques baleiniers poussent encore plus loin, et arrivent jusques auprès des côtes du Brésil; îl en est même qui, se dirigeant au sud-ouest, doublent le cap Horn, et vont pêcher dans la mer du Chili.

Il est vraisemblable que les baleines qui se prennent dans ces diverses stations, comme tontes celles qui se voient dans l'hémisphère austral, appartiennent à une même espèce, de sorte que l'équateur forme en quelque sorte la ligne de démarcation entre les domaines de la baleine arctique et ceux de la baleine antarctique.

Les baleines qu'on rencontre dans les différentes baies de la côte d'Afrique sont souvent accompagnées de leurs petits: si l'on parvient à s'en approcher, et que le baleinon se présente aux coups du harponneur, on ne doit jamais négliger de lui jeter un harpon, parce qu'alors la mère s'en approche davantage; mais il est fort important de ne pas le tuer, car si, après s'en être approchée, la mère reconnaît qu'il est mort, elle l'abandonne, et s'enfuit avec une rapidité qui ne laisse que peu d'espoir de la rejoindre.

La baleine des mers boréales montre le même attachement pour son petit, et les pêcheurs savent aussi profiter de cette disposition pour s'en rendre maîtres plus aisément. « Quand un baleinon a été harponné, dit le capitaine Scoresby, on peut être certain que la mère ne tardera pas à venir à son secours; elle le joint à la surface de l'eau toutes les fois qu'il y paraît pour respirer; elle semble l'exciter à la fuite, elle y aide sonvent en le prenant sous ses nageoires : il est très rare qu'elle l'abandonne tant qu'il est vivant. Dans ces momens, elle est dangereuse à approcher, mais facile à blesser, car elle oublie entièrement le soin de sa propre sûreté pour ne s'occuper que de la conservation de son nourrisson : elle se lance au milieu de ses ennemis, méprise les périls qui la menacent, et même après avoir été frappée plusieurs fois, elle reste près de son petit, si elle ne peut l'entraîner avec elle. Dans son angoisse maternelle elle court çà et là, bat la mer avec violence, et l'irrégularité de ses mouvemens est telle, que les canots sont perpetuellement exposés à recevoir un coup de queue qui les mettrait en pièces. »

Hors le cason elle a sa progéniture à défendre, la baleine en général se montre fort timide; et quoique douée d'une force prodigiense, elle cherche dès qu'elle est poursuivie, à fuir, et non à resister : cependant, on en trouve de plus hardies, qui ripostent à chaque coup de harpon par un coup de quene, et écrasent ainsi quelquefois les canots qui s'en sont trop approchés.

Dans aucun cas il n'est prudent de se placer très près de la queue de la baleine, car cette queue, qui s'élève lorsque l'animal plonge, retonibe à plat, après s'être balancée quelque temps en l'air, et, par son poids seul, elle briserait une embarcation beaucoup plus forte que ne sont les canots de pèche: même dans le cas où le canot ne serait pas atteint directement, sa sûreté serait fortement compromise s'il se trouvait dans le tourbillon d'eau qui se forme à la place où l'animal est rentré: plus loin encore on peut être exposé à être submergé par la quantité d'eau que la queue fait jaillir en retombant. Ces divers accidens qui étaient assez frèquens dans les premiers temps des grandes expéditions aux mers polaires, le sont beaucoup moins aujourd'hui; cependant les pècheurs même les plus expérimentés en sont encore quelquefois victimes.

Un autre accident bien plus rare, mais aussi plus perfide, parce qu'il est toujours imprévu, est celui où le canot au lieu d'être plongé dans les profondeurs des eaux, est lancé en l'air par l'effet d'un choc de bas en haut : en voici un exemple rapporté par le capitaine Scoresby : « Dans l'année 1802, le capitaine Lyons faisant la pêche sur les côtes du Labrador, aperent assez près du bâtiment une grande baleine, et envoya aussitôt quatre canots à sa poursuite: deux de ces canots abordèrent l'animal en même temps, et plantèrent lenr harpon; la baleine frappée plongea, mais revint bientôt à la surface, et ressortant dans la direction du troisième canot qui avait cherché à prendre l'avance, elle le lança en l'air comme une bombe; le canot monta à plus de quinze pieds, ets'étant retourné par l'effet du choc, il retomba la quille en haut : les hommes furent repris par le quatrième canot, qui était à portée; un seul fut noyé, ayant eu malheureusement les jambes prises sons son bane de manière à ne pouvoir les dégager. » La vignette qui est en tête de notre article représente fidèlement ce cas singulier, le dessin original ayant été fait sur les lieux mêmes par un témoin oculaire.

Lorsque la baleine blessée s'enfuit emportant le fer du harpom et la corde ou ligne qui y est attachée, le frôlement de cette corde sur le bord du canot est tel, que le feu pourrait prendre au bois, si on n'avait soin d'y jeter fréquemment de Pean



Afin que la corde, en se déroulant, ne puisse pas frapper à droite et à gauche les rameurs, on la fait passer par un conduit ménagé à l'avant du canot : il résulte de cette disposition que s'il se présente un nœud ou seulement une boucle, la corde est arrêtée tont-à-coup; il faut alors que ce soit la pirogue entière qui suive le mouvement de la baleine, et elle est infailliblement submergée. Cet accident n'est malheureusement pas très rare, quoiqu'on prenne toutes les précautions imaginables pour le prévenir. Quelquefois les canots voisins de celui qui a été englouti parviennent à sauver quel-

ques hommes; mais le plus souvent aucun d'eux ne reparalt à la surface de l'eau. C'est ce qui arriva en 4829 sur le banc du Brésil à l'embarcation d'un trois-mâts américain; la baleine venait d'être piquée à un demi-mille du navire, et elle avait plongé immédiatement après avoir reçu le harpon. A peine avait-elle entraîne vingt brasses de corde, que l'on vit tout-à-coup la pirogue s'enfoncer, ne laissant à la surface que le bouillonnement ordinaire après la submersion d'un corps volumineux. Cependant le capitaine du navire ne voulant pas s'eloigner tant qu'il restait le moindre espoir de sauver ses homines, louvoya le reste de la journée et toute la nuit près du Leu où l'accident était arrivé : le lendemain au jour les vigies aperçurent une embarcation chavirée à peu de distance du navire: on s'en approcha, et l'on reconnut celle qui avait sombré la veille; mais quant aux six malheureux qui la montaient, ils avaient disparu pour toujours.

Ce fait est rapporté dans un ouvrage publié récemment par M. Jules Lecomte, ouvrage qui confient sur la péche de la baleine des renseignemens très précis, et dont nous avons fait plus d'une fois usage.

La baleine, dans sa marche, fait bien moins usage de ses nageoires que de sa queue; aussi est-ce à cette partie qu'on s'attaque lorsqu'on veut diminner la vitesse d'un animal harponné, afin de l'aborder par le côté pour le frapper à coups de lance.

L'arme dont on se sert dans ce but est une pelle triangulaire dont la lame a cinq pouces de large sur huit de longueur; elle est tranchante sur les trois côtés; le fer de cette pelle est ajusté comme celui du harpon à un manche en bois, et se lance de la même manière. Deux ou trois coups de pelle tranchante vigoureusement appliqués à la jonction de la queue avec le corps diminuent de moitié la vitesse de l'animal fuyant. L'opération, au reste, offre beaucoup de dangers, et il faut que les hommes aient alternativement la main sur la corde du harpon pour approcher de la queue, et la main sur le manche de leur aviron pour s'en éloigner en ramant à reculons.

Lorsque d'un coup de pelle tranchante on parvient à couper un des gros vaisseaux sanguins, on voit le sang bouillonner et sortir en jets qui sont quelquefois de la grosseur du bras.

On doit bien se garder de jeter sa pelle sans être bien sûr de l'endroit où on frappera, car on risquerait qu'elle ne fût arrêtée par le monvement de la nageoire caudale, et renvoyée vers la main qui l'a lancée; dans ce monvement rêtrograde, la pelle, qui est tranchante sur ses trois bords, poutrait blesser les hommes du canot. M. Lecomte, dans le livre que nous avous dejà cité, en rapporte l'exemple suivant: M. D\*\*\*, officier d'un baleinier français, étant par un mauvais temps occupé à travatiller la queue d'une baleine, ne parvenait à faire porter ses coups qu'avec la plus grande difficulté; dans un coup incertain, la pelle arriva au moment où la queue retombait, et fut renvoyée avec force vers le canot: la lame atteignit de côté l'officier, et lui lit au bas-ventre une blessure dangereuse. »

Nous n'avons parlé jusqu'à présent que des dangers qui menacent l'équipage d'un canot; il en est d'autres beaucoup plus redontables, et qui font périr non seulement des vaisseaux, mais des flottes entières.

## VOYAGEURS FRANÇAIS.

RUBRUQUIS EN 1255. (Deuxième article.)

AUDIENCE DE SARTACH. — RUBRUQUIS BENVOVÉ DEVANT BAATU. — AUDIENCE DE BAATU. — DÉTAILS DE VOYAGES.

Nous avons vu qu'avec son vin museat, ses pommes et ses biscuits, Rubruquis s'était assez bien tiré des mains des Tartares et de Scacatai; mais le voici arrivé à la cour du grand

prince Sartach, chez qui l'usage était établi de faire des présens, non seulement au prince, mais à ceux qui en approchaient. Il fallut d'abord aller trouver un certain chretien nestorien, nommé Coyat, qui était un des principaux seigneurs. Rubruquis vint à lui les mains vides, en s'excusant « de ne lui apporter aucuns presens, ni à son maitre, sur ce qu'étant religieux, il ne possédait ni ne recevait rien, et ne touchait même ni or, ni argent, ni aucune chose précieuse, excepté quelques livres, et une chapelle pour le service divin; de sorte qu'ayant quitté le sien propre, il ne pouvait être porteur de celui d'autrui. » Coyat lui répliqua benignement, lui fit boire du lait, et lui demanda une bénédiction, ce dont Rubruquis fut si content, que le lendemain il fit en sa faveur te sacrilice d'un flacon de vin muscat, et d'un panier plein de biscuits.

Bientôt Sartach donne son audience solennelle : notre pauvre ambassadeur v vient avec deux charrettes, l'une contenant ses livres et les ornemens de sa chapelle, l'autre du pain, du vin et des fruits. Covat fait d'abord étaler les livres et ornemens, et demande si tout cela est le présent destiné à Sartach. Qui fut désappointé? ce fut Rubruquis : le pauvre moine, tout étourdi, « et dissimulant son déplaisir, supplie Coyat de faire en sorte que Sartach voulût bien recevoir ce pain, ce vin et ce fruit, non comme un présent, étant si peu de chose, mais par manière de bénédiction; que pour les ornemens de la chapelle, c'était chose sacrée qu'il n'était permis qu'aux prêtres de toucher. »

Après ces paroles, sur l'ordre de Coyat, Rubruquis se revet d'ornemens et de chappes précieuses, tenant en main une fort belle Bible, donnée par Louis IX, et un Psautier très riche, qui était un présent de la reine, et où il y avait « de fort belles enluminures. » Son compagnon portait le missel et la croix, et le clerc, vêtu d'un autre parement, prit l'encensoir; ils entonnèrent un Salve, regina, et entrèrent ainsi dans la tente de Sartach, où se trouvait une foule de Tartares et de femmes. Sartach mania fort long-temps l'encensoir, et regarda avec beaucoup de curiosité les enluminures du Psantier; ensuite il fit retirer tout le monde, afin de considérer les ornemens plus à son aise. Ce fut en ce moment que Rubrugais lui remit ses lettres. Le prince en écouta attentivement la lecture; après quoi il congédia les ambassadeurs, en acceptant le pain et le fruit, et leur faisant rendre les ornemens et les livres.

Rubruquis était fort enchanté de sa réception; mais il avait compté sans Coyat. Le lendemain, celui-ci le fit querir, et lui dit que la lettre du roi de France était fort civile et fort hounête; mais qu'elle demandait certaines choses difficiles à faire, à quoi Sartach n'osait toucher sans le conseil de son père Baatu; qu'il fallait donc aller trouver Baatu; mais que cependant il fallait laisser les deux chariots avec les ornemens et les livres, parce que Sartach voulait les examiner plus particulièrement et à loisir.

Rubruquis se débattit tant qu'il put; mais il fallut en passer par là : il n'eut que la secrète consolation de retirer des chariots la Bible et quelques autres livres. Quant au prétendu christianisme dont on avait dit à saint Louis que Sartach faisait profession, Rubruquis reçut de Coyat l'avis de n'en sonner mot, et de ne donner au prince ni le nom de chrétien, ni celui de Tartare, mais bien celui de « Moal, qui est le nom qu'ils veulent exalter par-dessus toute chose, »

Voilà donc notre ambassadeur qui se remet en route vers l'Orient ; il traverse le grand fleuve Etilia ou Volga , et arrive enfin à la cour de Baatu, mais non sans de grandes frayeurs, parce que les Russiens, Hongrois et Alains, parcouraient le pays en pillant tous ceux qu'ils rencontraient. Pendant sa route il fait un grand nombre de remarques géographiques, et acquiert entre autres choses la connaissance des limites de la mer Caspienne.

Les détails de sa réception chez Baatu sont pleins de naïveté, et nous regrettons que leur longueur nous empêche de les transcrire. Rubruquis demeura d'abord, debout, dans un grand silence, pendant la lonqueur d'un miserere. Baatu était assis sur un trône doré, avant auprès de lui une de ses femmes : « Il me parut de la taille de feu M. Jean de Beaumont (deat l'âme soit en paix), » dit Rubruquis, qui, n'ayant à sa disposition aucun moven de prendre des mesures, avait recours , pour donner une idée des princes qu'il visitait , à leur ressemblance avec des Français connus; de même que pour estimer certains intervalles de temps, il les comparait à la durée d'un psaume, et qu'il se servait de la Seine on de Saint-Denis pour rendre compte de l'importance d'un fleuve on de la grandeur d'une ville.

Rubruquis qui, devant Baatu, ne mettait d'abord qu'un genou en terre comme devant un homme, se vit contraint de les mettre tous les deux, comme devant Dien. Cette position était humiliante pour un envoye; mais Rubruquis s'en tira de la manière la plus ingenieuse, en faisant, an lieu d'une harangue, une véritable prière à Dicu, où il demandait la conversion de Baatu. Ce prince l'écouta modestement, pais le lit lever, et après diverses questions sur l'Occident, lui fit donner du lait à boire (grande faveur chez ces peuples), et le congédia.

Des qu'il fut sorti, le guide vint lui apprendre que le roi Louis demandait que ses envoyés pussent demeurer dans le pays; mais que Baatu ne pouvait l'accorder sans la permission de Mangu-Cham, qui habitait alors les frontières de la Chine; de sorte qu'il était nécessaire de l'aller trouver. Avant de partir pour ce pays, Rubruquis suivit Baatu, à pied, çà et là, pendant cinq semaines; il souffrit beaucoup de la f.im, et quelquefois son compagnon en était si pressé, qu'il pleurait en pensant que jamais il ne trouverait de quoi manger. Enfin, un jour, un riche Moal vint leur dire qu'il partait pour la cour de Mangu-Cham, et qu'il les emmènerait avec lui; il leur fit délivrer à chacun une grosse casaque fou rée de peau de mouton, et des chausses pareilles, des bottes à la mode du pays, des galoches de feutre, et des manteaux de même fourrure. Ils partirent le 15 septembre.

Le pauvre Rubruquis, qui n'était pas fort cavalier, souffrit beaucoup pendant ce voyage, car les Tartares qui le pourvoyaient d'un cheval ne se mettaient guère en peine qu'il trottât douc ou rude, et il fallait que chacun se contentat de ce qui lui échéait, bon ou manyais. La faim et la soif le tourmentèrent encore grandement, lui et ses compaguons; le matin on ne leur donnait qu'à boire, ou un peu de millet à avaler, et le soir quelque épaule de mouton avec les côtes, et du potage par mesure; mais tout cela n'était qu'à demi cuit. Leur conducteur, qui d'abord se fâchait d'avoir à conduire de si chetives et misérables personnes, les apprécia heaucoup mieux quand il ent fait leur connaissance, et les menait par les logemens des plus riches Moals, qui les obligeaient à prier Dieu pour eux. Ces seigneurs s'informaient avec beaucoup d'intérêt de ce qui concernait le pape, et, entre autres choses, s'il était agé de cinq cents ans. comme on le leur avait donné à entendre.

Que signifient les désirs et les espérances de temps plus heureux? Nous rendrons le temps meilleur si nous savons agir; le travail n'a pas besoin de souhaits. Celui qui vit d'espérance court risque de mourir de faim. FRANKLIN.

# CATHÉDRALE DE STRASBOURG.

Le clocher de Strasbourg est le plus élevé de tous les édifices connus, à l'exception de la grande pyramide d'Egypte, qui ne le dépasse toutefois que de douze pieds quatre pouces Il a 142 mètres 11 centimètres, ou 457 pieds et demi. Cette mesure est le résultat de deux opérations trigonométriques exécutées par les ingénieurs géographes, et dont les résultats ne présentent qu'une différence de trois millimètres. Jusqu'alors on n'avait trouvé dans les ouvrages consacrés à la description de la eathédrale que des chiffres très différens; variant de 950 et 654 à 457 qui est le véritable. Les erreurs étaient encore augmentées par la différence entre le pied de Paris et celui du pays; différence dont les auteurs négligeaient de tenir compte.

De la base au sommet, on compte 655 degrés. Pour se faire une idée de cette prodigieuse élévation, il faudrait avoir des termes de comparaison, qui manquent dans la plupart des villes; mais à Paris, on peut facilement l'apprécier à l'aide de la cathédrale, qui n'atteindrait pas la moi-

tié de la hauteur du clocher de Strasbourg. Lorsqu'en vous promenant dans Paris vous apercevrez les deux tours de Notre-Dame qui s'élèvent par-dessus les maisons de la Cité (année 1855, p. 556) jusqu'à une hauteur de 202 pieds, songez que, mises à côté de la cathédrale de Strasbourg, elles ne dépasseraient que d'un pied et demi la plate-forme où s'arrête la tour commencée; supposez alors que sur elles, comme sur un piédestal, vous jetiez un clocher en dentelles dont la flèche ne se termine qu'à 255 pieds plus haut, et vous aurez le clocher de Strasbourg.

La façade de l'église a cinq étages, que l'on peut facile-



(Cathédrale de Strasbourg. — Vue intérieure.

ment reconnaître dans notre gravure. Le premier se termine au-dessus des portails, qui sont couverts d'une infinité de figures et de scènes religienses : à la limite de cet étage, on voit quatre statues équestres représentant Clovis, Dagobert, Rodolphe de Hapsbourg et Louis XIV. Les trois premières avaient été élevées en 1201, lorsque l'édifice n'était encore parvenu qu'à la hauteur où on les voit; la dernière a été érigée nouvellement dans les commencemens de la restauration.

Le second étage se compose de la rose en vitraux peints, dont la circonférence extérieure a 450 pieds de diamètre, et de deux galeries à droite et à gauche. Au-dessus de la rose, on

voit les niches où se trouvaient jadis les statues du Christ , de la vierge Marie, et des douze apôtres. Les corniches de la galerie à droite sont décorées d'une foule de scènes de démons et de sorciers, qu'on désigne vulgairement sous le nom de sabbat. Dans la partie gauche, on a placé une statue d'Hercule à demi nu , ancienne idole trouvée dans les décombres du vieux temple dont la cathédrale occupe l'emplacement.

Le troisième étage de l'édifice est occupé par le clocher, et se termine par la plate-forme, où commence le quatrième étage; là s'élève la tour, véritable merveille d'architecture, par son audace, sa légèreté et son élégance; elle est percée à angles. Dans toute la hauteur de cet étage, elle est environnée de quatre tourelles hexagones, percées de toutes parts, et des ponts en pierre plate. Le cinquième étage est formé par la

jour de haut en bas, et soutenue sur la seule maçonnerie deses | renfermant des escaliers en escargot. Le dessin en représente



(Cathédiale de Strasbourg, - Vue extérieure.)

core huit escaliers tournans, qui présentent des rangées de petites tourelles; à la partie supérieure on trouve la lanterne,

fleche, pyramide octogone, évidée partout; elle contient en- | la couronne et la rose; et enfin s'élève la croix, terminée par une pierre octogone appelée le bouton.

On est effraye rien qu'à suivre du regard le curieux qui se

détermine à gravir jusqu'à cette dangereuse élévation.

Pour monter sur ce bouton, qui n'est autre chose qu'une pierre octogone d'un pied de haut sur quinze ponces de diamètre, il faut, après avoir atteint la couronne, se déterminer à grimper en dehors, accroché à des barres de fer. On rapporte que des hommes, remplis de cette témérité aveugle qu'il ne faut point confondre avec le courage raisonné, ont cté vus sur ce bouton, debout, vidant un verre de vin à la prospérité de Strasbourg, on tirant un coup de pistolet, ou même faisant un tour d'équilibre, la tête en bas et les pieds en l'air. Aucun malheur ne leur arriva. Un Anglais qui, vers le commencement du xviii° siècle, avait parié de faire trois fois le tour de la plate-forme, monté sur la balustrade qui la borde, ne fut pas aussi heureux. Sur la fin de la troisième course, le pied lui glissa, et il tomba sur le pavé d'une hauteur de plus de 200 pieds. Son chien le voyant balancer et perdre l'équilibre, se précipita après lui pour le retenir, mais inutilement; et après quelques eris douloureux, il s'élança aussi du sommet de la tour, et tomba mort à côté de son maitre.

L'horloge de Strasbourg, dont notre premier dessin représente une partie, a été comptée comme la troisième des sept merveilles de l'Allemagne, dont la tour occupait le premier rang. Elle date de 1571: elle représentait les révolutions du ciel, mais le mécanisme a été dérangé depuis long-temps.

Sur l'emplacement actuel de la cathédrale, il existait, avant l'ère chrétienne, un bois sacré que les Romains coupérent et remplacèrent par un temple à Hercule. Plus tard, Clovis y fit construire une église cathédrale en bois; une chapelle souterraine et un cheur en pierre lui furent postérieurement ajoutés. Mais cet édifice ayant été livré à l'incendie en 4002 par les troupes d'Hermann duc d'Alsace, et entièrement détruit par la foudre en 4007, l'évêque Werner entreprit d'en ériger un nouveau. Les fondations furent jetées en 4015; le monument ne fut achevé qu'en 1275; l'année suivante, l'évêque Conrad de Lichtemberg fit creuser les fondemens de la tour, qui, commencée par l'architecte Erwin de Steinbach et d'après ses plans, fut terminée par Jean Hütz de Cologne en 4459.

# IMPOTS EN FRANCE. (Dernier article - Voyez page 38.)

Des contributions indirectes proprement dites .- La régie des contributions indirectes fut établie, en 1804, sous le titre de droits réunis. Deux ans après, ses attributions furent complétées par le développement donné à l'impôt des boissons, c'est-à-dire par l'établissement de droits à la vente en gros et en détail; ensuite par un aceroissement de la taxe sur les tabacs. La suppression, en 1808, de l'inventaire des boissons; la création, à la même époque, d'un droit aux entrées des villes; la substitution d'un droit de mouvement au droit de vente en gros, l'élévation successive des tarifs, l'établissement du monopole des tabacs au 1er janvier 1811, sont les changemens les plus notables qui furent apportés à cette régie jusqu'à la restauration. Elle est chargée aujourd'hui de la perception des droits sur les boissons, les voitures publiques, la navigation, les hacs et passages d'eau, la garantie de matières d'or et d'argent, les eartes, les octrois, les sels, les tabaes et les poudres.

La taxe prélevée sur les boissons se compose de droits dits de circulation, d'entrée, de détail et de consommation. Le droit de circulation est payé pour les vins et les cidres que le consommateur achète directement du producteur ou du marchand en gros; il est uniforme pour toute la France. Le droit d'entrée porte exclusivement sur la consommation des villes de quatre mille âmes et au-dessus; il atteint toutes les espèces de boissons : le droit de détail est prélevé sur toutes les boissons que vendent les débitans ; le droit général de consommation ne porte que sur l'eau-de-vie et les liqueurs

spiritueuses achetées directement par le consommateur. Paris est soumis à un régime d'exception : les différens droits y sont remplacés par une taxe unique que l'on perçoit aux entrées, et qui pèse sur tous les consommateurs également. Outre ces impôts, les hoissons sont encore frappées de droits d'octroi au profit des villes. Ceux-ei ne devraient pas excéder les droits d'entrée; telle est la règle posée par la loi : mais quelques exceptions ont été permises. En somme, les villes perçoivent sur cet objet de consommation un revenu considérable.

Les voitures publiques sont divisées, pour la perception de l'impôt, en deux classes; celles qui font un service régulier en dessevyant la route d'une ville à une autre, et celles qui marchent d'occasion ou à volonté. Les premières paient le dixième du prix des places sons la déduction du tiers pour places vides; les autres ne supportent qu'un droit fixe gradué suivant leur capacité.

Une taxe de navigation intérieure sur les fleuves, rivières et canaux navigables a été établie par la loi du 50 floréal an x, avec la destination spéciale de pourvoir aux dépenses, que l'Etat est obligé de faire pour l'entretien de ces cours d'eau. Les tarifs ont été arrêtés séparément pour chaque bassin par des règlemens d'administration publique, d'après des données puisées sur les lieux.

La loi du 6 frimaire au vi a ordonné la remise à l'Etat des bacs et bateaux qui avaient été établis pour la traverse des fleuves, rivières ou canaux. Elle a autorisé le gouvernement à déterminer le nombre et la situation des bacs qui seraient conservés, et à fixer le tarif de chaque bac par des règlemens. Ce n'est pas à titre d'impôt que le prix de ferme des bacs est recueiltipar la règie des contributions indirectes, c'est comme revenu du domaine public. Au surplus, cette branche de produits diminue tous les ans par le grand nombre de ponts qui se construisent moyennant péage, pendant un certain nombre d'années, aux compagnies adjudicataires.

C'est dans l'intérêt public, et afin d'assurer la tidélité du titre des ouvrages d'or et d'argent, bien plus que dans la vue de créer une ressource à l'Etat, qu'a été institué le droit de garantie. C'est dans le même but aussi que des peines sévères sont portées, non seulement contre ceux qui vendent des ouvrages empreints de fausses marques, mais encore contre les fabricans et marchands qui se dispensent de faire marquer.

L'impôt sur les *cartes*, qui ne produit annuellement que 500,000 fr. environ, est le moins important de tous ceux que perçoit la régie, et celui qui est le plus exposé à la fraude.

Les droits d'octroi sont établis dans 4,508 communes, ayant ensemble une population de plus de 7,000,000 d'àmes. Ils portent en première ligne sur les boissons, puis sur les comestibles, les combustibles, les matériaux, les fourrages, et autres objets divers. Plus de sept cents octrois sont affermés; les autres sont perçus par les soins de l'autorité municipale sons la surveillance de la régie. Le trèsor est associé à cette perception par un prélèvement du dixième du produit net, qui doit son origine à l'obligation qui était imposée autrefois aux communes de fournir le pain de soupe aux troupes. Il prélève, en outre, sur le produit des octrois, dans les villes qui ont une garnison, un abonnement de 7 fr. par homme, et 5 fr. par cheval, en remplacement des dépenses du casermement militaire dont les villes étaient autrefois chargées, et qui sont aujourd'hui supportées par l'Etat.

L'administration des contributions indirectes n'est chargée de la perception du droit sur les sels qu'à l'intérieur du royaume. La perception sur les sels étrangers, sur ceux qui sont extraits des marais salans, ou qui sont fabriqués près des frontières, appartient à l'administration des donanes.

La loi du 28 avril 1816 a confié aux autorités lucales le soin de faire les règlemens relatifs à la culture du tabac, concentrée dans huit départemens. Les achats de tabacs exotiques sont faits avec publicite et concurrence. Des ex-

perts désignés par les chambres de commerce de Paris , de Bordeaux et du Havre, concourent aux opérations de l'expertise et de la réception avec ceux qui sont choisis par l'administration. L'application de la mécanique aux divers proecdés de la fabrication du tabac ne laissait pas de présenter des difficultés; elles ont été vaincues, et, dans le cours de 1828, ce changement a été introduit avec succès dans la Manufacture de Paris, la plus considérable de toutes.

La vente des poudres à feu, attribuée à la régie par l'ordonnance du 23 mars 1818, entre annuellement dans ses recettes pour une somme de plus de 4,000,000. Elle est faite, comme la vente des tabacs, par les agens des contributions indirectes, et soumise aux mêmes règles et à la même surveillance.

Frais de perception des contributions. - Le taux moyen des frais de régie, d'exploitation et de perception pour toutes les contributions directes ou indirectes que nous venons d'énumerer est de 44 p. %; il était de 14 p. % en 1789, et il est de 6 1 p. % en Angleterre. On voit combien nous avons encore de progrès à réaliser pour arriver au point où en est cette dernière puissance, puisqu'en quarante-quatre ans nous n'avons pu faire subir qu'une diminution de 3 p. º/o sur la perception de nos impôts. Mais il faut observer que les revenus de l'Angleterre, étant de 1,500,000,000 fr., depassent d'un tiers ceux de la France; que cette masse immense de contributions est payée par un très petit nombre de redevables à cause de la grande concentration des fortunes territoriales et industrielles, qui sont chez nous dispersées dans tous les rangs de la population; que les douanes francaises, en raison des lignes de terre qu'elles ont à surveiller, exigent des frais bien plus élevés que ceux des douanes anglaises qui n'ont à garder que des frontières maritimes : enfin, que les frais du service des postes sont bien plus considérables en France, en raison de la plus vaste étendue du territoire à parcourir, et de la plus grande dissemination des habitans.

Une Lègende. - Hang, poète allemand, suppose que le roi David, un jour s'adressant au Seigneur, lui demanda pourquoi il avait créé les mouches et les araignées, qui ne sont que muisibles? - Je te le ferai comprendre, répondit une voix du haut des mes.

David descendit une fois le mont Hachila, et s'aventura dans le camp de Saul pour lui dérober ses armes et sà coupe. Ayant reussi, il voulut se retirer; mais son pied se trouva embarrassé dans ceux d'Abner, qui reposait près de Saûl; il demeura long-temps immobile et dans l'angoisse; car le moindre mouvement, en réveillant Abner, l'ent perdu sans

Mais Dien permit qu'une mouche vînt piquer légèrement Abner, qui dérangea son pied sans cesser de dormir. David sortit du camp en rendant grâces au Seigneur d'avoir créé les

Cependant Saul poursuivit son ennemi jusque dans le désert : David, pour lui échapper, se glisse dans une eaverne. Dieu envoya aussitot une araignée qui fila sa toile devant l'étroite ouverture de cet asile.

S'il était entré ici, cette toile serait rompne, dit Saul en ciant, et il passa son chemin.

David se prosterna dans la poussière : « Tu m'as promptement éclaire, Seigneur, s'écria-t-il; pardonne-moi, Jehova, jamais le moindre doute ne s'élèvera dans mon âme : oui, les araignées et les mouches elles-mêmes sont utiles sur la terre : ce que tu dis est bien; ce que tu fais est juste. »

FEUX DE LA SAINT-JEAN, EN BRETAGNE.

tits garçons et de petites filles en haillons aller de porte en porte, une assiette à la main, quêter une légère aumône: ee sont les pauvres, qui n'ont pu economiser sur l'année entière de quoi acheter une fascine d'ajonc, qui envoient ainsi leurs enfans mendier de quoi allumer un feu « en l'honneur de monsieur saint Jean. » Vers le soir, on apercoit, sur quelque rocher éleve, au haut de quelque montagne, un feu qui brille tout-à-coup; puis un second, un troisième, puis cent feux, mille feux! Devant, derrière, à l'horizon, partont la terre semble refléter le ciel, et avoir autant d'étoiles; de loin, on entend une rumeur confuse, joyeuse, et je ne sais quelle étrange musique, mélangée de sons métalliques et de vibrations d'harmonica qu'obtiennent des enfans en caressant du doigt un jone lixé aux deux parois d'une bassine de cuivre pleine d'eau et de morceaux de fer : cependant , les conques des pâtres se répondent de vallée en vallée; les voix des paysans chantant des noëls aux pieds des calvaires, se font entendre; les jeunes filles, parées de leurs habits de fête, accourent pour danser autour des feux de saint Jean; ear on leur a dit que, si elles en visitaient neuf, elles se marieraient dans l'année. Les paysans conduisent leurs troupeaux pour les faire sauter par dessus le brasier sacré, sûrs de les préserver ainsi de maladie. C'est alors un spectacle étrange pour le voyageur qui passe, que de voir de longues chaînes d'ombres bondissantes tourner autour de ces mille feux, comme des rondes diaboliques, en jetant des cris farouelles et des appels lointains.

Dans beaucoup de paroisses, c'est le curé lui-même qui vient processionnellement, avec la eroix, allumer le feu de joie préparé au milieu du bourg; à Saint-Jean-du-Doiat (Finistère), le même office est rempli par un ange qui, au moven d'un mécanisme fort simple, descend, un llambeau à la main, du sommet de la tour élancée, enflamme le bûcher, puis s'envole et disparaît dans les aiguilles tailladées du clo-

Les Bretons conservent avec une grande piété un tison du feu de la Saint-Jean : ee tison, place près de leur lit, entre un buis benit le dimanche des Rameaux, et un morceau de gâteau des Rois, les préserve, disent-ils, du tonnerre. Ils se disputent en outre, avec beaucoup d'ardeur, la couronne de fleurs qui domine le feu de Saint-Jean : ces fleurs fletries sont des talismans contre les maux du corps et les peines de l'âme : quelques jeunes lilles les portent suspendues sur leur poitrine par un fil de laine rouge, tout-puissant, comme on le sait, pour guérir les douleurs nerveuses.

A Brest, la Saint-Jean a une physionomie particulière et plus fantastique encore que dans le reste de la Bretagne, Vers le soir, trois à quatre mille personnes accourent sur les glacis; enfens, ouvriers, matelots, tous portent à la main une torche de goudron enflammée, à laquelle ils impriment un mouvement rapide de rotation. Au milieu des tenèbres de la nuit, on aperçoit des milliers de lumières agitces par des mains invisibles qui courent en sautillant, tournent en cerele, seintillent, et décrivent dans l'air mille capricieuses arabesques de feu : parfois, lancées par des bras vigoureux, cent torches s'élèvent en même temps vers le ciel, et retombent en secouant une grêle de braie enflammée, qui gresille sur les feuilles des arbres; on dirait une pluie d'étoiles. Une foule immense de spectateurs, attirés par l'originalité de ce spectacle, circule sous cette rosée de feu. Cela dure jusqu'à la fermeture des portes. Quand le ronlement de rentree se fait entendre, la foule reprend le chemin de la ville. Alors, le pont-levis remonte, et les sentinelles commencent à se renvoyer le qui rire de nuit, tandis que sur les routes de Saint-Marc, de Morlaix et de Kermou, on voit les torches fuir en courant, et s'éteindre successivement, comme les feux follets des montagnes.

En Poitou, pour célébrer la Saint-Jean, on entoure d'un bourrelet de paille une roue de charrette; on allume le bour-Dès la veille de la Saint-Jean, on voit des troupes de pe- | relet avec un cierge benit, puis l'en promène la rone enflammée à travers les campagnes , qu'elle fertilise , si l'on en croit , les gens du pays.

Ici, les traces du druidisme sont évidentes : cette roue qui brûle est une image grossière, mais sensible, du disque du soleil, dont le passage féconde les terres. Le long de la Loire, les mariniers qui fêtent la Saint-Jean allument aussi des feux de joie, sur lesquels ils font une matelotte. Cet acte domestique semble rappeler le renouvellement des feux de ménage à l'ancienne fête du solstice.

En Allemagne, des usages du même genre constatent la liaison qui existe entre les feux de la Saint-Jean et l'ancien culte du soleil.

C'est ainsi qu'un regard attentif nous fait trouver partout dans le présent les traces du passé.

L'extrême ductilité de l'or et son extrême malléabilité permettent d'en fabriquer des fils très fins, et des feuilles minces de moins de -1 de millimètre. C'est ainsi qu'on a calculé qu'un ducat pourrait dorer un cavalier, son cheval, et tout l'équipage qui en dépend. 4,800 feuilles d'or n'auraient pas plus d'épaisseur qu'un feuillet de papier commun ; il peut en entrer 360,000 dans l'épaisseur d'un pouce, de sorte qu'un volume de l'épaisseur d'un pouce aurait autant de pages que tous les volumes ensemble d'un cabinet de lecture qui en renfermerait 1800, à 400 pages chacun.

## STATUE COLOSSALE DE SAINT CHARLES BORROMÉE.

Une des curiosités qui attirent l'attention des voyageurs arrivant en Italie par la Suisse, c'est le lac Majeur, dans la Lombardie, à quinze lieues de Milan. Ce lac est célèbre par les iles Borromées qui sont au nombre de quatre; d'eux d'entre elles se font particulièrement remarquer par la hardiesse de leur création, par la grandeur et la beauté de leurs ornemens : ce sont l'Isola Madre et l'Isola Bella; elles ont été bâties au milieu du lac, dans le XVIIe siècle, par le comte Vitulian Borromeo. La plus grande, l'Isola Bella, est une construction pyramidale et rectangulaire, composée de dix étages de terrasses, et terminée par une plate-forme sur laquelle s'élève la statue équestre du créateur de ces merveilles. Des orangers et des citroniers bordent les différentes terrasses dont les balustrades sont ornées d'une multitude de statues, d'obélisques, de vases et de figures bizarres.

Mais de tous les membres de cette famille des Borromées dont le souvenir plane sur toute cette contrée, le plus illustre est saint Charles Borromée, un des plus grands hommes dont s'honore encore aujourd'hui l'Italie chrétienne. Il naquit le 2 octobre 1538, dans le château d'Arona, petite ville située sur le lac Majeur. Devenu cardinal et archevêque de Milan, à l'âge de vingt-un ans, il renonça, dès ce moment, à tous les plaisirs que son âge, son rang et sa fortune l'invitaient à goûter, pour se livrer à tous ses devoirs. Il s'occupa surtout de restaurer la discipline ecclésiastique, presque anéantie par le désordre des guerres civiles et religieuses du moyen âge. Il eut les plus grands obstacles à vaincre, et déploya dans cette réforme une vertu et une énergie à toute éprenve. Il avait donné lui-même le modèle de la réforme qu'il voulait établir; il pratiquait l'austérité des pères du désert. Lors de la peste qui attaqua Milan, on le vit s'exposer aux plus grands dangers pour secourir les malades; sa mort arrivée en 1584, à l'âge de quarante-six ans, fut hâtée par la sévérité des devoirs qu'il s'imposait.

Cent trente ans après la mort de Charles Borromée, une statue lui fut élevée par Cerani aux frais du peuple de Milan, au lieu même où il était ne, près d'Arona. Elle est de bronze, et a 66 pieds de hauteur; son piédestal, de granit, a 46 pieds; l'élévation totale est par conséquent de 412 pieds. La tête, les pieds et les mains sont en fonte, tout le reste est forgé. Saint Charles parait donner sa benediction; l'expression de la Imprimerie de LACUEVARDIERE, rue du Colombier, nº 50.

physionomie est douce et mélancolique, l'attitude simple et belle, et les proportions si justes, que l'on ne s'aperçoit des dimensions colossales de cette figure qu'en la comparant à d'autres objets. L'intérieur contient un massif de maconnerie qui monte jusqu'au cou, et qui soutient l'enveloppe extérieure au moyen de crampons et d'armatures en fer. Pour parvenir jusqu'à l'espèce de plate-forme formée par le sommet du massif de maconnerie, il faut monter avec une échelle



# C. Car. borrotneo

(Statue de saint Charles Borromée.)

jusqu'à l'un des plis de la robe du saint, par lequel on s'introduit dans la statue, et s'aider, pour faire son ascension, des barres de fer qui le soutiennent. On pourrait se croire dans une cheminée. Arrivé au sommet, on est éclairé par une petite fenêtre placée derrière la tête; le nez est assez grand pour qu'on puisse s'y asseoir commodément. Le guide nous raconta qu'une jeune dame noble de Milan, dont je ne me rappelle plus le nom, y monta avec des habillemens d'homme, ct y fit un déjeuner avec toutes les personnes qui l'avaient accompagnée.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins.

# LE FORT DE JOUX. (Département du Doubs.)



(Vue du fort de Joux, prison de Mirabeau et de Toussaint-Louverture.)

Le rocher sur lequel a été bâti le fort de Joux était trop escarpement, séparé des chaînes de montagnes qu'il domine important, comme position militaire, pour être négligé par des hommes de guerre aussi habiles que les Romains. Cet l'a route qui, venant de Besançon (Vesuntio), se partage à

Tome II.

commandait une des communications les plus importantes entre la Gaule et l'Helvétie.

On ne sait rien de bien certain sur les faits d'armes qui ont du se passer dans ses environs à l'occasion des révoltes fréquentes qui eurent lieu dans cette partie des Gaules pendant toute l'époque du Bas-Empire, non plus que sur la destinée de cette forteresse pendant les premiers siècles de l'ère féodale. Probablement, la comme ailleurs, le chef de quelque horde barbare, trouvant la place fortifiée d'avance, aura ajouté son donjon aux ouvrages des Romaius, et le châteaufort, pris et repris, aura été l'asile de toutes les races de fourageurs qui, des forèts de la Germanie, vinrent s'abattre sur les Gaules.

Ce qu'il y a de positif, c'est que , vers 4050, les sires de Joux comptaient parmi les plus puissans seigneurs des anotagnes de la comté de Bourgogne: ils y possédaient piosieurs châteaux et de riches villages, pour lesquels ils rendaient hommage aux comtes de Châlons. En 4085, Amazıry de Joux, qui avait un fils chanoine à Besauçon, fonda l'abbaye du Mont-Benoît, ou, pour mieux dire, il céda de vastes terrains en friche aux bénédictins de Besauçon, qui vinrent s'y établir avec quelques centaines de serfs achetés à différens seigneurs des environs.

L'histoire des sires de Joux est pleine de ces évenemens dramatiques qui se répétaient, à quelque différence locale près, dans toutes les familles féodales de l'Europe, et que Walter Scott a si bien mis en œuvre dans ses romans écossais. Ce ne sont que meurtres, trahisons, incendies, enlèvemens de riches héritières, prises de villes et de châteaux, alliances pour terminer de vieilles haines de famille, et cela au milieu de ces petites guerres feodales, accompagnées, comme toujours, d'horreurs monstrueuses, de générosités sans exemples, de brutalités stupides. Puis, quand la vieillesse arrivait, et avec elle le souvenir d'une autre vie, quand le remords serrait le cour du vienx gentishomme, c'était par de riches présens à l'abbaye fondée par ses ancêtres , qu'il tâchait d'obtenir miséricorde, et de calmer les inquiétudes de sa conscience. Ajoutez les baptêmes, les mariages, et les fêtes dont ils étaient l'occasion, et vous aurez une idée de ce qui s'est passé dans ce manoir, placé, comme l'aire d'un oiseau de proie, sur des pointes de rocher qui dominent au loin le pays.

Nous ne dirons rien des différends des habitans de Pontarlier avec les sires de Joux, qui, sous prétexte qu'une des principales églises leur appartenait, voulaient se fortifier dans la ville, et ne purent januis obtenir autre chose que la permission d'habiter un hôtel qu'on leur avait laissé bâtir dans les faultourgs,

Enfin Philippe-le-Bon acheta le châtean de Joux pour mettre ses frontières à convert de ce côté, et les états de tourgogne, frappés de l'importance de cette position, votèrent un impôt extraordinaire pour le payer. Charles-le-Té-méraire cherchant à s'attacher les habitans, lorsqu'il préparait son expédition contre la Suisse, confirma, le 14 août 1470, par lettres patentes datées de son camp de Larivière, 1 s franchises que son père avait accordées à la seigneurie. Mais après la défaite des Bourguignons, les Suisses, commandés par Amédée de Dieshach, s'étant emparés de tout le pays, abandomèrent Joux et ses dépendances à Philippe d'Hocherg, fils de Rodolphe, marquis de Rothelin, comte de Neuchâtel leur allié, qui y avait des droits par sa mère Marguerite de Vienne.

Lors de la deuxième invasion du duc de Bourgogne, les Suisses abandonnèrent tontes leurs possessions dans le Jurs, brûlèrent Iyerdun, et perdirent Grandson. Charles remit la seigneurie de Joux à Nicolas de Joux, seigneur d'Arban, qu'il nomma gouverneur du château. Celui-ci, en 4473, livra la place à Louis XI, qui la paya 44,000 écus. Les Bourguignons qui avaient suivi Marie de Bourgogne, femme de

l'empereur Maximilien , la reprirent en son nom l'an 4480. Depuis , elle fut prise et reprise, et demeura aux mains des différentes puissances qui occupérent la province et y mirent des gouverneurs, sans que Louis d'Orléans , duc de Montpensier, comte de Neuchâtel , fit valoir les droits de sa

former, Jeanne de Hocherg, sur cette seigneurie.

Après la conquête de la Franche - Comté par Louis XIV, le fort de Joox devint une prison d'état où furent enfermés

le fort de Joox devint une prison d'état où furent enfermés plusieurs prisonniers célèbres; mais aucun n'a laissé un souvenir aussi present dans la forteresse que le malhemeux Toussaint-Louverture, dont nous avons déjà entretenu nos lecteurs (tome Ier, page 95). Le vieux caporal de vétérans qui se fait le cicerone des voyageurs curieux de visiter le château, a som de leur montrer la chambre qu'occupait le roi des Maures, comme il l'appelle. Il leur racoute comment ce danmé paien ne voulut jamais aller à la messe, bien que l'aumônier l'en ent prié plusieurs fois; comment, pour vivre, cet homme du Tropique était obligé de fermer la moindre issue à l'air du dehors, et d'avoir toujours dans sa chambre, même au mois d'août, un grand feu qui en faisait une espèce de serre chande. Le vétéran ne manque pas d'ajouter que Toussaint portait un habit de général, qu'il s'emportait et bondissait à la moindre contrariété, et qu'il finit par mourir saus confession. Puis il fait voir la chambre de Mirabeau, et celle de quelques prisonniers moins connus, accompagnant chaque nom qu'il cite de commentaires de sa façon qu'il répète depuis vingt aus à tous les voyageurs qui ont passé par là.

Le fort de Joux ne ressemble guère à ce qu'il a été jadis : tout a été réparé pour le service de l'artillerie, suivant le système actuel d'attaque et de défense. On a élevé des hâtimens neufs, et les anciens ont été modifiés pour devenir des magasins, des arsenaux, ou des casernes ; cependant on y rencontre encore des traces d'architecture du moyen âge; on trouve même dans quelques endroits l'écusson des sires de Joux: il est d'or fritté de sable; le timbre est un bœuf ailé, et leur devise « du bœuf. »

A l'extéricur, le château a moins perdu de son caractère primitif: la porte d'entrée à été défendue par des bastions et des remparts; les autres côtés, complètement inaccessibles, sont assez protégés par de vieux bâtimens auxquels on n'a presque rien changé. La vue que nous en donnons, est prise du bord de la route, près d'une croix plantée là, il y a quelques aunées, pour indiquer la place d'un meurtre récent.

Il fant tacher de se surpasser toujours; cette occupation doit dorer autant que la vic. LA REINE CURISTINE.

### PÊCHE A LA LIGNE EN MER.

Je n'ai jamais compris pourquoi certaines personnes preunent du poisson taudis que d'autres ne peuvent en venir à bout. Dans la pêche de rivière, un certain degré d'adresse, le choix du lieu, sont des chances de succès, cela se conçoit; mais quand une ligne est plongée à quatre-vingts ou cent brasses au fond de la mer, à quoi peut servir l'adresse? Els bien! dans un vaisseau, sur le banc de Terre-Neuve, j'aivu un matelot amener autant de morues qu'il pouvait de fois amorcer son hameçon; d'autres, au contraire, dans des circonstances tout-à-fait semblables en apparence, avaient bean se tourmenter pendant me demi-journée, ils ne prena ent rien du tout.

Sans doute l'intelligence doit agir à une des extrémités de la ligne, autrement le poissan ne mordrait pas à l'autre bout; mais l'emisarras est de comprendre par quelle force mystérieuse l'intelligence Immaine trouve son chemin, comme l'électricité, le long de la ligne jusqu'au fond de la mer. J'ai souvent demandé à d'heureux pècheurs comment ils faisaient mordre le poisson, mais ils ne me dounaient que des réponses vagues; quelquefois ils prétendaient que cela tenait à l'appât. « Elh bien! disais-je, donnez-moi votre ligne et prenez la mienne »; mais, deux minutes après que nous avions changé de place, mon compagnon prenait autant de poissons qu'auparavant, et ma nouvelle ligne n'éprouvait ancune secousse, bien que tont à l'heure les poissons parussent se disputer l'honneur de mordre à l'hameçon de mon voisin

If y 1, je suppose, un tour de main, un jeu de poignet, qui communique à l'appât un monvement particulier, et qui le fait ressembler aux vers que les poissons aiment le mieux. Mais cet art ne se démontre pas plus par des paroles que le talent d'un peintre on les pironettes d'un danseur. Les pécheurs sans expérience, qui perdent patience, comme moi, parce qu'ils ne prennent pas de poisson au premier coup de ligne, feraient mieux de s'occuper d'autre chose. La seule fois peut-être où je pris du poisson, ce fut dans mon premier voyage, à travers l'Atlantique. Ma ligne était restée dans l'eau une grande heure; je la retiral, tout désespéré. Elle était si légère, que je crus qu'elle s'était brisée; mais quel fut mon étonnement quand je vis flotter au bout une énorme morue, doublée de volume par l'expansion de sa vessie natatoire.

Du reste, il est rare qu'un marin goûte du poisson quand il est à la mer; on croît cependant que c'est pour lui une nourriture commune. Mais, le fait est, que notre meilleur repas au port est un plat de soles fraîches; le poisson le plus commun est pour nous un mets recherché. Ce n'est que dans les mouillages qu'un en trouve; car dans l'Océan, vaste et sans fond, on ne rencontre que des balcines, des marsouins, des dauphins, des requins, des poissons volans, etc.

(Extraît des Mémoires du capitaine Basil Halt.)

# RENSEIGNEMENS ETHNOGRAPHIQUES SUR L'ASIE.

Parmi les faits remarquables dont le moyen age fut témoin , un des plus imposans par sa grandeur et ses conséquences fut la lutte 'de l'orient contre l'occident , la lutte
du croissant et de la croix. L'islamisme poussait sans cesse
vers l'Europe ses apôtres armés ; la foi chretienne suscita
contre lui ses chevaliers , et le sabre fot repoussé pai lé sabre.
Le torrent dévastaient, descendu de l'Asie, s'arrêta devant
la digue puissante qui lui fut opposée et il fut obligé de se
creuser un fit, où , depuis deux siècles , il semble reposer ses
caux stagnantes. Le musulman paralt pourtant, de nos
jours, être fatigué de la posture dans laquelle il reste accoupi depuis si long-temps; il rève quelque chose de nouveau, il s'en inquiête, et , de temps en temps, il nous envoie quelques uns de ses fils , comme pour savoir ce qu'il
doit attendre.

Pour nous, hommes d'Occident, disposés pent-être à entreprendre de nouvelles croisades, mais tout intellectuelles, nous savons encure bien peu ce qui se passe dans ces régions qui vont s'ouvrir à nous. Quelques mots, que l'on répète sans savoir précisément ce qu'ils expriment, grand-ture, harem, cararane, almées, minarets, opium et parfums, voilà à peu près ce qui constitue, pour la plupart des Europeens, la connaissance des mœurs de l'Orient. Les lois, les langues, les costumes, nous sont encore plus inconnus; et pourtant, que de variétés dans ce grand ensemble de peuples! Et même, en ne considérant que ceux qui croient à Mahomet, l'Arabe à moitié nu, toujours à cheval à travers ses déserts brûlans, faisant retentir au loin les sons gutturaux et empliatiques de son antique langage, ressemble-t-il à l'Ottoman, assis immobile sur ses coussius, fumant son narguilé, s'enivrant d'opicar, et se complaisant dans l'accentuation harmonieuse de sa langue douce comme l'italien, et néarmoins majestucuse? Le Persan, qu'une nuance religieuse sépare déjà de l'Arabe et du Turc, en est encore bien mieux

distingué par son caractère mains grave, son esprit plus actif, et sa langue plus bri lante et plus gracieuse. Fant-il ci.er encore les chrétiens de diverses communions et de diverses sectes, Arméniens, Géorgiens, Maronites, etc.; le juit priant toujours Jehovah dans la langue de ses pères, les tribus encure idolâtres de la Tartarie, et toutes ces hordes indomptées qui parcourent en tous sens l'Asie, depuis le mont Taurus et l'Euphrate jusqu'aux vastes plaines de l'Asie septentriouale?

Nous allons tacher d'établir, par le moyen de la distinction des langues, une ligne de démarcation entre les principaux de ces peuples, espérant par cette classification jeter quelque jour sur des points dont la notion est en général confuse. Nous nous attacherons surtont à faire connaître ceux d'entre eux qui sont le plus près de nous, et ceux avec lesquels nos relations ont céé on seront les plus fréquentes. Ainsi, sans négliger tont-à-fait les langues anciennes qui ne sont plus en usage anjourd'hui, et qui sont à l'état de langues savantes et religieuses, nous nous occuperons surtont des langues vivantes de la partie occidentale de l'Asie, de celles, en un mot, qui doivent être plus particulièrement le moyen de communication entre nous et les nations qui les parlent.

DIVISION GÉNÉRALE DES LANGUES DE L'ASIE.

On divise généralement les langues asiatiques en sept familles :

4º Famille des langues semitiques.

Les principales sont: les langues hébraîque, syriaque, pelitevi, arabe, gheez, ambarique, etc.;

2º Famille des langues caucasiennes.

Les principales sont : l'arménien , le géorgien , le circassien , l'abbase , l'aware , etc.;

5º Famille des langues de la Perse.

Les principales sont : le zend, le parsi, le persan, le kurde, le ponchtou on afghan, etc.;

4º Famille des langues indiennes;

Elle comprend le sanscrit et une foule de dialectes, l'indoustani, le bengali, le malais, le cingalais, etc.;

5º Famille des langues de la région transgangétique, dont les principales sont : le chinois, le thibétain, le coréen, le japonais, etc.;

6º Famille des langues tartares.

Les principales sont : le mantchon, le mongol, le turk, etc.;

7º Famille des langues de la region sibérienne;

Elle comprend différentes langues peu connues, parlées dans la partie nord-ouest de l'Asie.

(Cet article sera continué.)

La Bible de Sourigny, département de l'Allier. - Les religieux de Sonvigny, avant la révolution de 1789, possédaient une fort belle Bible écrite pendant le xnº siècle, et que l'on conserve actuellement dans la bibliothèque de Moulins. Le manuscrit, de 592 feuillets de 20 pouces 6 lignes de haut, 44 ponces 6 fignes de large, est plus graud que la Bible d'Alcuin, offerte à Charlemagne le jour de son couronnement, en 861. Il est sur très beau vélin format grandaigle, à deux colonnes, à larges marges, d'une écriture très lisible et d'une grande netteté. La bibliothèque nationale n'offre pas un manuscrit de la Bible qui puisse lui être comparé. Le texta est entrecoupe de nombreuses miniatures, dont les brillantes couleurs sont enrichies par le contraste de l'or et de l'argent qui les accompagnent. Sa converture, que le temps a fortement endommagée, ornée de bandes de differens metaux et de ces animaux fantastiques qui plaisaient tant au moven âge, a attiré l'attention de M. Buchon, mais surtout de M. Vitet, qui l'a fait dessiner. Cette Bible, qu'on prétend avoir éte consultée, lors du concile de Bâle, pour l'exactitude de son texte, fat proposée en échange de huit mille volumes à la bibliothèque nationale; mais les habitans

de Moulins ayant réclamé dans les journaux, il fallut renoncer à cet échange. L'Allier conservera donc un monument ancien qui peut-être ne fut pas fait en Bourbonnais, mais il sera privé d'ouvrages modernes qui auraient pu répandre l'instruction parmi ses habitans, et donner plus de variété à sa bibliothèque départementale, composée, pour plus des deux tiers, de livres de théologie.

# SAINT-MALO.

(Département d'Ille-et-Vilaine.)

Saint-Malo est bâti sur un rocher appelé rocher d'Aaron; on n'y arrive que par un sillon, langue de terre longue et fort étroite, dont on voit une partie sur le premier plan de notre gravure. La ville, an moment de la marcé haute, présente l'aspect d'une ile surmontée d'un château fort : de la mer s'élancent de belles et fortes murailles qui cuserrent des massifs de maisons presque toutes à quatre étages, régulièrement bâties en larges pierres de granit, et

percées d'une multitude de fenêtres; on voit que l'espace a manqué et qu'il a fallu gagner en hauteur ce que la superficie du terrain refusait. Les habitans n'ont d'autre promenade que les remparts, et il n'y a de traces de végétation, dans cette enceinte de pierre, que sur la place Duguay-Trouin, où l'on a emprisonné quelques petits arbres.

Les Malouins ont eu de tout temps une grande réputation maritime, et elle est méritée. Ils firent partie de la ligue anséatique dans le milieu du XIII<sup>e</sup> siècle; dès le commencement du XVI<sup>e</sup> ils établirent de grandes relations commerciales avec l'Amérique et les Indes; ils ouvrirent les premiers le commerce de Moka. Mais les intérêts de négoce, loin de contrarier les sentimens guerriers de la population, lui donnèrent sonvent, au contraire, de nouveaux alimens. Ainsi, en 4744, une compagnie, formée principalement des négocians de Saint-Malo, excités par Duguay-Trouin, fournit aux frais d'armement d'une flottille avec laquelle ce célèbre marin s'empara de Rio-Janeiro. Les résultats de cette expédition élevèrent à 92 pour 400 le bénéfice des intéressés : la ville



(Vue de Saint-Malo, prise du Sillon.)

portugaise ayant été d'abord pillée, puis rachetée moyennant 12 millions, 500 caisses de sucre, et beaucoup d'autres conditions oncreuses. Aujourd'hui, des exploits de ce genre seraient mis au ban des nations eivilisées : la moralité humaine a subi à cet égard une modification profonde; d'ailleurs les relations commerciales ont établi une telle solidarité entre les intérêts des divers peuples, que s'il y a anéantissement de richesses en un lieu de la terre, c'est une perte pour tous; on a, de plus, reconnu qu'on obtenait en définitive plus de benéfice à trafiquer avec une ville dont les besoins et les ressources peuvent s'aecroltre sans cesse, qu'à lui arracher ses trésors, à la ruiner. Dans le monde commercial les inimitiés nationales s'éteignent, et le sentiment de respect pour les propriétés particulières s'est accru à tel point que si le destin des évènemens politiques forçait la France à courir les chances d'une guerre momentanée, il est très probable que l'on ne délivrerait point de lettres de marque aux corsaires du commerce.

Dans ce cas, Saint-Malo serait sans doute l'un des ports qui y perdraient le plus; car e'est celui dont les corsaires ont cu le plus de renommée dans nos guerres avec les nations ma-

ritimes. Les exploits des Malouins ont fourni plus d'une scène dramatique à nos romanciers; leur audace et leur intrépidité comme guerriers, leur habileté comme marins, les avalent rendus si redoutables, que plusieurs fois les Anglais ont tenté de s'emparer de leur ville. Ils la bombardèrent en 1695; et plusieurs fois essayèrent, mais en vain, de l'enlever. Les registres de l'amirauté constatent que de 1688 à 1697 les corsaires malouins avaient pris aux Anglais et aux Hollandais 162 navires d'escorte et 5584 bâtimens marchands de toutes grandeurs.

En 1693, les Anglais tentèrent d'anéantir la ville de Saint-Malo à l'aide d'une machine infernale: c'était un long navire maçonné en dedans, chargé de barils de poudre, de poix, de soufre, et de 550 carcasses contenant des boulets, des chaines, des grenades, des canons de pistolets chargés, des toiles goudronnées et autres combustibles. Conduit à la faveur de la nuit vers les murs de la ville, le brûlot est par bonheur dérangé de sa ronte, échoue sur une roche, et s'entr'ouvre. Pressé par la circonstance, l'ingénieur y mit le feu; mais l'effet fut loin d'être complet, parce que les poudres avaient commencé à se mouiller, et que, le brûlot étant | incliné vers le large, les carcasses ne tombèrent pas sur la ville. Néanmoins le cabestan, pesant deux milliers, fut lancé dans la place, et écrasa une maison; toutes les vitres de Saint-Malo furent brisées, et les toitures de trois cents habitations furent enlevées.



(Porte de Saint-Malo.

Nons reviendrons sur Saint-Malo dans un prochain article, mais nous ne voudrions pas terminer aujourd'hui sans rassurer ceux de nos lecteurs qui connaissent la réputation des chiens de cette ville. Un proverbe qui a encore cours dans presque toute la France les accuse de s'attaquer aux mollets des voyageurs ; de là cette question malicieuse adressée à ceux dont la jambe est en forme de flûte : Avez-vous été à Saint-Malo? de là encore la chanson :

## Bon voyage, cher du Moliet, etc.

La vérité est qu'en effet, dès l'an 1155, une ou deux douzaines de bouledognes furent dressés à la garde des navires qui, demeurant à seo sur la vase, étaient exposés aux larrons. Renfermés pendant le jour, ces chiens étaient lâchés le soir vers les dix beures, et faisaient une ronde sévère jusqu'au matin, où le son d'une trompette de cuivre les rappelait sous la garde du ehiennetier. On avait institué pour leur nourriture un droit de chiennage. Jusqu'en 1770 la garde fut faite, et souvent cruellement faite, par ces terribles gardiens; mais le 7 mars de cette année, un officier de marine, ayant vouln forcer le passage pour entrer dans la ville, fut attaqué avec fureur par toute la bande. Son épée ne lui fut qu'un inutile secours, et, près de succomber, il se jeta à la mer; mais les chiens l'y suivirent et le mirent en pièces.

Pen de jours après, par ordre de la municipalité, les bonledogues furent empoisonnés

## LES BAMBOUS.

Ces plantes sont du nombre assez grand de ces productions naturelles qui mettent en défaut toutes les méthodes de classification. Les botanistes s'accordent pour les comprendre dans la famille des graminées; mais comment s'accoutumer à l'idée d'nn rapprochement aussi intime entre les herbes qui forment les pelouses que nous foulons aux pieds et

des tiges qui s'élancent à la hauteur de nos grands arbres? L'œil scrutateur du savant aperçoit des similitudes là où nous ne voyons que des contrastes frappans; mais quelquefois les opinions du vulgaire sont fondées sur la perception de rapports que la science ne doit pas négliger.

Les bambous paraissent confinés entre les tropiques, soit

qu'ils exigent la chaleur de la zone torride, soit que leurs semences ne soient pas arrivées jusqu'aux zones tempérées dans des circonstances favorables. On peut cependant présumer qu'elles réussiraient sur les côtes d'Afrique, et en général dans tous les lieux où les gelées ne sont pas à craindre. Les services qu'elles rendraient méritent que l'on fasse avec persévérance quelques essais pour enrichir notre colonie d'Alger de cette précieuse acquisition. En effet, l'Indien en tire une partie de sa nourriture, des ustensiles de menage, des tiges légères et capables d'une résistance supérieure à celle de bois très pesans et de même volume. Plus d'une fois, dans les vova-

ges de découvertes, des tronçons de gros bambous ont servi de barriques pour fournir aux équipages une eau plus pore que celle qui avait séjourné trop long-temps dans des vases imprégnés de matières putrescibles. Dans les grandes iles de l'Asie, et sur les côtes occidentales de l'Amérique du sud, les bambous fournissent seuls les matériaux pour la construction de maisons d'une belle apparence, d'une assez



(Le Bambou.)

longue durée, susceptibles des embellissemens du luxe, où l'on trouve une entière sécurité lorsque des tremblemens de terre font écrouler les maisons de pierre et en-

sevelisseent sous des raines leurs malheureux habitans, J D'autres lambous peuvent former d'excelientes fortifications, en opposant à l'ennemi leurs redoutables épines, et donnent des armes de jet dont la pointe est aussi acèrce que si elle était armée de fer. C'est dans ce genre de plante que l'on trouve le véritable bois de fer; car on assure que la hache en tire quelquefois des ctincelles, et cependant ce bois si dur peut être divisé en filamens assez deliés pour que l'on en fasse des tissus; il remplace l'osier pour des ouvrages de vannerie d'une grande délicatesse, on en fait même du papier, etc. Certes, nous ne possedons point dans nos climats tempérés, un genre de plantes qui soient propres à des usages aussi diversifiés.

Suivant Linné, les bambous sont des roseaux. En effet, des analogies assez remarquables semblent rapprocher ces plantes à tiges longues, articulées, à feuilles aigues, etc.; cependant d'autres différences ont paru trop caractéristiques pour ne point constituer les bambous en genre distinct; mais il s'agissait ensuite de procéder à l'énumération des espèces du genre nouveau. Sur ce point, les botanistes n'ont point été d'accord, faute de descriptions assez completes, de dessins exacts, et de documens que l'on ne peut trouver dans les herbiers. Nous nous bornerons donc à l'indication des espèces les plus remarquables et les plus usuelles, sur lesquelles il y a moins de divergence entre les opinions des

Le bambou sammat est le plus grand de tous. Dans les terrains qui lui conviennent, il a quelquefois jusqu'à cent pieds de haut, et dix-huit pouces de diamètre à la base; son bois n'a pas un pouce d'épaisseur, en sorte que la capacité da vide intérieur rend ces longues tiges très propres à faire des seaux et autres vases analogues; des coffrets, des mesures de capacité, etc. On fait même des barques avec les plus grosses tiges, en ajustant aux extrémités des pièces de bois auxquelles on donne une forme propre au mouvement rapide de ces légers esquifs.

Le bambou i ly est au second rang quant à la grandeur : il s'élève communément à soixante ou soixante-dix pieds. Il sert aux mêmes usages que le sammat, mais son bois est plus épais. Ces deux espèces se plaisent dans les terres hamides et fértiles.

Le térin on télin. Ce bambou est un de ceux qu'on a le mieux observés, à cause des usages multiplies qu'on en fait dans toutes les régions chaudes de l'Asie, sur le continent et dans les îles. Il ne s'élève qu'à cinquaute pieds de haut, mais il fournit aussi des vases d'une assez grande capacité, et peut remplacer presque partout les deax grandes espèces. Lorsque ses tiges sont abattues, on les fend dans leur longueur, on les aplatit, on les fait sécher dans cette situation, et ce sont des planches. En les subdivisant on a des lattes; les grosses tiges sont les pourcs, et les petites sont des chevrons. Aucune matiere propre aux constructions ne réunit au même degré la force et la légèreté; de plus, les jeunes pousses, soit de la tige, soit des racines, sont alimentaires, et du goût, non sculement des nationaux, mais des colons europééns. On les mange comme les asperges, ou confits dans le vinaigre, ou avec les viandes, etc.

L'ampel. Cette espèce, encore plus petite que le télin, est aussi l'une des plus précieuses pour l'économie domestique, l'industrie et l'agriculture de l'Asie méridionale; elle fournit des leviers, des brancards, des cchelles. L'Indien qui fait la cacillette du vin de palmier, lorsqu'il a épuisé la tige sur laquelle il est monté à une centaine de pieds de hanteur, se fait un pont d'ampel pour passer sur le palmier voisin. Une longue tige de ce bambou suffit pour le porter, et une autre sert de garde-fou. Les jeunes pousses de cette espèce ont une saveur peu differente de celle du telin.

Le teho fournit aux Chinois un papier très solide, dont ils font des parasols, et que leurs peintres choisissent le plus neux téba sert à faire des haies defensives, des retranchemens, dont les approches sont hérissées des redoutables pointes du tallam, espèce très dure, presque sans vide dans l'intérieur, et dont les fragmens aiguises percent les souliers des fantassins et les pieds des chevaux.

Disons aussi un mot du beesha, ressource des écrivains de l'Inde, qui en tirent leurs plames. Dans le système de Linné, cette espèce porte à juste titre le nom d'arundo

Les espèces de bambou d'une médiocre hauteur s'accommodent très bien des terrains secs et maigres; on peut donc en avoir partout à l'aide d'une chaleur suffisante. Leurs jeunes pousses contiennent une matière sucrée plus ou moins abondante, et dont les herbivores sont extrêmement avides ; l'homme lui-même ne dédaigne pas cet aliment. On prétend que ces pousses se renouvellent à chaque lunaison, et qu'en général, la végétation de ces plantes est réglée par le cours de la lune, saus que le saleil y participe autrement que par la chaleur dont il est la source. Toutes les espèces de bambons ont une racine, ou souche traçante sous terre, articules, dont les nœuds produisent au dehors les touffes de tiges qui se developpent avec une prodigieuse rapidité. Il en est qui grandissent réellement à rue d'æil, ear elles atteignent en un seul jour la hauteur de plusieurs pieds. Ces tiges qui croissent si vite ne fleurissent qu'une seule fois, après une durée de plus d'un demi-siècle; ainsi leur semence est rare, et la propagation par cette voie est difficilement observée. Si l'on parvient à rapprocher de l'Europe ces végétaux non moins eurieux qu'intéressans par leur utilité, la science y gagnera, les arts sauront en profiter, et les efforts qu'on aura faits seront amplement recompensés

Le siècle de la reine Anne. - Anne est le dernier membre de la famille des Stuarts qui ait occupé le trône de la Grande-Bretagne. L'éclat de son règne succèda à celui de Louis XIV : on dit le siècle de la reine Anne, comme le siècle de Léon X et de Louis XIV. Cependant, il semblerait que cette princesse dut plutôt son illustration aux hasards des évênemens auxquels elle se tronva mèlée, et aux hommes de taleut qu'elle protégea, qu'à l'élévation de son âme et à l'étendue de son esprit.

Anne naquit le 6 février 1664, à Twickenham, près de Londres; en 1685, elle épousa le prince George, frère du roi de Danemark Christian V. Le 8 mars 1702, elle fut proclamée reine. Un enthousiasme général accueillit la nouvelle souveraine.

Elle entra dans l'alliance enropéenne formée contre l'ambition de Louis XIV. Le général en chef des armées de la reine d'Angleterre était l'illustre duc de Marlborough , qui , associe avec le prince Eugène, porta de si rudes coups à la puissance de Louis XIV dans les journées de Hochstet, de Ramillies, d'Oudenarde, et surtout de Malplaquet, Mais la France ayant été vengée à Denain , le 24 juillet 4712 , par le maréchal de Villars, les ennemis de Louis XIV furent obligés de signer la paix dans le congrès d'Utrecht. C'est peu de temps après ce traité que le grand-duc de Marlborough , qui, jusqu'à ce jour avait exercé, par l'influence de sa femme, un empire absolu sur la reine Anne, fut destitué de tous ses emplois, dénoncé à la chambre des communes pour son ambition et son avarice insatiables, et exilé d'Angle-

Le règne de la reine Anne a été signalé par deux évènemens de la plus haute importance pour la Grande-Bretagne, par la conquête de Gibraltar, et par l'union de l'Angleterre et de l'Ecosse en un seul royaume, appelé désormais la Grande-Bretagne.

Son goavernement fut aussi illustre par l'éclat que jeta la littérature que par l'importance des évênemens politiques et souvent pour y déposer les œuvres de leurs pinceaux. L'épi- | militaires. Sons sa protection éclairée les lettres se popularisèrent, et produisirent un grand nombre d'oratems et d'éerivams supérieurs. Pour l'éloquence parlementaire, on peut citer-les noms du due d'Hamilton, du marquis de Twedale, du célèbre lord Bolingbroke; pour la poèsie et la litterature, ceux de Pope, auteur d'un grand nombre de poèmes didactiques, dont le chef-d'œuvre est la Forêt de Windsor; Swift, l'illustre auteur de Gulliver, du Conte du tomœu, de l'Hisloire de John Bull, etc.; Addison, l'auteur de poèsies diverses très estimées pour la perfection du style, et conun surtont par la publication du Spectaleur; Thomson, l'auteur des Naisons; Young, l'auteur des Nuits; lady Montague, célèbre par ses Lettres; Prior, Congrève, Parnell, Gay, Rowe, Steele tous poètes fort estimés en Angleterre.

La reine Anne mourut le 42 août 1714, la même année que Louis XIV.

Statique, dynamique, poids des corps. — D'Archimède à Galifée, la mécanique n'a pas fait de progrès sensibles. La statique, qui est la portion de la mécanique on l'on s'occupe de l'équilibre des corps, a été faite presque entièrement par Archimède; on cite sonvent de lui un mot qui prouve les grands succès qu'il avait obtenus par le moyen des leviers : « Donnez-moi un point d'àppui, disait-il, et je soulèverai le monde. »

La dynamique, on cette portion de la mécanique qui traite des mouvemens des corps soumis à l'action des forces, a été fondée par Galilée vers le milieu du xvit siècle. Les sciences doivent à ce grand homme plusieurs découvertes capitales, dont l'une des plus importantes est celle qui est relative à la pesanteur. — En faisant tomber du haut de la coupole de Pisc quatre boules de même grosseur, et inégalement lourdes, suivant l'expression vulgaire, savoir, une boule d'ivoire, une de plomb, une d'or, la quatrième de cire, il devina que, sans la résistance de l'air, elles arriveraient à terre en même temps. — Lorsque les procedés d'expériences physiques ont été assez perfectionnés pour permettre d'extraire l'air d'un long tuvau en verre de manière à y faire le vide, on a pu se

convainere, en effet, que la plume la plus légère et le métal le plus fourd, tombant de la même hanteur, arrivent en même temps au terme de leur clute.

## CHEVAUX DÉPIQUANT LE BLÉ.

Dans les provinces méridionales de la France, on n'a pas encore adopté partout l'usage de battre le blé dans les granges pendant l'hiver : on y a conservé l'ancienne méthode de dépiquer, c'est-à-dire, de faire sortir les grains des épis en les soumettant au piétinement des chevaux, sur une aire aplanie et consolidée pour e tte opération. En procédant ainsi, le cultivateur est débar assé du soin de loger la paille de ses récoltes; et si le grain est déposé dans des silos, les fruits de sa terre sont en súreté contre les plus grands dangers qui pourraient les menacer, l'incendie et la guerre. Mais cet avantage n'est qu'une faible compensation de la perte qu'il fait dans le dépiquage : la paille qu'il rend à peu près inutile, même comme engrais, est, dans le pays du nord, et pourrait être également, dans le midi de l'Europe, une des sources de la prospérité agricole; elle donne le moyen de nourrir plus de bestiaux, ou de fournir une nourriture plus abondante à ceux qu'on a; le fermier peut les dispenser d'aller chercher au loin une chétive subsistance, et leur imposer plus de travail, même en diminuant leurs fatigues : la masse des fumiers s'accroit, la fertilité des champs s'augmente en même temps. On ne met donc pas sous les yeux des lecteurs cette ancienne pratique d'agriculture comme un exemple à suivre, mais comme un spectaele nouveau qui ne manque point de fixer l'attention des babitans du nord de l'Europe, voyageant en Italie, en Grèce, autour de la Méditerrance, à ! l'époque de la moisson. Dans ces contrées tout se met en motivement lorsque l'on quitte la faueille; c'est alors que les plus grands travaux commencent, et que les chevaux y prennent part; c'est le moment où l'aspect des champs est le plus pittoresque. Autrefois l'opération du dépiquage était beaucoup plus lente, car on y employait des hœufs au lieu de chevaux. La loi de Moise défendait anx Israëlites de muselor



(Chevanx dépiquant le blé.)

le bœuf occupé à piétiner sur un tas de blé. Le législateur avait jugé qu'il serait barbare d'ôter à ce laborieux animal la faculte de prendre une scule bouchée des produits de cette terre qu'il avait fecondée par ses fatigues et ses sucurs. Dans les colonies européennes où la terre etait cultivée par des nègres esclaves, le Colon avait autrefois moins de piété pour cette autre sorte d'animaux domestiques : un nègre des Antilles eût pu envier le sort d'an bœuf dans la Jadée lorsque les cultivateurs de ce pays observaient la loi de Moïse.

## LES HORLOGES ET LES JACQUEMARTS.

Les horloges commencèrent à paraître dans les xe et xie siècles, et ne reçurent leur entier perfectionnement que dans les siècles suivans. Il en avait été déjà envoyé une à Charlemagne par le khalife Haroum-al-Raschid. Ducanze nous apprend que cette horloge était en airain, qu'elle marquait le temps par des cavaliers qui ouvraient et fermaient douze portes, suivant le nombre des heures, et les sonnaient en faisant tomber quelques balles sur un timbre, etc. A Lunden, en Suède, ou voyait une horloge si artistement composée (dans

le xive siècle), que lorsqu'elle sonnait les heures, deux cavaliers se rencontraient, et se donnaient autant de coups qu'il y avait d'heures à sonner; alors une porte s'ouvrait, et, dans le fond, paraissait un théâtre où la vierge Marie, assise sur un trône, l'enfant Jésus entre ses bras, recevait la visite des rois Mages, suivis de leur cavalcade marchant en ordre; les rois se prosternaient et offraient leurs présens; deux trompettes sonnaient pendant la cérémonie, puis tout disparaissait pour reparaitre à l'heure suivante.



(La famille Jacquemart sur la tour de l'église Notre-Dame, à Dijon.)

L'Espagne eut sa première horloge à Séville en 1400, Moscou en 1404, Lubeck en 1405. La première horloge que l'on établit à Paris, fut celle du Palais; son exécution est due à Henri de Vic, que Charles V avait fait venir d'Allemagne. Il assigna à cet artiste six sous parisis par jour, et lui donna son logement dans la tour sur laquelle l'horloge fut placée en 1570.

Sens, Auxerre et Strasbourg, possédèrent aussi des horloges remarquables par leur mécanisme. Quant à l'horloge et au jacquemart de Dijon, il règne beaucoup d'incertitude et d'obscurité sur leur origine. Tout ce que l'on en sait a été transmis par Froissart. Ce fut après la bataille de Rosebecque que Philippe-le-Hardi, duc de Bourgogne, l'enleva à la ville de Courtrai (où elle était primitivement), pour punir les habitans d'avoir refusé de rendre à Charles VI les éperons dorés des chevaliers français tués sous ses murs en 1312.

« Le duc de Bourgogne, dit Froissart, fit oster vn horologe (qui sonnoit les heures), l'un del plus beaulx qu'on seus trouuer de çà ne delà la mer; et celuy horologe fit tout mettre par membres et pièces sur chart, et la cloche aussi. Lequel horologe fut amené et charroyé en la ville de Digeon en Bourgongne, et fut là remis et assis et y sonne les heures, 24 entre jour et nuict.» Du reste aucun autre renseigne ment sur le jacquemart et sa famille; on est forcé de croire qu'ils existaient déjà au xive siècle, opinion qui du reste se trouve fortifiée, en ce que beaucoup d'églises d'Allemagne possédaient déjà des jacquemarts en 1400. Les antiquaires ne s'accordent pas sur la formation et la signification de ce mot : les uns le font venir de l'horloger Jacques Marck, inventeur de ce mécanisme, et dont, par corruption, l'on aura fait Jacquemart; d'autres, et de ce nombre est Ménage, prétendent que Jacquemart vient des mots Jaque et maille, Jaque de maille (habillement de guerre), ce qui, en latin, s'exprime par jaccomachiardus. C'était en effet l'habitude, au moyen âge, de mettre sur les tours, au sommet des clochers, et des monumens les plus hauts, des hommes chargés de veiller au repos public, en avertissant de l'approche de l'ennemi, des incendies, des vols, et des meurtres qui se commettaient fort souvent dans l'intérieur des villes. Plus tard, lorsque la police eut rendu ces mesures inutiles, on en aura gardé le souvenir en fabriquant des hommes en fer servant à sonner les heures. Mais à diverses époques, et surtout au xve siècle, le monument de ce genre qui surmonte la cathédrale de Dijon a subi beancoup d'altérations, et n'offre plus actuellement beaucoup de traces de sa nature primitive. Le petit enfant que l'on voit au milieu est moderne, à en juger par un passage d'un petit poème bourguignon sur les jacquemarts, où le poète cherche à expliquer comment Jaiquemar et sai bonne fanne n'on poin d'hairai (enfant), prò frapiai dessu lò dindelle (petite cloche). Dans un autre poème de la fin du xviº siècle, intitulé

Dans un autre poème de la fin du xviº siècle, intitulé Mairiaige de Jaiquemar, et attribué à Changenet, fameux

vigneron de Dijon, on trouve ces vers:

Jaquemart de rien ne s'étonne; Le froi de l'ivar, de l'autonne, Le chau de l'étai, du printam Ne l'on su randre maucentan. Qu'ai pleuve, qu'ai noge, qu'ai grole, El é sai tête dans sai caule, El é deu pié dans sé soulai; Ai ne veu pa sôti de lai.

### Traduction.

Jacquemart de rieu ne s'étonne; Le froid de l'hiver, de l'autonme, Le chaud de l'été, du printemps, N'ont pu le rendre mécontent. Qu'il plewe, qu'il neige, qu'il grêle, Il a sa tête dans son bonnet Et ses deux pieds dans ses souliers; Il ne veut pas sortir de l'

Ces extraits sont tirés d'une Histoire de l'illustre Jacquemart de Dijon, publiée en 4832 par P. Bérigal, et tirée à deux cent cinquante exemplaires.

Les gens irrésolus prenuent toujours avec facilité toutes les onvertures qui les mênent à deux chemins, et qui, par conséquent, ne les pressent pas d'opter.

LE CARDINAL DE RETZ.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier nº 30, près de la rue des Petits-Augustins,

Imprimerie de Lacuevandiere, rue du Colombier, nº 30.

## NANCY.

(Département de la Meurthe.)



siège de nanc' en 4477. — charles-le-témeraire. — rené il. — stanislas.

Du XIIe au XVIe siècle, Nancy, autrefois capitale de la province de Lorraine, a été une place forte, tour à tour atta- de France sont dans ce même état d'existence douteuse, quée et défendue avec courage. Après cette première pé- de demi-sommeil, fières de leur passé, incertaines sur

riode, elle est devenue une cité artiste et savante : aujourd'hui, elle semble se reposer sur ses souvenirs de hauts faits d'armes et d'œuvres d'arts. Beaucoup d'autres villes

(Vue de la place Royale. - Statue de Stanislas.)

leur avenir; pour la plupart elles paraissent, du moins extérieurement, ennuyées de leur présent; impatientes d'une métamorphose, elles souffrent de leur solitude, de leur silence. Nancy n'est pas tombée à ce degré mélancolique; lorsqu'on parcourt certaines parties de la ville, on croirait volontiers être transporté dans une de ces cités anglaises ou américaines, alignées, décorées avec une netteté si rigourense, et qui semblent particulièrement construites pour une noblesse un peu déchue, on pour une opulente bourgeoisie. Nous croyous que ce caractère se découvre surtout dans la vue de la place Royale et de la place de la Carrière, que représente notre gravure.

Nancy ne renferme guère d'antres établissemens industriels que des fabriques de drap, d'étoffes, de broderies; on y a établi, il y a environ luit ans, une école forestière, et l'on remarque aux environs la ferme-modèle de Roville dirigée par M. Mathieu de Dombasle, et le haras de Rosière.

Au x1° siècle, sur l'emplacement actuel de Nancy, on ne voyait qu'un ebâteau fortilié et un village; les maisons s'ajoutant et croissant en nombre rapidement, on construisit des remparts que Raoul sut rendre redoutables. En 1218, la ville fut brûlée par le comte de Bar et la comtesse de Toulouse. En 1475 et en 1477, Charles-le-Temeraire, duc de Bourgogne, assiègea Nancy: au second de ces sièges, la ville, épui-

sée par la famine, cût été infailliblement prise et ruinée sans le seconrs de René II, qui avait été reconne duc de Lorraine en 4473, à la mort de Nicolas d'Anjou, mort sans postérité.

Un auteur raconte en ces termes la délivrance de Nancy:

a Ce fut le 5 janvier 1477 que la bataille se donna; les assiégés avaient été avertis, des la veille, de l'arrivée de Bené, par un fanal allumé sur les tours de Saint-Nicolas. Le duc de



(René II, duc de Lorraine.)

Bourgogne était placé au centre de son armée, où est anjourd'hui Bon-Secours ; sa droite du côté de la Malgrange , et sa gauche appuyée sur la rivière de la Meurlhe. L'avant garde de René, composée de 7,000 hommes d'infanterie et de 2,000 chevaux, s'avança devers le bois de Jarville, et prit les ennemis en flanc, en même temps qu'un second corps de Suisses et d'Allemands, disposé comme le premier, attaquait l'aile gauche. René fut conjuré par ses capitaines de ne point exposer sa vie: « J'étais disposé, dit-il, à suivre vos conseils, mais je n'attendais pas celui-là; » et il commença la marche. L'armée bourgui, nonne ne put résister au choc impétueux des Lorrains, des Suisses, et de la garnison de Nancy, qui prit part à l'action. Charles-le-Téméraire fondit à plusieurs reprises, et se jeta en désespéré au plus fort de l'action ; mais , entrainé par les fuyards, il termina sa carrière dans les marais de l'étang Saint-Jean. Les bourgeois reçurent René avec des transports de joie; ils avaient amoncelé sur son passage les o-semens des animaux qu'ils avaient dévorés pendant le siège. » Un obélisque a été élevé à la place même où fut tué Charles-le-Téméraire.

En 1605, auprès de la vieille ville de Nancy, on traça les plans de la ville neuve, qui fut bâtie par les soins de Charles III.

Pendant la seconde période de l'histoire de Nancy, on remarque parmi les hommes célèbres auxquels elle a donné maissance : les Adams, sculpteurs : l'un d'eux, Lambert Sigishert, mort en 1759, a exécuté le triomphe de Neptune à Versailles ; Bellangé, peintre, en 1638 ; Bernard de Viltemin, historien, mort en 1765 ; Bouvier, dit Lionnais, mort

en 4820, auteur d'une histoire de la ville; Callot, le célèbre graveur, mort en 4655 (voyez tome Ier, page 92); Dom Augustin Calmet, historien, mort en 1757; Charles, peintre d'histoire, mort en 1747; Chavane, légiste, mort en 4774; Deruet, peintre, vers 1660; François, peintre et graveur, ne en 1717; Françoise Haploncour de Graffigny, anteur des lettres Péruviennes, et de Cénie drame, morte en 1758; Hardy, graveur, en 4660; Harmant, médecin, en 4782; Herbel, peintre d'histoire, mort en 1703; Isabey, peintre en miniature; Jucquart, peintre, mort en 1736; Lamour, serrurier, à qui l'on doit les grilles qui décorent la place Royale, ne en 1695; Lecreulx, ingénieur, mort en 1812; Lepois, médecin savant, mort de la peste en 1565; Leslie, auteur d'une histoire de la maison de Lorraine, publiée en 4744, sons le nom de Lignéville; Mandel, chimiste, mort en 4820; Melin, dit le Lorrain, élève de Vouet, né en 4620; Mory d'Elvange, antiquaire, mort en 4795; Orphèe de Galéon, ingénieur, qui donna, en 1605, le plan des fortifications de Nancy, démolies en 1661, après le traité de Vincennes; Renard, sculpteur, auteur de plusièurs statues des jardins de Versailles et des Tuileries, mort en 4720; Saint-t'rbain, né en 1674, graveur de monnaies et de médailles; Sénemont, peintre de portraits, mort en 1782; Silvestre, graveur, mort en 4691; les frères Spierre, l'un peintre, l'autre graveur.

Les embellissemens qui distinguent aujourd'hui Naney, som principalement dus à Léopold et à Stanislas Leczinski, qui ont laissé, comme le plus grand nombre des dues de Lorraine, des souvenirs précieux de justice et de bonté.

Leopold, successeur de Charles V, en 1673, régna trente, ans. Il fit élever le palais de Naney, la Primatiale, Saint-Sébastien, la Malgrange, les châteaux de Lunéille et de Linville, des fontaines, etc. Le 8 février 4702, une académie de peinture et de sculpture fut établie dans la ville.

Sous Stanislas, qui régna depuis 4757 jusqu'en 4766, on fonda la bibliothèque publique et le jardin botanique; on construisit l'Arc de triomphe ou porte Royale, la place Royale, la place d'Alliance, la porte Stanislas, etc.; on éleva à Louis XV une statue, qui a été depuis remplacée par celle de Stanislas. Nous avons raconté en quelques ligues, tome 1°r, page 22, les principanx évènemens de la vie de ce prince, homme pacifique et bienfaisant, clu deux fois roi de Pologne et deux fois détrôné; jeté, malgré lui, à travers les débats politiques de la Russie, de l'Allemagne et de la France; arrivant enfin à une vie tranquille dans ses duchés de Lorraine et de Bar, et y mourant de la manière la plus tragique.

Le 5 février 1766 (et non le 25), comme il s'approchant dune pendule placée sur une cheminée de son appartement, le bas de sa robe de chambre, faite en fourrure, prit feu. Stanislas sonna; la fatalité voulut qu'aucun domestique ne fût à son poste; alors il chercha lui-même à éteindre le feu, mais en se baissant il perdit l'équilibre, tomba sur le brasier, et ne pouvant se relever, resta dans cette horrible position.

Le garde-du-corps, placé à la porte de son appartement, fut bientôt frappé d'une odeur extraordinaire; il soupcoma un événement tragique; mais sa consigne lui défendait d'entrer chez le roi! Il appelle, on ne l'entend point; il redouble ses cris; on vient entin, on se précipite dans l'appartement, on retire Stanislas. Malheureusement il était trop tard, tout un côté de son corps était brûlé, l'une de ses mains était calcinée; après dix-sept jours de soufirances il expira.

Les cendres de Stanislas reposent dans la chapelle de Bon-Secours, érigée à l'extrémité du faubourg Saint-Pierre; celles de Catherine Opaluska, son épouse, et le cœur de sa fille, reine de France, y sont aussi renfermés.

Après sa mort, la Lorraine fut complétement réunie à la France à titre de province, Jusqu'à cette époque, elle avait été duché indépendant, et avait été gouvernée successivement par les princes de la maison de Lorraine, de la maison d'Anjou et de la branche de Lorraine Vaudémont.

### COLOSSES DE MEMNON.

DESCRIPTION. - EXPLICATION DES SONS QUE RENDAIT L'UNE DES STATUES AU LEVER DU SOLEIL.

Parmi les immenses travaux élevés à Thèbes par le roi Memnon, les anciens citaient avec une admiration particuliere les statues colossales de ce prince, non moins remarquables par l'énormité de leurs proportions que par leur haute antiquité; mais l'une d'elles offrait surtout un phenomène plus merveilleux encore, en produisant, à certaines heures de la matinée, un bruit sonore dont la cause ignorée n'avait pas manqué d'éveiller une curiosité superstitieuse.

Dejà celèbre sous les pharaons, puisque les Perses s'étaient, disait-on, efforcés de la détruire, la statue vocale de Memmon devint, sous la domination des Grees, l'objet d'une enriosité plus genérale, et qui s'accrut encore du temps des Romains. Jusque là, pourtant, cette curiosité parait s'être attachce plutôt aux proportions gizantesques du monument, à son antiquité et à sa position à l'entrée d'un immense palais, qu'aux sons harmonieux qui l'ont rendue si célèbre. Toutefois, les anciens, divinisant le personnage, en avaient fait le fils de Titon et de l'Aurore, et le modèle d'une pièté filiale si profonde, que la statue, encore empreinte de ce sentiment, saluait sa mère, au lever du soleil, par des sons articulés.

Ce monument existe encore.

Environ à une lieue de la rive occidentale du Nil, vis-àvis de Louqsor et à quelques centaines de pas des ruines de Medinet-Abon, s'élèvent, au milieu de la plaine, deux statues colossales, représentées assises, les deux mains sur les genoux, et le visage tourne vers l'Orient.

Ces colosses sont comms dans le pays sons les noms de Châma et Tâma. Châma est le colosse du sud, et Tâma celui du nord; c'est à ce dernier que l'on attribuait le don de la voix : il se trouve sur le premier plan de notre dessin. Tous deux se ressemblent à la fois sous le rapport de l'art et par les dimensions, à quelques légères differences près. Ils sont formés d'une espèce de brèche siliceuse, composée d'une masse de cailloux liés entre eux par une pâte de même nature, et d'une telle dureté, que cette pierre dut offrir à la sculpture de plus grandes difficultés que celles que présente le granit.

Ces colosses mu éprouvé, par l'effet du climat et de la vétusté, des degradations notables : les traits du visage out disparu, et les autres parties du corps offrent des aspérités et de profondes crevasses, qui paraissent pravenir du poids enorme de ces masses, comme aussi de l'action alternative long-temps continuée de l'excessive chaleur du jour et de l'humidité de la muit ; elles semblent avoir été brunies et calcinées par le feu.

Le colosse du nord a été rompu par le milieu , et la portion supérieure , à partir de la jointure des bras , a été rebâtie par assises au nombre de cinq, formées de blocs énormes , que leurs joints ouverts laissent aisément distinguer. La dernière assise comprend la tête et le cou , qui sont d'un seul morceau , ayant 16 pieds de large , 10 de haut et 9 d'épaisseur. On attribue la destruction de ce colosse au tremblement de terre qui ent lieu l'an 27 av. J.-C. , et son retablissement au règne de Septime Sévère.

Les deux côtés des sièges de chaque statue sont décorés de sculptures en bas-relief, représentant deux femmes la tête couronnée de fleurs et de boutons de lotus, et qui paraissent occupées à enrouler des tiges de cette plante autour du faisceau principal.

Les traits du profil de ces personnages offrent exactement le type de la race éthiopienne, et reproduisent la ressemblance de Memnon fui-même, qui était de cette race, et dont on a retrouve les portraits peints dans son tombeau.

Au-dessus de ces tableaux sont des hiéroglyphes qui en expliquent le sujet, et parmi lesquels on distingue les noms,

prénoms et qualités du roi du peuple obéissant, fils du Soleil, Aménoph II, celui que les Grees ont appelé Memnon.

Par l'effet du tassement du sol, ces deux colosses se sont légèrement inclinés l'un vers l'antre, et les dépôts successifs du limon amené par les débordemens du Nil ont enfoui une partie de leur base. Le piédestai du colosse du sud, y compris la partie enfouie, a 42 pieds de hauteur, 16 de largeur et une longueur double. A l'entour règne une ligne de grands hiéroglyphes, de 1 pied 8 pouces de hauteur et d'une exécution parfaite. Les jambes ont 18 pieds depuis la plante des pieds insqu'au-dessus du genou; elles sont mutilées, et l'extrémité des pieds est détruite. Sur le devant du trône sont trois statues de haut-relief très mutilées ; celles qui occupent chaque côté des jambes ont 45 pieds 4 pouces de hauteur : ce sont deux figures de femme, le corps serre dans une robe qui en dessine les formes et qui tient les jambes rapprochées. Elles ont les bras pendans, et tiennent d'une main la croix Ansée, attribut de la divinité. Leur tête est ornée du vautour, coiffure symbolique dont les ailes retombent de chaque côté des oreilles, et surmontée d'un modius ou boisseau. Un riche collier de perles et de dentelures en relief complète leur ajus-

La troisième figure, placée dans l'intervalle qui sépare les deux jambes du colosse, n'est pas plus grande que nature, mais très mutilée.

On distingue encore sur les cuisses de ces statues les traces du caleçon plissé qui les recouvrait.

La hauteur totale du colosse, depuis les pieds jusqu'an sommet de la tête, est de 15<sup>m</sup>,59<sup>s</sup>, ou 48 pieds, non compris le pièdestal de 42 pieds, ce qui donne au monument entier 60 pieds d'élévation. La longueur du doigt du milieu de la main est de 4 pieds 5 pouces. Le pièdestal et le colosse réunis pèsent 1,505,992 kil. ou 2.611,995 liv. La hauteur totale est celle d'une maison de Paris, à cinq étages.

Le colosse du nord a toutes les dimensions de celui du sud, et est orné de représentations de sculpture semblables; il offre aussi à peu près les mêmes proportions, la statue a 48 pieds de hauteur et le pièdestal environ 18, ce qui donnerait au monument une hauteur totale de 66 pieds; mais ce que la statue colossale du nord offre de particulier, c'est le grand nombre d'inscriptions grecques et latines qui couvrent ses deux jambes; on en a compté jusqu'à soixantedouze, et il y en a davantage. La plupart paraissent avoir été gravées par les ordres ou de la main de personnages distingués, tels que préfets de l'Egypte, généraux, chefs de légions. L'empereur Adrien lui-même et l'impératrice Sabine y ligurent. Toutes ces inscriptions célèbrent Memnon, et attestent que ceux qui les ont fait graver ont entenda le son de la statue. Elles datent de la conquête des Romains, ce qui eût démontre, à défaut d'autres preuves, qu'avant eux la religion égyptienne était encore en vigueur et les monumens respectés, puisque aucune inscription n'y avait été tracée avant cette époque. Mais il résulte des recherches récentes d'un savant et judicieux critique, que le phénomène vocal de Memnon ne se serait fait entendre qu'à l'époque où sa statue fut brisée, qu'il n'aurait acquis de célébrité que sous le règne de Néron, et aurait cessé au temps où Septime-Sevère le lit rétablir. D'où il faudrait conclure que la partie inférieure seulement du colosse était douée de la propriété de rendre des sons. Du reste, ce qui alors était un mystère n'en est plus un aux yeux des modernes. Les anciens disent que le bruit produit par ce colosse était semblable à celui des cordes d'une lyre qui viendraient à se rompre; des voyageurs, ayant observé en Egypte même et parmi d'autres monumens un bruit tout-à-Git analogue, ont reconnu qu'il était dù à l'humidité dont ce bloc s'était imprégne pendant la nuit, et qui, venant à se dégager aux premières chaleurs du soleil, produsait, en écartant les molécules de la pierre, naturellement sonore, une décrépitation qui se répercutait sur toute sa masse, et excitait en elle une vibration générale.

Le même phénomène a été observé par M. de Humboldt, parmi les roches granitiques de l'Orénoque.

Quant à la durée du phénomène, comprise entre la chute et le rétablissement de la partie supérieure du colosse, elle s'explique également par une solution de continuité ou rupture préexistante au tremblement de terre, et qui divisait la statue en deux bloes. La partie supérieure du monument, pesant de toute sa masse sur la partie inférieure, devait, d'après les lois de la physique, produire l'effet d'une sourdine, laquelle, étant enlevée, rendait à la partie inférieure la faculté de vibrer sans obstacle. Septime-Sévère, en rétablissant ce colosse, rétablit la sourdine sur l'instrument. C'est ainsi que le son d'un verre ou d'une corde en vibration s'arrête dès qu'on y pose le doigt. C'est encore d'après la même loi,



(Colosses de Memnon.)

qu'une cloche fèlée rend un son mat, et qu'en isolant ses denx parties, chacune d'elles redevient sonore.

Nous terminerons cet article par une observation, qui ne peut que donner une haute idée de la puissance des moyens mécaniques employés par les Egyptiens dans le transport des masses. C'est que ces énormes statues n'ont pas été extraites des roches au lieu même de leur érection, mais amenées d'une distance de trente lieues au moins, c'est-à-dire du voisinage des carrières de Selselch, où se trouvent les pierres de cette nature.

# MONNAIES DE FRANCE. NOMS. — FORME ET MODULE. — POIDS, TITRE ET VALEURS. — EMPREINTES ET LÉGENDES. (Premier article.)

Nous publierons sur les monnaies françaises des notices historiques succinetes, dégagées de termes purement techniques, et de l'obscurité dont la numismatique et l'art monétaire n'ont été que trop long-temps entourés. Notre intention est d'offrir les empreintes d'un nombre suffisant de monnaies pour donner une idée des variations qu'elles ont éprouvées.

§ 1.—Description des empreinles de monnaies royales méroringiennes.— (Nous désignerons par (A) le côté principal, et par (n) le revers; par lég. la légende circulaire.) Fig. n° 4.—Tiers de sol de Clovis Ir.

(A) Buste du roi, habillé de la toge ou manteau, ceint du bandeau ou diadème. (Lég.) CLODOVIVS REX, Clovis roi.

Ce nom, écrit diversement sur les monnaies (Chlodovius, ou veus, Clodove, vius, est le même que celui de Louis. Clovis a été nommé par des auteurs contemporains, en latin Luduvis, et Hludovieus, Ludovicus comme l'ont été, par la suite, les rois du nom de Louis.

(n) Croix alongée par le bas (patée) (ce n'est que plus tard qu'on adopta généralement la croix à quatre branches égales) entre un A (alpha), et un Ω (oméga). Ces deux signes, qui forment la première et la dernière lettre de l'alphabet grec, fort usités dans les premières siècles du christianisme, se rapportaient à Jésus-Christ, qui a dit dans l'Evangile: « Je suis l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le principe et la fin. »

Fig. nº 2. Tiers de sol de Childebert Icr.

(A) Buste avec collier, bandeau à perles. (Lèg.) CHELDEBERT. (Childebertus, Hildebertus.)

(R) AR, séparés par une étoile et surmontés d'une petite croix, initiales d'Arelate (Arles.) C 1, abréviation de civitas (ville).

Fig. nº 5. - Sol d'or de Clotaire Ier.

(A) Buste drapé, bandeau. (Lèg.) CHLOTARIUS...IA, finales du mot victoria (victoire).

(n) Dans un cercle perlé, terminé en haut par un nœud, croix à pied reposant sur une boulc, entre un met un m, initiales de Massilia (Marseille). Au-dessous de l'm, cinq points en eroix, et un point à gauche; au-dessous de l'm, cinq points en croix. (Lég.) Vic(toria) Chlotari, victoire de Clotaire.

Fig. nº 4. — Tiers de sol d'or à peu près semblable.

(A) (Lėg.) CHLOTARIUS R(EX), Clotaire roi.

(R) VICTORIA CHLOTAR(I). Les dernières lettres des

deux mots, écrits en sens contraires, leur sont communes. Le nom de Clotaire, écrit diversement sur les monnaies,

est le même que celui de Lotaire, Hlotarius, Lotharius.

Fig. nº 5. — Tiers de sol de Chérébert ou Caribert.

Dans un cercle, tête ceinte du bandeau. ( $L\acute{e}g$ .) CHARIBERTUS REX, Caribert roi.

(n) Ciboire, on calice à deux anses, surmonté d'une petite croix.

Le concile de Tours, convoqué par Chérébert, avait ordonné que l'Eucharistie fit placée dans un vase ou ciboire, sur l'autel, au-dessous de la croix, au lieu d'être enfermée dans une colombe ou Saint-Esprit d'or, et confondue parmi les reliques des saints qui ornaient l'autel.

(Lèg.)Banniaciaco fiir, e'est-à-dire, a été fait à Bagneux, nom d'un château ou résidence du roi, près de Paris.

om d'un château ou résidence du roi, près de Paris. Fig. nº 6. — Tiers de sol d'or attribué à Chérébert.

(a) Buste nu, avec collier, double bandeau de perles, sans légende et sans nom de roi.

Le rameau qui est devant la figure était la marque particulière de la ville de Bagnols.

(n) Calice à deux anses. (Lèy.) GAVALETANO FI(IT); fut de chaque côt fait en Gévaudan. Le v est réuni à l'A. Dans l'exergue, ou un anneau; au bas de la pièce, BAN(NACIACO), Bagnols. Il est plus progrande croix.

bable que cette pièce appartient à Sigebert , roi d'Austrasie frère de Chérébert.

Fig. nº 7. - Tiers de sol d'or de Dagobert Ier.

(A) Buste drapé, bandeau à double rang de perles. (Lég.) DAGOBERT(U)S, Dagobert.

(n) Croix à pied, sur une boule, entre un v et un c. Le v est-il l'initiale du nom de la ville où la monnaie a été frappée, et c l'initiale de c ivitas, ville; ou ces deux lettres signifient-elles V(incit) C(hristus) ou C(rux), Dieu ou la Croix triomphe? Un grand nombre de monnaies de la troisième race offrent les mots C(hristus vincit.

(Lég.) DEUS REX, Dieu... Roi. Petite croix entre ces deux mots. Ne serait-ce pas l'origine de la devise Dieu et le Roi? Peut-être cette pièce est-elle de Dagobert II, qui, par humilité chrétienne, disait: Dieu seul est roi.

Fig. nº 8. — Sol d'or de Dagobert Ier.

(A) Tête ceinte du bandeau de perles.

(Lég.) . . GOBERTVS REX , Dagobert roi

(n) Dans un cercle à perles surmonté d'un nœud, croix à pied sur une boule, entre un m et un A, Marseille; un point de chaque côté des bras de la croix, terminée elle-même par un anneau; une petite croix de chaque côté du pied de la grande croix.

MONNAIES MÉROVINGIENNES, OU DE LA PREMIÈRE RACE.



(Lėg.) ELEGIVS M (ONETARIUS), Eloi monétaire. Saint Eloi fut directeur de Monnaie, puis intendant des monnaies et des finances de Dagobert, sous le nom d'argentier du roi. Fig. n° 9. — Tiers de sol d'or de Clovis II.

(a) Tête avec collier, bandeau à perles sans nœud, boule au-dessous de la figure. (Lég.) Parisis civ(ITAS), ville de Paris.

(B) Croix, dont le haut se termine en forme d'ancre ou

de joug, reposant sur un petit triangle, sous les bras de la croix El Ici (vs), Eloi. Saint Eloi continua à être intendant des Monnaies sous Clovis II, et ne fut évêque que la trosième année de son règne.

Fig. nº 10. - Sol d'or de Childéric II.

(a) Buste habillé, tête ceinte du bandeau surmonte d'une croix. La couronne des rois fut, par la suite, habituellement surmontée d'une croix.

(Lėg.) CHILDR ICUS 1, Childérie.

(R) Dans un eerde, croix à branches bifurquées, sur une bonle ovale; ciuq points à ganehe et un à droite du pied de la croix; sous les bras de la croix, M A, initiales de Massilia (Lég.) MASALIE CIVITAS, ville de Marseille.

Fig. nº 11. - Tiers de sol d'or de Childérie II.

(A) Buste avec double collier, bandeau à perles.

(Leg.) Childerie, Childerie.

(B) Croix sans pied. METTIS, Metz, précédé d'une petite eroix.

Ces deux dernières pièces ponrraient bien appartenir à Childéric III, qui posséda en même temps les villes de Marseille et de Metz.

Fig. nº 12. - Tiers de sol de Childebert II.

(A) Buste habillé, double collier, bandeau à perles.

CHILDEBERTYS R(EX), Childebert roi.

(n) Croix au-dessus d'une boule.

(Lėg.) Banis fit, fait à Bar, suivant Duchesne et Blondel; on à Bagneux, on à Bagnols. Voyez lig. n° 5 et 6.

§ 2.—Les antiquares ont appelé médailles ou monnaies miroringiennes celles de la première race, à cause de Mérorée qui a donné son nom aux rois de la première race, comme Charles-le-Grand on Charlemagne a donné le sien aux rois de la seconde, quoique ni l'un ni l'autre ne fût le premier roi de ces deux dynasties. La conformité de noms, de poids, de forme et même d'empreintes ne permet pas de douter que les monnaies des Bourguignons et des Francs, ainsi que celles des Gotts en Espagne, et des autres peuples qui enlevèrent aux Romains leurs provinces d'Occident, ne fuseau d'abord que des in itations des monnaies du Bas-Empire.

Comme l'or est de toutes les monnaies la plus facile à transporter, et la plus recherchée par tous les peuples, celle des Constantin et de leurs successeurs continoèrent long-temps à circuler, surtout dans les contrées qui leur avaient été soumises.

Les espèces d'or farent même désignées jusque sous la troisième race par le nom vulgaire de Bezants d'or, ou Bi-cantines, qu'on retrouve, sinon dans nos actes publics, du moins dans nos vieux auteurs, et notamment dans le célèbre Roman de la Rose.

Les nouveaux souverains des Gaules, à défaut de mines et de matières d'or, lirent refondre les monnaies, considérées désormais comme étrangères, pour en faire frapper à leur coin. Es divent nome employer d'abord à cette fabrication les ouvriers et les ateliers monétaires de leurs prédécesseurs. Nos plus améiennes villes, telles que Lyon, Arles, Marseille, etc., possédaient, dès cette époque, des établissemens de ce genre; quelques mes les ont conservés jusque sous nos derniers rois, et d'autres en jouissent encore.

Nos premières monnaies étaient le sol d'or, le demi-sol et le tiers de sol (du mot latin solidas), par abréviation sol, qu'on a continué à écrire suivant l'etymologie, quoiqu'on prononce sou : il en est souvent question dans la loi salique.

Leur forme, selon l'usage presque sans exception de tous les peuples, était ronde, et plane sur les surfaces; mais dans l'origine elles se frappaient, comme autrefois chez les Grees et les Romains, sur des lentilles coulées. Il en résultait que la pièce (dont le metal, cassant fante d'être écroui, était plus comprimé par la percussion au centre qu'à la circonférence, et n'était point maintenu, comme aujourd'hui, dans un cercle d'acier qui en arrondit et polit la tranche) présentait, sur les bords, des fissures plus on moins profondes, et n'était pas exactement circulaire. On prit ensuite le parti de forger le métal en plaques ou lames pour le rendre plus ductile, et lui donner des surfaces planes; mais comme on ne connaissait pas le coupoir ou emporte-pièce, on arrondissait les pièces et on les reduisait au même poids, en les tailfant sur les hords, au hasard et sans précantion, sauf à les rendre un peu plus rondes au moyen du marteau. Elles offrent donc en

général des inégalités d'épaisseur et des contours assez irréguliers, tels que nous les avons indiques, d'apres les pieces originales, dans la plupart des figures ei-dessus. Presque tous les auteurs qui ont poblié des gravures de nos anciennes monnaies, ont trouvé plus símple ou plus satisfaisant à l'œil d'en tracer la circonference au compas, nous ne l'avons fait que pour les figures nºs 1 et 7, al. 1 de donner un exemple de cette pratique commode, mais peu exaete.

Leur module ou diamètre n'excédait pas, pour le sol d'or, 10 lignes (fig.  $n^{\circ s}$  5 et 8) (25 millimètres); — pour le tiers de sol, 8 lignes (48 millimètres).

Le poids du sol resta le même que celui des pièces d'or de Constantinople. On continua à en tailler 72 à la livre romaine qui vant 10 et \(\frac{1}{2}\) de nos oncess, suivant Le Blane, et dont en se servit long-temps en France pour l'or et l'argent. Chaque sol pesait donc 85 grains \(\frac{1}{2}\), ou 4 gros 15 grains \(\frac{1}{2}\), ee qui équivant à 4 grammes 555 milligrammes.

Le titre était communément de 25 karats  $\frac{1}{12}$  (965 millièmes). D'après cela , les sofs d'or vaudraient aujourd'hui, au tarif des Monnaies, et sans déduire la tolérance de titre, 15 f. 2 e., et le tiers de sol , 5 f. 90 c.; mais la valeur intrinsèque des monnaies fut altérée à plusieurs époques , soit par la fraude des fabricans , soit par ordre secret du fise pour augmenter ses bénéfices.

Pour les siècles antérieurs à l'usage, qui ne s'est introduit que fort tard, de consacrer la mémoire des événemens par des médailles, nous n'avons de monomens numismatiques que nos monnaies.

Si elles avaient un caractère plus national et plus conforme à leur double destination; si elles présentaient des costumes, des lègendes, des dates, des noms de rois et de villes, particuliers aux époques de leur fabrication, elles offerraient les renseignemens les plus précieux pour l'histoire et la géographie; mais, d'une part, il ne nous en est parvenn qu'un très petit nombre, et aucun auteur ne s'en est occupé pendant les neuf premiers siècles de notre monarchie; et de l'autre, le peu que nous en possédons laisse souvent à regretter les indications les plus essentielles.

Dans l'état de barbarie où les arts étaient plongés, on imita plus ou moins grossièrement les figures, les eostumes et les diadèmes des empereurs; on emprunta même plusieurs de leurs emblèmes et attributs, tels que leurs aigles, enseignes, trophées, palmes, couronnes, figures de victoire; nos "rois prirent même une partie de leurs titres, comme ceux d'Auguste, de Fainqueur, de Maître ou seigneur (dominus).

L'usage d'écrire les légendes en latin et en majuscules romaines, plutôt qu'en langue et en caractères gothiques ou français, se perpétua, à quelques exceptions près, jusqu'à nos jours.

Ce ne fut que sons François I<sup>er</sup> qu'on commença à inscrire la date de la fabrication. Avant le règne de Henri II on n'avait pas contoine de distinguer, par un chiffre on numero, les différens rois qui portaient le même nom; et l'on ne peut souvent reconnaître avec certitude si telle monnaie appartient à l'un plutôt qu'à l'antre de ces princes homonymes; ainsi celle que l'en a attribuée à Clovis I<sup>er</sup> (lig. 1) poorrait bien appartenir à Clovis II.

Un grand nombre de nos anciennes monnales n'offre pas même le nom du roi (fig. nº 6). Souvent on y trouve celui d'un coute ou d'un baron , et plus souvent encore (même autour de l'effigie du souverain qu'on ne peut méconnaître à sou bandean de perles ou à sa couronne) on lit le nom d'ur Monétaire ou officier de la Monnaie.

Quant aux noms de lieux , parmi cenx qui sont inscrits en tontes lettres , plusieurs se rapportent à des villes , bourgs ou châteaux qui n'existent plus ou sont meonnus : d'autres , empruntés du latin , different beancoup ou entièrement des noms vulgaires (fig. n° 6) ou ne sont indiques que par des initiales qui peuvent se rapporter à differens pays (fig. n° 2 et 12).

Ces diverses eireonstances, et la rareté de nos anciennes

monnaies, en rendent l'étude obscure et difficile; ce qui ne fait au reste qu'y ajouter plus de prix et d'importance, en y attachant tout le mérite de la difficulté vaineue, indépendamment de l'intérêt qu'elles excitent sous le rapport des progrès ou de la decadence de l'art.

On ne peut suppléer au défaut d'indications directes et précises que par des inductions on des conjectures savantes ou ingénieuses, tirées des circonstances relatives au prince et à l'époque, telles que l'espèce de la mounaie, du type, de la légende, du nom de la ville, du comte, on du monétaire.

Les monnaies d'or de la première race, qui se trouvent dans les médaillers des antiquaires et des amateurs, sont presque toutes en or, et offrent pour la plupart l'effigie du roi, tandis que celles de la seconde race ne sont qu'en argent et sous efficie.

Il n'en reste point des quatre premiers rois Pharamond, Clodion, Mérovée et Chilpéric. On ne peut en général leur attribuer celles qui sont empreintes de signes relatifs à la religion ehrétienne, puisque ce fut Clovis qui l'embrassa le premier. Néanmoins, si l'on considère que le christianisme régnait dans les Ganles avant leur conquête par ces premiers rois, et que les Monétaires étaient bien peu surveillés ou jouissaient d'une grande latitude dans leur emploi, on peut facilement présumer qu'ils auront continué par habitude, ou hasardé par zèle, de figurer, sur leurs pièces de monnaie, quelque signe de leur religion, tel que la petite croix (\*\* dont tout chrétien faisait précéder son nom. On peut aussi supposer que les princes l'aient permis quoique païens, soit par tolérance pour les usages et les opinions de leurs sujets, soit par politique, et dans le but de faire acencillir leurs monnaies par des nations jalouses d'un eulte qu'eux-mêmes n'avaient pas encore adopté.

La ferveur recente de la conversion de Clovis et l'influence du clergé dirent naturellement hui faire adopter, de préference à tout autre emblème sur ses monnaies, des signes religieux, principalement celui de la croix, sous differentes formes (fig. n° 41, 5, 9, 41).

Sons Chérébert on Caribert, roi de Paris, on substitua, à la eroix, le ciboire on edice à anses (lig. nº 5, 6); mais l'embième de la croix a toujours prévalu, et a cté généralement adopté sur les monnaies dans tous les pays de la chrétienté. C'est de là qu'est venue l'expression proverbiale de croix on pile, pour indiquer le côté principal on le revers des pièces de monnaie.

— Mylord, dit Polonius à Hamlet en parlant des pauvres comédiens, je les traiterai selon leur meirte. —Ald'sur mon âme! faites beaucoup meux, seigneur, répond le prince... Sil'on traitait chaeun selon son merite, qui pourrait cebapper aux étrivières? Traitez-les selon votre politesse et votre dignité; moindre sera leur mérite, plus il y en aura dans votre bonte.

STAKSPEATE.

# VUES DE GRÈCE. (V. tom. 1es, page 353, et tom. 11, p. 39.) LE PONT DE L'EURIPUS ET LA VILLE D'EGRIPOS.

La ville d'Egripos, que l'on appelait Chaleis dans l'ancienne Grèce, est située sur la côte occidentale de l'île d'Eubée ou de Nègrepont. L'Euripus, qui separe l'île de la terre ferme, est en cet endroit plus serré qu'en aucun antre, et n'a guère que cent dix piels de largeur, et de plus, un rocher le partage en deux parties. « En venant de la Béoce pour traverser dans l'île, dit le voyageur Spon (en 1675) on passe, premièrement, sur un pont de pierre, qui n'a guère que trente pas de long, et qui mène sous une tour au milieu du canal; de la tour dans la ville il n'y a qu'un pont-levis, qui se leve pour donner passage aux galères, » On voit par notre gravure que l'etat des lieux n'a point change depuis cette époque. Dans les temps modernes, Ezripos a été long-temps au pouvoir de la république de Venuse, ainsi qu'une grande partie de la Grèce; et l'on voit encore sur les remparts en ruine qui défendaient jadis la cité du côte opposé à l'Euripus, de nombreuses sculptures représentant les lions ailés de saint Marc. Avant la dernière revolution hellémque, les Tures en étaient les seuls habitans : quant aux Grees, ils étaient relégués avec les Juifs dans une espèce de petit faubourg marchand, au nord de la ville.

Si la Grèce parvient enfin à jouir, comme on doit l'espérer, d'une liberté et d'une paix durables ; s'il est permis à ses habitans, plus heureux et plus unis dans l'avenfe, de laisser l'épée pour la charrue, et les entreprises guerrières pour celles du commerce et de l'industrie, Egripos deviendra, sans aucun doute, l'une des villes les plus populenses et les plus florissantes du pays; ee sera le port marchand de toute l'île d'Eubée, qui n'a aucun port du côté de l'orient; et les plaires fecondes de la Béotie, qui s'étendent le long de la rive de la Morce, en face de la ville, y tronveront un débouché pour leurs produits. De chaque côté du chenal il y a un port : celui qui est situé au nord, quoique peu étendu, est sûr et profond, bon pour la construction des vaisseaux, et capable de contenir plusieurs navires de commerce; eclui qui est situé au midi est partagé en deux autres, et ne pourrait, à cause d'un banc de sable, recevoir que les bâtimens qui tireraient moins de quatorze pieds d'eau; mais en somme, peu de frais et de travaux suffiraient pour permettre à des navires de trois à quatre cents tonneaux de se rendre au lieu du mouillage.

Le détroit offre un phénomène remarquable qui a été l'objet des dissertations de quelques anciens écrivains et de divers voyageurs modernes. On sait que sur la Méditerranée, de même que sur les autres mers dans l'intérieur des terres, on n'est soumis que d'une manière peu sensible au mouvement des marées, qui, tontefois, se font sentir plus ou moins en certains endroits, suivant la configuration des côtes. Contrairement à ce fait général, le détroit de Nègrepont, qui a sept piels de profondeur entre le rocher et les murs de la ville, et senlement trois piels entre le rocher et la Béotie, est agifé de conrans et de marées, extraordinaires surtout par leur irrégularité. Parfois l'eau parcourt, dit-on, huit milles à l'heure : rarement elle est calme, et elle change souvent de direction dans l'intervalle de quelques minutes : sa plus grande rapidité est vers le sud.

La cause immédiate de ce phénomène doit être la variation continuelle du niveau relatif de l'eau au nord et au midi du détroit, dont l'étendue n'est pas assez considérable pour permettre une libre com unication, qui assurerait un niveau constant ou un courant régulier; mais il est difficile de se rendre compte de la combinaison de causes qui expliquerait dans tous les détails la perpétuelle variation du niveau. Les vents variables, surtout eeux du nord-est, doivent avoir une assez grande influence sur ce phénomène. Le courant qui descend des Dardanelles, et qui baigne la côte orientale de l'île, est régulier, mais il doit néanmoins ne pas demeurer étranger à quelques unes des phases de ces variations. Dans l'intéressante lettre du Père Babin, conservée par Spon, on trouve qu'à l'époque des nouvelles et pleines lunes le cours de l'Euripe suit la même loi de marces que l'Océan; et que, dans les jours de quartier, il est dérèglé, et en vingt-quatre heures varie onze, douze, treize et jusqu'à quatorze fois.

On a dit qu'Aristote avait en vain cherché la cause de ce phénomène, et que ne l'ayant pas trouvée, il se noya de désespoir. Cette fable n'a sans doute pour fondement que le fait même de la mort de ce grand philosophe à Chaleis.

premièrement, sur un pont de pierre, qui n'a guère que treme pas de long, et qui mène sous une tour au milieu du canal; de la tour dans la ville il n'y a qu'un pont-levis, qui d'après la tradition, seraient les derniers vestiges d'Aulis où d'après la tradition, seraient les derniers vestiges d'Aulis où

Agamemnon rassembla la flotte pour l'expédition de Troie. C'était en effet le lieu le plus central que pût choisir le grand roi de Mycènes, et le port y est assez large pour avoir contenu aisément les mille raisseaux qu'il dirigea contre Priam.

Lorsque, vers l'an 480 avant J.-C., l'armée des Perses commandée par Xercès fit une descente vers la Grèce européenne, elle stationna quelque temps à l'entrée du golfe Volovis-à-vis l'extrémité septentrionale de l'Eubée: là, diver



(Vue du pont de l'Euripus, en Grèce.)

engagemens enrent licu; une partie de la flotte persane, chargée de reconnaître l'île, fut submergée par une violente tempéte sur la côte orientale, que les marins redoutent encore aujourd'hui à eause de la rapidité du courant des Dardanelles, surtont lorsque ce courant est acern par la violence des vents d'est, contre lesquels il ne se trouve sur l'île aucun de refuge : le reste des vaisseanx de Xercès poursuivit les Grees en traversant le détroit opposé à Egripos, et cette circonstance permet de se faire une idée de la dimension des vaisseaux les plus considérables de ce temps; car il est du moins certain qu'aucun d'eux ne pouvait tirer plus de sept pieds d'ean, et que probablement, pour la plupart, ils tiraient beaucoup moins.

Lectures en famille. - On ne songe pas assez à l'influence que peuvent avoir les lectures de famille bien suivies et bien dirigées. Outre qu'elles créent des habitudes d'intérieur, en réunissant à certaines heures fixes ceux qui habitent sous le même toit, elles agissent sur eux tous en même temps, et, en augmentant le nombre de leurs points de contact, resserrent nécessairement les liens de parenté. A la longue, la communauté d'instruction et d'émotions qui résulte de ces lectures appareille les esprits et les cœurs. On vit dans une même atmosphère de pensées et l'on se comprend réciproquement, parce que l'on a puisé aux mêmes sources ses doctrines. De même qu'au physique l'hygiène et les habitudes d'une famille finissent par influer sur tous ses membres et leur donnent des besoins pareils de nourriture, de vêtemens et d'habitation; de même la communauté d'un régime moral doit leur infiltrer des doctrines et des affections semblables. Faire nos lectures en famille, c'est habituer nos esprits à prendre leurs repas en commun.

De la elepsydre. - La elepsydre est le plus ancien lustru-

ment découvert pour mesurer la durée du temps. Les Egyptiens en attribuent l'invention à Mercure: cependant Pline l'ancien en fait honneur à Scipion Nasica, qui la publia l'an de Rome 155-158 avant Jésus-Christ. Vitruve l'attribue à Ctésibius, mathématicien d'Alexandrie, qui vivait pen après Scipion Nasica, et qui sans doute l'aura pintôt perfectionnée qu'inventée. Vitruve fait la description suivante de la elepsydre de Ctésibius:

a Elle marquait, dit-il, les henres par le moyen de l'eau, qui, passant lentement par un petit trou pratiqué au fond d'un vaisseau, et tombant dans un autre, faisait, en s'élevant insensiblement hausser, dans ce dernier vaisseau, un morceau de liége. Ce liége tenait à une chalne passée autour d'un essieu, et qui avait à son autre extrémité un petit sac rempli de sable un peu moins pesant que le liége. Cette chaine, en faisant tourner l'essieu qui était très mobile, faisait aussi tourner une aiguille qui y était fixée, et qui marquait telle heure sur un cadran. On sent combien cette horloge devait manquer de précision à raison des variations de la température. »

### ERRATA.

Page 25, colonne 2, ligne 27. — En 1826, le droute existait cucore à l'île de France; lisez : en 1626. Page 47, colonne 1, ligne 8. — En 1831, le nombre total des

Page 47, colonne 1, ligne 8. — En 1831, le nombre total des écoles en France était de 50,796; lisez : de 30,796.

Page 59, colonne 1, ligne 36. — Henri II blessé par le comte Gabriel de Montmorency, lisez de Montgomery.

Page 61, colonne 1, ligne 8. — L'une des mains droites d'Ehr-Budr tient une coupe; lisez : l'une des mains gauches. — Ligne 12. — A gauche est le corps de Parawati; lisez : à sa gauche.

Les Bureaux n'abonnement et de vente sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardiere rue du Colombier, nº 50

# SCÈNES DU MOYEN AGE. LE CHIEN DE MONTARGIS. JUGENENT DE DIEU, AU XIV° SIÈCLE.



(Combat du chevalier Macaire et du Chien de Montargis.)

Il n'est aucune chose an monde dont l'existence n'ait été contestée, au moins une fois, et ne fût-ce que par une seule personne. Certains philosophes nient la matière; d'autres nient l'esprit; d'autres se nient eux-mêmes : il n'est donc pas surprenant que des critiques, d'ailleurs très instruits, aient nié successivement la plupart des grands personnages ou des grands évènemens historiques. Résumant tous les doutes émis seulement depuis trois cents ans, on trouve qu'il n'est pas une des traditions historiques un peu anciennes qui puisse être complètement prouvée, et à l'abri de toute contestation. Cependant si donter est souvent une nécessité, dans des limites raisonnables croire est un besoin ; le scepticisme absolu mêne à l'égoisme, à la mort intellectuelle, comme une crédulité sans bornes mêne à l'esclavage de l'àme et du corps, à l'absurde.

Parmi les faits peu importans de notre histoire, qui ont été hautement relégués au nombre des contes, nous remarquons le combat du chien de Montargis.

A quoi bon mettre en question cette sorte de jugement de Dieu ? nous l'ignorons. Il ne nous paralt point nécessaire de nous prononcer pour l'affirmative ou la négative; inventée ou réelle, l'anecdote est curieuse. En l'arrangeant pour les alma-

nachs et les théâtres, on l'a quelque peu altérée; nous la transcrivons telle que le bénédictin Bernard de Montfaucon l'a extraite du Théâtre d'honneur et de chevalerie, de La Colombière, tom. II, pag. 500, chap. xxIII.

« Il y avoit un gentilhomme, que quelques uns qualifient avoir été archer des gardes du roi Charles V, et que je crois devoir plutôt qualifier gentilhomme ordinaire, on courtisan, pour ce que l'histoire latine, dont j'ai tiré ceci, le nomme Aulicus: c'étoit, suivant quelques historiens, le chevalier Macaire, lequel étant envieux de la faveur que le roi portoit à un de ses compagnons, nommé Aubry de Montdidier, l'epia si souvent qu'enfin il l'attrapa dans la foret de Bondy, accompagné seulement de son chien (que quelques historiens, et nommément le sieur d'Audiguier, disent avoir été un lévrier d'attache), et tronvant l'occasion favorable pour contenter sa malheurense envie, le tua, et puis l'enterra dans la forêt, et se sauva après le coup, et revint à la cour tenir bonne mine. Le chien, de son côté, ne bongea jamais de dessus la fosse où son maitre avoit été mis ; jusqu'à ce que la rage de la faim le contraignit de venir à Paris où le roi étoit, demander du pain aux amis de son feu maltre,

et puis tout incontinent s'en retournoit au lieu où le misérable assassin l'avoit enterré; et continuant assez souvent cette façon de faire, quelques uns de ceux qui le virent aller et venir tout seul, harlant et plaignant, et semblant, par des abois extraordinaires, vouloir découvrir sa douleur, et déclarer le malheur de son maître, le snivirent dans la forêt, et observant exactement tout ce qu'il faisoit, virent qu'il s'arrétoit sur un lieu où la terre avoit été fraîchement remuée : ce qui les ayant obligés d'y faire fouiller, ils y trouvèrent le corps mort, lequel ils honorèrent d'une plus digne sepulture, sans pouvoir découvrir l'auteur d'un si exécrable meurtre. Comme donc ce panyre chien étoit demeuré à quelqu'un des parens du défunt, et qu'il le suivoit, il aperçut fortuitement le meurtrier de son premier maître, et l'ayant choisi au milieu de tous les autres gentilshommes ou archers, l'attaqua avec une grande violence, lui santa an collet, et fit tout ce qu'il put ponr le mordre et pour l'étrangler. On le bat, on le chasse; il revient toujours; et comme on l'empêche d'approcher, il se tourmente et aboie de loin, adressant les menaces du côté qu'il sent que s'est sauvé l'assassin. Et comme il continuoit ses assauts toutes les fois qu'il rencontroit cet homme, on commença de soupçonner quelque chose du fait, d'autant que ce pauvre chien n'en vouloit qu'an meurtrier, et ne cessoit de lui vouloir courir sus pour en tirer vengeance. Le roi étant averti par quelques uns des siens de l'obstination du chien, qui avoit été reconnu appartenir au gentilhomme qu'on avoit tronvé enterré et meurtri misérablement, voulut voir les mouvemens de cette pauvre bête : l'avant donc fait venir devant lui, il commanda que le gentilhomme soupconné se cachât au milieu de tous les assistans qui étoient en grand nombre. Alors le chien, avec sa furie accoutumée, alla choisir son homme entre tons les antres; et comme s'il se fût senti assisté de la présence du roi, il se jeta plus furieusement sur lui, et par un pitoyable ahoi, il sembloit crier vengeance, et demander justice à ce sage prince. Il l'obtint aussi; car ce cas ayant paru merveilleux et étrange, joint avec quelques autres indices, le roi fit venir devant soi le gentilhonune, et l'interrogea et pressa assez publiquement pour apprendre la vérité de ce que le bruit commun, et les attaques et aboiemens de ce chien (qui étoient comme autant d'accusations) lui mettoient sus; mais la honte et la crainte de mourir par un supplice honteux, rendirent tellement obstiné et ferme le criminel dans la négative, qu'enfin le roi fut contraint d'ordonner que la plainte du chien et la négative du gentilhomme se termineroient par un combat singulier entre eux deux, par le moyen duquel Dieu permettroit que la vérité fût reconnue. Ensuite de quoi , ils furent tous deux mis dans le camp, comme deux champions, en présence du roi et de toute la cour : le gentilhomme armé d'un gros et pesant bâton, et le chien avec ses armes naturelles, avant sculement un tonneau perce pour sa retraite, pour faire ses relancemens. Aussitôt que le chien fut lâché, il n'attendit pas que son ennemi vint à lui ; il savoit que c'étoit au demandeur d'attaquer; mais le bâton du gentilhomme étoit assez fort pour l'assommer d'un seul coup, ce qui l'obligea à courir çà et là à l'entour de lui, pour en éviter la pesante chute; mais enfin tournant tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, il prit si hien son temps, que finalement il se jeta d'un plein sant à la gorge de son ennemi, et s'y attacha si bien qu'il le renversa parmi le camp, et le contraignit à crier miséricorde, et supplier le roi qu'on lui ôtât cette bête, et qu'il diroit tout. Sur quoi les escortes du camp retirerent le chien, et les juges s'étant approchés par le commandement da roi, il confessa devant tous qu'il avoit tué son compagnon, sans qu'il y ent personne qui l'ent pu voir que ce chien, duquel il se confessoit vaincu... L'histoire de ce chien, outre les honorables vestiges peintes de sa victoire qui paroissent encore à Montargis, a été recommandée à la postérité par plusieurs auteurs, et singulièrement par Julius Scaliger, en son livre contre Cardan, exerc. 202. J'oubliois

de dire que le combat fut fait dans l'île Notre-Dame, « Ce duel, ajoute Montfaucon, se sit l'an 4571. Le meur-

trier étoit réellement le chevalier Macaire, et la victime s'appeloit Aubry de Montdidier. Macaire fut envoyé au gibet, suivant des mémoires envoyés de Montargis, »

La gravure que cet auteur donne dans ses Monumens de la monarchie française, est empreinte du goût de la renaissance; les costumes sont en partie romains. Nous avons cru devoir être plus fidèles à la vraisemblance, et donner aux personnages les costumes du xtve siècle.

## DES CONTRASTES DANS LES COULEURS.

Dans la 8º livraison, nous avons promis de donner quelques détails sur les phénomènes curieux que présentent dans certaines circonstances les objets colorés; nous allons les emprunter aux souvenirs de deux leçons faites dernièrement aux Gobelins par M. Chevreul, professeur dans cet établissement, à qui l'on est redevable de la nouvelle théorie. Nous regretterions de nous borner à ces légers détails sur des déconvertes qui penvent être utiles à tant d'applications dans les arts, si nous ne savions que M. Chevreul est sur le point de publier un ouvrage où sera renfermé l'ensemble de tous les résultats qui sont le fruit de ses études.

Il est une expérience curieuse, que chacun peut essayer, la voici : fixez pendant quelques instans un carré rouge placé sur du papier blanc, vous ne tarderez pas à le voir bordé d'une bande de rert faible; et si, après avoir continué longtemps de le fixer, vous portez les yeux sur un nouveau fond blanc placé à quelque distance, vous apercevrez sur celui-ci un carré de même dimension que le rouge, mais d'un rert faible.

Ainsi l'œil, qui vient d'éprouver la sensation du rouge, apprécie d'une façon particulière les objets colorés qui lui sont présentés, et leur superpose une teinte rerte; réciproquement, s'il a d'abord fixé du vert, il superposera une teinte rouge. Ces deux couleurs sont dites complémentaires l'une de l'autre.

Cette propriété n'est pas seulement vraie pour le ronge et le vert; par des expériences très précises on a formé le tableau suivant.

Vert azur. - Complément : - Rouge. Viotet. . . . . . . . . . . Jaune légèrement verdâtre. Bleu... Orangé. Indigo... Jaune légérement orangé.

Deux couleurs complémentaires jouissent aussi de la propriété de reformer le blanc par leur mélange. C'est-à-dire que la lumière blanche étant composée de rayons diversement colores; lorsqu'elle tombe sur un corps, une certaine partie de ces rayons est absorbée, les autres sont réfléchis, et le corps paralt coloré par les derniers. Or, ces rayons absorbés et ces rayons réfléchis, réunis de nouveau entre eux, reproduiraient la lumière blanche dont ils étaient les élémens. - Leur nom de complémentaires leur vient de cette propriété.

Passons maintenant aux phénomènes qui ont reçu de M. Chevreul le nom de contrastes simultanés.

Si vous regardez à la fois (simultanément) deux bandes d'étoffe ou de papier différemment colorées et placées l'une à côté de l'autre, vous reconnaîtrez, dans les tons et les nuanees, des modifications qui seront plus ou moins sensibles suivant la délicatesse de l'œil qui les appréciera, et selon la nature même des couleurs. Tontes les modifications dépendent de cette loi, due à M. Chevreul, que l'ail étant impressionné simultanément par deux coulcurs qui se touchent, il les voit le plus dissemblables possible.

Eclaircissons ceci. Prenez deux gros écheveaux de laine C C' teints en cramoisi foncé et tout-à-fait identiques; prenez-en deux autres c c', teints du même cramoisi , mais faible, et aussi tout-à-fait identiques. Placez-les dans l'ordre suivant sur une table : C ... C'c' ... c , de façon que C'c' se touchent, et vous remarquerez parfaitement que C'est plus sonce que C, et au contraire que c'est plus clair que c.

Ainsi, lorsqu'un ton foncé est placé à côté d'un ton clair, le ton foucé augmente encore et le clair s'affaililt, e'est-à-dire, selon la loi ci-dessus énoncée, que la dissemblance entre les tons des couleurs s'accroit par leur juxta-position. Cette expérience est très sensible; et si, pendant que l'œil est fixé sur les quatre écheveaux, le démonstrateur, prenant, par exemple, C et C', les change respectivement de place, on perçoit pendant ce transport la modification des tous qui s'effectue entre les deux cramoisis, C' redevenant identique avec C, et ensuite moins foncé que lui.

Voici une autre expérience, qui est à la portée d'un plus grand nombre de personnes, et qui montre le fait précèdent d'une manière encore plus frappante. — Divisez une feuille de papier en bandes égales 1, 2, 3, etc.; mettez sur toute la

| a  | b | c | d | е | f | g | h | i | j |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| =t |   | 2 |   | 3 |   | 4 |   | 5 |   |
| a  | b | С | d | e | f | g | h | i | j |

feuille une teinte plate d'encre de Chine; quand celle-ci est sèche, mettez-en une seconde en réservant la bande 1, puis une troisième en réservant les bandes 1 et 2, etc., vous aurez une suite de bandes dont la teinte devient de plus en plus foncée en partant de la première. Eh bien , placez-vous à quelque distance, et vous remarquerez que chaque bande, au lieu de présenter une teinte plate, offre deux nuances bien sensibles : la bande 4, par exemple, paraîtra plus foncée le long de la zone gg, et plus claire dans la zone hh, qu'elle ne l'est réellement. Rappelons-nous, en effet, ce qui a été énoncé: 4 étant plus foncé que 3, la zone gg doit hausser de ton à côté de la zone ff; et 4 étant plus clair que 5, la zone hh doit baisser de ton à côté de la zone ii; par cette double raison, la zone gg et la zone hh doivent paraître de teintes différentes. Voulez-vous retrouver la teinte plate, il suffit de cacher avec des écrans de papier blanc les bandes 3 et 5.

Voyons maintenant ce qui arrivera si nous mettons ensemble de l'orangé et du violet, du vert et du violet, etc.? Rappelons-nous ici ce principe précédemment énoncé : l'acil étant impressionné simultanément par deux couleurs qui se touchent, il les voit le plus dissemblables possible : et tàchons de prévoir ce qui doit se présenter; mais pour débarrasser les explications de la forme scientifique, empruntons le langage des peintres, qui admettent, dans la pratique, trois couleurs simples, le rouge, le janne et le bleu, avec lesquelles ils composent les autres; c'est-à-dire qu'ils font l'orangé de conge et de janne, le vert de janne et de bleu, l'indigo et le violet de bleu et de rouge en différentes proportions.

Soient deux bandes juxtaposées, l'une de vert, l'autre de violet. Le vert se compose de bleu et de jaune, le violet de ronge et de bleu. Il y a un élement commun, le bleu, et il est clair que la dissemblauce, entre le vert et le violet, s'accroîtra par l'affaiblissement de cet élement : c'est ce qui a lieu en effet : le vert perd de son bleu et paraît plus jaune, le violet perd de son bleu et paraît plus jaune,

On observera des effets semblables dans tous les groupes de deux couleurs composées, qui ont une couleur simple pour clément commun. Ainsi l'orangé et le vert étant juxtaposés, l'orangé paraît plus rouge et le vert plus bleu, chacun perd de son jaune.

Soient maintenant du rouge et du violet. Le violet pêrdra de son rouge; cela se devine facilement d'après ce qui prècède: mais le rouge prendra du jaune; et ceci demande une explication. Bappelons-nous que le violet a le jaune pour conleur complémentaire; or, deux couleurs complémentaires n'ont aucun élément commun, et par conséquent sont à l'état le plus dissemblable possible; ainsi, dans le cas qui nous occupe, le rouge prendra du jaune pour accroître sa dissemblance d'avec le violet.

On observera des effets semblables en juxtaposant une couleur composée et une couleur simple qui se trouve dans cette condeur composée. Ainsi, pour l'orangé et le rouge, l'orangé devient plus jaune, et le rouge prend du bleu complémentaire de l'orangé; de même, pour le violet foncé et le bleu, le violet perd du bleu et paraît plus rouge, le bleu prend du jaune complémentaire du violet. Ce dernier assortiment est désagréable, et les nuances que prennent les deux couleurs par leur juxtaposition, sont celles de couleurs qui auraient été nortées au soleil.

Les exemples qui précèdent suffisent pour faire comprendre la loi des contrastes simultanés. Dans un dernier article nous parlerons des applications dont ces résultats sont susceptibles dans les arts.

### GUY-PATIN.

Guy-Patin était un célèbre médecin du commencement du XVII° siècle; il fut nommé, en 1654, professeur au Collège de France, et se rendit fameux par l'élégance avec laquelle il parlait et écrivait en latin. Il poussait si loin l'admiration pour les auteurs anciens, qu'il disait souvent que cela lui serait égal de quitter ce monde, s'il pouvait être sûr de rencontrer dans l'autre Aristote, Cicéron, Gallien et Virgile. Ses bons mots ne lui firent pas moins de réputation que son savoir ; l'agrément de sa conversation était tel , que les grands se le disputaient; et quelquefois, lorsqu'il allait diner chez l'un d'eux, un louis d'or placé sous son assiette était un appât dont on se servait pour l'engager à revenir. Vers cette époque commencèrent les querelles des médecins sur les propriétés du kinkina et de l'antimoine, et l'usage qu'il convenait d'en faire. Guy-Patin, sectateur passionne des vieilles doctrines, s'opposa de tout son pouvoir à l'introduction de ces deux remèdes en médecine. Il poursuivit leurs partisans avec un acharnement que la violence de son caractère et le mordant de ses railleries rendaient redoutable. Il avait formé un registre où étaient inscrits les noms de toutes les personnes qu'il prétendait avoir été tuées par l'antimoine et le kinkina. « C'est, disait-il, le martyrologe de l'antimoine, » et il ajoutait : «Asclépiade pensait que le devoir d'un excellent médecin est de guerir les malades surement, vivement et agreablement. Nos antimoniens nous envoient dans l'autre monde, sinon agréablement, du moins sûrement et vivement. » La dispute devint si vive entre lai et le médecin Joseph Duchesne, son antagoniste, que le parlement ordonna à la faculté de se réunir pour prononcer sur les vertus de l'antimoine. Le 26 mars 1666, une assemblée de médecins décida, par l'organe de quatre-vingt douze de ses membres, que l'antimoine serait admis désormais au nombre des purgatifs. A cette contrariété vint se joindre, pour Guy-Patin, un nouveau malheur. Son fils, médecin comme lui, ayant encouru la disgrace de Louis XIV, fut envoye en exil. La douleur qu'en éprouva Guy développa les premiers germes de la maladie qui le conduisit au tombeau quelques années après. Il mourut en 1672.

Voici le portrait qu'on a fait de lui :

« Guy-Patin était satirique depuis la tête jusqu'aux pieds. Son chapeau, son collet, son manteau, son pourpoint, ses chausses, ses bottines, tout cela faisait nargue à la mode et procès à la vanité; il avait dans le visage l'air de Cicéron, ct dans l'esprit le caractère de Rabelais. Sa grande memoire lui fournissait de quoi parler, et il parlait toujours. Il était hardi, téméraire, inconsidéré, mais simple et naît dans ses expressions. Sa bibliothèque était nombreuse. Il avait proms phisieurs ouvrages au public, entre autres une histoire des médecins édèbres; mais il n'a pas tenu sa promesse.»

On trouve dans les lettres qu'il a laissées beaucoup de détails curieux sur l'histoire des savans, sur la fronde, les jésuites et les jansénistes, sur Molière, etc.

# LE FRONTON DE LA MADELEINE.

(Voyez le monument, page 49.)

Le programme imposé aux sculpteurs qui ont concouru pour le basrelief du fronton de la Madeleine était ainsi conçu:

« A l'heure du jugement dernier, le fils de Dieu sépare les bons des méchans; les vertus sont récompensées, les vices plongés dans la réprobation éternelle. »

Le projet de M. Lemaire a été préféré à ceux de ses concurrens. Nous donnons ici l'esquisse fidèle de son bas-relief que nous avions seulement indiquée à la bâte à l'époque où le fronton a été découvert.

La figure de Jésus-Christ, principal personnage de la scène, est plus âgée qu'on ne la présente ordinairement : le calme divin du juge repose sur ses traits : ses mains étendues partagent les deux groupes; à sa droite, un ange tient la trompette qui a appelé les morts au jugement ; près de l'ange sont trois figures de femmes, la Foi qui eroise ses bras avec eonviction, l'Espéranee qui s'appuie sur une ancre, et une jeune vierge qui porte la couronne du martyre; derrière elles, la Charité et deux enfans; à l'extrémité, un ange réveille une sainte qui a une eroix de bois sur la poitrine; sous sa tête, une pierre de tombeau renversée sur une urne funéraire porte cette inscription : Ecce dies salutis, Voici le jour du salut. A la gauche du Christ, la Madeleine à genoux implore le pardon des damnés; un ange armé d'une épée de feu chasse les vicieux, représentés sous divers caractères. A l'extrémité de cette partie du fronton , un démon entraine au supplice une femme que déjà dévorent à demi les flammes Sur une pierre, on lit cette inscription: I'æ impio! Malheur à l'impic!

Ce fronton est sans aucun doute l'une des œnvres de seulpture les plus importantes qui aient été faites depuis-long-temps; son tympan n'a pas moins de 460 pieds à sa base, et de 20 pieds de hauteur.

Les dimensions du fronton du Panthéon de Paris sont à peu près semblables.

Le fronton de la Chambre des députés a 90 pieds sur 46; celui du Panthéon d'Agrippa, à Rome, 91 pieds sur 49; celui du temple de Minerve, à Athènes, 401 pieds sur 44.

DES FRONTONS EN GÉNÉRAL.

Le fronton est une des formes architecturales dont l'origine se conçoit le plus facilement; on y retrouve en effet l'indication fidèle des toits en bois; aussi, dans les pays où le climat et les matériaux ont permis d'adopter un autre système, par exem-



ple, en Egypte, eette forme angulaire de comble ne se retrouve nulle part, et les couvertures des édifices sont généralement de vastes plate-formes horizontales composées de grandes dalles de granit.

La forme du fronton étant assujétie à l'inelinaison du toit, a dú subir diverses modifications, selon les néeessités des pays dans lesquels elle a été successivement adoptée; c'est ainsi que l'on voit l'augle du fronton, d'abord très obtus dans les monumens de la Grèce, devenir plus aigu dans les monumens romains, puis se soumettre, dans le nord, à l'extrème élévation que le climat exige dans l'édification des couvertures.

En Grèce, le fronton, qui, originairement, n'était autre chose que l'extrémité du comble (ce que nous appelons le pignon), devint bientôt une des plus belles parties de la décoration des édifices : on lui assigna des proportions; on s'appliqua à en embellir les contours, qui dûrent alors servir de cadre à de vastes conceptions seulpturales, dans lesquelles les artistes les plus habiles furent appelés à retracer des sujets analogues à la destination du monument, dont ils devenaient ainsi de magnifiques frontispices.

Les aneiens ont, comme dans toutes leurs œuvres, apporté une grande variété dans le genre de décoration qu'ils ont appliqué aux frontons : il est plus que probable que le premier mode qu'ils adoptèrent fut simplement l'emploi de la peinture sur le stue; puis ensuite, les arts plastiques s'étant développés, on orna les frontons de ligures en terre cuite; et enfin, à l'époque où les arts eurent atteint au plus hant degré de splendeur, l'emploi des matières les plus riches et les plus belles fut introduit dans la décoration des frontons comme dans les autres parties des édifiees; les bas-reliefs qui les ornaient furent taillés dans le marbre ou fondus en bronze, auquel on ajouta de plus l'éelat de la dorure.

Vitruve, en parlant des temples aracostyles, dit: « qu'on a contume d'orner leurs frontons de statues en terre cuite ou en bronze doré, comme on le voit aux temples de Cérès et d'Hereule, qui sont près du grand cirque, et au capitole de Pompeia. » VIT., liv. III, eh. 2.

Pline parle des frontons en terre enite comme devant durer plus que l'or. PL., liv. xxxv, ch. 12.

Ce fut particulièrement à leurs temples que les Grees et les Romains appliquèrent l'usage du fronton, et cette forme était devenue pour eux un type tellement caractéristique de ce genre de monumens, que Cicérou disait : « Si on avait eu à bâtir un temple dans l'Olympe où il ne saurait y avoir de pluie, il eût encore fallu lui donner un fronton. » C1c. , de Orat. , liv ur

Ce passage de Cicéron démontre tout à la fois l'idée primitive qu'il attachait au fronton, et le sens significatif que l'art avait su lui imprimer.

Lorsque les modernes décorent le tympan d'un fronton de plusieurs figures, ils ont coutume de les faire adhérentes au fond, et senlptées dans la pierre même qui compose la construction de l'édifice; et l'ensemble de ccs figures, quelle que soit d'ailleurs leur plus ou moinș de saillie, forme ce qu'on appelle un bas-relief, tandis qu'au contraire les anciens avaient l'usage de rapporter dans le tympan du fronton des figures complètement isolées et sculptées séparément en ronde-bosse. Telles étaient celles qui décoraient le fronton du temple de Minerve (le Parthénon), à Athènes. Une partie de ces figures en marbre se voient au Musée britannique à Londres, où elles ont été apportées par lord Elgin. Nous citerons comme autres exemples de cette manière de placer ainsi des figures en ronde-bosse dans les frontons : les statues de Niobé et ses enfans, qui sont à la galerie de Florence, et les onze figures trouvées en 1811 sous les ruines du peristyle d'un temple à Egine, et qui ornaient bien certainement le tympan de son fronton.

Le fronton du Panthéon d'Agrippa, à Rome, était décoré de figures en brouze scellées au tympan, comme on peut en juger par les traces qui subsistent encore.

#### VILLE D'YORK.

La ville d'York, située dans le York-Shire, à environ 55 lieues au nord de Londres, est considérée comme la seconde ville du royaume et la capitale de l'Angleterre septentrionale. Cependant, sous le rapport de la population et sous celui des richesses, du commerce et de l'industrie, elle est fort inférieure à Bristol, Liverpool, Manchester, Hull, etc. C'est sur son autiquité et sur ses souvenirs historiques que repose le respect encore attaché à son nom.

York est l'antique Eboracum, ville romaine, que les empereurs préféraient à Londres pour leur résidence habituelle. C'est dans cette ville où il avait établi son quartier-genéral, que mourut, en l'an 211, l'empereur Sévère, dont trois montiques voisins ont encore conservé le nom. Un siècle plus tard, la mort y frappa Constance Chlore; Constantin, fondateur de



(Vue de la ville d'York.)

Cempire d'Orient, y naquit, selon quelques auteurs, d'une nère anglaise, et y revêtit la ponrpre.

Le maire de la ville d'York est le seul maire du royaume ni jouisse, comme celui de Londres, du titre de lord: il porte dans les cérémonies un riche manteau d'écarlate et une chaîne d'or massif.

Le commerce étranger y était autrefois considérable; mais depuis la fondation du port de Hull, à la fin du XIII' siècle , il est considérablement tombé. Cependant, les navires de 90 tonneaux peuvent remonter la rivière Ouse jusqu'à York. En 1851, la population qui, dix ans auparavant, n'était que de 21,000 habitans, s'est élevée à 26,000 environ. Il s'y tient de grandes foires, des courses de chevaux renommées, et des assises célèbres.

Il y a dans les environs de cette ville un établissement pour les fous, instituté par les quakers, et destiné aux indivilus de leur eroyanee. « Tout semble gouverné par la raison dans cet asile de la démence, dit le voyageur Simon, qui visita ee pays en 1811; ses habitans, propres et bien tenus, se meuvent en liberté, sans bruit et sans désordre, et, à leur air grave et réservé, on voit qu'ils se sonviennent toujours d'avoir été quakers. J'observai pourtant dans le grand jardin quelques hommes en chapeaux rabattus qui se promenaient à grands pas et avec beaucoup d'agitation, mais tonjours avec les mains dans les poelnes, et j'aperçus à la fin que leurs poirets y étaient attachés. On me raconta quelques traits singuliers, entre autres celui-ci : une jeune folle très vigourense, mécontente d'une des domestiques, la renverse sur le plan-

cher, et, lui mettant le genou sur la poitrine, en lui serrant le cou : « Je ne sais à quoi tient que je ne t'étrangle ; je suis » folle, et l'on ne pourrait rien me faire pour cela. »

La ville d'York est bâtic dans la plaine la plus étendue de la Grande-Bretagne; vue à quelque distance, elle se distingue par le grand nombre de pyramides et d'aiguilles qui, s'élevant d'entre les maisons, signalent ses nombreuses églises paroissiales, réduites à vingt-trois, de quarante-quatre qui y étaient autrefois établies. Mais, par-dessus tout, apparaissent l'énorme masse et les tours sonreilleuses de la célèbre cathédrale comme sous le nom de Minster (York-Minster). La gravure en reproduit fidèlement l'aspect. C'est un des plus remarquables monumens gothiques de l'Angleterre; il est plus grand que l'abbaye de Westminster.

On y conserve parmi les reliques une corne d'ivoire dont il est question quelque part dans les productions de Walter-Scott; c'est celle du roi saxon Ulphus, qui, voyant que sa succession serait un sujet de discorde pour ses enfans, tésolut de les mettre d'accord, et pour cela se rendit à York avec la corne dans laquelle il buvait, la remplit de vin, et, fléchissant le genou d vant l'autel, donna à Dieu et à saint Pierre ses domaines et possessions, laissant sa coupe en témoignage de ce don.

Trait d'héroïsme d'un soldat français à Sarrelouis, à la fin du XVIIe siècle. - Dans les premières années de notre vie, pour fermer nos jennes cœurs à l'égoïsme et à la lâcheté, on nous raconte des traits d'héroïsme empruntes à l'histoire ancienne, par exemple, l'action de Mucius Scovola, qui se brûla la main droite pour la punir d'avoir manqué Porsenna, l'ennemi de sa patrie. L'éloignement des temps grandit ces actions, et les rend plus solennelles pour l'imagination. Dans l'avenir, après un intervalle que personne ne saurait mesurer aujourd'hui, on donnera sans doute aussi pour modèles d'héroïsme aux enfans d'un autre âge et d'une autre civilisation des faits de l'histoire de notre France, où , à la grandeur d'âme quelquefois un peu barbare et emphatique des Romains, s'est unie la grandeur du sacrifice et de l'abnégation du chrétien. Les pages de nos annales qui seront bien des fois rédigées de nouveau d'ici à ces époques lointaines, abonderont en illustres exemples dont une partie ne nous est peut-être pas encore révélée à nous-mêmes pour notre histoire passée; car chaque jour nous voyons exhumer des souvenirs et des mémoires dont nous ne soupçounions pas l'existence. Tel est ce beau trait, chrétien bien plus que paien, français bien plus que romain, publié récemment dans les Mémoires de Mirabeau :

« En faisant sa revue, mon grand-père (Jean-Antoine de Riqueti, marquis de Mirabeau) vit un soldat qui tenait mal son fusil sur l'épaule; quand il voulut en faire la remarque, le major lui dit à demi-voix : « Monsieur , vous saurez ce que c'est. » Ils passèrent, et il lui raconta le fait suivant : «Le régiment était à Sarrelouis, et, dans les places, il était, comme il est, défendu aux soldats par un ban général, de mettre l'épée à la main, sous peine d'avoir le poing coupé. Cet homme trouve deux de ses camarades qui se battent, court à eux, et suivant la règle qui dit qu'il ne faut jamais séparer deux épées croisées qu'avec une épée, il tire la sienne, se jette entre eux, et leur dit : « Amis, que faitesyous?» La garde accourt, les deux coupables fuient, et le eaporal (car c'en etait un), qui reste parce qu'il n'avait rien à se reprocher, est saisi l'épée à la main et conduit au corpsde-garde. Il raconte la chose telle qu'elle est; on assemble un conseil de guerre : il y paraît avec fermeté, et répète la vérité. On lui demande le nom des coupables, et sur son refus de les dénoncer, on le menace de lui faire subir la peine qu'il a encourue, quoique avec de bonnes intentions. Il répondit : «Je les connais, messieurs, mais je ne les nommerai pas, et moins encore pour les mettre à ma place! Qui de vous dénoncerait son camarade? non, je sauverai denx hommes au roi. Peu de soldats sont sûrs de rendre un tel service. J'ai encouru la peine, je la subirai. Je demande seulement une grâce, c'est qu'on veuille bien ne me faire perdre que le poignet gauche, afin que je puisse encore tirer l'épée pour de plus belles occasions. » La lettre de l'ordonnance fut suivie dans toute sa rigueur; le digne-soldat fut condammé, et remercia de l'échange du poignet qui lui fut accordé. Arrivé au billot, il dit au bourreau; « l'ai subi l'humiliation et l'appareil pour l'exemple, c'est là la peine; le reste est ordre du roi, je l'exécute, il doit l'être de la main d'un soldat; retire-toi, et me donne le couteau. » Il le prend en effet, et d'un coup fait sauter son poing gauche.

«C'était là, ajoute Mirabeau, le soldat qui soutenait du mognon la crosse de sou fusil!»

Singulier temps, que celui où le nom d'un tel homme n'a pas même été conservé!

α — Ce caporal tient mal son fusil. — Vous saurez ce que c'est. »

On passe, le major raconte.

« — Le fait est curieux. — Vous me faites honneur, répondit sans doute le major. »

## ARCHIVES DU ROYAUME

DECRETS DE L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE. — CANUS. —
DESCRIPTION DE L'HOTEL SOUBISE. — DEUX SECTIONS
D'ARCHIVES.

Avant la révolution, tout couvent avait sa chronique, toute grande famille possédait des chartes pour constare les tirres et conserver la mémoire des hauts faits de ses ancères. Ces chartes, léguées par les générations qui s'éteignaient à des générations naissantes, formaient autant d'histoires qu'il y avait de châteaux, de familles nobles et puissantes, ou de couvens dans le pays; histoires purement individuelles, particulières, ne se rattachant à celle de la nation que par le récit du rôle qu'avaient joué, dans tel ou tel évènement isolé, les individus auxquels chacune d'elles était exclusivement consacrée, La révolution conçut l'idée de rassembler tous ces témoignages du passé religieusement conservés dans les monastères et dans les châteaux, et d'en former un immense faisceau de documens propres à faciliter les recherches des écrivains qui entreprendraient l'histoire de la France.

Cette pensée fui la base des décrets des 4 et 7 septembre 1790, où l'Assemblée constituante ordonna la réunion des chartes, actes, titres, relatifs soit à l'administration du royaume, soit à l'histoire des provinces, des familles, ou des couvent. Le depôt de toutes ces pièces eut lieu dans l'excouvent des Capucins, situé rue Saint-Honoré, et qui prit alors le nom d'hôtel des Archives du royaume. L'Assemblée se sépara avant d'avoir déterminé les formes de la nouvelle institution. La Convention ordonna la translation des archives aux Tuileries, y préposa une administration spéciale, à la tête de laquelle elle plaça un de ses membres, Camus, qui depuis, chargé par elle de se rendre en qualité de commissaire pour examiner la conduite de Dumouriez, fut livré par ce général aux Autrichieus, et retenu captif en Bohème.

Rentré en France après quelques aunées, Camus fut appelé de nouveau à la direction des archives. Bonaparte, alors premier consul, ordouna leur transport au palais Bourbon. Mais Camus résista, parla raison qu'une loi les ayant placées aux Tuileries, une loi seule pouvait les en retirer. Bonaparte céda, et les archives restérent aux Tuileries, jusqu'à ce qu'un décret, daté du 10 mars 1810, les cût définitivement transferées à l'hôtel Soubise, où elles sont actuellement.

Cet hôtel, situé rue du Chaume, au Marais, occupe l'espace compris entre les rucs de Paradis et du Grand-Chautier. Il est remarquable, à l'extérieur, par une tourelle ronde terminée en pointe, et indiquant que déjà plusieurs siècles se sont écoulés depuis le jour de la fondation. Il fut bâti, en 1556, par le cardinal Charles, et le duc de Guise, sur le terrain des hôtels de

Clisson, de Laval, et de plusieurs antres maisons. Henri Icr, duc de Guise, ne négligea rien pour faire de cette résidence une des plus belles de Paris, et appela à son aide, pour la décorer, les artistes les plus célébres du xviº siècle, Nicolo, Primatice, maître Roux. Les peintures de la chapelle ctaient de Nicolo. Le prince de Soubise, à qui cet hotel appartint depuis, et qui lui donna son noni, consacra des sommes immenses à son embellissement. Il fit construire la cour et le grand portique qui subsistent encore. Ce portique, de dessin demi-circulaire, forme l'entrée principale sur la rue de Paradis. Il est orne de colonnes corinthiennes, qui, avec leur corniche surmontee de trophées, forment un ensemble d'un assez bel effet. La cour, entourée à droite et à gauche d'une colonnade d'ordre dorique, qui s'etend sur toute sa largeur, donne une idée de la magnificence des seigneurs propriétaires de l'hôtel. Les appartemens, par leur éclat, repondaient à la beauté du dehors. Mais il ne reste plus de toute cette splendeur que deux ou trois salons décores dans le goût du siècle de Louis XV, c'est-à-dire surcharges de guirlandes et de festons dores, ou bien de peintures dans les styles de Watteauet de Boucher. L'état de vétusté de ces ornemens, et surtout leur délabrement, indiquent assez que depuis long-temps elles ont été abandonnées par leurs premiers propriétaires. Quant aux autres salles, sauf une suite de portraits représentant tous les hommes illustres, peintres, poètes, seulpteurs, etc., etc. du xvie siècle, elles n'ont rien de eurieux. Leur caractère primitif a disparu sous les travées de menuiserie, les cases et les tablettes destinées à recevoir les archives. Là sont rangés, avec ordre, dates par dates, époques par époques, tous les papiers composant la collection.

Les archives se divisent en deux sections : archives du royaume, archives domaniales.

La première section comprend l'ancien trèsor des Chartes (ce sont vingt volumes in-folio, manuscrits, qui contiennent les actes des différens règnes, depuis et y compris Philippe-Auguste) et tous les actes administratifs qui, n'étant plus d'aucan usage, rentrent dans le domaine de l'histoire, et prennent désormais le nom d'archives.

Plusieurs de ces pièces sont remarquables par leur ancienneté: nous avons vu une charte remontant à l'an 620. C'est une donation faite, par le roi Clotaire, en faveur de l'abbaye de Saint-Denis. Elle est écrite sur papyrus; les caractères en sont fort bien dessinés, mais fort difficiles à reconnaître maintenant. Plusieurs savans attachés à l'administration sont exclusivement chargés de déchiffrer ces sortes d'hiéroglyphes.

La seconde division se compose des archives domaniales, on plans topographiques de toutes les provinces françaises, selon leur circonscription avant 1789. A ces plans sont rémis ceux des domaines particuliers, abbayes, seigneuries, etc., tels qu'ils se trouvaient lorsque la révolution les déclara propriètés nationales.

Lors des conquêtes de l'empire, la collection des archives s'acerul de toutes celles des nations vaincues par nous. Mais au retour des Bourbons, nous fûmes obligés de restituer ce que nous avait donné la victoire.

Cette immense quantité de papiers occupe la totalité de l'hôtel depuis l'escalier jusqu'aux combles. C'est dans ces vastes salles que dort l'histoire de France, en attendant ceux qui, unissant la patience au génie, oseront soulever la poussière qui recouvre ces vestiges des siècles passés, les interroger, établir un lien entre les faits, et préparer ainsi tous les élémens d'une histoire nationale complète.

EFFETS DU TREMBLEMENT DE TERRE DE CALABRE, EN 4785.

( Voyez tome Ier, page 135.)

La Calabre et les contrées qui l'avoisinent sont exposées à de fréquens tremblemens de terre, à cause de la proximité

de la grande région volcanique méditerranéenne. Les épouvantables commotions de la fin du dernier siècle ont laissé des souvenirs d'un triste interêt.

Le 5 fevrier 1783, les tremblemens commencerent à se commun quer au loin avec une violence inégale, et dès lors se succédérent à divers intervalles pendant quatre mois. La première seconsse renversa beaucoup de maisons dans toutes les villes et dans tous les villages de la Calabre-Ultérieure, et jusque dans Messine. Le mouvement fut senti au nord même par les habitans de Naples, et dans une grande partie de la Sieile; mais la plus grande force du tremblement fut surtout concentrée dans un espace d'environ 45 lieues carrees de terrain. En cet endroit, la surface du pays fat entierement bouleversée : d'innombrables fosses , des fissures profondes s'ouvrirent de toutes parts; plusieurs collines s'écroulérent et comblèrent des vallées de leurs ruines; des rivières chassées de leur lit se rencontrérent et se réunirent ; des sources jaillirent tout-à-coup sur des chemins, tandis que d'autres disparurent. Près de Laureano, deux champs entiers furent enleves, avec leurs oliviers, du milieu d'une plaine unie, et transportés à plus d'un quart de lieue ; à leur première place on découvrit des courans d'eau chande et des jets de sable. A Sencinara , un plant d'oliviers fut de même précipité de 200 pieds de haut dans une vallée, ce qui n'empêcha point les propriétaires de recueillir une abondante récolte d'olives quelques mois après. Une partie du sol de la ville de Polistina fot emportée avec les maisons jusqu'au bord d'un ravin peu éloigné; quelques personnes furent arrachées vivantes des débris de leurs habitations.

La plupart des ouvertures qui sont restées béantes après l'évènement avaient de 25 à 250 pieds de profondeur; quetques unes, à Plaisano et à Fosolano, avaient plus d'un quart de liène de longueur.

Aux environs d'Oppido, plusieurs maisons, quatre fermes, des magasins d'liuile et des maisons de campagne furent engouffrés avec leurs habitans, les animaux, et une troupe d'hommes qui voyageaient; la terre se referma aussitôt sur le gouffre, et depuis on n'a rien revu. En quelques lieux, où l'on avait fait des fouilles dans l'espoir de rendre quelques victimes à la vie, on ne tronva que des masses confuses et pétries de pierres, de fer, de bois et de chair.



(Fissure près de Polistina , formée par le tremblement de terre de 1783.)

Non loin du rocher de Scylla, au bord de la mer, du côté de Messine, d'énormes masses détachées des roches écrasèrent plusieurs villas. L'eau de la mer était profondément agitée. Le vieux prince de Scylla et une grande partie de ses sujets s'étaient réfugiés dans des barques pour fuir le tremblement de terre; vers minuit, ils abordèrent sur une montagne, qui quelques minutes après s'écroula. Des vagues s'élevèrent autour des bateaux, en broyèrent plusieurs contre les rochers, et à la lin les engloutirent tous. Le vieux prince était accompagné de 1,400 personnes qui périrent avec lui.

Les paysans, témoins plus heureux du désastre, racon-

taient que les arbres se pliaient et battaient la terre de leurs têtes : les animans se plaignaient d'une manière pitoyable à l'approche de chaque secousse; les bœufs et les chevans se conclaient pour éviter d'être renversés.

Dans un convent de vingt-trois femmes, une seule nonne échappa à la mort; elle avait quatre-vingts ans. A Terra-Nuova sur 1,600 personnes, il en périt 4,200.



(Citernes ouvertes dans la plaine de Rosarno par le tremblement de terrre de 1783.)

En général, lorsqu'on donna la sépulture aux morts, on remarqua que les hommes avaient lutté jusqu'au dernier soupir contre le danger, et que les femmes avaient succombé avec plus de résignation : les mères tenaient leurs enfans violemment pressés contre leur sein. Deux jeunes filles furent retirées vivantes des ruines d'Oppido où elles avaient été ensevelies, l'une pendant onze jours, l'autre pendant six jours. La première, âgée de seize ans, tenait un petit enfant de six mois au moment du tremblement de terre; eet enfant ne mournt qu'à la fin du quatrième jour : elle n'avait aucune nourriture; aussi lorsqu'elle fut ramenée à la lumière, elle s'évanouissait à toute minute, et elle fut long-temps sans pouvoir prendre d'alimens. L'autre jenne fille, âgée de onze ans, avait été murée dans une telle position que sa main, pressée contre sa joue, y avait creusé son empreinte. On vit survivre aussi un grand nombre d'animaux, tels que des mules, des chiens, des pourceaux, et des poules qui étaient demeurées sous terre, sans nourriture, plus de trois semaines.

### POISSONS VOLANS.

Est-il vrai que certaines espèces de poissons ne sont pas déponrvues de la faculté de s'élancer dans l'air comme les oiseaux; ou bien, n'aurait-on pas regardé comme des ailes des organes qui, pour ces poissons, ne servent que de parachutes? On les voit effectivement s'élancer hors de l'eau, parcourir dans l'air un assez grand espace. Ils sont pourvus d'une ou deux paires de larges membranes qu'ils peuvent étendre et replier à volonté; ees membranes imitent même, dans quelques espèces, la structure des ailes de la chauve-souris. De plus, des marins et des naturalistes affirment que les poissons munis de ces membranes les agitent, les font mouvoir comme de véritables ailes, qu'ils s'en servent pour frapper l'air, s'élever, diriger leur course, agir, en un mot, comme l'oiseau dans l'atmosphère; mais ils ajoutent en même temps, que ces volatiles sortis des eaux ne peuvent faire usage de leurs ailes qu'autant qu'elles sont humides, et que le contact de l'air et la vitesse de leur vol les ont bientôt séchées. Il arrive fréquemment qu'au lieu de retomber dans la mer, ils trouvent sur le pont d'un vaisseau des ennemis aussi redoutables que ceux auxquels ils cherchaient à se dérober en s'élançant hors de l'eau. Les poissons voraces qui les pourchassaient ne les ont pas perdus de vue. Ainsi les dorades, les bonites, les thons, etc., nagent aussi vite que la proie dont ils suivent le mouvement dans les airs.

On a donné aussi le nom de rol au saut du polatouche (écureuil volant), qui s'elance d'un arbre à un autre très éloigné, soutenu dans le trajet par des membranes tendues de chaque côté entre ses pattes de devant et de derrière, augmentant ainsi, de plus du double, la surface de son corps dans le sens vertical; tandis que dans le sens horizontal, elle n'est pas sensiblement accrue, ni par conséquent la résistance de l'air. Dans ce cas il est bien évident que l'animal s'est aidé du parachute qu'il tient de la nature.

Les poissons qui font de temps en temps des excursions aériennes appartiennent à quatre espèces: le muge volant, l'exocet, l'hirondelle de mer, et le milan ou faucon marin. Aucune de ces espèces ne fréquente les eaux douces; on n'en trouve pas mème dans les plus grands fleuves ni dans les laes, quelle que soit leur étendue. Le muge volant différe beancoup de ses congénères que l'on trouve aillenrs que dans les eaux salées; il est muni de deux nageoires qui vont depuis les onies jusqu'à l'extrémité du corps, et qu'il peut étendre lorsqu'il vent sortir de l'eau : sa longueur est d'un peu plus de trois décimiètres. Les connaisseurs vantent la bonté de sa chair, et regardent ce poisson comme un mets très délicat. On le trouve dans l'Ocean et dans la Méditerrance.

L'exocet volant abonde surtont entre les Tropiques; les navigateurs en voient quelquefois des bandes nombreuses sortir hors de la mer. Il est un peu plus petit que le muge volant, et non moins estimé des gourmets. Il est pourvu de quatre ailes, au lieu de deux, et eependant il ne vole ni plus loin ni plus long-temps que le muge.

L'hirondelle de mer a quelque ressemblanee avec l'oiseau dont elle porte le nom. Elle a deux grandes ailes, qui, lorsqu'elles sont reployées, dépassent un peu la longueur du corps; an ageoire est caudale fourelue; lorsque les ailes sont ouvertes, le spectateur, non prévenu, peut eroire effectivement que l'objet qu'il voit est de la race de Progné. L'envergnre de cette hirondelle n'est pas moins grande que celle des plus grandes espèces de martinets. Mais le plus grand des poissons volans est le milan on faucon marin, quoiqu'il n'approche pas de la taille des oiseaux anxquels on le compare; il n'a rieu non plus des mœurs de ces tyrans ailés: ee n'est pas une proie qu'il cherche dans les airs, mais une sûreté momentanée qu'il n'y



(Le Muge volant.)

trouve pas toujours. Il a quatre ailes, ee qui empêche encore de lui laisser le nom qu'il porte, nom qui ne peut être justifié que par des analogies entre le poisson et l'oiseau. Ce prétendu milan fréquente l'Ocean et la Méditerranée. On dit que sa tête est phosphorescente, et qu'elle brille dans les ténèbres comme les vers luisans. Sa chair est un peu difficile à digérer, quoiqu'elle n'ait rien de désagréable au goût, ni de malfaisant.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, n° 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 50.

# LA CHAMBRE DES PAIRS.



(Escalier de la Chambre des pairs.)

Robert de Harlay de Sancy fit bâtir, vers le milieu du xvie siècle, une grande maison, qui fut acquise et considérablement agrandie par le duc d'Epinay-Luxembourg; Marie de Médicis acheta, en 4612, tout l'emplacement de cette maison pour y faire construire un palais qui fut élevé sur le modèle du palais de Pitti à Florence, et sur les dessins de Jacques Desbrosses, architecte. Cet édifice, où se tiennent aujourd'hui les séances de la Chambre des pairs, a pris différens noms, suivant les pouvoirs politiques qui l'ont successivement habité; outre le nom de Luxembourg, il reçut

d'abord celui de Palais d'Orleans, parce qu'il avait éte cédé par Marie de Médicis à son second fils, Gaston de France, duc d'Orleans; puis ceux de Palais du Directoire, de Palais du Consulat, de Palais du Senat conservateur, et enfin de Palais de la Chambre des Pairs; tonte l'histoire de la révolution française est dans ces diverses dénominations tour à tour inscrites, suivant les évènemens, en lettres d'or sur la table de marbre posée au-dessus de la principale entrée.

Le palais se recommande par la beauté des proportions,

par sa parfaite symétrie, et par un caractère de force et de solidite; on peut lui réprocher la bizarrerie de ces refends, de ces bossages qui silhoment toutes les faces du palais, et qui sont multipliés jusque sur les pilastres et les colonnes,

Le principal corps de bâtiment, ainsi que ses autres parties, presente trois ordonnances : l'une, toscane, est au rez-de-chaossée; l'autre, dorique, est au premier étage; et la troisième, ionique, se voit au second. La façade du côté du jardin a subi quelques changemens depuis sa fondation; le corps avancé était surmonté par un lanternon, trop maigre pour le caractère de l'édifice; on l'a fait disparattre pour laisser la ligne non interrompue qui se voit aujourd'hui. A la place de quelques ornemens peu agréables, on a établi au centre et au second étage de cette façade, un vaste cadran solaire, accompagné de statues colossales; deux de ces statues représentent la Victoire et la Paix; elles sont de d'Espercieux; deux autres, la Force et le Secret, ont été sculptées par Beauvalet; et les deux dernières, l'Activité et la Guerre, par Cartelier. Aux deux portes latérales de la facade du côte de la cour, on voit dans les impostes les bustes de Marie de Médicis et de Henri IV. Au-dessus , l'avantcorps est decoré de quatre statues colossales, ouvrages des artistes du temps de Marie de Médicis. Le bas-relief du fronton circulaire, dont le sujet est la Victoire couronnant le buste d'un héros, a été exécuté par Duné.

Dans l'aile qui occupe le côté occidental de la cour, se trouve la seconde partie de la galerie de tableaux, à l'extrémité de laquelle on voit, par une croisée, le magnifique escalier représenté par notre gravure, et par lequel on monte à la salle de la Chambre des pairs; il en remplace un autre situé autrefois sous le vestibule du principal corps de bâtiment, et qui obstruait ce vestibule sans l'embellir. Ce nouvel escalier est éclairé par dix croisées, composé de quarante-huit marches, enrichi d'ornemens recommandables par lenr dessin et leur exécution; il est imposant par son étendue et la beauté de la décoration; à droite et à gauche, sont les trophées militaires et les statues des généraux Cafarelli, Dugommier, Desaix et Marceau.

A l'extrémité supérieure de cet escalier, on trouve la salle des Gardes, puis celle des garçons de service, dans laquelle on remarque une belle ligure en marbre, représentant Hercule couché, ouvrage de Puget; une statue d'Epaminondas, par Duret; une autre de Miltiade, par Boisot; et une troisieme, de Persée. Dans la salle des messagers d'Etat, sont la statue du dieu du Silence et celle de la Prudence; les salles du conseil et de la réunion sont richement decorées et ornées de peintures historiques et allegoriques. Cette dermère salle mène à celle des séauces, placce au centre du principal corps de bà inient, au lieu où étaient la cage de l'ancien escalier et la chapelle: elle fut établie et décorée dans les années 1805, 1804 : les statues de Solon, Périclès, Cincinnatus, Scipion, Caton d'Utique, Lycurgue, Ciceron, Léonidas, Aristide, Phocion, Démosthènes et Camille, occupent les entrecolonnemens de vingt-six colonnes d'ordre corinthien.

Parmi toutes les autres salles du palais, la plus curieuse est celle désignée sous le nom de sulle du l'ure d'or, ainsi appelée parce qu'elle était destinée à être le dépôt du livre dans lequel devaient être inscrits tous les titres de la pairie : elle est remarquable par les peintures restaurées des boiseries qui ornaient les appartemens de Marie de Médicis. Ces peintures sont des médaillons offrant plusieurs sujets mythologiques.

Dans l'aile du côté oriental de la cour est la grande galerie de tableaux : elle fut d'abord, par les ordres de Marie de Médicis, composee de vingt-quatre grands tableaux représentant l'histoire allégorique de cette reine, peints par Rubens, et placés maintenant au Musée du Louvre. A ces vingt-quatre tableaux furent ajoutés ceux provenant de la reine donairiè. e d'Espagne et du cabinet du roi. En 4815, quand les

puissances étrangères déponillèrent le Mosée du Louvre des chefs-d'œuvre amassés par nos victoires, il y eut un tel vide, que, pour le remplir, on euleva à la galerie du Luxembourg les tableaux de Rubens, ceux de la vie de saint Bruno, par Lesueur, les marines de Vernet, et plusieurs autres ouvrages. Depuis cette époque, la galerie du Luxembourg fut spécialement consacrée aux artistes vivans.

Dans la seconde partie de cet article, nous donnerons le résumé de l'histoire de la pairie en France.

De l'opium et du parot blanc. - L'opium, suc desséché du pavot blaned Orient, a été récolté dans l'Inde, en Egypte, aux environs de Thèbes où se trouvait autrefois le plus estimé, et dans l'Asie mineure. C'est ce dernier pays qui nous en fournit le plus aujourd'hui. On y cultive le pavot, surtout aux environs de Fiom-Kara-Hisser (Château Noir de l'opium). On le sème en automne pour le planter au printemps; et, vers le milieu de l'eté, on fait aux capsules qui enveloppent la graine des incisions longitudinales. Le suc laiteux qui en découle est recueilli dans des vases, et desseché an soleil. Il est ainsi très pur et très estimé; mais on y mêle celui que l'on obtient en pilant les capsules pour en exprimer un sue inférieur et beaucoup moins concentré. Ces sucs, après avoir été desséches, sont livrés au commerce sous forme de petits pains ronds et plats, entourés de feuilles de pavots, et souvent mêlés de semences étrangères et d'impuretes qui en augmentent le poids. Cet opium brut est pariflé par les pharmaciens, qui en font les deux laudanum connus sons les noms de Sydenham et de Roussean. Le premier ne contient environ que le tiers des principes actifs du deuxième; l'énergie de ces médicamens est à peu près dans le même rapport.

L'opium est connu par ses propriétés narcotiques, dues à un principe immédiat que les chimistes ont appelé morphine. Son action sur le système nerveux est remarquable; quelquefois, à la faible dose d'un demi-grain, il suffit pour calmer des douleurs aigués et procurer un réveit plein de réveries. On sait que les Orientaux, dans leur vie volupteuse et contemplative, aiment à s'enivren d'opium, et qu'ils arrivent par degrés à en prendre impunément de très fortes doses, tandis que les personnes qui n'y sont pas habituées éprouvent, avec quelques grains, une agitation nerveuse très vive, des soubresauts et des rèves effrayans. C'est alors un véritable empoisonnement qu'il faut combattre par des saignées et par des boissons qui aient, comme l'infusion de galles, la propriété de neutraliser en partie l'opium en le décomposant.

Si l'opium est un de nos médicamens les plus précieux, il est aussi un de ceux qui exigent plus de prudence de la parl de ceux qui l'emploient. On a plusieurs fois tenté de l'extraire des pavots blanes de Paris; mais on n'a obtenu que le quart environ du principe actif que contient l'opium oriental. Le pavot blane peut done être cité comme un exemple des variations que l'influence des climats fait naître dans les élemens des plantes.

# DES CONTRASTES DANS LES COULEURS. (Dernier article. — Voyez pages 63 et 90..)

PEINTURE. — TAPISSERIE. — AFFICHES. — FLEURS DES
PARTERRES. — VÉTEMENS.

Il nous reste à indiquer quelques applications des principes énoncés dans l'article precèdent.

Supposons qu'un peintre veuille placer dans un tableau deux teintes plates qui se touchent, l'une rouge et l'autre bleue; à mesure qu'il peindra, il modifiera naturellement les couleurs de sa palette, parce que le phénomène du contraste se manifestera à la délicatesse de son xil exercé; mais si ensuite un tapissier veut imiter, comme cela se pratique . Jx Gobelius, le tableau qu'on lui donne en modèle, et & xil

ignore la loi des contrastes, il prendra sen'ement deux espèces de laines. Pune blene et l'autre rouge; et il les assortira, séparement, avec les deux couleurs du tableau; qu'arrivera-t-il? C'est que la laine blene et la laine rouge, étant juxtaposées, changeront de nuances dans les zones voisines de la ligne de contact, et que le pauvre tapissier aura beau faire et se desoler, il ne produira januais de teintes plates à moins que le hasard (ce qui est arrivé quelquefois) on la science ne viennent à son secours.

Si, au contraire, le peintre à juxtaposé deux teintes plates qui alors contristeront, le tapissier se donnera heaucoup de mal pour imiter par une dégradation de laines colorées, ce qu'il obténdrait sur-le-champ avec deux laines uniformes; et, en fésultat, il obtendra des effets exagérés.

Le tapissier doit encore s'aider de la loi des contrastes lorsqu'il assortit des étoffes aux bois de diverses sort-s dont il fabrique ses mentles. Ainsi, il pèchera s'il emp'oie des étoffes d'un ronge jaune, telles qu'écarlate, conleur de feu, nacarat, avec l'acajou; car alors la conleur ronge et brillante de ce bois est totalement éteinte, et il prend l'aspect du noyer. Cependant, comme beaucoup de personnes preférent la conleur eramoisi à toute autre, même sur l'acajou; à cause qu'elle resiste plus long-temps à l'action du soleil, on peut diminuer le mauvais effet de cet assortiment, au moyen d'une large bordure verte ou noire placée dans les parties on le cramoisi et l'acajou sont en contact; ou bien encore avec un galon de soie jaune, ou un galon d'or fixé avec des clous dorés.

Dans le nº 8, nons avons déjà parlé des dessins noirs qui, imprimes sur des fonds rouges, eramoisis ou anarantes, paraissent verts, parce que la couleur verte complémentaire du fond s'ajoute au noir. De même le noir, imprimé sur des étoffes vertes, perd toute sa vizueur. Aujourd'hui, où l'on étale sur les murs des affiéhes jaunes, roses, verdâtres et orangées, il n'est pas indifferent de savoir que, pour imprimer de manière à rendre le plus visible possible les caractères d'écriture sur du papier de conleur, la règle à suivre, est que la couleur du fond soit complémentaire de celle de l'enere; sur papier jaune, par exemple, il faudrait une enere violette.

La loi des contrastes trouve encore de fréquentes applications dans la distribution des fleurs au milieu d'un parterre. Ainsi l'aspect d'un jardin perd de ses charmes lorsque la vue n'est frappée que par du bleu ou par du blanc, ou qu'elle est éblouie par du jaune répandu avec profusion, ou bien encore lorsqu'une espèce de conleur présente des nuances voisines l'une de l'autre, mais différentes, ainsi que cela a lieu au printemps, en unissant la narcisse d'un jaune pâle à la doronie d'un jaune brillant; en automne, en unissant l'œillet-d'inde à la rose-d'inde et aux soleiis.

La règle principale donnée par M. Chevreul, pour l'arrangement des lleurs, est de placer les bleues à côté des orangees, les violettes à côté des jaunes, et d'entourer les ronges et les roses de verdure ou de lleurs blanches. Ce n'est pas tout, on peut calculer les époques de l'année où fleuriront telles et telles espèces de fleurs, et disposer son parterre de manière que, dans la variété des couleurs qui apparaîtront à la floraison successive des arbustes, la loi des contrastes soit observee. En avril, le jasmin à fleur jaune, au feuillage vert, se trouve très bien à côté du pécher nain, etc.

Il ne faut point dédaigner non plus la loi des contrastes simultanés dans les couleurs des vétemens. Un uniforme de drap de même couleur se porte moins long-temps que lorsque les couleurs sont variées. Par exemple, l'ancien pantalon blen de l'armée, ne se mettant point l'été, conservait la vivacité de sa mance plus long-temps que l'habit; lorsqu'on le reprenait dans l'hivèr, il devait arriver, comme nous l'avons vu dans le précédent article, que le bleu pail de l'habit usé pâlissait encore davantage à côté du bleu plus foncé du pantalon presque neuf, qui son tour se foncait en-

eore plus. De même l'uniforme des dragons, vert et rouge, est très avantageux, en ce qu'il est composé de deux conleurs complémentaires et que, lorsque l'habit et le pantalon ont passé un an, par exemple, dans les magasins, ils se ravivent par la juviaposition, et paraissent avoir la même fraicheur qu'un habit vert et un pantalon rouge neufs, mais vus séparément.

Les dames savent profiter habilement de l'observation des effets du contraste. Par exemple, les voiles noirs portés sur les chapeaux verts paraissent rougeatres : de même le rose sur la couleur de chair fait pâlir celle-ci d'une manière fort sensible; aussi sied-il généralement mieux aux brunes qu'aux blondes. Ces remarques sont importantes dans le choix des tapisseries d'un salon, ou dans celui de la confeur qui doit être appliquée au fond d'une loge dans les salles de spectacles. Chez une marchande de modes qui aura tapissé en rouge son magasin, les dames trouveront que leur visage a páli, tandis que l'éclat de leur teint se rehanssera Jarsun'elles essaieront leurs chapeaux dans un boudoir tendu de vert. Il faut cependant, dans les différens details de la tellette, faire grande attention aux reflets qui penvent ané atir l'action des contrastes, et produire l'effet tout oppose. Ainsi un rideau vert bien celairé projette autour de lui sa couleur, qui domine de beaucoup et éteint le rouge de la couleur complémentaire, à tet point que la teinte verte est la seule qui paraisse.

Progrès dans les sciences. - Par une prérogative particulière, non seulement chacun des honmies s'avance de jour en jour dans les seiences; mais tous les hommes ensemble y font un continuel progrès, parce que la même chose arrive dans la succession des hommes, ainsi que dans les âges différens d'un seul individu; de sorte que toute la suite des hommes, pendant le cours de tant de siècles, doit être considérée comme un même homme qui subsiste toujours, et qui apprend continuellement; d'on l'on voit avec combien d'injustice nous respectons les philosophes de l'antiquité principalement à cause de leur ancienneté : car, comme la vieillesse est l'âge le plus distant de l'enfance, qui ne voit que la vieillesse de cet homme universel ne doit pas être cherchée dans les temps proches de sa naissance, mais dans ceux qui PASCAL, Pensées. en sont les plus éloignés.

### JEANNE GREY.

Lady Jeanne Grey a été décapitée le 12 février 1554, à l'âge de dix-sept aus : elle était née en 1557.

Le souvenir du supplice de cette jenne femme est plein d'amertume pour les Anglais; les historiens s'accordent à dire que lady Grey était belle, pure, d'un esprit distingué; toute jenne qu'elle était, on la citait comme l'une des femmes les plus instruites de son temps. Roger Ascham la vit un jour lire le *Phédon* dans le texte gree, tandis que ses compagnes et ses sœurs jouaient dans le pare du château de, son père. Elle lisait aussi facilement les auteurs latins et français.

L'ambition seule de sa famille la conduisit à l'échafaud. Elle était de sang royal, et on voulut lui faire porter la couronne d'Angleterre : elle la porta neuf jours.

Marie, sœur cadette de Henri VIII, troisième femme de Louis XII, roi de France, avait épousé, après la mort de ce prince, Charles Bramdon, duc de Suffolk. De cette seconde mion, il était né une fille n'immée Francis, qui fut mariée à Henri Grey, marquis de Dotset, et qui donna lejour à Jeanne.

Par suite de differentes morts, le duché de Suffolk, créé en faveur de Charles Braudon, s'était éteint; le marquis de Dorset en obtint le titre par le crédit de John Dudley, conte de Warwick, qui était alors en grande faveur à la cour, et s'était fait donner à lui-même le titre de duc de Northum;

herland. John Dudley avait quatre fils: il demanda et obtint pour le plus jeune la main de Jeanne Grey. Le mariage fut célébré au mois de mars 1555, dans l'hôtel de Durham (Durham-House), de Londres. On dit que les jeunes époux s'aimaient passionnément.

Le roi Edouard VI, fils de Henri VIII, était malade : le duc de Northumberland, prévoyant sa fin prochaine, usa de tout son ascendant pour l'engager à appeler lady Jeanne Grey à succéder, après sa mort, à la couronne. Le 21 juin, d'après la volonté du roi, tous les membres du conseil privé signèrent l'acte de transmission du titre royal dicté par le duc. Le6jnillet, Edouard mourut : le duc était pris à l'improviste; il n'avait pas eu le temps de préparer les esprits à l'avènement



(Jeanne Grey.)

de sa belle-fille: aussi, pendant plusieurs jours, il garda l'acte secret. Enfin, le 9 du même mois, il se rendit, avec le duc de Suffolk, au palais de Durham, et salua lady Jeanne Grey reine d'Angleterre. La jeune femme, étonnée, refusa d'abord d'un ton ferme un titre qui appartenait réellement à Marie, fille de Henri VIII et de Catherine d'Espagne, née le 18 février 1515. Mais vaincuc par les instances de son beau-père, de son pèrc et de son époux, elle donna son consentement. Le lendemain on la proclama reine dans Londres. Le duc de Northumberland avait eu soin de la conduire auparavant à la Tour, et de l'y faire accompagner par tout le conseil privé, qu'il voulait retenir sous son inthuence continuelle et immédiate; mais tous les efforts de cet habile politique furent sans succès. Il était trop évident que les règles ordinaires de succession au trône étaient violées, et que les prétentions de Jeanne Grey étaient insoutenables. Un parti se déclara pour Marie dans le Cambridgeshire. Northumberland fut forcé de quitter Londres pour arrêter 'insurrection : les membres du conseil privé profitèrent de son absence pour quitter la Tour, et, le 19 juillet, s'étant rendus chez le comte de Pembroke, ils firent mander le lordmaire, qui, sur leur réquisition, proclama sur-le-champ Marie reine d'Angleterre. Le 3 août, Marie était à Londres. Le duc de Northumberland, condamné et jugé le 18, fut exécuté le 22. Lady Jeanne Grey, son mari, deux de ses beaux-frères, et l'archevêque Cranmer, furent jugés et condamnés à mort le 15 novembre. Mais on les laissa prisonniers dans la Tour, et on parut ajourner indéfiniment leur exécution, qui n'eut lieu qu'à la suite de la tentative de revolte dirigio par sir Thomas Wyatt, au commencement du mois

de février de l'année suivante. La découverte de cette conspiration fut une occasion dont on sut profiter pour faire perir tous les mécontens. On avait déjà exécuté, avec Thomas Wyatt, cinquante gentilshommes, et plus de quatre cents hommes du peuple, lorsque le 12 févr. au matin, le mari de Jeanne Grey fut décapité : Jeanné vit passer son cadavre sous ses fenêtres. Bientôt après, on la conduisit, pour subir le même supplice, sur une place de verdure, devant une chapelle de la tour; quelques auteurs disent dans une salle basse de cette chapelle. Quand elle fut montée sur l'échafaud, elle adressa aux spectateurs quelques paroles; elle reconnut l'illégalité du titre de reine dont on l'avait revêtue; mais elle protesta qu'elle ne l'avait jamais désiré, et qu'elle n'avait rien tenté pour l'obtenir. Elle finit en demandant au penple de l'assister de ses prières. Ensuite elle récita un psaume. Le bourreau s'approcha d'elle; mais elle lui fit signe de s'éloigner : les femmes qui l'accompagnaient lui ôtèrent sa collerette et lui bandèrent les yeux. On l'aida à trouver le billot : « Mon Dieu, dit-elle, je remets mon âme entre vos mains...» Et la hache tomba.

Cette terrible scène a inspiré à l'un de nos premiers peintres, M. Paul Delaroche, l'un des plus beaux tableaux de l'exposition de peinture de cette année.

# LE RENNE. (Voyez tome Ier, page 244.)

La plupart des animaux que l'homme a réduits en domesticité, ont éprouvé, par suite de leur changement d'état, des modifications telles, qu'il est anjourd'hui fort difficile de savoir quelles sont les espèces sauvages dont ils proviennent, et par conséquent quelle était leur première patrie. On a cru long-temps, mais à tort, trouver dans l'aurochs la souche des diverses races de nos bœufs; on sait anjourd'hui que ces deux espèces sont distinguées par des caractères de l'ordre de ceux que ne modifient point les circonstances extérieures. La souche primitive du chameau est également perdue, et on en pent dire autant pour l'âne et le cheval; car, bien qu'en quelques parties du nord de l'Europe on trouve des tronpeaux de chevanx assez nombreux, tout porte à croire que ces troupeaux proviennent, de même que ceux qui errent dans les plaines de l'Amérique, d'individus autrefois domestiques. Il n'est pas bien prouvé que le cochon soit un sanglier abâtardi par l'esclavage; on ne peut dire si la chèvre tient plutôt de l'ægagre que des bouquetins, et si la brebis descend des argalis ou des mouflons. Pour le chien, enfin, il y a toute raison de croire que les diverses variétés ne provien nent point, comme on l'a cru jusqu'à ces derniers temps, d'une souche unique, mais qu'elles sont le produit de plusieurs espèces sauvages assez distinctes. Le renne est peut-être de tous les animaux domestiques le seul pour lequel il n'existe pas de semblable incertitude. Les régions voisines du cercle polaire arctique nourrissent en même temps et l'espèce sauvage, ct l'espèce réduite, qui ne diffère de la première que par un peu moins de force et de fierté, et que toute l'influence de l'homme ne paraît pas devoir rendre capable de s'accommoder à un autre climat.

Le renne sauvage se trouve également dans le nord de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique, et il est un objet important de chasse pour diverses tribus de Samoyèdes, de Finlandais, d'Eskimaux et d'Américains. Le renne domestique ne se trouve guère que chez les Lapons, pour lesquels il remplace le bœuf, le cheval et la brebis, et il a sur ces trois espèces le grand avantage de supporter, sans inconvénient, les froids les plus rigoureux, et de s'accommoder de la chétive nourriture que peut offrir un pays aussi pauvre en végétation.

Durant l'hiver, lorsque le sol est couvert d'une couche épaisse de neige, le renne, guidé par l'odorat, reconnait les lieux où croît le lichen, qui forme sa principale nourriture, et creuse du pied pour le trouver. Il est même remarquable que c'est dans cette saison qu'il est le plus gras; car, dans l'été, si sa nourriture est plus abondante, plus aisée à tronsver, il ne peut pas la savourer en repos; les insectes revenus avec la chalcur le tourmentent cruellement; les moustiques, les taons le piquent pour s'abreuver de son sang; les œstres pour déposer sons sa peau des œufs qui se changent bientôt en vers gros comme le bont du doigt; la chalcur elle-même est pour lui une cause de malaise. Ce besoin qu'a le renne d'un froid qui scrait insupportable à la plupart de nos espèces domestiques, empêchera probablement qu'on l'établisse jamais hors des pays pour lesquels il semble avoir été crée. Les individus que l'on transporte dans les régions tempérées y vivent, à la

vérité, si on a pour eux les soins convenables; mais ils ne se propagent point. On avait pensé que le reune pourrait se naturaliser dans les parties élevées des montagnes d'Ecosse et d'Angleterre, et l'on a amené à diverses reprises des troupeaux considérables que l'on a làchés dans les lienx qui semblaient leur devoir convenir le mieux : tons y sont morts en peu de temps, quoique ces lieux Jeur offrissent en abondance un lichen semblable à celui dont ils se nourrissent de préférence dans leur pays natat.

Les naturalistes du siècle passé croyaient que le renne avait autrefois habité les Alpes et les Pyrénées : cette opinion, qui était partagée par Buffon lui-même, se fondait sur



(Troupeau de reunes.)

un passage altéré d'un très ancien Traité de la chasse, attribné à un prince de la maison de Foix, Gaston Phébus. On y trouve, en effet, le renne assez bien décrit sous le nom de rangier, nom qu'il portait alors dans la langue valgaire, et qu'il conserve encore dans le langage héraldique, et l'auteur dit qu'il a vu cet animal en Maurienne et en Pueudève; du moins c'est ainsi qu'on lit ce passage dans les deux éditions imprimées des Deduicts de la chasse, et personne avant Cuvier n'y avait soupçonné d'incorrection; mais ce grand naturaliste, dont l'esprit était aussi pénétrant dans les investigations de détail qu'il était large et étendu dans les vues d'ensemble, ne se contenta pas de faire remarquer que le fait adopté jusque là sans examen était incompatible avec les lois de la distribution géographique des animaux; il entreprit de montrer d'où provenait l'erreur. A cet effet, il eut recours au manuscrit original, et, au lien de ces deux noms de Pneudève et Maurienne, il lut fort distinctement Xueden et Norwegne, Suède et Norwège. Cette correction éclaircit non seulement un point de l'histoire du renne, mais aussi de celle du prince de Foix, puisqu'elle montre que Gaston, qu'on savait déjà avoir été en Prusse, a poussé encore plus au nord les excursions que lui faisait entreprendre son caractère aventureux.

Le nom de rangier, ou plutôt ranchier, qu'on donnait dans le xiv siècle au renne, est très probablement l'altération du mot rain-thier ou rehen-thier qu'on avait souvent lu mal à propos rain-shier. Ce nom fut traduit dans le latin barbare de ces temps par rangicrus, rangerius ou rangifer; le dernier prévalut, et les autres furent tellement oubliés, que le savant Du Cange ayant trouvé, dans une pièce citée par Muratori, la description d'une agrafe on boucle qui portait un rangerium avec des cornes d'or, crut que ce mot signifiait l'ardillon de la boucle, parce que cette partie a reçu quelquefois le nom de ranguillon.

Les naturalistes grecs ne paraissent pas avoir eu connaissance du renne, et, parmi les Romains, Pline est le premier qui en fasse mention sous le nom de tarandus, mot qui res semble tant à celui-ci theraindeer, qu'on n'y pent voir que l'altération du nom de l'animal (précédé de l'article) dans nne des langnes germaniques. Pline prétend que le tarandus changeait de couleur à volonte, phénomène qui lui semblait encore plus étrange pour un animal couvert de poils, comme l'est le renne, que pour un reptile à peau mince, tel que le caméléon. Le fait du changement de conleur est vrai jusqu'à un certain point; seulement il ne s'opère pas suivant la volonté de l'animal, mais sous l'influence des saisons. Les renues en effet, comme la plupart des animaux qui habitent les régions polaires, prennent à l'entrée de l'hiver une robe dont la teinte est beaucoup plus claire que celle de l'eté, et qui, par cela même, les protège plus efficacement du froid. Du reste, en même temps que leur pelage blanchit, il devient plus chaud en devenant plus épais; aussi est-ce à cette époque que l'on tue les rennes dont la peau est destinée à faire ces robes fourrées, commues sous le nom de lappmudes.

Les rennes sauvages, qui, pendant l'hiver, habitent les bois et les marécages, émigrent dans l'été sur les montagues voisines de la côte, où ils trouvent un air plus frais et une moindre abondance de mouches. Il faut que les rennes domestiques, pour se conserver en bon état, fassent un voyage semblable. Aussi les Lapons, dans l'été, vont-ils avec leurs troupeaux s'établir sur les hauteurs : ils y passent les mois de juin, juillet et août, et ce n'est qu'au mois de septembre qu'ils retournent vers leurs quartiers d'hiver, où ils doivent être rendus avant que les neiges commencent. Dans ces deux voyages les rennes servent comme bêtes de somme; ce n'est que lorsque la terre est couverte de neige qu'on les attele aux traineaux; mais c'est réellement alors qu'ils sont le plus utiles, puisque sans leur secours l'habitant de l'intérieur des terres serait confiné pour six mois chaque année dans sa maison.

Le pied du renne est conformé de la manière la plus convenable pour courir sur un sol mobile sans s'y enfoncer; non sentement il est beaucoup plus large que celui d'un eerf de même taille, mais il est fendu plus profondément, et ses deux parties, lorsqu'il presse, s'ouvrent en fourche, de manière à tronver un point d'appui suffisant, même sur la neige récemment tombée. Lorsque le pied se relève, les deux sabots revenant l'un vers l'autre, produisent, en se choquant, un bruit de castagnette qui s'entend d'assez loin. Attelé à un traîneau dont le poids va souvent jusqu'à 250 livres, un renne de force ordinaire fait 50 lieues d'une seule traite; avec un fardeau moindre, il peut aller plus vite, et résister plus long-temps. On cite en ce genre des faits presq e incroyables : ainsi on conte qu'en un cas orgent un palicier suedois, chargé de dépêches très pressées, fit en quarantehuit beures, avec le même renne, une route de 266 heues. L'animal mournt presqu'en arrivant; son portrait est conservé encore aujourd'hui dans le palais de Drotningholm.

Dans les circonstances ordinaires, le reane, attelé à un traineau, fait en trottant de trois à quatre lieues à l'heure, et il peut soutenir ce pas tant que dure le jour, ne mangeant rien, et prenant seulement de temps en temps, mais sans s'arrêter, un peu de neige pour se rafraichir. La nourriture de l'animal pendant l'hiver consiste, comme nous l'avons dit, dans les mousses et les licheus qu'il découvre avec beaucoup d'adresse sons la neige; dans l'été, il pait le gazon des plaines humides, ou broute les bourgeons et les feuilles des buissons. Il mange aussi avec beaucoup d'avidité, quand l'occasion s'en présente, certains rongeurs, nommés lemmings, qui, à des intervalles de temps irréguliers, arrivent en troupes innombrables. Le reune d'ailleurs n'est pas le seul ruminant qui, dans les pays froids, s'accommode pour nourriture d'animaux vivans : en fslande, dans les îles Shetland, et même vers la pointe nord de l'Ecosse, les chevaux et les vaches mangent volontiers du poisson.

La chair des ronnes est excellente à manger fraiche on sèche; elle est plus succulente et plus grasse en automne; aussi est-ce dans cette saison qu'on en tuc le plus grand nombre. Les femelles, qui ne sont pas, comme nos biches, depourvues de cornes, fournissent du lait dont on convertit la plus grande partie en fromage. On le bat quelquefois pour en faire du heurre; mais la partie grasse qui se sépare a la consistance et la couleur du suif. On ne trait les femelles qu'unc fois le jour, vers les deux heures après-midi; le lait qui se reforme jusqu'au lendemain matin est destiné à la

nourriture des jeunes qui tettent encore la mère. Quand un faon de renne vient à mourir, le lait de la mère ne se tarit pas tout-á-fait, mais il diminue notablement en qualité et en quantité.

Pour qu'une famille laponne puisse vivre dans l'aisance et sans inquictude de l'avenir, il faut qu'elle possède un troupeau de trois à cinq cents têtes; avec ce nombre de rennes, elle peuf faire dans l'été tout le fromage dont elle a besoin, et dans l'hiver elle peut tuer de temps en temps une hête pour avoir de la viande fraiche. Une famille qui n'est pas très nombreuse peut se maintenir passablement avec un troupeau de d'aux cents bêtes; celui qui n'en a que cent est exposé à manquer souvent du nécessaire s'il ne cherche d'autres ressources; enfin l'homme qui en possède seulement cinquante ne peut pas avoir un établissement à lui, il est obligé de s'adjoindre à quelque famille plus aisée, dont il se rend en quelque sorte le serviteur.

Les tableaux sans personnages. — On fit voir un jour à un voyageur qui visitait Constantinople deux tableaux qu'on regardait comme des chefs-d'œuvre de peinture : ils représentaient deux des exploits les plus mémorables d'Hassan-Pacha : la surprise des Russes à Lemnos et le bombardement d'Aere. Tout y était peint avec la plus grande exactitude : les vaisseaux, les batteries, les boulets fendant les airs, les bombes tombant sur les maisons et y apportant la ruine et l'incendie; une seule chose y manquait, une bagatelle, un rien, les combattans. L'artiste les avait omis en considération de la haine des Tures contre la représentation des figures humaines : les Turcs eroient que ces êtres peints sur la toile viendront, après la mort de l'artiste qui les a créés, lui demander une âme. « Mais bien loin que cette circonstance diminue la valeur de ces tableaux, ajouta le voyageur, rem s de son premier étonnement, c'est la chose la plus judicieuse que j'aie jamais vue ; le grand point, en effet, dans les œuvres d'art, est de faire ressortir les principaux traits, tout ce qui est essentiel à l'action, et d'écarter les accessoires, auxquels l'imagination supplée aisément. Or, qui a produit les grands effets peints dans ces tableaux? Sont-ce les hommes? Non; ce sont les boulets, les bombes, la mitraille. » L'officier qui servait de cicerone au voyageur conçut tant de plaisir de cette remarque, qu'il l'embrassa avec effusion, en lui disant : « Vous êtes le seul chrétien de bon sens que j'aie jamais rencontré.»

FRAGMENT INÉDIT DE CONTROVERSE CHINOISE.

La nature humaine est-elle prédisposée au mal ou au bien?

(Voyez les portraits de Lao-tseu et Meng-tseu, tome I, page 308,
et tonie II, page 53.)

Lao-tsen dit: «La nature humaine est comme le saule, et la justice est comme un vase. On fait la nature de l'homme selon la justice et l'équité, comme ou fait un vase du bois de saule.»

Meng-tseu dit: « Peux-tu, en conservant la nature du saule, en faire un vase? Il est nécessaire que tu altères le saule en le taillant et en le pliant, pour que tu puisses en faire un vase. S'il est nécessaire d'altèrer et de briser la nature du saule pour en faire un vase, alors il te sera également nécessaire d'altèrer et de briser la nature de l'homme pour la rendre conforme à l'équité et à la justice. Ta doctrine conduirait donc les hommes à renverser l'équité et la justice.

Lao-tseu ajouta: «La nature humaine est comme une can courante: si on la dirige vers l'orient, elle coule vers l'orient; si on la dirige vers l'occident, elle coule vers l'occident. La nature de l'homme ne distingue pas entre le bon et le maurais, comme l'eau ne distingue pas entre l'orient et l'occident.»

Meng-tseu dit : « L'eau assurement ne distingue pas en-

tre l'orient et l'occident; mais ne distingue-t-elle pas entre le haut et le has? La nature de l'honune est bonne, comme la nature de l'eau est de couler vers le bas. L'honnne n'est pasplus exempt d'une bonté naturelle, que l'eau du penchant de couler vers le bas.

» Maintenant, si, en pressant l'ean, tu la fais jaillir en haut, tu pourras la faire dépasser ta tête : en l'arrétant par des obstacles solides, tu pourras la faire parvenir au haut d'une montagne Appelles-tu cela la nature de l'eau? C'est par la force qu'elle est déviée ainsi de son cours naturel; c'est de la même manière sculement que la nature humaine peut être forcée ainsi à pratiquer le mal.»

Origine du mot Paien. — Les peuples de la campagne persistèrent long-temps après l'empereur Théodose dans leur ancien culte : c'est ce qui fit donner aux sectateurs de l'ancienne religion le nom de paiens, pagani, du nom des bourgades appelées pagi, dans lesquelles on laissa subsister l'idolâtrie jusqu'au vttr siècle, de sorte que le nom de paien ne signifie que paysan, villageois.

VOLTAINE, Essai sur les mœurs.

#### FABRICATION DU PAPIER.

On a réussi à fabriquer du papier avec une forte de substances diverses. Nous ne parlerons ici que de celui qu'on fait avec les chiffons de vieux linge, en chanvre, en lin ou en coton. Pendant long-temps la matière première n'a pas manqué aux papeteries; mais, aujourd'hui, l'immense consonnation de papier qui a lieu dans tout le monde connu, et la contrebande qui exporte une énorme quantité de chiffons à l'étranger, ont rendu cette matière assez rare pour maintenir le papier à un prix beaucomp plus élevé que ne semblerait le comporter l'économie introduite dans les procédes de fabrication.

Lorsque les chiffons sont arrivés à la manufacture de papier, des femmes les trient et les séparent en différens lots, soit d'après le degré de blancheur on de linesse de la toile, soit d'après leur usure plus ou moins grande, condition plus essentielle que la première pour avoir des papiers bien hongènes. Placées devant une table reconverte d'une toile métalbique, ces femmes y frappent d'abord le cliffon pour en séparer la poussière qui tombe à travers cette toile dans une boite placee par dessons ; puis, au moyen d'une lame tranchante fixee verticalement sur la table, elles decoupent le chiffon en petits morceaux de trois à quatre pouces carrés, en ayant soin de n'y laisser ni ourlets ni coutures.

Dans quelques papeteries on fait encore usa e des pomrissoires, espèces de cuves humides où l'on porte les chiffons, qu'on arrose de temps en temps pour leur faire solur une fermentation qui est fort muisible à la santé des ouvriers.

Le procédé qu'on y a substitué consiste à dechirer le chiffon par divers moyens mecaniques, dont chaque papeterie conserve encore le secret.

Dans quelques fabriques, anciennement construites, les chiffous sont ensuite portes sous d'émormes maillets qui, mis en nouvement par une roue hydraulique, les reduisent en pâte.

Dans les établissemens plus récens, on emploie le cylindre représenté dans la figure ci-dessous.

A est une caisse en bois ou en métal, d'environ 40 pieds de long, 4 pieds et demi de large, et de 2 pieds de profondeur; B est une cloison longitudinale; C un axe en fer, portant à une de ses extremités un pignon qui engrêne avec une plus grande rone qu'on ne voit pas dans la figure, et qui est mise en mouvement par un moteur quelcouque. A cet axe C est lixé le cylindre qui occupe l'intervalle entre la cloison B et le bord de la caisse, et qui a environ 20 pouces de diamètre; la civconference en est garnie de lames metalliques. On peut, au moyen d'un mecanisme particulier, le raprocher plus ou moins du fond de la caisse, qui, elle-même, porte des lames semblables à celles du cylindre. Enfin D est ma appareil destiné à amener de l'eau pure dans la caisse et à en extraire l'eau salle par les chiffons.

Le cylindre étant mis en mouvement avec une vitesse



(Cylindre employé pour réduire le linge en pâte. )

d'environ 120 tours par minute, on jette une certaine quantité de chiffons dans la casse, où ils sont entraînés avec une grande rapidité par les lames du cylindre, qui les déchirent et les déposent sur le plan incliné E, formé d'une toile metallique, à travers laquelle l'eau salie s'econle pendant que le tuyau D fournit de nouvelle eau pure à la caisse. La pâte produite par ce premier passage n'est pas encore assez fine pour être employée: on la porte à un autre cylindre plus rapproché du fond de la caisse, ou bien on lui fait subir un nouveau passage en abaissant davantage le premier cylindre. Cette opération se répète jusqu'à trois fois. Dans cet état la pâte est bien lavée, mais elle conserve encore une

conleur qui dépend de celle qu'avaient les chiffons. Il s'agit de la blanchir. Dans ce but, on la met en presse pour lui enlever la plus grande partie possible de l'eau qu'elle contient; on la piace ensuite dans un réservoir hermétiquement fermé, où l'on fait affluer, au moyen de tuyaux, du chlore gazeux, qu'on obtient par l'application de la chaleur à un mélaoge, dans les proportions convenables, de peroxide de manganèse, de sel commun et d'acide sulfurique. Au bout de quelques heures, le chlore a entièrement décoloré la pâte, qu'on fait ensuite repasser une ou plusieurs fois sous les cylindres, ant pour en séparer le chlore que pour la diviser davantage; la pâte est, alors prête à être transformée en papier. Deux

procédés sont employés pour y parvenir; l'un à la main, 1 que nous allons décrire; et l'autre à la mécanique, que nous réservons pour une prochaine livraison.

En examinant la gravure ei-dessous, on y voit un homme

qui plonge une espèce de cadre dans une cuve. Cette euve est remplie de pâte, dont la fluidité plus ou moins grande détermine l'épaisseur de la feuille de papier. Le cadre que tient l'ouvrier se nomme une forme; il se compose d'un



(Fabrication à la main des feuilles de papier. )

chassis en bois, recouvert d'une toile métallique, en fils de cuivre quisont places en long, et dont les traces, que l'on aperçoit sur la feuille de papier quand on regarde le jour au travers, s'appellent des vergeures. Ces fils sont soutenus, de distance en distance, par d'antres fils plus gros, placés en travers, et dont les traces prennent le nom de pantusseaux. Enfin la marque du fabricant est figurée sur la forme par d'antres fils de cuivre, auxquels on donne le nom de filigranes, et qui laissent aussi leurs traces sur le papier. Sur les bords de la forme s'applique un autre cadre mobile, en tôle, appelé frisquette, dont l'épaisseur, conjointement avec le plus ou moins de liquidité de la pâte, détermine l'épaisseur de la feuille de papier, et dont les autres dimensions déterminent la longueur et la largeur de cette même feuille. L'ouvrier, qu'on appelle l'ouvreur, ayant posé la frisquette sur la forme, plonge la forme dans la cuve, l'y dispose horizontalement, et la retire dans cette position; alors il la secoue légèrement en la maintenant toujours horizontalement, et la pâte qui s'élève au-dessus des bords de la frisquette retonibe dans la cuve, tandis que l'eau qu'elle contient passe à travers les vergeures de la forme. On conçoit qu'il fant à l'ouvreur une grande habitude du maniement de la forme pour étendre ainsi régulièrement la pâte sur toute son étendue, avant qu'elle ait perdu assez d'eau pour pouvoir se répandre uniformément. L'ouvreur pousse ensuite la forme sur un plan incliné, placé au bout de la cuve, et prend une autre forme sur laquelle il pose la même frisquette qu'il a enlevée à la première, et recommence une nouvelle feuille. Pendant ce temps un antre ouvrier, appelé le coucheur, prend la forme abandonnée par l'ouvreur, et la renverse sur un morceau de drap appelé flotre ou blanchet; la feuille se détache facilement de la forme, reste sur le morceau de drap, et est recouverte par un antre blanchet prêt à recevoir une autre feuille. Les deux ouvriers procèdent ainsi successivement se Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier nº 30

passant, tour à tour, la forme chargée d'une feuille et la forme vide, jusqu'à ce qu'ayant accumulé ainsi entre les blanchets un certain nombre de feuilles, formant un porse, on porte le tout sous une presse pour en faire sortir l'eau le plus possible. Des femmes séparent alors les flotres des feuilles, et placent celles-ci les unes sur les autres. En cel état, on les presse eneore fortement, puis on les met sécher par portions sur des cordes on des tringles de bois. Lorsqu'elles sont sèches, on les colle, si le papier doit servir à l'écriture, en les plongeant, un certain nombre à la fois, dans une colle très claire de peau de gants: on les remet encore en presse pour forcer la colle à pénétrer également partont ; on les fait de nouvean sécher. puis on les met en mains de 24 ou 25 feuilles, et eufin en rames de 20 mains.

Dans quelques papeteries on colle la pâte elle-même; mais ce procédé n'est pas encore répandu partout.

#### SALON DE 4834. - AVIS.

Le Salon de peinture et de sculpture de 1834 est ouvert depuis le er mars. Le jugement public, au-dessus des critiques et des enthousiasmes particuliers, se forme chaque jour, et désigne plus clairement les œuvres dont le souvenir sera le plus long-temps conservé : attentifs à la direction qu'il suit, nous nous proposons de reproduire, dans quelques esquisses, les sujets qui conviennent le mieux à la gravure sur bois et au caractère de notre recueil.

Les Souscripteurs dont l'abonnement est expiré à la 13° livraison sont pries de le renouveler, s'ils ne veulent éprouver de retard dans l'envoi du Magasin pittoresque.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins.

### MUSEES DU LOUVRE.

SALON DE 4854. - EXPOSITION DE PEINTURE.

(Corps-de-garde turc sur la route de Smyrne à Magnésie, par M. Decamps.)

Des lueurs où dominent la blancheur mate et le jaune ardent éclairent l'intérieur du corps-de-garde; les soldats se reposent à l'ombre de leur baraque; an dehors, sous le soleil, on voit cheminer des voyageurs et leurs chameaux à travers la poussière qui tourbillonne.

Les armes, les pipes, la poterie, sont éparses sur le sol; au lieu du poèle de fer ou de l'âtre de nos corps-de-garde, on remarque un grand vase de cuivre où se consument quel-ques charbons. La cantinière vend des rafraichissemens aux Turcs diversement groupés: les uns fument, les autres dorment ou causent; l'un d'entre eux, celui qui est assis à terre, et qui racle si tristement une sorte de longue mandoline, paraît, d'après son costume, avoir fait partie d'un des corps de troupe disciplinés à l'imitation des armées européennes.

C'est dans un voyage en Orient, sur la route même de Smyrne, que M. Decamps a ébauché ce sujet. Une suite de tableaux composés avec autant de conscience et de talent, remplaceraient quelquefois avec avantage les récits des voyageurs, ou du moins les complèteraient d'une manière précieuse. Mais si, d'après cette seule scène de soldats pris au hasard, assemblés et postés en désordre pour protéger les caravanes, on pour veiller sur les monvemens de l'ennemi, on voulait juger l'état actuel des mœurs militaires turques, on s'exposerait à être injuste envers l'esprit novateur de Mahmoud. La discipline et l'unité de costume sont introduites dans l'armée. Les premiers soldats disciplinés ont pris le nom de tacticiens. Leur uniforme est blen. Ils sont vêtus d'espèces de justaucorps à la manière des matelots italiens. Leurs pantalons sont très larges jusqu'au genou, là ils sont lies par une espèce de jarretière, et collent sur la jambe jusqu'à la cheville; les pieds et le cou sont nus. Au lieu du turban oriental, ils portent un bonnet en étoffe rouge, large, bourré, qui couvre toute la partie postérieure de la tête, et descend sur les oreilles. Un gland bleu en soie ou en laine tombe de la pointe du bonnet.

Les officiers attachent à leur poitrine un croissant en argent, ou en petits brillans, suivant leur grade. Ils ont aux

picds des bottines en maroquin, ou des souliers avec des bas. Leur manteau rouge, qui est attaché autour du cou, avec une agrafe d'argent, tombe jusqu'au genou.

M. Mac-Farlanc, qui a visité la Turquie asiatique en 1828, donne des détails intéressans sur le progrès des innovations militaires. Voici comment il décrit une caserne, et les exercices des tacticiens à Smyrne.

« En sortant des bazars, nous traversames l'extrémité de la ville basse des Turcs, qui n'est habitée que par des fabricaus de caisses à figues, et nous nous truvvames dans une petite place, devant un vaste édifice à moitié construit en bois, dont la porte était décorée d'une longue inscription arabe, gravée en lettres dorées, et dont les murailles étaient couvertes de larges placards écrits en langue vulgaire. Dans cette place, trois on quatre Turcs d'un âge avancé, personnages à barbe grise, instruisaient des soldats novices dans l'art de tenir les pieds en dehors, et la tête droite, de lever ensemble les pieds de terre, mouvement fort difficile à exécuter pour les Mahométans et tous les Asiatiques; en un mot, ils les initiaient dans la science des évolutions.

» Nous nous approchâmes de la porte d'un bâtiment à demi ruiné; deux personnages, dont le grade devait correspondre à celui de sergent et de caporal, nous proposèrent d'entrer, et deux scntinelles nous présentèrent les armes au bas de l'escalier. L'intérieur de l'édifice était encore plus délabré que l'extéricur; les murs étaient crevassés, les solives pourries, et tout tremblait dès qu'on faisait un pas. Dans une vaste salle, au second étage, nous trouvaines une trentaine de soldats « portant et reposant les armes , » frappant le plancher en bois de la crosse de leur mousquet, avec un si bon courage, que je craignais à chaque instant qu'ils ne descendissent verticalement au premier étage. Tous nous montrèrent beaucoup de bienveillance, et même de politesse. Il n'y avait d'autres lits de camp que le bois dur et raboteux du plancher. Les couvertures consistaient en quelques voiles à demi déchirées; deux ou trois soldats y joignaient un convre-pied d'un tissu grossier de poil de chèvre ou de laine de chameau. On ne leur avait encore distribué ni manteaux,

ni capotes. Exercés depuis un an, ils maniaient leurs mousquets avec une grande vivaeité, et assez de précision; mais ils ne savaient point encore marcher militairement.

» Le pas militaire est ce que les Turcs apprennent avec le plus de difficulté, et sans doute il faut attribuer leur peu d'aptitude à leur manière singulière de marcher ordinairement, à la fois piaffant, et jetant leurs jambes à droite et à gauche; les habouches lourdes et grossières qu'ils portent génent le mouvement de leurs pieds.

» Comme les Tures du Nizam-Djedid, sons le sultan Sélim, avaient en pour instructeurs des officiers français, et comme les Européens employés plus récemment par le sultan Mahmond étaient des Français on des Italiens qui avaient servi dans l'armée de Bonaparte, les nouvelles troupes font naturellement l'exercice à la française.

» Les femmes turques, qui, contrairement à l'opinion répaudue sur elles en Europe, sont sans cesse errantes de côté et d'autre, semblent trouver beaucoup de plaisir aux scènes d'exercice du nouveau système militaire, quoiqu'il soit emprunté aux infidèles. Des femmes juives viennent aussi quelquefois assister à ces spectacles, mais elles se tiennent humblement éloignées de ces grandes dames aux bottines et aux pantouffes Jaques.

» Les jeunes Turcs admirent également la révolution qui s'accomplit dans l'armée. Il n'en est pas de même parmi les gens plus âgés, et surtout parmi les partisans des janissaires; beaucoup d'esprits chagrius, soit à Smyrne, soit même à Constantinople, regrettent les armes et la tactique des auciens Osmanlis. Mais ces regrets sont superflus; le mouvement d'imitation a en sa faveur tout ce qui est jeune; rien ne l'arrêtera. »

Cuivre rouge, cuivre jaune ou laiton, chrysocalque.— Ces deux métaux, que l'on confond ordinairement sous le même nom, sont eependant très différens; le cuivre renge est du cuivre proprement dit, sans mélange, tandis que le cuivre jaune est un alliage de enivre et de zinc. Le laiton offre l'avantage d'être moins eher que le cuivre, de peuvoir former des ustensiles de toutes sortes, et qui servent à peu près comme s'ils étaient en cuivre pur. Ce qu'on nomme chrysocalque, similor, etc., n'est autre chose qu'un alliage de cuivre et de zinc.

# RECHERCHES STATISTIQUES SUR LES SOURDS-MUETS.

CAUSES DE LA SURDITÉ. -- FAITS SINGULIERS. -- POPU-LATION DES ENFANS TROUVÉS A L'ÉTRANGER ET EN FRANCE.

(Voyez tome Ier, page 300.)

L'abbé de l'Epée évaluait le nombre des sourds-muets à 4 sur 6,000 habitans , et encore trouvait on alors cette évaluation exagérée. Aujourd'hui les recensemens les plus exacts constatent , terme moyen , un sourd-muet sur une population de 4,500 ou 4,600 âmes.

Quelques économistes ont imputé cet accroissement à la croissante dépravation des mours, qui ferait porter aux enfans la peine de l'inconduite de leurs parens. Lein d'admettre une cause si déplorable, nons doutens que le nombre des sourds-muets soit en effet beaucoup plus considerable aujour-d'hui que dans les temps passés. Autrefois les familles, rougis-sant d'avoir donné le jour à des êtres dégradés dans l'epinion publique, les cachaient à tous les regards comme un sujet de honte. Au contraire, depuis que l'instruction peut les rendre à la vie sociale, et que plusieurs même se sont montrés avec honneur dans le monde, les parens s'empressent de les présenter aux instituteurs.

On n'est que faiblement étonné du grand nombre de sourds muets, quand en considére la délicatesse et la com-

plication des parties qui constituent l'ergane de l'eule. Cet organe est composé de petits osselets déliés, délicatement articulés ensemble, que la plus faible vibration sonore met en mouvement, et qui transmettent ainsi au cerveau, par le nerf auditif, l'ébranlement qu'ils ont reçu du tympan. La plus légère altération dans la structure en dans le jeu de ces parties si fines, si impressionuables, si sensibles, entraîne la perte de l'ouie, qui pent être encere plus immédiatement déterminée par la paralysie du nerf.

La cause immédiate de la surdité congéniale (de naissance) semble devoir rester toujours enveloppée de mystère. La surdité accidentelle, qui est encore plus fréquente, provient de différentes causes fortuites, de maladies cutanées, d'éruptions répecculées, d'inflammations, du scrofule, de convulsions, etc. Elle survient plus communément dans les premières aunées de la vic, parce qu'à cet âge, c'est à la tête que s'opère le principal travail de la nature; la tête est dans l'enfant le siège de fréquentes éruptions; elle est aussi le centre des affections nerveuses.

Mais au milieu de toutes les causes de la surdité, on doit placer en première ligne l'influence des climats et des localités. Parmi les faits détaillés, preueillis par l'institution des saurds-nuets de Paris, on cite une famille quí, sur huit enfans, compte cinq sourds-muets, tous les cinq nés dans une maison humide et malsaine. La famille qui l'avait habitée précédemment y avait eu trois enfans, dont deux sourds-nuets.

C'est dans les pays montagneux, beisés, abendamment arrosés, que l'on trouve la plus grande agglomération de sourds-muets. La Suisse est à cet égard une des contrées les plus malheureuses. Tandis que communément la proportion des sourds-muets, relativement à la population, est de 4 à 4,600, elle est en Suisse de 4 à 500; et encore observerens-nous une grande inégalité sous ce rapport entre les divers cantons, ainsi qu'on peut le veir dans le tableau snivant donné par M. Bernoulli de Bâle;

| CANTONS. | POPULATION. | SOURDS. | RAPPORT<br>en nombres<br>ronds. |
|----------|-------------|---------|---------------------------------|
| Zurich   | 220,000     | 225     | 4:4600                          |
|          | 455,000     | 452     | 4:1000                          |
|          | 50,000      | 400     | 4:500                           |
|          | 420,000     | 500     | 4:400                           |
|          | 550,000     | 4000    | 4:550                           |

On remarque, dans ce recensement, que le pays de Berne, tout coupé de hautes montagnes et de vallées profondes, offre le plus grand nombre de sourds-muets. Dans le pays de Vaud et le canton de Zurich, qui n'ont que peu de hautes montagnes, cette infirmité est bien moins commune. La même inégalité qu'on trouve dans la répartition des sourds-muets, entre les différens cantons, se reproduit encer entre les diverses communes d'un même canton. A insi, des 122 communes du canton de Vaud, 68 n'ont pas de sourds-muets. Il en est 50 qui n'ont chacune qu'un ou deux sourds-muets, tandis que dans quatre communes on en trouve cent répartis dans les proportions suivantes:

| COMMUNES. | POPULATION. | SOURDS-<br>MUETS. | RAPPORT. |
|-----------|-------------|-------------------|----------|
| Aubonne   | 6,658       | 20                | 1:553    |
|           | 5,958       | 42                | 4:528    |
|           | 6,095       | 25                | 4:244    |
|           | 6,602       | 45                | 4:453    |

Dans le canton de Zurich, la commune de Weyach, sur 603 habitans, compte II sourds-nucets; c'est un sourdmuet sur 65 habitans. Il paraît qu'il y a des localités où cette proportien est plus grande encore; la Gazette de New-York assure que dans le New-Hampshire, on trouve un sourdmuet sur 50 habitans dans la population noire.

L'institution des sourds-muets de Hartford, dans le Connectient, fondée en 1816 par M. Gallaudet, et qui s'est de suite placée au premier rang des institutions de ce genre, a donné, dans ses rapports annuels, le premier exemple de recierches statistiques sur les sourds-muets.

Cet établissement, depuis sa fondation jusqu'en 1829, avait reçu 279 éleves, dont 187 gargons et 122 filles. De ce nombre, 116 sourds-muets de naissance; 153 qui avaient perdu l'ocie dans leurs premières années; 28 dont l'infirmité n'avait pas nue origine comme.

Des 455 élèves atteints d'une surdité accidentelle, 45 avaient perdu l'ouie peu après leur naissance; 29 dans la première année; 68 entre un et quatre ans; 14 entre quatre dimense d'après de principe de contre un et quatre de l'après de contre un et quatre ans peut de contre un et contre de l'après de contre un et contre de l'après de contre un et contre de l'après de l'a

et einq ans; 9 entre einq et sept ans.

De 44 cas où la cause de la surdité avait été constatée, 22 provenaient de la fièvre scarlatine; 6, de fièvres indéterminées; 7, de la rougeole; 2, d'affections bérébrales; 1, de la petite-vérole; 1, de la coqueluche; 1, d'une détonation de canon; 4, de chutes graves.

De 34 sourds-muets, sur lesquels l'institution de Prague donne des renseignemens, 19 sont sourds de naissance, 55 le sont par suite de maladies on d'accidens.

De ces 55 élèves devenus sourds après leur naissance, 61e sont devenus dans la première année; 9, dans la seconde; 9, dans la trolslème; 2, dans la quatrième; 2, dans la sixième; 2, dans la septlème, etc.

L'institution de Leipzig avait, en 1850, 51 élèves, dont 22 sourds de naissance, 29 devenus sourds dans leurs premières années.

De ces deruiers, 14 ont pêrdu l'ouie par la fièvre scarlatine; 6, par la petite-vérole ou la rougeole; 2, par la tièvre nerveuse; 1, par un coup à la tête; 1, par un refroidissement; 1, par suite de convulsions; 4, par causes inconnues.

De ces mêmes 29 élèves atteints de surdité accidentelle, 4 ont perdu l'oufe dans la première année; 10, dans la deuxième; 8, dans la troisième; 5, dans la quatrième; 2, dans la cinquième.

Ces renseignemens démontrent que la surdité accidentelle est encore plus fréquente que la surdité congéniale, et qu'elle survient particulièrement dans les trois ou quatre premières années.

Comme elle provient le plus souvent d'éruptions entanées réperentées, de maladies inflammatoires, et de l'insalubrité des habitations, on comprend que, proportionnellement, elle doit se montrer plus souvent dans les familles indigentes, où les enfans sont mal logés, mal vêtus, mal nourris, mal soignés.

La surdité de naissance peut être rapportée à deux causes principales : à un vice organique originaire, et à l'insalubrité des lieux.

Dans le cas même où la surdité proviendrait d'un principe originaire, on ne pourrait pas, à proprement parler, dire qu'elle est héréditaire; car il est très rare qu'un sourd-muet transmette son infirmité à ses enfans. Nous connaissons des sourds-muets mariés à des sourdes-muettes, et dont tous les enfans entendent et parlent. Mais il arrive souvent que la même infirmité se manifeste dans les branches collatérales. Un très grand nombre de sourds-muets ont des oncles, des tantes, ou des cousins sourds-muets, et alors la surdité est presque toujours congéniale.

La surdité, et surfont la surdité congéniale, est quelquefois accompagnée de circonstances dignes de remarque. Dans plusieurs familles on voit une succession régulière d'enfans sourds-muets et d'enfans entendant. La même mère, après avoit en un enfant sourd-muet, donne le jour à un enfant jouissant de tous ses sens; puis vient encore un sourdmuet, et ensuite un entendant, et ainsi de suite. Nous connaissons des familles qui ont quatre, six, sept, huit, dix et douze enfans, dont la moitié sourds-muets, et où cette succession alternative n'a pas été une seule fois intervertie.

Le docteur Deleau, un de nos médecins qui s'est occupé avec le plus de succès du traitement des maladies de l'oreille, fait mention d'une femme de La Rochelle qui devient sourde à chaque grossesse; mais la surdité cesse du moment qu'elle est acconeliée, et tous ses enfans sont sourds.

Le fait le plus remarquable peut-être que nons offrent les anomalies de la surdité, est consigné dans le rapport annuel (1828) de l'institution d'Hartford (Etats-Unis). Il se trouvait alors dans cette institution deux sœurs sourdes-muettes, qui ont quatorze cousins ou rousines sourds-muett, Tous ces seize cousins descendent de la même bisaieule, laquelle jouissait de tous ses sens. Ce qui rend le fait encore plus remarquable, c'est qu'il ne s'est trouvé aueun sourd-muet parmi les enfans ou les petits-enfans de cette bisaieule; ainsi, c'est à la troisième génération que toute sa descendance a été frappée de la même infirmité.

Le recensement le plus complet que nous possédions pour les sounds-muets a été fait en Prusse. Le gouvernement l'a fait opèrer à trois époques differentes. Celui de 1825 a constaté 6.786 sounds-muets; celui de 1827, 6,764; et celui de 1828, 8,225.

Il est évident que l'excédant du dernier relevé vient en partie de la plus grande exactitude mise dans le recensement.

Dans les districts d'Aix-la-Chapelle et de Dusseldorf, on ne trouve qu'un sourd-muet par 5.000 àmes. La proportion se trouve presque trois fois plus forte dans les districts de Kœnigsberg, d'Gumbinnen et d'Erfurt, puisqu'on y compte nn sourd-muet sur un peu plus de 1,000 habitans.

On a essayé aussi de déterminer le rapport qui se trouve entre le nombre des sourds-muets et celui des sourdes-muettes : on n'a pu rassembler encore sur cet objet que des doeumens partiels. Le nombre des gurjons se trouve partout supérieur à celui des lilles; mais ce rapport varie de ; jusqu'à !!, et donne pour terme moyen ;, c'est-à-dire que le nombre des sourds-muets surpasse d'un cinquième celui des sourdes-muettes.

Voici le résumé des recensemens opérés dans divers pays jusqu'à ce jour.

| PAYS.                                                                                                           | POPULATION. | SOURDS.      | NAPPORT.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| SUISSE.  Canton de Zurich.  — de Vaud.  — de Bäle.  — d'Argovie.  — de Berne.  ALLEMAGNE.  Grand-durch de Bade. | 895,000     | 1,777        | 4: 503    |
| Wartemberg                                                                                                      | 1,550,215   | 1,250        | 1: 1,246  |
| Bavière.                                                                                                        | 4,057,000   | 2,908        | 1: 1,588  |
| Prusse.                                                                                                         | 12,726,823  | 8,225        | 1: 1,548  |
| Hesse électorale                                                                                                | 550,000     | 400          | 4: 1,575  |
| Duché de Nassau                                                                                                 | 300,000     | 210          | 1: 1,428  |
| Duché de Brunswick                                                                                              | 206,000     | 176          | 1:1,170   |
| HOLLANDE                                                                                                        | 6,166,854   | 2,166        | 1 : 2,847 |
| DAMEMARK                                                                                                        | 1,800,000   | 1,260        | 4:1,714   |
| ISLANDE                                                                                                         | 6,000,000   | 3,500        | 1:1,714   |
| ETATS-UNIS                                                                                                      | 12,000,600  |              | 1 : 2,000 |
|                                                                                                                 |             |              |           |
| TOTAUX                                                                                                          | 47,559,952  | 29,853       | 4 : 1,583 |
| 0 1 1 1 1 1 1                                                                                                   |             | of parle man | annount o |

Ce relevé, opéré, comme on voit, sur plus de quarantesept millons d'habitans de divers pays, nous offre un sourdmuet sur 4585 habitans. Ce résultat s'éloigne peu de celui que nous donne la statistique de la Prusse.

On serait fondé à regarder cette dernière comme l'expression qui rapproche le plus de la vérité; car les autres recensemens n'ont pas été faits avec la même exactitude; et il est difficile qu'un grand nombre de sourds-muets n'échappent pas à de premières investigations. Nous l'avons déjà remarqué entre les deux recensemens opérés en Prusse en 4827 et 4828.

If est done probable que si des recherches ultérieures doivent modifier la proportion de † 1111, es sera pour nous donner une proportion plus forte encore.

Si nous prenons cette proportion générale pour base des evaluations, nous compterons en France plus de 20,000 sourds-muets, et plus de 140,000 en Europe.

C'est sous le ministère de M. de Montalivet père que fut essayé en France le premier dénombrement des sourdsmuets. Les renseignemens qui furent envoyés à cette époque de presque tous les départemens doivent exister encore, seit dans les eartons du ministère, soit aux archives du royaume. Aucun dépouillement ne paraît en avoir été fait.

Un nouveau recensement a été demandé par le ministère, il y a quelques années; mais il n'a encore été opéré que sur cinquante-six départemens, et dans la plupart, d'une manière incomplète. Le total présenterait 7,853 sourds-muets, nombre évidemment trop faible, et qui ne porterait la population des sourds-muets de France qu'à 12,000, tandis que de nombreux renseignemens particuliers, parfaitement d'accord avec les recensemens opérés dans d'autres pays, permettent d'élever cette évaluation à 20 ou 22,000.

Certaines localités du royaume sont, sous ce rapport, presque aussi maltraitées que la Suisse : en Corse, on trouve un sourd-muet sur environ 650 âmes, presque autant dans l'Aveyron, et peut-être plus encore dans quelques parties des Ardennes.

Le relevé général du nombre des sourds-muets, en regard des particularités locales et des causes présumées de la surdité, fourniraient d'utiles observations. Ce relevé scrait d'autant plus intéressant en France, qu'aueune contree ne présente une si grande variété sous le rapport du climat et de la topographie. Nous pensons, mais ce n'est encore qu'une opinion pour ainsi dire hypothétique, qu'on trouverait dans le midi les surdités provenant plus particulièrement d'affections nerveuses, tandis que dans le nord elles seraient plutôt la suite de maladies cutanées ou de congestions inflammatoires.

Sire, quand Votre Majesté crée une charge, la Providence crée tout de suite un sot pour l'acheter.

COLBERT à Louis XIV.

Les paresseux ont toujours envie de faire quelque chose. VACVENARGUES.

#### LE CACAOYER.

Le caeau est la semence d'un arbre de l'Amérique méridionale, de la famille botanique des malvacées. Linné avait une si haute estime pour cet aliment , qu'il a donné à l'arbre qui le produit le nom magnifique de théobroma cacao (le mot theobroma signific manger des dieux). On a conservé le nom, par égard pour l'illustre botaniste, quoique l'on n'élève pas le chocolat jusqu'au rang de la fabuleuse ambroisie. On ne conteste point les éminentes propriétés alimentaires du eacao; on reconnait volontiers qu'il peut rendre de très grands services aux voyageurs, surtont aux marins chargés d'expéditions de longue durée, et qu'il varie agréablement nos mets; mais jusqu'à présent, l'Espagne est le seul pays où le chocolat soit une nourritore populaire. Malheureusement, le caeaoyer est confiné dans les pays chauds. Entre les tropiques, l'arbre se charge de fruits deux fois par an; mais dans les pays où la végétation ne peut être anssi continue, il ne produirait plus qu'une scule fois. Cepcudant,

l'épreuve devrait être tentée dans l'intérêt de la colonie d'Alger; quelques pieds de cacaoyer réussiraient peutêtre sur les rivages de l'Afrique, et contribueraient à la prospérité de la France africaine, de même que quelques pieds de cafeyer, transportés du Jardin des Plantes aux Antilles, ont autrefois enrichi nos colonies d'Amérique.



( Feuilles, fleurs et fruit du cacaoyer - Fruit ouvert.

Le cacaoyer n'est qu'un arbre de médiocre grandeur; il ne dépasse point la hauteur de sept mètres. Vu de quelque distance, il a l'air et le port d'un cerisier, mais ses feuilles, beaucoup plus grandes, ont sept pouces de long sur deux et demi de large. Les lleurs naissent immédiatement sur les grosses branches, et même sur la tige de l'arbre; le calice est rougeâtre, et les pétales sont jaunes avec quelque mélange de rouge. Comme ces fleurs sont petites et nombreuses et les fruits très volumineux, elles avortent pour la plupart, et l'abondante floraison, qui se reproduit deux fois par an, est un luxe peu profitable; mais il plait beaucoup aux yeux, et, à ces deux époques, le cacaoyer peut contribuer à la décoration des jardins.

Les fruits sont de la grosseur des concombres de petite espèce, longs de sept à huit ponces; ils ont des côtes. Leur manirité est annoncée par la couleur jaune-fonce qu'ils prennent alors, et qui indique le temps de la récolte. A ce degré de maturité, on trouve sous l'écorce du fruit une pulpe blanche qui enveloppe les semences; sa saveur est douce, aigrelette. Lorsque la récolte est faite, on enlève l'écorce des fruits, on net dans une cuve les semences avec la pulpe qui les enveloppe, et l'on abandonne le tout à la fermentation qui ne tarde pas à s'étali ir. On retire alors les semences, et on les met sécher; c'est le cacao du commerce, La liqueur vineuse qui est restée dans la euve est agréable à boire, et l'on peut en tirer du rhum par la distillation.

Le cacao, préparé comme on vient de le dire, a perdu la faculté de développer son germe : pour faire des semis de cacaoyers, les semences doivent être tirées immediatement du fruit, et plantées sur-le-champ. Il faut pour le cacao beau-conp d'ombrages et une terre humide; on a la précaution, dans l'Amérique méridionale, de faire ces plantations dans des terrains où l'arbre du coraîl abonde; suivant les Espanols américains, cet arbre est la mère du cacao (madre del cacao) Il est probable qu'une autre ombre protègerait éga-

lement bien l'enfance du cacaoyer, mais on ne peut donter que ces deux arbres ne s'accommodent du même sol, du même degré d'humidité, etc., et que ce qui convient à l'un n'indique ce qui peut assurer la prospérite de l'autre.

On ne connaît encore que deux variétés de cacao, le créole et l'étranger (forestero). La première est d'une savent plus agréable, mais elle produit moins. On n'a pas encore essayé les effets de la greffe sur ce fruit intéressant ; si des agronomes instruits voulaient lui consacrer leurs soins, ils ne tarderaient pas à voir les résultats de leurs recherches, car la

végétation du cacaoyer est très prompte. Une semence mise en terre donne un arbre qui commence à fructifier au bout de trois, quatre ou cinq ans.

#### LE PALAIS-DE-JUSTICE DE ROUEN. (Seine-Inférieure.)

Le Palais-de-Justice de Rouen n'a point été construit tout d'un jet ; l'aile qui se tronve à gauche, en arrivant par la rue Thouret, a été bâtie, dès 1493, pour servir de lieu de



réunion aux commerçans de Rouen. Elie est entièrement occupée, du sol au faite, par une admirable salle, de style purement gothique, longue de 160 pieds, et large de 50, aujourd'hui connue sous les noms de salle des Procureurs ou des Pas-perdus. Cette vaste pièce n'a d'autre voûte qu'une charpente d'une étonnante hardiesse, s'arrondissant en ogive, et dont l'aspect offre quelque ressemblance avec la cale renversée d'un vaisseau de premier-rang. La porte par laquelle on arrivalt du dehors dans cette partie du Palais, vient d'être supprimée et remplacée par une nouvelle porte, percée au centre de la salle et décorée dans le style du bâtiment.

Somptueux comme tous les édifices qui surgirent sous l'influence du cardinal Georges d'Amboise, archevêque de Rouen, ministre et digne ami du roi qu'on a surnommé « Père du penple, » le corps central du Palais, qui se trouve en retour d'équerre avec celui dont nous venons de parler, ne fut élevé qu'en 1499, sous le règne de Louis XII, et consacré par ce prince à la tenue des séances de l'Echiquier, qui

Palais-de-Justice de Rouen, d'après un dessin de Bonnington

fut alors déclaré sédentaire et perpétuel, sous le titre de Parlement. C'est là surtout que le goût architectural de cette époque, goût fantasque, indocile, mais si fécond, si varié, s'abandonna sans réserve à ses innombrables caprices; l'œil même le plus elassique aime à y suivre, dans leur agréable confusion, les ornemens en plomb des combles, les arcades fleuronnées des galeries, les dentelles délicates qui réunissent les pignons aigus des lucarnes aux sveltes clochetons jaillissant des pieds-droits des chambranles, des baies et de leurs piliers-boutans; riches et piquans détails, embellis encore par diverses statues; les unes adossées sur la longue base des pyramides, les autres audacieusement plantées sur la pointe des paracles. Telle est cette délicieuse façade, qu'on ne peut cependant envisager sans regret, en songeant que la charmante tourelle polygone, placée au centre, a perdu son caractère primitif, par la suppression des meneaux, et d'une partie du couronnement de ses fenêtres.

Ce qu'il y a de plus remarquable dans l'intérieur de ce Palais, après la salle des Procureurs, c'est celle où siège autipiourd'hui la conr d'assièse. Autrefois décorée de son antique cheminée, et d'une boiserie sur laquelle l'imagination des sculpteurs avait déployé tous les trésors du style arabesque, cette pièce ne conserve maintenant de sa première magnificence que son plafond en menuiserie, entièrement brodé de caissons de formes variées, remplis de rosaces et de rinceaux du goût le plus exquis. Plusieurs rangs de clefspendantes en hois, merveilleusement découpées, et longues de 7 à 8 pieds, en descendaient autrefois comme autaut de stalactites d'or; c'est peut-être pour se procurer quelques onces de cet or si avidement recherché, qu'on les a converties en cendres.

Une des curiosités de cette salle consistait dans un tableau donné par Louis XII. Il représentait un Christ peint, dans le goût du temps, sur un fond d'or. C'est sur cette peinture que les témoins furent, pendant trois siècles, tenus de prêter leur serment; elle est actuellement enlevée de son ancienne place; mais on l'a soigneusement conservée. L'aile qui fait face à la salle des Procureurs, ne fut construite qu'au commencement du siècle dernier, époque dont le style dispense de toute description.

# LE MESSIE, OU LA MESSIADE. POÈME DE KLOPSTOCK.

Parmi les épopées de second ordre qui ont mérité de rester dans la mémoire des hommes, la Messiade occupe un rang distingué. Son auteur fut, dans le dernier siècle, un des poètes les plus populaires de l'Allemagne, celui dont le génie et l'enthousiasme patriotique contribuèrent le plus à fonder cette grande ère de la littérature allemande, qui vient d'expirer avec Goëthe. Frédéric-Gottlieb Klopstock naquit à Quedlinbourg, ville de la Haute-Saxe, le 2 juillet 1724. Fort jeune encore, il manifesta un goût presque exclusif pour la poésie et l'étude de la théologie. A quinze ans, il avait lu Milton qui lui avait insplré une admiration passionnée. Dès l'année 1745, il avait déjà esquissé les trois premiers chants du Messie. La publication de cette première partie du poème excita le plus vif enthousiasme en Allemagne, en Suisse, en Danemarck. Ayant été appelé à Copenhague par Frédéric V. il connut, en passant par Hambourg, la spirituelle Méta (Marguerite Moller), qu'il épousa en 4754. Klopstock avoit conçu une affection très vive pour cette femme digne de lui; mais son bonheur n'eut qu'une courte durée; Méta mourut après quelques mois d'union avec le poète. Il ensevelit sa jeune épouse au village d'Ottensen, près d'Hambourg; et d'avance, il désigna sa propre tombe à côté de la femme qu'il avait si tendrement aimée. Klopstock se fixa, depuis cette époque, à Hambourg, et s'y remaria. Il monrut, le 14 mai 1805, âgé de près de soixante-dix-neuf ans. Peu d'instans avant qu'il rendit son dernier soupir, on l'entendit réciter

encore, de mémoire, quoique d'une voix basse et à peine in telligible, l'episode du chant XII de la Messiade, où , traçant le tableau de la mort de Marie, sœur de Lazare, il s'était efforcé de peindre la mort du juste et son triomplie sur les terreurs des derniers momens de la vie. Le corps du poète fut porté à Ottensen, et déposé à côté de celui de sa premièr femme, dont la mémoire lui avait toujours été chère

Klopstock a composé un grand nombre d'odes célèbres; celles qui sont consacrées à des sujets religieux ont quelque chose de la hardiesse et de l'élan sublime des prophètes; dans les autres, ôu il traite des sujets moins sérieux, il a soin de conserver toujours cette chasteté de sentimens et d'expressions qui platt aux âmes pures. Il en est plusieurs qui , inspirées par les évènemens du temps, respirent l'amour le plus ardent de la patrie et de la liberté. Après le Messie, l'ouvrage le plus important de Klopstock est celui initiulé Bardiètes; ce poème est une Trilogie qui comprehd toute la carrière héroique (l'Herman ou Arminius; il est remaquable par l'exaltation du patriotisme et par une peinture animée des mœurs et de la sauvage intrépidié des Germains. Il a composé encore un œuvre dramatique sur la mort d'Adam, dont les chœurs ont été mis en musique par Gluck.

Mais la création la plus vaste du génie de Klopstock, celle qui l'occupa la plus grande partie de sa vie, est ce poème du Messie dont nous allons entretenir nos lecteurs.

C'est le Paradis perdu qui a servi d'inspiration première pour la Messiade; celle-ci peut être considérée comme la suite et le complément de l'épopée de Milton. Dans le Paradis perdu, le poète chante l'homme déchu; dans la Messiade, il chante l'homme sauvé et réhabilité. Klopstock a divisé son poème en vingt chants; il se servit de l'hexamètre et rejeta la rime, ce qui était alors une grande innovation. L'action commence, avec la mission du Christ au milieu du peuple de Juda. Dans le chant premier, on le voit, sur le mont des Oliviers, priant son père de l'aider à accomplir le salut des hommes, et jurant de mourir pour eux. L'ange Gabriel est chargé de porter à Jéhova la prière de Jésus : le poète nous conduit avec Gabriel dans le ciel, et en donne la description; Jéhova répond qu'il accepte le sacrifice de son fils; il commande à ses anges de préparer les prodiges qui doivent éclater à la mort du Messie. Gabriel descend du ciel, trouve Jesus endormi sur le mont des Oliviers, et se rend au sanctuaire intérieur des anges de la terre; il assemble les anges et les âmes des enfans, et leur annonce la rédemption qui va se réaliser. Puis il monte au soleil, où il rencontre les ancêtres du Messie. Adams'entretient avec les anges Gabriel et Uriel du salut prochain des hommes. Par cette exposition, la création entière, tous les êtres des cieux et de la terre sont préparés à la rédemption et associés à son bienfait.

Dans le second chant, nons pénétrons au milieu des enfers : Satan, Adramilek : Moloch, Reliépel, Magog, Gog, nous apparaissent ; ils s'occupent des moyens de faire perir le Messie. C'est ici que nous voyons ce charmant caractère d'Abbadona , un ange déchu et repentant. Ce personnage est l'inspirațion la plus neuve et la plus gracieuse du poème de Klopstock; lui seul suffirait à l'immortaliser. Mais un grave reproche a été adressé à cette conception, et elle a fait le sujet de violentes critiques. D'après le dogme catholique, les anges décluis, condamnés à des peines eternelles, ne peuvent jamais se repentir, ni être pardonnés. L'on raconte qu'un pasteur allemand, effrayé du caractère hétérodoxe d'un démon repentant, entreprit, à pied, un assez long voyage pour conjurer Klopstock de supprimer cet épisode, ou du moins de ne point faire accorder le pardon à cet ange declui.

Le troisième chant est consacré à nous faire connaître les disciples de Jésus. Peut-être pourrait-on reprocher au poète de n'avoir pas assez conservé leur caractère de simplicite.

Au quatrième chant commencent les évènemens de la Passion, qui se développent jusqu'an dixième inclusivement. Ici, avec le dernier soupir du Christ, le poème semblait devoir

se terminer; mais Klopstock suit le Messie jusqu'à son ascension au ciel. Le chant onz 'me est la résurrection de tous les justes de l'ancienne loi, patriarches, rois, martyrs, prophètes. Dans le chant douzième, Joseph d'Arimathie et Nicodème ensevelissent le Sanvenr; les anges et les prophètes célèbrent sa mort et sa gloire; Marie, la sœur de Lazare, celle qui aimait tant Jesus, apprenant son supplice, expire de douleur. Le recit de l'agonie de Marie, ses angoisses, ses transports divins sont une des parties les plus inspirées du poème de Klopstock.

Du chant treizième au chant dix-huitième, l'action se passe tour à tour dans le ciel et sur la terre ; le poète fait entendre les cantiques de joie des anges et des saints, puis les cris de fureur de Satan et des démons ; il montre le Christ, dans ses diverses apparitions, aux disciples d'Emmaüs, à sa mère et à ses amis, à Thomas, donnant le pouvoir aux apôtres de remettre les péchés.

Les chants dix-luitième et dix-neuvième contiennent une vision d'Adam, dans laquelle se déroule toute la suite des destinées jusqu'an jugement dernier. Ce dernier chant se termine par l'ascension de Jésus au ciel ; et enfin le vingtième est le cantique d'action de grâces de tous les anges et de tous les ressuscités qui célébrent le triomphe du Messie.

Après plus de vingt années d'un travail opiniâtre, il fut permis à Klopstock de voir la fin de cette œuvre immense ; aussi ne put-il s'empêcher de laisser échapper un cri de reconnaissance dans un hymne au Christ : Je l'espérar de toi! admirable d'élan religieux. Le style de la Messiade est classique en Allemagne pour la richesse de l'harmonie et la beanté des images. L'inspiration en est constamment soutenue. Nous avons parlé des reproches qui ont été adressés à Klopstock pour sa création d'Abbadona; il lui est arrivé d'en recevoir aussi à l'occasion des corps matériels qu'il a donnés aux anges dans le ciel, et à propos d'autres erreurs commises contre les dogmes de la foi catholique. Pour expliquer la liberté des fictions du poète, il faut savoir que Klopstock était protestant. On peut relever dans son poème des longueurs et une monotonie quelquefois fatigante; mais, à côté de ces imperfections, il faut admirer la heauté de la conception, l'intérêt des épisodes, et la puissance de l'exaltation morale qui anime toutes les parties de la Messiade.

#### ÉLÉMENS GÉNÉRAUX DU BLASON.

Les armoiries, attributs distinctifs des familles nobles, étaient composées d'après les règles d'un langage emblématique universel parmi le noblesse européenne, et servaient à exprimer la dignité, le titre, la famille, le nom des personnages qui les portaient. Anjourd'hui l'art héraldique peut servir comme moven d'étude et de vérification à ceux qui s'appliquent à déchiffrer et interpréter les vieilles chroniques, ou qui aiment à comprendre les emblèmes gravés ou sculptés sur les manuscrits, sur les tableaux, sur les armes, ou sur les anciens monumens. On trouvera dans cet article les notions les plus indispensables du blason.

-On compte ordinairement neuf sortes d'armoiries : -De souveraineté; ce sont celles que portent les rois ou empereurs; elles sont considérées comme annexées au territoire. - De prétention : elles sont la marque des droits qu'un souverain pretend avoir sur certains royanmes ou provinces où son autorité n'est pas reconnue. - De concession ; le sonversin les accorde en récompense de quelques services. -De communanté: ce sont celles des archevéchés, villes, socictés, corporations, etc .- De patronage; celles que l'on ajoute à celles de la famille, pour prix de la protection qu'on accorde à une province ou une ville. - De famille; celles qui lui sont propres et la distinguent. - D'alliance, qui se prennent par suite de mariage. - De succession, qui sont échnes en héritage. - Et de choix, prises par des familles opulentes sans droits légitimes à les porter.

Une armoirie se compose de quatre parties distinctes : 4º l'écusson ou écu: c'est le champ où figurent les emblèmes; lignes droites, peuvent l'être par des lignes créneiées, deutc-

2º les émanx on couleurs, dont on revêt les charges et l'écu lui-même; 5º les charges on figures dont on couvre l'écu; 4º les ornemens, qui sont les couronnes, mauteaux, et dont on surmonte on entoure les écussons. Voici quelques détails sur chacune de ces parties du blason.

L'écusson et les emaux. - La forme de l'écusson est fort variée. Nous avons représenté quelques unes de ces formes, ainsi que la manière exacte de figurer avec des lignes de convention les divers émaux. La forme de l'eeu nº 4 est celle du champ de France; l'ovale, nº 2, est l'écusson dont on se sert généralement en Italie; 5, celui de la Péninsule; 4, 5, 8, 9, 41, 42 et 43, sont des écussons antiques que l'on nomme cartouches, échancrés, etc., etc. Les familles allemandes les portent souvent. Le lozange 6 est l'écu que prennent les filles dans leurs armoiries; les pairesses d'Angleterre le portent ainsi ; l'éen royal anglais se trace comme le nº 10; 11 est l'éen ordinaire de la noblesse de la Grande-Bretagne, et 7 celui dont se servent les membres du clergé anglican. Du reste, aujourd'hui toutes ces formes peuvent être employées indifféremment, et ne désignent en aucune façon la nation de celui qui les a adoptées dans ses armoiries.

Un compte onze émaux; les Anglais en ont ajouté deux; en tout, treize qui se divisent ainsi : deux métaux, cinq couleurs, quatre fourrures, et les deux couleurs anglaises. Ces émaux se dessinent et se peignent comme il suit :

| NOMS<br>DES ÉMAUX.      | SE DÉSIGNE                                                                                    | SE PEINT                     | Noménos<br>des figures. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| MÉTAUX.  Or             | Des pointillés                                                                                | Jaune (or)<br>Blane (argent) | 1 2                     |
| Azur                    | - Diagonales de droite à                                                                      | Rouge                        | 5<br>4                  |
| Sable                   | gauche                                                                                        | Noir                         | 6                       |
| Pourpre                 | Diagunales de gauche à droite                                                                 | Violet                       | 7                       |
|                         | Des mouelletures noires sur<br>champ blanc<br>Des cloches bleues et blan-<br>ches contrariées |                              | 8                       |
|                         | Des monchetures blaoches<br>sur champ noir                                                    |                              | 10                      |
| Contre-vair             | Des eleches blenes et blan-<br>ches, métal sur métal                                          |                              | 41                      |
| COULEURS ARGLAISES.     |                                                                                               |                              |                         |
| Sauguine<br>Orangée · . | Des lign. diagon. croisces<br>— Diagoo. de gauche à dr.                                       |                              |                         |
|                         | crois. par des perpendic.                                                                     | Aurore orang.                | 13                      |

Les charges. - Toutes les charges qui se placent sur le champ de l'éen se divisent seulement en quatre catégories : 1º les héraldiques; 2º les naturelles; 3º les artificielles; 4º les chimèriques.

l' Les charges héraldiques, qui sont formées de divers signes de convention tracés sur l'écu, se subdivisent en pièces honorables et de second ordre. Les pièces honorables dont on se sert ordinairement . sont : le chef (voyez fig. 14); lc pal, 15; la fasce, 16; la bande, 17; la barre, ou baude de ganche, 48; le cherron, 19; le sautoir, 20; et la croix, que l'on peut figurer d'un grand nomrhe de manières , 21. Toutes ces differentes pièces, au lieu d'être terminées par des lées, ondulées, etc. On en voit un exemple au nº 22. Les fig. de second ordre ou sous-honorables, que l'on emploie le plus souvent, sont : le giron, 25; le franc-quartier, 24; le pairle, 25; le canton, 26; la différence de grandeur est | Porle, moins large que la bordure, ainsi que le trescheur,

la seule qui existe entre lui et le franc-quartier qui tient le quart de l'écu; le fret, 27; la pile, 28; elle peut partir indifféremment du chef ou de la base de l'écu. La bordure, 29;



41, 42, 43 Charges chimériques.

les gouttes, 31; elles prennent le nom de leur coulenr; elles. sont en gouttes de sang, d'eau, d'or, etc. Les besans, 32; les lozanges, 33, et les billettes, 34. On conçoit parfaitement qu'il existe encore nombre de pièces ordinaires; mais, comme presque toutes sont des composés de celles qui viennent d'être citées, il est facile de les reconnaître et de les nommer. Les charges naturelles sont l'image de tous les corps qui appartiennent à la création, comme les astres, les élémens, les hommes, les plantes et les animaux. Les écus 55,

sont formés de même; le dernier est toujours fleuré (voy. 30); | 56 et 37, offrent un exemple de ces charges. Les artificielles sont celles qui représentent l'ouvrage des hommes, ainsi que les monumens d'architecture, les armes et les instrumens des arts et de l'industrie; les nos 38, 59 et 40 sont chargés de ces emblèmes; sur les champs 41, 42 et 43, sont figurées des charges chimériques. (Cet article sera continué.)

> LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sout rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins. Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 50.

### BASS-ROCK, EN ÉCOSSE.



(Vue de Bass-Rock.)

Non loin d'Edimbourg, à l'embouchure du Forth, s'élève un rocher remarquable, nommé Bass-Rock; sa circonférence peut être d'un tiers de lieue et sa hauteur de 570 pieds, tandis qu'à sa base on trouve 450 et 480 pieds d'eau. On ne l'approche sans danger que dans le beau temps, et il n'est accessible que sur un seul point, en face de la côte d'Écosse. Il est perce, de part en part, dans la direction de l'est à l'ouest, par une caverne tenébreuse, que l'on visite aisement, à mer basse, dans un temps calme, et où les vagues, dans les autres momens, s'engouffrent, brisent et mugissent avec un épouvantable fracas; il y a aussi quelques autres petites cavernes, figurant assez bien des fenètres gothiques que la vétusté ou la violence auraient dérangées de leur aplomb et placées de travers.

Auprès du point de débarquement, on voit les ruines d'un château, extrêmement fort autrefois, et qui n'est pas sans quelque importance historique; il fut converti en prison d'Etat durant les guerres de religion, entre Charles II et les Covenantaires; lorsque les Stuarts furent renversés du trône, il fut défendu, pendant plusieurs années, par une garnison courageuse, dévouée au funeste destin de cette famille; et il obtint ainsi l'honneur douteux d'être le dernier lieu du royaume britannique soumis au nouveau gouvernement. Au-dessus du château, ou aperçoit encore un petit ermitage; mais, depuis long-temps, il n'est plus habité. Le roc est désert; moines, soldats, prisonniers, paysans, tous l'ont abandonné, et ses véritables habitans sont les oies sauvages qui s'y rendent par milliers chaque année, à la fin de fevrier, et le quittent généralement au mois d'octobre, à moins que la mer ne demeure poissonneuse et que l'hiver ne soit très doux.

très difficiles dans le choix de leur séjour, car, de tous les rochers isolés que présentent les rivages de l'Ecosse, elle n'en opt trouvé que deux à leur convenance, celui de Bass et celui de Ailsea, qui lui est tout-à-fait semblable, et qui se trouve dans le détroit de la Clyde. Il est curieux de voir arriver ces oiseaux. D'abord on distingue une première bande, peu nombreuse, qui tourne plusieurs fois autour du rocher, et bientôt s'abat sur les escarpemens les plus élevés, en poussant des cris étourdissans : peu de temps après, d'autres bandes se succèdent, et recommencent la même cérémonie avant de choisir le point où elles se poseront : elles deviennent de plus en plus nombreuses, et, peu de jours après l'arrivée de l'avantgarde, la colonie entière est réunie, sans qu'on voie désormais survenir un seul trainard.

Leur chair a un goût de poisson désagréable, néanmoins on en vend beaucoup à Edimbourg et dans les villes environnantes, où un grand nombre de personnes s'en régalent à dejeuner. Leur plumage est d'une magnifique blancheur et d'une finesse admirable; les tapissiers l'emploient dans la confection des lits de plumes.

Pour les prendre, on a recours à un procédé assez curieux. On place un hareng sur une petite planche de bois, maintenue au-dessous de la surface de l'eau au moyen d'un morceau de plomb; on y attache une longue ligne, et on la laisse ainsi à la traîne assez loin du bateau. L'oiseau, à la vue de son mets favori, se précipite du haut des airs avec tant de violence, que souvent il perce la planche de son bec, et que, dans tous les cas, il demeure étourdi du coup, si même il ne meurt pas sur-le-champ.

Il y a aussi un autre moyen de prendre les jeunes oiseaux: il est fort connu; c'est celui qu'on emploie dans les îles Fé-Ces oles différent des autres espèces sauvages, et paraissent | roe et généralement sur les côtes escarpées. Un pêcheur, ceint

d'une grosse corde autour des reins, est descendu par ses camarades tout le long des flames perpendiculaires du rocher; lorsqui il est arrivé auprès des saillies où les oiseaux ont deposé leur couvée, il commence à frapper, de droite et de gauche, en toute hâte, avec un gros hâton, sur la tête des pauvres petits, qui tombent alors dans la mer, ou un canot est prepare pour les repêcher; quelquefois le chasseur est obligé de se defendre contre les attaques des vieux, dont la morsure est très vigoureuse et lui lasse long-temps des marques de leur combat

### NOTICE HISTORIQUE SUR LES EXPOSITIONS PUBLIQUES

DES OUVRAGES D'ART. L'usage des expositions publiques a en lieu, sous diverses formes, dans tous les pays et à toutes les époques ou les beauxarts ont fleuri. On sait que les artistes grecs avaient contume de consulter l'opinion du peuple en exposant leurs ouvrages dans les places publiques et sous les portiques. Phidias luimême, après avoir modele son Jupiter Olympien, appela le peuple pour le juger. Les expositions, en Grèce, étaient de deux sortes; les unes servaient à choisir les ouvrages qui devaient devenir une propriété nationale; les autres établissaient la superiorité relative des artistes, et avaient pour but l'instruction publique et les progrès des arts. On ne sait qu'imparfaitement quelles étaient la forme et la solennité des jugemens. Quelquefois on prenait l'opinion des artistes enxmêmes; dans les premiers temps, c'était la multitude qui prononçait par acclamations. Une autre espèce d'exposition se tenait dans les nombreuses fêtes célébrées chaque année. Alors les artistes concouraient à orner les temples, à embellir les ecrémonies en produisant leurs œuvres, peintures, sculptures, antels, trépieds, vases, etc.

Dans les grandes époques de l'art moderne, aux xve, xvie et xvnº siècles, les expositions ne furent pas d'abord regnlières: on peut considerer les travaux executes dans les églises et dans les palais comme ayant éte des expositions perpetuelles. Toutes les fois qu'à Rome, à Florence, à Venise, ou à Bologne, la république, les papes ou les princes voulaient faire executer une œuvre d'art, ils ouvraient un concours dans lequel les artistes exposaient leurs modèles ; c'est ainsi que Leonard de Vinci et Michel-Ange exposèrent, vers l'annee 1502, les Cartons célèbres dont les peintures devaient être executees dans la grande salle du palais de Florence. En l'an 1401, les magistrats de Florence voulaient faire exécuter deux de ces belies portes de bronze, convertes de figures en bas-relief, qui enrichissent le Baptistère de saint Jean. André de Pise avait fait une de ces portes quatre-vingts ans auparavant; il s'agissait de faire les deux autres. Les magistrats appelèrent tous les artistes de l'Italie à présenter leurs modèles; sept furent choisis pour être exposes au jugement; c'est de cette exposition que sortirent les portes admirables de Ghiberti, le plus bel ouvrage de la sculpture moderne.

Mais ce fut à Rome, au commencement du XVII° siècle, que furent fondées des expositions publiques à époques périodiques. Une société, ou , suivant la phrase italienne, une congregazione di virtuosi, institua deux expositions publiques de tableaux à Rome, pendant les fêtes de saint Joseph et de saint Jean; elles se tenaient au Pantheon, et attiraient tous les comaisseurs de l'Europe.

A Paris, sous Louis XIV, il y eut deux expositions faites à des époques très éloignées; l'une, en 1673, dans une des cours du Palais-Royal; l'autre, en 1704, dans la gramle galerie du Louvre.

La première des expositions qui cut lieu dans le grand salou du Louvre, commença le 18 août 4757, et finit le 1st settembre suivant. Les ouvrages firent fort peu nombreux; on ne compta que deux cent vingt articles; les seuls membres de l'academie avaient droit d'y exposer. D'abord l'exposition fut annuelle; mais, en 4745, on arrêta qu'elle n'aurait lien que tous les deux ans. Cet ordre de choses se maintint jusqu'à la révolution. Diderot nous a laissé dans ses Salons le compte-rendu de toutes ces expositions regulières qui se tinrent dans le cours de la dernière moitié du xvvvv siècle; ses articles sont curieux à consulter pour l'histoire de la peinture à cette époque. Le jury d'admission etait, comme aujourd'hui, choisi parmi les membres de l'académie des beaux-arts, et les journaux du temps retentissent de plaintes contre la trop grande facilité des juges.

Le plus grand salon du Louvre était, dans l'origine de l'exposition des tableaux, éclairé par des fenètres qui occuparent une place considérable, et donnaient aux peintures une lumière fausse, nuisible à leur effet. Depuis, ces fenètres ont été murées, et l'on a fait descendre le jour dans ce salon par le comble, auquel des vitraux ont été adaptées.

Jusqu'en 1789, la communanté des peintres, sculpteurs et graveurs de Paris, confine sons le nom d'Académie de saint Luc, exposait, au mois de juin de chaque année, dans l'une des salles de l'Arsenal.

La révolution apporta un changement dans les expositions; un décret du 21 août 4791 autorisa tous les artistes français et étrangers à y participer. L'étendue du salon fut alors insuffisante, et les productions des artistes envahirent toutes les pieces ahoutissant à ce salon, les salles qui le précèdent, la galerie d'Apollon tout entière, et une partie de la grande galerie du Louvre. En 1796, l'abondance des objets exposés obligea le gouvernement à rétablir l'exposition annuelle.

Dans les premières années de leur établissement, les expositions ne duraient que douze jours; ensuite leur durée fut portée à quinze jours, puis à un mois. En 4763, l'exposition dura cinq semaines; sa durée s'est depuis prolongée jusqu'à deux mois.

Sous la restauration, il n'y eut pas de règlement pour fixer la périodicité des expositions; elles avaient fieu tous les trois ou quatre ans. Depuis la révolution de 1850, nous avons eu une exposition en 1851, une autre en 1853, et celle de cette année. A la demande générale des artistes, et attendu la grande multiplicité des o vrages d'art, il a été décide que les expositions seraient annuelles, et commenceraient le 1<sup>ee</sup> mars pour finir le 4<sup>ee</sup> mai.

Ces trois dernières expositions sont les plus nombreuses qu'on ait vues; on y a compté jusqu'à trois mille objets, le chiffre du salon de 4834 est de 2514. Ainsi l'on peut juger du vaste développement des heaux-arts en France, en comparant ce chiffre aux 220 articles de la première exposition de 4737.

Des globules du sang. — On dit souvent dans le langage ordinaire : « c'était rouge comme du sang. » Cependant le sang n'est pas rouge chez tous les animaux, il n'a cette conleur que chez ceux qui se rapprochent le plus de l'homme, tels que les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les poissons, et quelques espères de vers; mais il est au contraire blanc ou à peine coloré chez tous les insectes, les araignées, les crabes, les limagons, les huitres, et en général chez les crustarés, les mollusques et les zoophytes.

Le sang rouge lui-même ne doit sa couleur qu'à de petits globales, solides et réguliers, dissemines et nageant dans une liqueur transparente, appelée serum, qui forme la partie lluide du sang.

Ces globules sont de petites sphères chez l'homme et les manmiferes; tandis que chez les oiseaux, les reptiles et les poissons, ce sont des ellipsoides. La connaissance de cette forme est très importante dans une operation medicale qu'on appelle transfusion, qui fut pratiquée vers le milieu du xv11° siècle, et qui réussissait dans certains cas, tandis que d'autres fois elle causait la mort ou de très graves accidens.

Elle consiste à injecter du sang dans les veines du malade.

Or, si l'on introduit du sang à globules circulaires dans un animal dant le sang soit à globules elliptiques, la mort aura lieu presque instantamement avec les symptômes nerveux qui accompagnent les empoisonnemens les plus violens. On donnerait lieu aussi à des maladies funestes et souvent mortelles, si les globules du sang injecté étaient fort differens en volume de ceux de l'animal soumis à cette opération.

## MUSIQUE. L'HARMONIE ET LA MÉLODIE.

La musique se compose d'harmonie et de mélodie. On entend par mélodie le thème on chant principal d'un morceau de musique. L'harmonie est une succession d'accords divers que les voix ou instrumens font entendre pour soutenir et fortifier le chant principal. C'est ordinairement dans les parties élevées, aux violons, aux libites, aux premiersdessus que se trouve la mélodie; et quand l'accompagnement a peu de force, il est très facile de la saisir. Cependant elle peut se trouver aussi dans les parties basses; alors l'attention, distraite par les instrumens à notes aigués, a besoin de se concentrer davantage pour la suivre dans tous ses détours.

La mélodie, soutenue par une faible harmonie, manque d'effet, à moins qu'elle ne soit très fortement earactérisée. L'harmonie sans mélodie est de la manyaise musique.

Souvent on peut croire qu'une symphonie ou toute autre composition manque de melodie, parce qu'on n'a pas su l'y trouver, tandis qu'une oreille exercée la saisit avec plus ou moins de facilité, et sait en apprécier le mérite. Il faut done avoir entendu plusieurs fois un morceau de musique, et l'avoir écouté avec attention, surtout quand l'éducation musicale est imparfaite, pour prononcer, sans trop de témérité, qu'il manque de chant. Souvent il arrive qu'un public peu accoutumé à ce geure d'impressions ne sait rien distinguer au-dessus des accords bruyaus d'un orchestre considérable, tandis que les véritables connaisseurs entendent sur cette masse formidable se balancer un chant d'une expression plus ou moins interessante.

L'ha, monie et la mélodie se doivent un mutuel secours; elles ne sauraient se passer l'une de l'autre. On a cependant vu des chants à l'unisson, sans accompagnement, toucher vivement de nombreux auditeurs; mais il faut l'attribuer d'abord à la rarc beauté de certaines mélodies disposées pour cette sorte d'effet, ensuite au nombre considerable des voix par lesquelles elles ont été executées.

La melodic appartient tout entière à l'inspiration du cempositeur, tandis que l'harmonie est presque uniquement du domaine de l'art. Tontefois, indépendamment de la science, il est une sorte d'instinct qui fait découvrir une harmonie puissante et pleine d'effet, où un compositeur médiocre n'eût treuve que des combinaisons vulgaires. Quelquefois plusieurs melodies se font entendre à la fois dans un morceau de musique. C'est une richesse qui peut éblouir et fairguer une oreille peut exercee, mais qui touchera toujours vivement un public éclairé et digne d'apprécier les hautes conceptions d'un grand artiste.

De l'esprit d'ordre. — C'est un préjugé malheureusement accredité que l'esprit d'ordre n'appartient qu'aux âmes ettoutes. Aussi s'accuse-t-on, dans le monde, de manquer d'ordre, comme on s'accuse d'être trop bon, trop franc, trop sensible, avec cette orgneilleuse humilité qui n'est qu'un appel indirect aux éloges. Il y a dans crête opinion une dangereuse erreur. On n'a pas compris que si, chez les gens mediocres, l'esprit d'ordre dégenerait en ridicules minuties, il fallant en accuser le caractère de ces gens, et non l'Indi-tude de tout mettre à sa place. Ce n'est pas celle-ci qui rétrécit les âmes: ce sont au contraire, les âmes sans éléva-

tion qui la rétrécissent en ne l'appliquant qu'aux petites choses: mais le mauvais emploi que certaines personnes tont d'une qualité ne prejuge rien contre la qualité elle-même. Loin d'être incompatible avec le développement de l'intelligence, l'esprit d'ordre le seconde et le facilite : il établit dans notre entendement une sorte de service régulier de toutes nos facultés qui double la puissance de chacune d'elles, en ne les faisant agir qu'à leur tour et en temps convenable. Mais c'est principalement sur le bonheur qu'il a une immense influence. Il range la vie comme une maison bien tenue dans laquelle le propriétaire trouve toutes ses aises : il prévient les regrets et assure l'avenir. Enfin mille exemples que nous avons sous les yeux, dans le monde, nous prouvent que l'esprit d'ordre peut, à la longue, remplacer l'intelligence, la force, l'activité, tontes les qualites qui nous aident à fraver notre chemm dans l'existence, tandis qu'aucune de celles-ci ne peut le remplacer. Les dons naturels ou acquis font arriver au succès; mais l'esprit d'ordre seul roud le succès prolitable.

#### RECHERCHES SUR L'HISTOIRE DE POLICHINELLE DANS L'ANTIQUITÉ ET DANS LES TEMPS MODERNES.

Depuis plusieurs années on assure qu'un écrivain célèbre rassemble les matériaux d'un ouvrage sur Policlinelle : ce traite formerait quatre volumes in-4°, et serait orné d'illustrations par le caricaturiste auglais M. Cruiksbank, qui a déjà fait les dessins d'un livre sur ce sujet, redigé par un littérateur de Londres, M. Collier. Beaucoup de personnes ne veulent voir, sous cette annonce, qu'une mystilication, et rappellent en souriant le Roi de Bohème et ses sept enateaux, ce livre si curieux et si riche en vignettes sur hois : cependant, nous qui savons quelque chose de l'histoire de Polichinelle, sans l'avoir toutefois beaucoup approfondie, nous sommes convaineus que l'esprit et l'érudition du nouvel académicien pourraient très aisément remplir consciencieusement, et sans le secours d'aucune digression, les quatre volumes in-4°.

En effet, on trouve dans l'Histoire assez de témoignages pour demontrer que la création de Polichinelle remonte reellement à la plus haute antiquité, et que ce type ridicule a traversé toutes les plases de la civilisation, s'est naturalisé dans tous les pays, en conservant toujours fidèlement son caractère primitif, et en subissant seulement les transformations et les modifications de mœurs, de costume et de langage nécessaires pour être partout compris et accueilli avec joie par les grands et les petits enfans.

Polichinelle a deux principaux aspects : il apparait tantôt comme marionnette ou acteur de bois, tantôt comme acteur

Deux peuples nomades, dont l'origine est aussi mystérieuse que l'origine même de la racc humaine, l'ont fait connaître au monde.

Les Bohèmiens l'ont porté dans toutes les parties de l'Orient. En Perse, on l'appelait pendj, mot qui veut dire cinq, et a d'abord servi à exprimer le nombre même des personnages du drame antique des marionnettes. Ou croît que punch, nom anglais de polichinelle, a ete forme par corruption de pendj, et a été introduit dans la Grande-Bretagne par les enfuis vagañonds de Bohème, ou Gyysses.

D'un autre côté, des recherches archeologiques paraissent avoir établi, d'après quelques ronde-hosses et quelques figures de bas-reliefs de l'antique Egypte, que les premières familles venues d'Israël avaient transporté dans cette contrée de petites sculptures de polichinelles qu'on donnait aux enfans de Jacob pour les désennayer dans leur berceau. On trouve des indications à ce sujet dans le Maqasin encyclopédique du savant Millin, excellent ouvrage qui mériterait d'être réimprimé en une édition abrèsée.

L'historien de Polichinelle ne rencontrerait de difficultés réelles pour construire l'arbre généalogique, et raconter les faits et gestes de son héros, que jusqu'au temps de la civilisation romaine. A compter de cette époque, la tradition devient plus précise et plus continue



(Statue de Maccus, Polichinclte latin.)

Polichinelle paraît avoir été un personnage en vogue dans les diverses villes de l'Italie latine. Il jouait dans les atellanes, comédies du troisième ordre, ainsi nommées d'Atella, ville des Osques, située entre Capoue et Naples, et où elles avaient pris naissance.

Il ne portait pas , à la vérité, le chapeau à trois cornes, inconnu des Romains ; au lieu de justaucorps et de haut-dechausses, il était revêtu de la tunique, et il portait des brodequins au lieu de sabots, ce qui devait lui enlever une partie assez importante de sa puissance comique : en compensation, anx deux coins de sa bouche résonnaient de petits globes d'argent. Tels sont les caractères distinctifs sous lesquels il apparait pendant la longue carrière qu'il fournit dans l'Italie antique. Quant à la double bosse et à l'air de tête qui constituent son individualité, il les avait importées, suivant toute apparence, d'Israël, d'Egypte et de Gréee; mais il serait difficile de déterminer si la longue courbe de son nez est empruntée aux Juifs, ou sculement aux Romains.

La petite statue de bronze que notre première gravure représente a été découverte à l'occasion de fouilles faites en 1727 dans le mont Exquilin, l'une des sept montagnes de Rome; c'est un témoignage irrécusable qui serf à éclaireir et à confirmer les passages de divers auteurs latins: Diomède, liv. 8, de Oratione, p. 448, et Apulée dans l'Apologie, p. 90, appellent notre personnage Maceus, mot de la langue osque qui parait signifier bouffon, étourdi, stupide, selon l'explication de Juste-Lipse dans ses Questions épistolaires, liv. 11, question 22. Comment le mot Polichinelle a-t-il été substitué au mot Maccus? C'est une question encore en litige. Lampridius, dans Alexandre Sévère, en tête du chapitre XLI1, se sert de l'expression Pullicenus pour désigner un poulet. Le

nez de Maccus recourbé en forme de bec, et son singulier caquet, assez semblable à celui du coq ou de la ponle, seraient ils l'origine de ce sobriquet? C'est une hypothèse admissible.

Lorsque les théâtres païens furent détruits, et avec eux les tragédies et les comédies, on sait que les atellanes continuèrent sur les places publiques; le Polichinelle y figurait, ainsi que l'Arlequin, qui était aussi très aimé des Romains, et était rangé parmi les mimes appelés Planipedes.

Les fous de cour sont peut-être une transfiguration de Thersite et de Maccus.

Après les Mystères, à la renaissance du théâtre, Polichinelle se releva en Italie de son incognito. Un comédien, nommé Silvio Fiorillo, passe pour avoir le premier introduit le personnage de Pulcinella dans les parades napolitaines, au commencement du XVII° siècle. Fiorillo était chef d'une troupe et était connu sous le nom de guerre de capitaine Matamore. Il confia le rôle de Pulcinella à André Calcese, celui de ses camarades qui imitait, avec le plus de succès, l'accent et la prononciation des paysans des environs d'Acerra, ville voisine de Naples.

Par suite, le théâtre napolitain eut deux polichinelles: l'un fourbe, étourdi; l'autre lourd et stupide. On a prétendu que ces deux caractères donnés à Maccus avaient été tirés de la différence qui existait entre les habitans de Bénévent, ancienne capitale des Samnites: ceux de la haute ville étaient, dit-on, spirituels, riches en images et en saillies; ceux de la basse ville au contraire étaient lents d'esprit et de parole.

Sur le Théâtre Italien de Paris, ces deux personnages furent remplacés par les rôles de Scapin et de l'Arlequin; cependant on y créa un véritable polichinelle, dont le costume était composé d'un vêtement de différentes couleurs, d'une bosse, et d'un masque avec un grand nez. Michel-Ange da Fracassano débuta dans ce rôle en 1685, et continua de le jouer jusqu'à la première suppression du théâtre, avec un médiocre succès.



(Pulcinella, acteur napolitain.)

Parmi les pièces les moins mauvaises dont Polichinelle a été le principal personnage, et qui furent jouées au Jeu de Bienfait et par les marionnettes de Gillot, on compte :

Polichinelle Amadis, Polichinelle Atys, Polichinelle

Persée, Polichinelle Gros-Jean, parodies des quatre opéras de Quinaut, initulés Anadis, Atys, Persée, et Roland; Polichinelle Alcide, on le Héros de la quenouille, parodie de l'opéra de Lamotte intitulé Omphale; Polichinelle comte de Panfére, parodie de la comédie du Glorieux, par Largillère; Polichinelle Cupidon, ou l'Amour contrefait; Polichinelle franc-maçon (1744), etc., etc.



(Polichinelle de la Comédie Italienne, à Paris.)

Plusieurs vicilles estampes du commencement du siècle dernier représentent Polichinelle avec l'explication suivante : » Masque burlesque qui parle la langue des paysans napoliviains, et qui est vêtu de toile blanche. Il contrefait le beste » et le stupide. »

Une de ees gravures porte ces vers ridicules :

Si Policbinelle a grand'mioe, Armè de pincette et de gril, Son cœur sait braver le péril Que l'ou rencoutre à la cuisine.

En 1721, la Comédic Française ayant fait fermer le Thédtre de la Foire, Lesage, Favart, Finzelier et Dorneval, auteurs favoris de cette modeste seène, écrivirent des pièces qu'ils firent jouer par Polichinelle et ses autres camarades de bois. Une des gravures que nous donnons est le portrait fidèle du Polichinelle qui joua long-temps ces pièces. Il est encore aujourd'hni en bon état et précieusement conservé dans le eabinet de M. Dumersan, auteur dramatique, qui le tient de M. Favart, fils de l'écrivain que nous avons nommé.

On cite beaucoup d'hommes de génie qui ont eu, pour les jeux de Polichimelle, une affection extraordinaire. Pierre Bayle, philosophe, le suivait dans les rues, et l'écoutait avec un plaisir inexprimable. Un des orateurs les plus célèbres du dernier siècle dut la révelation de son talent à Polichimelle. Un bateleur avait exposé son petit théâtre sur une place publique de Newmarket; Curran, alors enfant, séduit par l'originalité du spectacle, obtint du bateleur la permission de se cacher avec lui derrière la tuile, et de faire parler Polichimelle: la verve qu'il déploya, les saillies, les allusions qu'il fit passer avec le bredouillement de la marionnette, at tirèrent tous les habitans pendant plusieurs jours, et firent grand bruit dans la ville. Sorti de son obscurité, et frappé de l'effet qu'il avait produit, Curran se livra courageusement

à des études sérieuses, et devint successivement avocat, membre du parlement irlandais, et enfin greffier de la chancellerie d'Irlande en 1807.

Anjourd'hui Polichinelle a disparu des théâtres de France; et si quelquefois on le rencontre eucore dans les bals masqués, il s'y montre indigne de son ancienne réputation : il y est triste et embarrassé de ses bosses, mais il règne toujours aux théâtres de marionnettes fixes et ambulans.

En Allemagne aussi, Polichinelle a perdu presque toute sou influence comique; il est entièrement éclipsé par son vieux compagnon de gloire l'Arlequin, qui a reçu le surnom de der Hanswurst (Jean Boudin), personnage que l'on retrouve en Angleterre sous le nom de Jack-pudding, qui a la même signification.

En Hollande, on lui donne le nom de Toneelgek (Bouffon), et il joue un drame auimé par les lazzis d'un bourgmestre et d'un lourd paysan de la Frise.

Nous avons dit qu'en Angleterre on l'appelle Punch. Le prince Puckler Muskau, dans ses Mémoires, qu'on a publiés l'an dernier à Paris, donne des détails très curieux sur le caractère particulier de cet autre descendant de Maccus, qui diffère autant du Pulcinella d'Acerra, ou du Polichinelle français, qu'un homme du peuple anglais diffère d'un homme du peuple de France ou d'Italie. La pièce jouée par la troupe de Punch à l'ouverture supérieure de la boîte à quatre pieds, que l'on transporte dans les rues et les earrefours de Londres, est aussi sanglante et aussi bouffonne que les drames les plus romantiques de Covent-Garden ou de Drury-Lane. Punch entre en fredonnant l'air français de Marlborough; il bat son chien; il tue Scaramouche; il tue son enfant pour l'empêcher de crier; il tue sa femme Judy qui lui demande son enfant; il tue son médecin, le constable, l'exempt, Jack-Catch le bourreau; il tue le diable; et il finit en chantant:

> Punch n'a plus désormais rien à craindre du sort; Il peut vivre content, puisque le diable est mort.

Le prince Puckler Muskau trouve en lui un mélange de Richard III et de Falstaff. Il ajoute que c'est un égoïste complet.



(Polichinolle du théâtre de la Feire.)

Son caractère est un mélange de rak, de citron et de suere; il est à la fois spiritueux, aigre et doux; il n'a pas plus de conscience que le bois dont il est fait,

On voit que, dans l'ensemble de sa vie et de ses mœurs, Punch a beaucoup de ressemblance avec notre Polichinelle : toutefois, sa gaieté est beaucoup plus grossière, et il est d'une telle eruauté dans ses meurtres, qu'il indignerait certainenement nos conscrits, et épouvanterait nos enfans sur les bras de leurs bonnes.

Au fond, Maceus est partout le même type : on peut croire qu'il n'a jamais été ni juif, ni paien, ni chrétien; c'est un philosophe matérialiste qui a vu passer successivement devant lui toutes les générations, en répétant à chacune d'elles ses mêmes railleries cyniques, ses impiétés audacieuses : et cependant toutes les générations l'ont cordialement accueilli, parce qu'il sait accommoder sa barbarie suivant les temps, et la tempérer dans une juste mesure, parce qu'il est, en termes vulgaires, un bon vivant, d'une humeur toujours égale, confiant en lui-même, et impitoyable railleur de tout abus.

Si Maccus n'attire plus la fonle comme autrefois; si son originalité paraît avoir vieilli; si sa verve semble éteinte, il ne faut pas se hâter d'en conclure qu'il n'a plus de rôle à jouer au monde. Combien de fois n'a-t-il point contrefait le mort? Souvent, au moment même où il disparaît de la seène, (Punch tirant le Diable, d'après il entre dans le monde : hier il était de bois, de pierre ou de



un dessin de Cruikshank.)

bronze, demain il sera homme comme l'un de nous. Oui oserait compter les incarnations de cette étrange marionnette?



(Le punch de Punch, d'après un dessin de Cruikshank.)

Ne pourrait-on pas croire, par exemple, que, continuant la série vivante des thersites et des fous de cour, c'est encore Maceus qui a pris, dans les lithographies des dernières années, la physionomie de ce monstrueux petit bourgeois parisien, bossu et bavard, dont les saillies triviales ont obtenu une si grande popularité?

Avant de se jeter dans le péril, il faut le prévoir et le craindre; mais quand on yest, il ne reste plus qu'à le mépriser. FÉNELON.

#### LOTERIE.

SON ORIGINE. - SON ORGANISATION. - DÉTAILS STA-TISTIQUES. - CALCUL DES CHANCES CONTRAIRES AUX JOUEURS. - GAINS DE L'ADMINISTRATION.

Lot était un mot gaulois qui signiliait une pièce de monnaie, et quelquefois exprimait une fraction de poids. Dans le xviº siècle, on se servait, pour désigner une loterie, du nom de blanque (du mot italien bianea, blanche), parce que, dans l'origine des loteries, les billets perdans, plus nombreux que les autres, étaient blancs; les billets gagnans étaient noirs.

Le premier édit qui autorisa la loterie en France est de 4559, sous François Ier. Au mois de mai de cette année, le

roi oetroya à un sieur Jean Laurent la permission d'établir à Paris autant de loteries qu'il jugerait à propos, à charge de payer la somme de 2,000 livres tournois.

Soixante ans plus tard, la loterie n'était plus simplement un jeu pour les particuliers; elle était exploitée par les gouvernemens. Devenue la base d'un système de finances en Angleterre et à Venise, elle servait à soudoyer les troupes en temps de guerre; dans d'autres Etats, elle fournissait les fonds nécessaires aux grandes entreprises publiques.

En France, le Pont-Royal fut bâti, sous Louis XIV, au moyen d'une souseription qu'on peut considérer comme une véritable loterie. Le projet fut présenté par un Italien nommé Touti, qui en avait imaginé les combinaisons, lesquelles, ainsi que l'indique le nom de l'inventeur, étaient une tontine alimentée par le produit d'un droit de péage établi sur le nouveau pont, au profit exclusif des actionnaires gagnans, et qui devait continuer d'être percu jusqu'à la mort du dernier d'entre eux. Cinquante mille billets, au prix de 48 livres tournois chaque, furent distribués. Un grand nombre de personnes de la cour, de la noblesse et de la bourgeoisie y prirent part. Elle fut tirée publiquement, en présence du prevôt des marchands, du lieutenant-civil, et d'une députation des marguilliers de chaque paroisse.

L'argent qui fut dépense pour bâtir les églises de Saint-Louis, de Saint-Roch et de Saint-Nicolas provenait d'une semblable source. Nous devons encore à des souscriptions de ee genre l'élévation de la coupole du Panthéon, par l'architecte Soufflot, l'Ecole-Militaire, le Champ-de-Mars, et l'achèvement de la belle eglise de Saint-Sulpice, par Servandoni.

En 1793, Chaumette, procureur-général de la commune de Paris, proposa à la Convention l'abolition de la loterie nationale; cette abolition fut décrétée. La loterie a été retable le 30 septembre 4799.

D'abord il n'y eut qu'une seule rone à Paris. Peu de temps après, on en établit quatre autres, à Lyon, Bordeaux, Lille et Strasbourg, où elles existent encore aetuellement. Plus tard, Napoléon augmenta le nombre des bureaux dans les départemens, et créa cinq roues nouvelles dans les provinces conquises, à Hambourg, à Amsterdam, à Turin, à Florence et à Rome. Le produit de cette branche de revenus, qui n'était que de sept millions sous le Directoire, s'éleva sous l'empire jusqu'à dix-neuf.

Dans les premières années de la restauration, la France fut inondée par un flot de loteries étrangères, qui débordèrent sur elle de toutes parts, surtout de l'Allemagne : le lot principal de l'une d'elles ne valait pas moins de 200,000 florins; une autre offrait aux amateurs la propriété du grand théatre de Vienne, plus une magnifique collection de diamans, et quelques milliers de florins. Il semblait que l'histoire des loteries ne put aller au-delà; mais ces folies devaient être surpassées par une autre plus incroyable encore; cette fois, les prospectus importés en France par millions, saisis à la dunane par quintaux, annonçaient la possession d'une ville tout entière, avec vingt-neuf villages, un palais immense décoré comme pour un roi, trente mille arpens de bois, deux manufactures, et quatre mille arpens de terres labourables; le tout pour la somme de vingt francs!

Lors de la réorganisation de la loterie en France, on établit à Paris cent cinquante bureaux, qui y existent encore, Dans les départemens, il n'y en eut d'abord que quatre cents; puis, neuf cents en 1810; puis, en 1815, six eents : depuis cette époque, le chiffre en a encore été réduit à cinq cents vingt-huit. Le capital des eautionnemens versés par les différeus receveurs dans les caisses du trésor reval s'elève à quatre millions.

Le goût de la loterie est principalement répandu parmi le peuple des grandes villes : quoique le nombre des bureaux de Paris ne s'élève pas même au tiers de ceux de la province, le montant des recettes prélevées sur les joucurs de la capitale surpasse celui des départemens. Il est incontestable que la soif des plaisirs, le goût de la dépense et l'ambition de faire fortune, passions plus développées généralement dans le cœur de l'ouvrier parisien que dans celui des ouvriers de la province, sont les causes principales de cette différence. Il fant ajouter la facilité que Paris ollre aux joneurs qui craignent d'etre comms : on sait qu'il existe dans plusieurs bureaux des entrées secrètes pour les personnes timorées.

Le tirage se fait publiquement, trois fois par mois, à Lille, les 1ec, 11 et 21; à Bordeaux, les 2, 12 et 22; à Strasbourg, les 7, 17, 27, et à Lyon, les 9, 19 et 29. Il a lieu à Paris les 5, 15 et 25, à neuf heures du matin, dans les bureaux de l'administration, au ministère des finances. Ce sont des enfans qui sont chargés d'extraire les billets gagnaus.

Les lots qu'on peut gagner à la loterie se combinent par extraits simples et déterminés, ambes simples et determinés, ternes et quaterues.

| L'extrait simple rapporte L'extrait determine , c'est-à-dire quand le | 15 fois la mise.                         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| joucur a indique l'ordre de ses numéros.                              | 70 fois la mise.                         |
| L'ambe sample                                                         | 270 fors la mise.<br>5.100 fors la mise. |
| Le terne                                                              | 5 500 fois la mise.                      |
| Le quaterne                                                           | 75,000 fois la mise.                     |

Notre intention n'est pas de répéter tous les raisonnemens qui out été faits pour démontrer aux joueurs obstinés ou ignorans que le jen de la loterie , quoique plus lent que celui de la roulette à dépouiller ses victimes , ne les ruine pas moins sûrement ; il nous suffira de reproduire un passage de l'*Essai philosophique sur les probabilité* de la sortie d'un extrait donné est de  $\frac{1}{12}$  ou  $\frac{1}{12}$ ; la loterie devrait donc alors , pour l'égalité du jeu , rendre dix-huit fois la mise. La probabilité de la sortie d'un ambe donné est de  $\frac{1}{12}$ , et la loterie devrait rendre 400 fois et demie la mise : elle devrait rendre 11,748 pour un terne , 511,038 pour un quaterne, etc. »

Le montant des gains taits par les joueurs s'est généralement accru, ou a baissé proportionnellement à celui des mises; en 1813, l'administration a payé 59 millions de lots gagnans, sur une recette de 76 millions; en 1814, le rapport de ces lots aux mises s'est élevé à 90,06 pour 100, c'est-à-dire que la recette n'a dépassé le gain des joueurs que de 📆 seulement. Depuis l'an v1, ce rapport des lots aux mises n'est jamais descendu au-dessous de 63,70, qui est le chiffre de 1814.

M. Necker estimait, en 1784, à 12,500,000 francs le produit brut de la loterie royale et des petites loteries. Les recettes brutes, sous le Directoire, furent de 30 millions; plus tard, elles s'élevèrent sous l'empire, en 1810, jusqu'à 83 millions. Cet accroissement, qui d'ailleurs ne s'est opéré que graduellement, et dans l'espace de treize années, fut non seulement attribué, dans son origine, à la création de quatre roues nouvelles, et à l'établissement d'un plus grand nombre de bureaux dont nous avons parlé; mais peut-être aussi doit on considérer comme n'y ayant pas été étrangères et l'abondance d'argent que nos armées rapportaient des pays conquis, et la fureur du jeu, qui était alors générale dans toutes les classes, surtout parmi les militaires, dans les courts intervalles que lenr laissait la guerre. En 1814, les loteries de Lyon et de Bordeaux ayant été supprimées, et des bruits s'étant accrédités sur la prochaine abolition de l'administration entière, les produits baissèrent si subitement, que le trésor, au lieu d'encaisser un bénéfice, se tronva grevé en quelques mois de 376,000 francs : en 1815, les recettes, comme l'année précédente, languirent au taux de 32 à 33 millions ; mais les lots gagnans, qui, en 1814, s'étaient élevés à près de 30 millions, ne furent heureusement pour l'administration que de 21. Les deux roues supprimées ayant été rétablies, les mises augmentèrent pendant les deux exercices suivants, mais avec lenteur, peut-être à cause des embarras financiers de l'époque, et de la vogue dont jouissaient alors en France

les loteries autrichiennes. De 1817 à 1818, elles passèrent tout-à-coup de 47 millions à 58, sans qu'on pût assigner à cette différence extraordinaire d'autre cause que le règlement des budgets antérieurs, la liquidation de l'arrièré, et la cessation des bruits qui menacaient l'existence de l'administration, et contre lesquels le gouvernement jugea à propos de prémume lui-meme officiellement les joueurs. Mais cette hausse exagérée ne fut que passagère, et pendant les années 1821, 1822, 1823 et 1824, les recettes restérent presque stationnaires au chiffre de 50 millions , sans que le produit qui en résultait pour le trésor fût aifecté par d'autres causes que celle provenant de la dépense plus ou moins grande en lots gagnans, Quelques financiers ont expliqué l'accroissement isolé de 7 millions qu'éprouvèrent les mises en 1825 par le mouvement spontané d'ascension qui fut imprimé cette même année aux fonds publics : selon eux, des spéculateurs ayant vendu leurs rentes pour profiter des hauts cours, et ne pouvant plus les replacer sans perte, ou seulement avec l'espoir d'un modique intérêt, auraient reporté une partie de leur jeusur des opérations de loterie. Quoi qu'il en soit, en 1826, les recettes fléchirent, et retombèrent de nouveau à 50 millions. Depuis cette époque, ce chiffre n'a subi que des variations très légères et tout-à-fait sans importance ; la révolution de 1830 elle-même n'a pas influé sur les recettes de la loterie d'une manière aussi sensible que sur quelques autres branches du revenu public; son produit net présumé figure au budget du dernier exercice pour la somme de 10 millions, ce qui suppose toujours une recette en mises d'environ 50 millions.

Portrait de Jeanne d'Arc, à Ratisbonne. — Dans notre article : : ir Jeanne d'Arc, page 44, nous avons dit, au sujet de l'ancienne statue endommagée et cachée aujourd'hui dans la maison où est née l'héroîne, que c'était peut-être le seul mo.: imment authentique qui eût transmis jusqu'à nous ses traits : l'anecd-ète suivante, tirée des chroniques de la ville impériale de Ratisbonne, laisse un faible espoir de découvrir une représentation plus filèle de la figure de cette femme de génie, dont quelques sceptiques, dans ces derniers temps, ont été jusqu'à révoquer en doute l'existence.

a le roi Sigismond, pour mettre ordre à un différend survenu entre les nobles et des bourgeois de Batishonne, se rendit, en 1429, dans cette ville, où sa réception fut sans doute des plus brillantes, puisqu'il s'y était rassemblée nombre de lifres et de trompettes, entre autres le ellèbre Croirer, dont l'habileté nous est aujourd'hut totalement inconnue. Mais nous trouvons en outre, dans une histoire de la ville de Batishonne, qu'en ce temps, un artiste faisait voir pour de l'argent un portrait de Jeanne d'Arc; ce qui est ainsi noté en vivil allemand dans les comptes de la ville:

a Hem mehr haben wir gebe von dem gemael zu schaun wie die Junkchfraw zu Frankreich gefochten hat, 24 pfennig.»

" ( [Item, avons payé, pour voir le tableau de la jeune fille qui a combattu en France, 24 deniers. ) "

Jeanne fut brûlée par les Anglais en 4431 : or, si le rapport ci-dessus est exact, de son vivant même, les arts s'occupaient à retracer ses hauts faits. Il serait nécessaire de rechercher ce tableau qui, peut-ètre, git enseveli dans quelque ancienne ville de l'Allemagne méridionale.

#### LE GUÉPARD (Felis jubata).

Cet animal est répandu dans toutes les contrées chaudes de l'Asie et de l'Afrique. C'est le plus leste et le plus rusé de tous les chasseurs de son genre ; quoique la panthère et le léopard le surpassent en graudeur et en force , il est plus redouté des colons, dont il attaque les troupeaux , malgré la vigilance des gardiens. Il franchit aisément des barrières , grimpe sur des arbres , s'élance à une distance prodigieuse ,

échappe au eavalier le mieux monté; on ne peut l'atteindre | qu'à coups de fusil, ou avec des flèches. Ses qualités physiques, la beauté de sa forme et de sa robe sont eneore re-

mettre à profit; en Asie, on le dresse pour la chasse des gazelles, dont la course légère ne peut éviter les attaques de ce redoutable ennemi. Les Africains n'ont pas encore tiré levées par une intelligence et une docilité que l'homme sait | parti de cet auxiliaire; ils ne le connaissent que par ses dé-



(Le Guépard.)

prédations, et lui font une guerre acharnée. L'animal n'est jamais l'agresseur, excepté dans quelques cas particuliers, lorsqu'il rencontre des individus faibles et isoles, un enfant, quelquefois une femme, jamais un homme. On ne peut cependant lui reprocher de manquer de courage, car il se défend avec opiniâtreté, et se venge quelquefois, commo l'éprouvèrent deux colons du cap de Bonne-Espérance, qui, revenant d'une chasse aux bubales (espèce de gazelles), rencontrèrent un guépard et se mirent à le poursuivre. La difficulté des lieux ralentissait la fuite de l'animal; une balle l'atteignit; il revint aussitôt sur le chasseur qui l'avait blessé, et s'élançant sur eet ennemi, le fit tomber de cheval : alors un combat corps à corps s'engagea entre les deux adversaires. L'antre chasseur se hâta de mettre pied à terre, et de secourir son compagnon, au risque de le blesser en même temps que l'animal dont il voulait le délivrer; son coup fut mal dirigé. Le bruit de la décharge fit changer l'aspect du combat, car le guépard abandonna l'homme qu'il venait de terrasser pour se jeter avec un redoublement de fureur sur le nouvel assaillant qui n'eut pas le temps de tirer son couteau de chasse; l'animal l'avait saisi par la tête, et sans lâcher prise, le fit rouler avec lui jusqu'au fond d'un ravin. Ce fut inutilement que l'homme dégagé, mais horriblement mutilé, se traina jusqu'au nouveau champ de bataille; les blessures de son compagnon étaient mortelles, et il n'ent que la triste satisfaction d'arracher un reste de vie à l'animal épuisé par la perte de son sang.

On a confondu le guépard avec le léopard proprement dit, et celui-ci avec la panthère : les colons européens, poussant encore plus loin cette confusion, ont nomme tigres tous les animaux carnassiers à robe mouchetée,

Le guépard differe du léopard par une plus petite taille, des taches plus noires, plus nombreuses, et mieux arrondies, des jambes un peu plus hautes à proportion de sa grandeur, une souplesse et une légèreté qui lui donnent la faculté de grimper sur les arbres, ce que ne peut faire le léopard. On voit que le guépard est très bien pourvu de toutes les qualités qui constituent l'habile chasseur : il n'est donc pas étonnant que sa race soit plus répandue que celle du léopard, de la panthère, et même que celles du tigre et du lion; il a plus de ressources pour échapper aux dangers qui le menacent, et pourvoir à sa subsistance aux dépens de proies qui sont dédaignées par les grandes espèces de ce genre.

Il en est de beaucoup d'entreprises comme de battre le briquet; on n'y renssit que par des efforts réitérés, et souvent à l'instant où l'on désespérait du succès.

MADAME DE MAINTENON.

#### ERRATA.

r re Livraison, page 87, colonne r, ligne r2. - Les monnaies d'or; retranchez d'or.

12º Livraison, page 94, colonne 2, ligne 19 en remontant. -Au lieu de proposa, lisez preposa.

13° Livraison, page 100, colonne 2, ligne 5. — Au tieu de 42 mars, lisez 12 février.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, près la rue des Petits-Augustius.

Imprimerie de Lachevardière, rue du Colombier, nº 50,

#### LA SAINTE-CHAPELLE.



(La Sainte-Chapelle, à Paris.)

M. Michelet, racontant dans sa nouvelle Histoire de France | à cet édifice une élévation d'un effet imposant. On évalue à les élans religieux et la vie de saint Louis, dit : « Ces pieuses larmes, ces mystiques extases, ces mystères de l'amour divin, tout cela est dans la merveilleuse petite église de saint Louis, dans la Sainte-Chapelle : église toute mystique, tont arabe d'architecture, qu'il fit bâtir, au retour de la croisade, par Pierre de Montereau qu'il y avait mené avec lui. Un monde de religion et de poésie, tout un Orient chrétien est en ces vitraux, fragile et précieuse peinture que l'on néglige trop et que le vent emportera quelque jour. »

Louis IX éleva la Sainte-Chapelle pour recevoir plusienrs reliques précieuses qui lui avaient été envoyées par Baudouin, empereur de Constantinople; elle fut commencée vers l'année 1242 et achevée en 1248. Comme on l'a vu, elle fut bâtie par Pierre de Montereau, le plus habile architecte de ce temps, celui qui a fait valoir avec le plus de goût les formes élégantes de l'architecture sarrasine. Cette petite église est double ou à deux étages; la chapelle inférieure était destinée aux habitans de la cour du Palais, et dédiée à la Vierge. La chapelle supérieure, destinée au roi et à ses officiers, portait le titre de Sainte-Couronne et de Sainte-Croix. Elle est longue de 410 pieds dans œuvre, et large de 27 pieds. La hauteur des deux étages, depuis le sol inférieur jusqu'an sommet de l'angle du fronton, est de 110 pieds. Ainsi la hauteur totale égale la longueur, ce qui donne

plus de six millions de notre monnaie la somme des dépenses de saint Louis pour cette chapelle et pour les reliques qu'elle reufermait.

Dans l'intérieur on vovait, aux deux côtés de l'entrée du chœur, deux autels décorés de deux tableaux en émail, divisés chacun en plusieurs sujets représentant la Passion de Jésus - Christ. Au bas de l'un de ces tableaux étaient la figure en pied de François Ier, et celle de Claude son éponse; au bas de l'autre, cellede Henri II et de Diane de Poitiers, sa maîtresse. Ces émaux précieux furent exécutés par Léonard de Limoges, d'après les dessins de Primatice; ils ont fait partie du musée des Petits-Augustins. Sur le principal autel s'élevait une châsse ayant, en petite proportion, la forme exacte de l'édifice de la Sainte-Chapelle. Elle était de vermeil, enrichie de pierreries, et contenait, à ce qu'il paraît, les ossemens de saint Louis. Au-dessus était une autre châsse plus grande, en bronze doré, près de laquelle on arrivait. par deux petits escaliers; elle contenait toutes les reliques que saint Louis acheta de l'empereur Baudouin. On voyait dans cette même chapelle, à gauche en entrant, un basrelief représentant une Dame de pitié, du célèbre Germain

Le trésor de la Sainte-Chapelle renfermait une grande quantité d'objets riches et curieux : une grande croix de

vermeil que Henri III fit fabriquer, dans laquelle etait un morceau de bois de la vraie croix; le buste de saint Louis, conronné, grand comme nature, tout en or, enrichi de pierreries et soutenu par deux anges de vermeil; le bâton du chantre de cette chapelle, orne d'une agate gravee représentant le buste de l'empereur Titus, auquel on ajouta deux bras en vermeil; dans l'uue des deux mains on mit une conronne d'epines, et dans l'autre une croix, et les fidèles contemplerent saint Louis dans ce buste de l'empereur romain. On voyait encore, dans le trésor, des livres d'eglise dont les couvertures etaient enrichies d'or et de perles, un calice d'or avec sa patène de même métal; deux burettes en cristal de roche; une grande croix tout en or, couverte de filigrane et de pierres prectenses. L'objet le plus curieux pour les amis des arts qu'il contint, est un célèbre camee en agate-onyx. On ne connalt pas de camée d'une aussi grande dimension : sa forme ovale a près d'un pied de longueur sur dix pouces de largeur. Il représente l'apotheose de l'empereur Auguste, gravée en relief, et composée d'un grand nombre de figures. Il fut donné à la Sainte-Chapelle par Charles - Quint. Pendatit l'incendie qui éclata au Palais, le 7 mars 1618, l'agate fut rompue en deux parties. Elle a été reparée, et on la voit aujourd'hui dans le cabinet des antiquites de la Bibliothèque royale.

Saint Louis fit construire dans ce Trésor de la Sainte-Chapelle, un lieu sûr et commode pour y déposer sa bibliothèque, composée de livres pieux, et notamment des écrits des saints Pères qu'il avait fait copier. On niontre encore, au midi de la petite église, une étroite cellule qu'on croit avoir éte l'oratoire do roi.

La Sainte-Chapelle était surmontée d'une flèche ou clocher, ouvrage remarquable par sa hardiesse et sa légéreté; peu d'annees avant la revolution, on a éte oblige de la démolir parce qu'elle menaçan ruine.

Le clergé de l'église etait composé de cinq chapelains et de deux marguilliers, diacres ou sous-diacres. Saint Louis leur assigna des revenus considérables, que lui et ses successeurs augmentètent. Le premuer dignitaire foit d'abord appelé maître chapelain, puis maître gouverneur, puis frésorier, eusuite archichapelain; sous François Ier, îl prit le titre pretentieux de pape de la Sainte-Chapelle. Pendant la nuit du vendredi au samedi-saint, il se célébrait, dans cette èglisé, une cérémonie où venaient tous les possedés, alin de se faire guerir par la vue du bois de la vraie croix, qui était montré dans cette nuit solenuelle.

Depuis près de vingt-cinq ans la Sainte-Chapelle a cessé d'ètre consacrée au service divin; ce bâtiment a reçu une autre destination; il contient une partie des archives du royaume, et la série des monumens judiciaires de la Collection des registres du parlement; ces pièces sont rangées avec un ordre admirable; les armoires ou elles sont dépusées occupent une grande partie de la hanteur de l'édifice, ce qui cache toute l'architecture interieure.

Boilean fut enterré, en 1711, dans l'églisé basse de la Sainte-Chapelle de Paris, au-dessous de la place même occupée par le Lutrin qu'il a rendu si fameux. Ce lutrin était placé dans le chœur de cette église basse. La querelle qui fait le snjet du poème heroi-comique de Boileau n'était pas une fiction; elle eut recliement lieu, en 1667, entre le trésorier de la Sainte-Chapelle, Claude Auvry, ancien évêque de Coutances, et le chantre, nommé Jacques Barrin.

Ah! monsient Lysidas, vous nous assommez avec vos grands mots. Ne paraissez point si savant, de grâce! humanisez, votre discours, et parlez pour être entendu. Pensezvous qu'un nom grec donne plus de poids à vos raisons, et ue trouveriez-vous pas qu'il fût aussi beau de dire l'exposition du sujet que la protase, le mend que l'epitase, et le dénouement que la péripétie? MOLLÈRE.

#### PÈCHE DE LA MORUE.

Nos départemens maritimes, plus favorisés que ceux de l'interieur, peuvent ajouter les produits de la péche à ceux de l'industrie agricole et manufacturière; quelques uns même ne se bornent pas à la pèche du rivage, ni à celle qui se pratique à peu de distance tles côtes, mais ils se livrent aux grandes prêches qui se font sur de grands bàtimens et dans des parages lointains. La plus importante de celles-ci est, sans contredit, celle de la morue, qui forme la source principale des richesses de Granville, Saint-Malo. Saint-Brieue, dans les départemens de la Manche, d'Ille-et-Vilaine et des Côtes-du-Nord.

Quoique l'on rencontre et que l'on prenne des morues dans plusieurs parages, vers le Dogger-Bank et sur les côtes de l'Islande, c'est surtout sur les banes de l'ile de l'Erre-Neuve, près de la côte de l'Amérique septentrionale, que les Français, ses Anglais et les Américains vont les chercheç dès que la tonte des glaces leur permet d'approcher de la côte. La morue s'y montre dès le grintemps; elle y vient pour frayer et pour y chercher des barengs, et d'autres petits poissons qui s'y rassemblent alors par légions innombrables.

Plusieurs prucedes sont employes pour la pêche. Lorsqu'on la pratique le long de la côte de Terre-Neuve ou sur les petits bancs qui avoisinent les îles, on se sert de la ligne et de la seine. La seine est un grand filet rectangulaire, dont la grandeur des mailles et l'étendue est déterminée par un règlement. Le bord supérieur est garni de liège et le bord inferieur de plomb. On en fixe une extrémité près de la côte, et, avec un bateau, on va porter l'autre extrémité à un autre point, en ayant soin de décrire dans la route une courbe, de façon à former une sorte d'enclos circulaire où le poisson se trouve renferme sans pouvoir s'échapper. Cela fait, des hommes, à terre, ramèment la seine à eux, en tirant sur les deux extremités, et entrainent avec elle tout le poisson. Un seul coup de seine rapporte quelquefois la charge de plusieurs lateaux.

Quant à la pèche à la ligne, tout le monde la connaît Mais la morne est en si grande abondance, que, dans plusieurs localités, on pèche sans amorcer les lignes, en se contentant d'imprimer des secousses brusquès, alin d'accrocher les morues qui se réunissent autour de l'hameçon; cette méthode est très fatigante, et on l'abandonne dès l'arrivée des capelans, petits poissons qui servent d'appât. Néanmoins, on effectue souvent ainsi un cinquième du chargement.

Ces capelans arrivent par milliers vers la fin de juin; on les prend à la seine; et, comme ils se gâtent en vingt-quatre heures, il faut remouveler deux fois par jour la provision des bateaux qui pèchent la morne à la ligne; ils ne se montrent que pendant quinze jours ou un mois; après leur départ, on emploie le hareng, le maquereau et l'encornet, espèce de sèche (voyez tome I<sup>er</sup>, page 93).

Chaque pécheur est muni de deux lignes, qu'il tient à droite et à gauche du bateau; il arrive souvent que pendant qu'il retire une ligne où un poisson a mordu, un second poisson mord à l'autre, et ainsi de suite. On a vu des pécheurs habiles prendre chacun jusqu'à quatre cents mornes dans un jour.

La péche ne se pratique pas seulement sur les côtes, mais aussi sur le grand banc de Terre-Neuve, qui fut dérouvert, à ce qu'il paraît, en 4504, par des marins de Saint-Malo, et qui est très poissonneux; il est terminé en pointe aux deux extremités, sa longueur est d'environ 200 lienes et sa plus grande largeur de ti0. La profondeur de l'eau y varie entre 120 et 500 pieds. On y pêche avec des lignes de main, comme celles dont nous avons parié plus hant, et avec des lignes de fond. Ces dernières consistent en cordes très fortes, sur lesquelles on lixe, à la distance de 5 pieds l'une de l'autre, des lignes de pèche de 2 pieds et demi, armées chaeune d'un ha-

meçon garni d'un appât. A l'aide de cette disposition, les hameçons ne peuvent s'accrocher les uns aux antres. Les cordes, disposces convenablement dans de grandes mannes, sont distribuees ensuite sur des chaloupes qui quittent le navire, et vont les tendre à quelque distance. On attache à une des extrémités un grappin (sorte de petite ancre à plusieurs pates), qui l'entraîne au fond de l'eau, puis on s'éloigue, en filant la ligne de fond jusqu'à l'autre bout, où l'on fixe un second grappin. Chaque grappin tient à un petit càble (appelé orin), qui est amarré à une bouce de liege. Cette bouce reste flotante, et elle est surmontée elle-même d'un petit pavillon. Lorsque les cordes , ou lignes de fond, ont passé six ou luit heures au fond de l'eau, les chaloupes reviennent et les retirent.

Dans un temps favorable, on peut disposer, par ce procédé, deux et trois mille hameçons. Mais si la brume arrive trop vite et trop forte, ou que le temps devienne mauvais, quelques bateaux s'egarent ou sont exposés à périr. On prétend aussi que le poisson demeurant quelque temps dans l'eau, après avoir été pris par ce procédé, est de qualité inférieure. Mais, d'un autre côté, les produits de cette péche sont fort abondans, et s'elèvent quelquefois à soixante-dix mille morues pour un equipage de treize à quinze hommes, ce qui fait environ quatre mille cinq cents morues par homme. En 1768, où l'on pratiquait seulement la pêche à la lique de main pendant que le bâtiment allait en dérice ( c'est-à-dire au gré de la mer et du vent), le produit de chaque homme n'était évalué qu'à sept cents morues.

Les cordes présentent en outre l'avantage fort grand, que le choix des appâts est, à ce que l'on assure, peu important pour le poisson qui repose sur le fond, tamáis qu'il en est tout différenment pour le poisson qui nage à diverses profondems et qui se prend à la ligne de main. Ainsi, avec la ligne de fond, on peut employer des poissons salés, des morceaux de chien de mer, ou même les intestins de la morue, pour amorcer les hameçons.

# SCIENCES OCCULTES DIVINATION. — ÉLÉMENS DE CHIROMANCIE.

Les sciences occultes, enseignees en Europe au moyen âge par les Maures et les Juifs, se résumaient presque toutes aux yeux du vulgaire en alchimie et en divination.

La crédulité attribuait aux alchimistes des recettes merveilleuses pour tous les maux physiques, le secret de prolonger la vie, de transformer les metaux, de faire de l'or, et même de créer. On supposait aux devins le don de lire les plus secrètes pensées du cœur, de faire naître à leur gré les sympathies et les autipathies, de commander les genies, d'évoquer les absens et les morts, et de connaître l'avenir.

D'après ces dispositions superstitieuses, un homme à la fois alchimiste et devin aurait dû être consulère comme l'égal de Dieu, si l'anathème de l'Eglise n'eût obligé à le considèrer seulement comme allié du d.able.

En réalité, l'ambition des esprits supérieurs voués aux sciences occultes était la plus exorbitante que l'humanité puisse jamais concevoir: ils se proposaient sérieusement pour but idéal de leurs travaux, d'une part la domination du monde matériel, la puissance créatrice; de l'autre, la domination du monde spirituel, la prescience.

Les travaux de quelques uns des plus habiles alchimistes n'ont pas été inutiles aux progrès des sciences physiques. On sait combien de découvertes precieuses sont nees à l'occasion de tôutes ces erreurs hermétiques importées d'orient, et fondues au creuset pendant plusieurs sièces au sonfile d'hommes de génie tels qu'Albert-le-Grand, Raymond Lulle, Roger Bàcon, Arnould de Villeneuve, Paracelse, etc. Insensiblement l'alchimie se sépara de la kabbale et de l'astrutogie, rejeta la particule arabe, signe de sa mystérieuse origine, et

donna naissance aux théories positives de la chimie, de même que l'astrologie ceda la place à l'astronomie.

Divination. — Quant aux travaux des hommes voués à la divination, il est assurément permis de nier qu'ils aient en aucune utilité : sculement, il faut reconnaître qu'ils étaient au service de l'un des desirs les plus universels, les plus impatiens, et en même temps les plus poctiques de l'esprit humain. Ce besoin de lire au-delà du moment présent dans notre destinee paraît même tellement inherent à notre nature, que l'on serait presque fondé à croire que l'espoir de parvenir à quelque degré de prescience ne doit jamais s'éteindre chez l'homme, et qu'en changeant de nour, en se renfermant dans des limites de plus en plus rationnelles, l'art divinatoire n'en poursuit pas moins ses expériences, qu'il ne cesse d'épier les secrets de l'avenir, et que de nos jours son infatigable persévérance le trahit encore dans les efforts des partisans de la plirénologie et du magnetisme.

On a déjà donné dans ce recueil quelques détails sur l'alchimie (voyez tom, 1<sup>er</sup>, p. 95): nous nous sommes proposé d'indiquer ici, non les principes de la science des devins au moyen âge, mais les élémens d'une seule de ses applications dont la diversité etait infinie.

La chiromancie était une branche de la physiognomonie, et était définie l'art de deviner le tempérament, les inclinations, et la destince d'une personne par l'inspection des lignes de la main.

Les règles de la chiromancie étaient déduites de la kabbale, de l'astrologie, et de l'observation,

Les adeptes recherchaient avec ardeur les occasions d'étudier les mains de tous les personnages illustres. Par exemple, aux jours d'exécution, ils arrêtaient les grands criminels pour expérimenter sur leurs lignes, et souvent ils entreprenaient de longs voyages pour observer celles des rois, des reines et des guerriers célèbres.

Paroni les savans qui se sont particulièrement adonnés à la chiromancie dans les derniers siècles, on compte Patrice Tricasse, Coclès, Jean Bellot, André Corne, Gaspard Peuter, Cardan, Bodin, Arthaud, de la Chambre, Flud, Rodolphe Goglenius, Gozelin, Jean de Hagen (Joannes de Indagines), Moldenate, Jean Tesnier, Savonavole, etc. Un chiromancien habile du XIX° siècle nommé Moreau, qui, suivant diverses assertions, avait prédit à Napolcon sa defaite de Waterloo et son exil, est mort depuis quelques annees.

Voici sur quelles bases kabbalistiques, astrologiques et expérimentales on s'accordait en géneral à faire reposer la science:

On appelait Punivers mégacosme, on grand monde, et Phomme microcosme, on petit monde.

L'homme était consideré comme une miniature de l'univers. Toutes les parties du mégacosme avaient leurs analogues dans le microcosme.

D'après les principes de la haute kabbale et de la science des nombres, qui enseignaient une division trinaire de l'univers, les physiognomonistes enseignaient une division trinaire de l'homme.

Le monde intellectuel correspondait dans l'univers à Dieu, et dans l'homme au cerveau.

Le monde céleste correspondait dans l'univers aux cienx, aux étoiles, aux auges, et dans l'homme au cœur.

Le monde élémentaire correspondait dans l'univers aux élémens, aux animaux, aux plantes, aux inétaux, aux pierres précieuses, et dans l'homme aux l'uides et aux sens,

D'après les principes d'astrologie reproduits et defendupar le fameux astronome Tycho-Brahé, mort au commencement du xvit siècle, les sept ressortsprincipaux de l'univers, qui etaient les sept planètes ou ctoiles erratiques, savoir : le Soleil, la Lune, Jupiter, Vénus, Saturge, Mars et Mescure, correspondaient aux sept parties principales du corps humain, savoir : le cœur, le cerveau, le foie, les reins, la rate, le fiel et le poumon. On attribuait à chacune de ces pla-

nètes un caractère particulier, et une grande influence sur chaque partie correspondante du corps humain.

Enfin, il y avait encore une action astrale sur l'homme,



(1. Principes astrologiques, division des influences planétaires et zodiacales. — 2. Lignes principales. — 3. Montagnes et figures.)

résultant des douze signes du zodiaque, en snivant les opérations particulières aux douze maisons du soleil.

Or, les chiromanciens voyaient dans la main considérée isolément un autre microrosme; ils estimaient que ses linéamens convenaient à tont le reste de la structure du corps, qu'ils étaient accommodés aux membres principaux, en un mot, que la nature avait encore répèté en petit sur cette étroite surface les grandes opérations qu'elle exécute dans l'espace où elle fait monvoir les planètes.

La main, disaient-ils, est l'organe des autres organes, elle sert à toutes les autres parties du corps; les lignes qui la sillonnent ne sauraient être des choses indifférentes ou inutiles, et avoir été faites à l'aventure. A quoi bon leur variété? pourquoi différent-elles dans chaque homme? la main n'estelle pas à l'homme comme la feuille à l'arbre? etc., etc.

L'heure la plus favorable pour proposer sa main au devin était celle qui snivait le lever ou la sortie du bain, à jeun, et avant toute fatigne.

La main gauche était en général choisie de préférence, parce qu'elle était dédiée à Jupiter, qu'elle tendait au cœur, et qu'on la supposait d'ailleurs formée avant la droite. Toutefois, les deux mains étaient utiles à consulter; lorsque les lignes de l'une et de l'autre étaient très dissemblables (ce qui était un premier signe de mauvais augure), il convenait de s'arrêter à celles qui étaient les plus apparentes et les plus régulières.

L'inspection muette ponvait durer un temps plus ou moins long; quelquefois elle exigeait plusieurs séances sous différens jours et dans différentes dispositions.

La main a trois parties : le carpe on la rascette, la vole et les doigts. Le carpe est la partie qui s'étend entre le bras et la paume de la main. La vole est toute la partie entourée par les doigts; elle prend divers noms : la partie qui s'étend depuis le petit doigt jusqu'au poignet est l'hypothénar; la partie qui s'étend entre le pouce et l'index est le thénar; la montagne qui s'élève sous le ponce s'appelle stéthos; le creux est quelquefois nommé plaine on planure, etc.

Dès le premier coup d'oil, le devin déterminait en luimême la complexion et le tempérament de la personne; il la rangeait parmi les colériques ou les sanguins, les mélanroliques ou les bilieux, les flegmatiques ou les lymphatiques, suivant la couleur générale de la main, suivant sa ferincté, suivant sa proportion avec le reste du corps. Il étudiait ensuite dans leur ensemble la transparence des veines,

le ton du sang, la longueur, la profondeur, la direction, la qualité des ligues, la régularité ou l'irrégularité des figures, des angles et des courbes.

Après ce premier examen, il s'appliquait à l'observation des sept montagnes, des sept lignes principales correspondantes aux sept planètes, et des jointures des doigts correspondantes aux douze signes du zodiaque (le pouce était expeté). Chacune des sept montagnes portait le nom de celle des sept planètes dont elle subissait l'influence favorable ou contraire, suivant sa conformation et ses lignes. Cette influence n'était bonne que si la conformation et les lignes avaient les qualités désirables de netteté, de régularité, de profondeur, de couleur, de relation, etc,

### Jupiter (en alchimie cuivre): honneurs, richesses, caractère agréable, paisible et tempéré.

Residence (plomb): sagesse, prudence, ou froidcur, morosité, infortunes.

Soleil (or): gloire, espérance, gain, héritages;

on honte, misère, etc.

Mereure (vif-argent): science, industrie, adresse, agilité; on mobilité, inconstance, ruse, dettes.

Lune (argent): esprit, songes heurcux, larcins, mélancolle, caprices.

Mars (Ter): courage, dévouement, impétuosité, mariages ou cruauté, violence, etc.

Yénus (ctain): bienveillance, beauté, graces, amitiés; ou les contraires.

Les signes du zodiaque confirmaient et détaillaient sur chaque doigt l'action des quatre premières planètes. Le doigt indicateur était dominé par Jupiter, qui présidait au printemps; l'auriculaire était dominé par Mercure, qui présidait à l'antomne. Cesdeux saisons étaient alliées, parce qu'elles étaient égales en douceur et en température, comme les deux au-

tres l'étaient par une similitude de rigneur. Le doigt du milieu ou médecin était dominé par Saturne, qui présidait à l'hiver, et l'annulaire par le Soleil , qui présidait à l'eté.

Les sept lignes principales étaient comprises dans les liinites de la vole, et se divisaient de cette manière : les deux ligues céphaliques (B et C), correspondantes au cerveau de l'homme et au monde intellectuel; les deux lignes cardiaques (A et G) et la ligne hépatique (D), correspondantes au cœur et au foie, et au monde celeste; les lignes de la restrainte et de la percussion (F et N), correspondantes aux élémens matériels, et au monde élémentaire.

Ces lignes avaient des significations particulières, qui étaient les conséquences des relations que nous venons d'indiquer, et de la proximité des montagnes ou tubercules des sept planètes.

En outre, chaque ligne secondaire ou chaque intervalle eerne de lignes croisées était le siège d'influences diverses.

A Première ligne de vie ou du cœur, dite cardiaque: elle enclot le stéthos et le sépare de la plaine de Mars : c'est la ligne de la fortune. Combinée avec la restrainte (F) et la percussion (x), elle indiquait la durée de l'existence.

B Ligne céphalique ou de la tête . dite moyenne naturelle, qui commence sous la bossette de l'indicateur, immédiatement au-dessus de la cardiaque (A), et finit à l'hypothénar; elle signifiait bon sens, jugement, eloquence, franchise, libéralité.

c Autre ligne céphalique ou de tête, dite mensale; elle signifiait imagination, esprit, mémoire,

Ces trois premières lignes forment ce que l'on appelle, en langage vulgaire, l'M; mais cette dénomination n'était pas consacrée par la chiromancie.

D Ligne du foie ou de l'estomac, dite hépatique, qui s'élève de la restrainte (F) et se dirige le long de l'hypothénai vers le mont mercurial; elle signifiait résignation, douceur, mélancolie, maladies chroniques,

E Ligne de la bonne et mauvaise fortune, dite saturnienne.

F Lignes de la restrainte, du carpe ou de la rascette, qui indiquaient, avec la cardiaque (A) et la percussion (N), la durée de la vie, l'année de la mort.

G Sœur de la ligne de vie , dite martieune : courage , persevérance, confiance, droiture.

n Ligne du luxe en bonheur ou en malheur, dite roie lactée. Elle serpente sur le mont de la Lune.

1 Ligne de la richesse on de la pauvreté, dite solaire.

K La table de la main, entre la mensale et la moyenne naturelle: fantaisies, aventures.

L Stéthos, montagne du pouce : entraînement, plaisirs du bal, délire, enthousiasme, amis fidèles.

M Thénar, espace entre le pouce et l'index : dangers du feu, douleurs et blessures de tête.

y La percussion de la main et l'hypothénar : naufrages, suffocations, bizarreries, contradictions, poésie élégiaque.

o Lignes de trente, de vingt ou de dix années; différence de destinée aux différens âges.

p Le triangle dans la plaine de Mars > régularité ou irrégularité de pensées, exploits, duels, assassinats, vols.



(Salon de 1834. - Scène de chiromancie, par M. Gigoux - Un jeune baron et sa fiancée chez le devin.)

Q Le quadrangle, entre la saturmenne et la ligne solaire : | débile, méditations, deuils, grandes joies, grandes tristesses. fermeté, magnanimité, mathématiques, égoïsme.

R Montagnette ou tubercule de Mercure : érudition , idées générales, esprit actif, ingénieux, etc.

s Colline du Soleil : gloire , opplence , travaux industriels, gain, héritages.

T Mont de Saturne : liberté ou esclavage , santé forte ou

v Mont de Jupiter · bonheur domestique, honneurs, di-

La valeur de ces signes élémentaires n'est un qu'imparfaitement exprimée. Le tempérament spécial était comme une clef qui indiquait la variété particulière des tendances passionnées ou méditatives de la personne, la nature des obstacles ou des avantages qu'elle devait rencontrer dans le cours de sa vie. La signification des principales lignes était ensuite altérée, et souvent même annulée par des groupes de lineamens imperceptibles, par des taches de sang presque invisibles, par des étoiles, des croix, des chiffres, des orbes, des fourches, des rameaux, des chaînettes, des points, des serpens, des grillages, des nœuds, des excavations, on des lettres cabalistiques. Nous nous rappelons, par exemple, certaines observations de Coelès ou d'Indagines, qui montrent à quel point les études primitives du devin pouvaient être tout-à-coup modifiées : suivant l'un d'eux, une petite ligne qui environnait le pouce, comme un anneau, près de la première jointure, désignait qu'on serait pendu. Un cerele sur le mont de la lune signifiait qu'on deviendrait borgne. Trois petites lignes tortueuses à la naissance de la cardiaque promettaient une lèpre infaillible. Deux croix entre la mensale et la moyenne naturelle annonçaient deux héritages Une double saturnienne prophétisait qu'on serait un jour gneux et vagabond, etc.

Après avoir réuni et attentivement résumé toutes ses observations, après avoir mesuré les degrés des angles formés par les lignes, et avoir construit un carré astrologique, le chiromancien composait sa divination en commençant par la prédiction des faits géneraux, les vertus on les vices, les inclinations, et terminait en spécifiant les evènemens acciden els. Quelques chiromanciens ne pouvaient rien prédire avant d'être arrivés à un état d'evaltation extraordinaire,

Le discrédit de l'astrologie judiciaire, depuis le XVII siècle, entraina nécessairement le discredit de la chiromancie astrologique : bientôt la chiromancie physique elle-même qui ne se fondait que sur l'observation, fut abandonnée par les savans. Aujourd'hui les charlataus et les vieilles femmes qui disent la bonne aventure ont entièrement perdu la tradition chiromancienne, et ignorent l'ancienne signification des signes; leur imagination est leur seule règle.

Au vieux Musée du Louvre, on voit trois grands tableaux représentant des scènes de chiromancie; ils sont du Caravage, de Manfredi et de Valentin. Le tableau de M. Gigoux, dont nous donnous la gravure, est l'une des œuvres du salon de 1854 qui sont composées avec le plus de simplicité, et qui révèlent le plus d'etudes sérieuses. Au nombre des tableaux du même artiste, on remarque un portrait de M. Gabriel Laviron, d'un fini extrême, et une scène très intéressante de l'histoire du comte de Comminges,

# VOYAGEURS FRANÇAIS.

RUBRUQUIS, 4255.

(Troisième et dernier article, voyez pages 42 et 66.)

RÉCITS MERVEILLEUX. — AUDIENCE DE MANGU-CHAM. — DISPOSITIONS RELIGIEUSES DE SA COUR. — CONFÉRENCES. — L'ORPÉVRE PARISIEN ET LA FONTAINE D'ARGENT, — RÉSULTATS DU VOYAGE.

Rubriquis est enfin an terme de son voyage; mais à mesure qu'il s'éloigne de l'Occident, il semble qu'il entre dans in pays de merveilles; il raconte des choses étounantes; rendons-lui justice toutefois; il ne rapporte que ce qu'il a oui dire, « Ce sont les peuples de Tebeth dont l'abominable contame était de manger lear père et leur mère morts, pensant que c'était un acte de piété; — ce sont les peuples de Muc, chez qui les troupeaux vivent en pleine liberté, mais sont si bien civilisés, que lorsqu'on en a besoin il suffit de monter sur une éminence et de crier pour voir tous les animaux arriver à l'envi; — c'est le grand Cathay, où il y a une ville dont les murailles sont d'argent et les bastions d'or; — ce sont enfin d'effroyables rochers, où les demons sont accoutamés d'emporter les passans, quelquefois laissant l'homme et se

contentant du cheval, et d'autres fois abandonnant les carcasses toutes vides sur le chemin. » En cet endroit mal famé le guide pria Rubruquis de dire quelques prières, «Nous commençaines donc, dit-il, à chanter le *Credo in Deum*, et, par la grâce de Dieu, nous passames tous sans aucun danger ni inconvénient. »

La cour de Mangu-Cham était alors auprès de Caraco-rum, ville dont le nom faisait trembler l'Asie.

Le Cham était un homme de quarante-cinq ans, d'un nez plat et rabattu; lorsqu'il reçul Rubruquis, il hui lit d'abord donner à boire d'une liqueur nommée terracine, que l'on tire du riz, et qui était aussi claire et aussi douce que le vin blanc; le moine n'en goûta qu'un peu; mais l'interprète s'étant accosté du sommelier n'avait point été si sobre, et même, dit la relation, le prince lui-même était un peu chargé, et se divertissait fort avec des oiseaux de proie qu'il mettait sur son poinc, et qu'il considérait fort attentivement. Malgré cela, les choses se passèrent fort bien, Rubruquis fit un sermon auquel Mangu-Cham ne répondit rien, sinon « que de même que le soleil épand ses rayons de tontes parts, de même sa puissance et celle de Baatu s'étendaient partout. »

On aimait fort les discussions religieuses à cette cour, où il se trouvait alors une foule de prêtres, de chrétiens nestoriens, des sarrasins, des tuiniens, des jugures, et autres idolâtres de toutes les sortés. Mangu-Cham se plaisait au milieu de tous ces personnages; le jour de sa fête, il se faisait successivement encenser par eux tous; d'abord par les chrétiens, puis par les sarrasins, et en dernier lieu par les idolâtres. « Mais, dit Rubruquis, le prince ne croit à personne; toutefois les uns et les autres suivent sa cour comme les mouches à miel font des fleurs, car îl donne à tous, et clacun lui désire toutes sortes de biens et de prospérites, s'imaginant, au foud du cœur, être de ses plus particuliers amis. »

La veille de la Pentecète, il y ent une conférence solemnelle, on Manga-Cham envoya trois de ses secrétaires, l'un chrétien, l'antre sarrasin, et le troisième tuinien. L'assemblée était nombreuse, chaque secte ayant rassemblé ses habiles. Avant toutes choses, il y fut proclamé de la part du souverain «qu'aucun des deux partis n'ent à faire injure ou déplaisir à l'autre, ni n'excitàt aucune rumeur; et cela sous peine de mort, » Aussi les argumentateurs furent très paisibles. Rubruquis eut les honneurs de cette séance, qui est fort curieuse. Sur la question de l'unité de Dieu, il réduisit au silence les tuiniens, qui reconnaissaient des dieux inférieurs, et il fut fort applaudi par les sarrasins; ceux-ci finirent par chanter à tue-tête avec les nestorieus : « et , après cela, ils burent tous largement, » C'était le complément de toute chose,

Le lendemain ce fut le tour du Cham qui demanda Rubruquis, et lui fit, dans le cours de l'audience, une sorte de profession de foi, disant « qu'it croyait à un seut Dien, et que comme Dien avait donné aux mains plusieurs doizts, ainsi il avait ordonné aux hommes plusieurs chemins pour aller en paradis. » Puis, il fit quelques observations très fines sur ce que les chreitens n'observaient point la loi de l'Evangile, qui commandait de ne point s'en vouloir les uns aux autres; et il conclut en declarant qu'il voulait que Rubruquis s'en retournât, Malgré cette decision, Mangu fut très gracieux, et fit donner à notre vuyageur de l'argent, des habits, des sanfs-conduits avec des lettres pour saint Louis; il permit aussi à frère Barthélemy de Crémone, le compagnon de Rubruquis, de séjourner dans le pays pour raison de santé.

Rubruquis rencontra, dans le cours de son voyage, un grand nombre d'Allemands et de Français, employes par les Mogols, et travaillant à répandre les arts de l'occident au milieu de ces peuples que l'occident ignorait. Le plus remarquable de tous ces Européens est Guillaume Boucher, orfevre parisien, dont un frère demeurait alors à Paris sur le Grand-Pont; il était si estimé, que Mangu venait de lui donner cinquante ouvriers et trois mille marcs d'argent pour

faire une fontaine mécanique que décrit notre voyageur, « C'était un grand arbre tout en argent, au pied duquel étaient quatre lions aussi d'argent, ayant chaeun un canal d'où sortait du lait de jument. Quatre pipes étaient cachées dans l'arbre montant jusqu'an sommet; sur chaeun de ces cauaux il y avait des serpens dorés dont les quenes venaient environner les branches; de l'une de ces pipes coulait du vin, de l'antre du caracosmos, de la troisième du ball on boisson faite de miel, et de la dernière de la terracine. Au pied de l'arbre chaque boisson avait son vàse d'argent pour la récevorr; entre ces quatre canaux, tout au haut, était un ange d'argent tenat une trompette, que l'on devait faire sonner avec des souflets lorsque le moment de boire serait arrivé, »

Nous terminerons en cet arțiele le voyage de Rubruquis, qui revint en occident à peu près par les mêmes paşs qu'il avait traversés. Les détails de sa relation sont pleins d'intérêt, et meriteraiem d'être plus populaires. Il a fait connaître, avant Marc-Paul, le cosmos, l'eau-de-vie de riz, qu'il appelle leoracine; il a détruit l'erreur aceréditee jusqu'idors en Europe sur la mer Caspienne que l'on se tigurait unie à l'occan du Nord; il a décrit les beufs grognaus de Tangut, et les ânes de Caracorum si legers à la course; c'est le premier Europeen depuis Ammien-Marcellinqui ait parlé de la rhubarbe comme remède; il a semé sa relation d'observations rès curieuses sur les mœurs des peuples, sur la geographie physique; et nous a laissé sur les cérémonies et les disputes religieuses des prêtres de la cour de Mangu-Cham des recits foit maifs, qu'il n'est pas inutile d'étudier et de méditer.

De l'amitié. — Si deux hommes sont unis, les besoins de tous deux ne sont pas plus grands, à quelques égards, que ne le seraient ceux d'un sent, et leurs forces sont supérientes aux forces de deux hommes séparés. L'union fait plus : quand elle est parfaite, elle satisfait les désirs, elle simplifie les besoins, elle prévient les vœux de l'imagination, elle remplace tous les biens; c'est un asite tinjours ouvert et une fortune devenue constante.

DE SÉNANCOUR.

Richard Cromwell en témoignage à Westminster-Hall,— Le second protecteur fut appelé comme témoin, dans une affaire civile, à Westminster-Hall, à l'âge de quatre-vingtdix ans. On dit que l'avocat de la partie contre laquelle il déposait l'interpella violemment, et reprocha au vieillard les crimes de son père Olivier; mats le juge réprimanda l'avocat, et fit donner un fauteuil au celébre témoin : la reine Anne approuva la conduite du juge. — En sortant de Westminster-Hall, Richard ent la curiosité de visiter la chambre des lords; un des pairs, lord Bathurst, étonné de sa présence dans ce lieu, s'approcha de lui, et, entre autres choses, demanda combien il y avait de temps que M. Cromwel n'était venu dans cette salle, — a Je n'y suis jamais rentré, mylord, répondit R chard, depuis le temps où je m'asseyais daus ce fauteuit; » et du doigt il montrait le trône.

HORACE WALPOLE.

—Un article du code ecclésiastique d'Islande donne aux évêques et même aux membres inférieurs du clergé le droit d'empécher le mariago de toute femme qui ne sait pas lire. Cette prohibition est exorbitante; mais on ne saurait méconnaître qu'elle est éminemment propre à assurer l'instruction des générations naissantes; elle est encore aujourd'hui en vigueur, quoiqu'on ne l'exerce plus pent-être avec la même rigoeur qu'autrefois. Dans beauconp de paroisses, une petite bibliothèque, apparienant à l'église, est mise en circulation parmi les habitans. Le curé lui-même excite le désir de lire et s'efforce à rendre les lectures utiles.

## BIOGRAPHIE.

#### DAUBENTON, NATURALISTE.

Extrait des éloges historiques de Cuvier.

Daubenton, né en 1716, à Montbard, département de la Côte-d'Or, ctait destiné à l'etat ceclesiasique, et fut envoyé à Paris pour étudier la théologie; mais il se livra, en secret, à l'étude de la médecine, et la mort de son père lui ayant biéntôt laissé la liberté de suivre ouvertement son penchant, il acheva ses études médicales, et retourna dans sa patrie pour y exercer modestement l'état que son goût lui avait fait embrasser; mais sa destinée le réservait pour un theâtre plus biéllant.

La petite ville qui l'avait vu naître avait aussi produit un homme qu'une fortune indépendante, les agremens du corps et de l'esprit, un goût violent pour les plaisirs, semblacent destinée à tout autre carrière qu'à celle des sciences, et qui s'y thouvait cependant sans cesse ramené par ce penchant irrésistible, indice prospue assuré de talens extraordinaires. Cet homme était Buffon, qui, après avoir essayé tour à tour la géométrie, la physique, l'agriculture, s'etait enfin fixé sur l'histoire naturelle, et n'y trouvant que des catalogues décharués, éerits dans une langue barbare, remplis d'erreurs dans les décharués, éerits dans une langue barbare, remplis d'erreurs dans les décharués, avait pris pour tâche de peindre la nature telle qu'elle est, et d'esquisser à grands traits les lois qui en tiennent toutes les parties enclainées en un système unique.

Mais il fallait tout revoir, tout recueillir; il fallait porter le scalpel dans l'interieur des êtres, et dévoiler leurs parties les plus eachées. Buffon sentit que son esprit impatient ne lui permettrait pas ces travaux, et il chercha un homme qui joignit, à la justesse d'esprit nécessaire pour ce genre de recherches, assez de modestie pour se contenter d'un rôle secondaire en apparence; il le trouva dans le compagnon des jeux de son enfance, dans Daubenton.

Il trouva en lui plus qu'il n'avait cherché.

Il existait au physique et au moral, entre les deux amis, m contraste parfait, et chacun d'eux semblait avoir reçu précisément les qualités propres à tempérer celles de l'autre par leur opposition.

Buffon, d'une taille vizoureuse, d'un aspect imposant, d'un n'aturel impérieux, avide en tout d'une jouissance prompte, semblait vouloir deviner la vérité, et non l'observer. Danhenton, d'un tempérament faible, d'un regard doux, d'une modération qu'il devait à la nature autant qu'à sa propre sagesse, porlait dans toutes ses récherches la circonspection la plus serupuleuse; il n'affirmait que ce qu'il avait vu et touché; et landis que Buffon plaçait à chaque instant son imagination entre la naturé et loi, chez Dauhenton, au contraire, toutes les ressources de l'esprit semblaient s'unir pour imposer siènce à l'imagination. Ainsi la sagesse de l'un, s'alliant à la force de l'autre, parvint a rendre l'histoire des quadrupèdes (la seule qui soit commune à ces deux auteurs) celle des parties de l'histoire naturelle qui est la plus exempte d'erreurs.

Ce fut vers l'année 1742 que Daubenton fui attiré à Paris, et fut nommé, par le crédit de son ami, garde et démonstrateur du Cabinet d'histoire naturelle.

Avant lui, ce cabinet n'était qu'un simple drognier où l'on recueillait les produits des cours publics de chimie, pour les distribuer aux pauvres qui pouvaient en avoir besoin, et il ne contenait, en histoire naturelle proprement dite, que des coquilles qui, ayant servi à amoser les premières années de Louis XV, portaient, pour la plupart, l'empreinte des caprices de l'enfant royal. En bien peu d'années il changea totalement de face; les minéraux, les fruits, les bois, les coquillages, furent rassemblés de toutes parts et exposés dans le plus bel ordre. Daubenton s'y enfermait pendant des heures entières pour se livrer à l'étude et à la classification de ces trésors, qui étaient devenues une véritable passion.

Ce goût pour l'arrangement d'un cabinet se réveilla avec | force, lorsque, à la fin du dernier siècle, les victoires de nos armées apportérent au Muséum d'histoire naturelle une nouvelle masse de richesses.

On vit alors Daubenton, à quatre-vingts ans, la tête cour-

bée sur sa poitrine, les pieds et les mains déformés par la goutte, ne pouvant marcher que sontenu de deux personnes, se faire conduire, chaque matin, au cabinet pour y présider à la disposition des minéraux.

Daubenton est le premier qui ait appliqué la connaissance



(Colonne elevée à la mémoire de Daubenton, dans le Jardin des Plantes, à Paris.)

de l'anatomie comparée à la détermination des espèces de [ quadrupèdes dont on trouve les déponilles fossiles; et il a détruit pour jamais ces idées ridicules de géans qui se renouvelaient chaque fois qu'on déterrait les ossemens de quelque grand animal.

Son tour de force le plus remarquable en ce genre, fut la détermination d'un os que l'on conservait au Garde-Meuble comme l'os de la jambe d'un géant; il reconnut que ce devait être l'os d'une girafe, quoiqu'il n'eût jamais vu l'animal, et qu'il n'existât point de ligure du squelette.

Ouclques uns regardaient encore l'orang-outang comme un homme sauvage, comme un homme dégénéré. Daubenton prouva, par une observation ingénieuse et décisive sur l'articulation de la tête, que l'homme ne peut marcher autrement que sur deux pieds, ni l'orang-ontang autrement que sur quatre.

Par les grands travaux que Danbenton a faits pour l'amélioration de nos laines, il a ouvert à l'Etat une nouvelle source de prospérité ; la réputation populaire qu'ils lui ont acquise, | Imprimerie de Laguevardiere, rue du Colombier, nº 50.

lui fut d'une grande utilité à l'époque de la révolution française, où il reçut, de la section des Sans-Culottes, un certificat de civisme, sous le titre du Berger Daubenton.

Quand on connaît tous les travaux auxquels s'est livré Danbenton, et les fonctions qu'il a remplies, on est étonné d'apprendre qu'une partie de son temps était employée à lire, avec sa femme, des romans, des contes, et d'autres ouvrages légers, les plus frivoles productions de l'époque. Il appelait cela: mettre son esprit à la diète.

Ce grand naturaliste est mort le 51 décembre 4799, âgé de quatre-vingt-quatre ans. Cuvier lui a succèdé au Collège de France.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustius.

# SCÈNES DU MOYEN AGE. DÉGRADATION D'UN CHEVALIER.



(Dégradation d'un Chevalier.)

CÉRÉMONIES QUI S'OBSERVAIENT A LA DÉGRADATION D'UN CHEVALIER OU D'UN GENTILHOMME.

(Fragmens extraits du Vray Théâtre d'honneur, par Marc de Wilson, sieur de la Colombière, et de divers romans de chevalerie.)

Premièrement, on assemblait vingt ou trente chevaliers, ou écuyers sans reproche, devant lesquels le gentilhomme ou chevalier traitre était accusé de trahison, de lâcheté, de foi mentie, ou de quelque autre crime capital et atroce, par un roi ou par un héraut d'armes, qui déclaraît le fait tout au long, en disait toutes les particularités, et nommait ses témoins. Sur quoi le gentilhomme on le chevalier accusé était condamné à la mort par lesdits chevaliers ou anciens nobles; et il était dit que préalablement il serait dégradé de l'honneur de chevalerie et de noblesse, et qu'il rendrait l'ordre s'il en avait reçu quelqu'un.

Pour l'exécution, on faisait monter sur un échafaud le chevalier condamné, armé de toutes pièces comme pour un jour de bataille; son écu blasonné de ses armes était plauté sur un pal devant lui, renversé la pointe en haut. A l'entour du chevalier étaient assis douze prêtres revêtus de leurs surplis, qui chantaient à haute voix les vigiles des morts, de-

puis Dilexi jusqu'à Miserere, après que les hérauts avaient publié la sentence des juges; à la fin de chaque psaume les prêtres faisaient une pause, durant laquelle on dépouliele condamné de ses armes, en commençant par le heaume: et les hérauts criaient à haute voix: « Ceci est le bassinet du traître et déloyal chevalier, » et faisaient et disaient tout de même du collier ou chaîne d'or, de la cotte d'armes qu'ils rompaient en plusieurs lambeaux, des gantelets, du baudrier, de la ceinture, de l'épée, de la masse d'armes, des éperons; bref, de toutes les pièces de son harnois, et finalement de l'écu de ses armes, qu'ils brisaient en trois pièces avec un marteau.

Après le dernier psaume, les prêtres se levaient, et chantaient sur la tête du mallieureux chevalier le 109° psaume de David, où sont écrites ces terribles imprécations :

« Que ses enfans deviennent orphelins et que sa femure devienne veuve; que ses enfans deviennent vagabonds et errans, qu'ils soient contraints de mendier, et qu'ils soient chassés de leurs demeures.

» Qu'il ne se trouve personne pour l'assister : et que nul n'ait compassion de ses orphelins ; que ses enfans périssent. et que son nom soit effacé dans le cours d'une seule génération.

y » Que l'iniquité de ses pères revive dans le souvenir du Seigneur; et que le péché de sa mère ne soit pas effacé.— Que des étrangers lui ravissent tout le fruit de ses travanx; que sa mémoire soit externinée de dessus la terre.

» Lorsqu'on le jugera, qu'il soit condamné et que sa prière même lui soit imputée à peché; il ne s'est point souvenu de faire miséricorde, mais il a poursuivi l'homme qui était pauvre et dans l'indigence, alin de le faire mourir, etc., etc.»

Et parce que anciennement ceux qui devaient recevoir l'ordre de chevalier, entraient le soir auparavant dans un bain pour se purifier le corps, et pas-aient la nuit entière dans une église, afin de purger leur âme d'immondicité; en mémoire de cette cérémonie, un poursuivant d'armes tenait un bassin plein d'eau chande; le roi on hérant demandait par trois fois le nom du chevalier dépouillé, que le poursoivant nommait par son nom, surnom et seigneurie, auquel le roi ou hérant d'armes répondait qu'il se trompait, et que celui qu'il venait de nommer était un traitre deloyal, et foi mentie; et pour montrer au peuple qu'il disait la vérité, il demandait tout haut l'opinion des juges, le plus ancien desquels répondait à haute voix, que par sentence des chevaliers et écuyers presens, il était ordonné que ce deloval était indigne du titre de noble et de chevalier, et que pour ses forfaits il était dégrade de noblesse, et condamné à la mort.

Après ces paroles, le roi d'armes renversait sur la tête du condainné le bassin d'eau chande; les chevaliers juges descendaient de l'echafand, se revêtaient de robes et de chaperons de deuil, et s'en allaient à l'église; le dégradé était aussi descendu de son échafand, au moyen d'une corde qu'on lui attachait sons les aisselles, et puis on le mettait sur une claie ou sur une civière, et on le couvrait d'un drap mortuaire; il était alors porté à l'église, entouré des prêtres, qui chantaient sur lui les vigiles et les orênus pour les trépassés: ce qui étant achevé, le dégradé était livré au juge royal ou au prevôt, et puis au bourreau, qui l'exécutait à mort, suivant ce qui avait été ordonné: que si le roi loi donnait grâce de la vie, on le bannissait à perpétuité, ou pour un certain temps, hors du royaume.

Après cette exécution, les rois et hérauts d'armes déclaraient les enfans et descendans du dégradé, ignobles et roturiers, indignes de porter les armes, et de se trouver et paraître en joutes, tournois, armées, cours et assemblées royales, sous peinc u'être déponillés nus et d'être battus de verges, comme vilains et nés d'un père infâme.

Toutes ces cérémonies furent pratiquées à Lyon, au temps du roi François Ir, contre le capitaine Franget, vieux gentilhomme, qui, ayant été établi gouverneur de Fontarabie, par le maréchal de Chabanes, et honoré par le roi de la charge de capitaine de 50 hommes d'armes, pour la garde de cette place importante, très bien munie de gens et de vivres, la rendit au cométable de Castille, sans avoir soutenn aucun assaut, ni fait aucun résistement, par une lache et honteuse capitulation.

Quelquefois, en temps de guerre par exemple, la dégradation se faisait d'une manière plus expéditive. Lorsqu'un chevalier s'était souillé par un crime ou une lacheté, l'éen de ses armes était publiquement rompu, efface avec de l'encre ou une autre couleur noire et enfumée, et trainé à la queue d'une cavale, dans la boue. Sa lance était brisée en tronçons, la pointe en bas, quelquefois brûlée; ses éperons lui etaient arrachés avec violence, et mis en pièces; son baudrier et sa ceinture déceints; son épée et sa masse d'arme cassés contre son casque; son cimier, son volet, son bourlet, sa cotte d'armes déchirés, foulés aux pieds et dispersés par le camp, et son cheval avait la queue coupée sur un fumier.

On prend souvent l'indolence pour la patience.

LE CARDINAL DE RETZ.

— En 1788, la France présentait en vignobles une surface de 1,555,475 hectares; elle présente aujourd'hui deux millions d'hectares. Ainsi 444,525 hectares ont éte plantés en vignes depuis 4788.

#### LA COCHENILLE.

RAQUETTES. — VARIÉTÉS DES COCHENILLES. — GRAINE D'ÉCARLATE. — CULTURE ET RÉCOLTE DE LA COCHE-NILLE AU MEXIQUE. — INTRODUCTION DE LA COCHE-NILLE EN EUROPE. — ESSAIS IMPORTANS TENTÉS AC-TUELLEMENT A ALGER.

C'est d'un coquillage que les anciens tiraient la pourpre, riche teinture qui, par son éclat et son hant prix, mérita de devenir l'insigne du rang suprème; et c'est un petit insecte qui nous donne l'écarlate, cette brillante conleur qui nous tient lieo de la pourpre antique dont nous avons perdu le secret.

La cochenille (coccus), d'où nous tirons l'écarlate, le rouge cramoisi et le carmin. est un gallinsecte, une sorte de puceron qu'on trouve au Mexique, sur le nopal (cactus opuntia), vulgairement comm en France sons le nom de raquette.

On peut voir dans tous les jardins de botanique cette plante singulière, qui s'élève à 4 ou 5 pieds, et qui cependant, à proprement parler, n'a ni tronc, ni branches, ni feuilles. Elle se compose de grosses lames charnues, épaisses, vertes, ovales, longues de 8 à 12 pouces, et de la forme d'une raquette, d'où lui vient son nom. Ces lames ou feuilles, irrégulièrement articulées les unes sur les autres, sont parsemées de petits bouquets d'épines fines et déliées comme des aiguilles. Elles portent sur leurs bords de belles fleurs rouges, auxquelles succèdent des fruits de la figure et de la grosseur de nos figues, et pleines d'une chaire pourpre, à laquelle on a cru que la cochenille devait sa couleur, bien qu'elle se nourrisse du suc même de la plante, et non pas du feuit.

La cochenille ou graine d'écarlate, telle qu'on la trouve dans le commerce, se présente sous la forme de petits grains irréguliers, d'un brun rouge, et plus souvent d'un gris ardoise jaspé de pourpre et piqueté de blanc. On en a fait long-temps usage sans en connaître la nature. On savait que les Mexicains la récoltaient sur des plantes, et dès lors on en avait inféré que c'était un fruit ou du moins une substance végétale. Cependant si l'on plonge ces petits grains dans l'eau ou le vinaigre, en s'imbibant du liquide ils reprennent en partie leur forme primitive, et on y reconnaît sans peine tous les caractères de l'insecte.



( Cochenilles. )

Il y a un grand nombre d'espèces de cochenilles ou yallinsectes en Europe. On en trouve sur le liguier, l'oranger, l'olivier. Elles font souvent le désespoir des jardiniers. La cochenille de l'orme paraît avoir surtout beaucoup de rapports de forme avec la cochenille du nopal.

Presque toutes ces cochenilles d'Europe peuvent donner une conleur brune, mais terne et de mauvaise qualité. La cochenille du nopal est la seule qui produise l'ecarlate. Il y en a deux espèces au Mexique. La rochenille domestique, qu'on cultive avec le plus grand soin dans les provinces de Itonduras, de Guaxaca et d'Daxea, fournit l'ecarlate de première qualité. La cochenille sylvestre, que les Indiens récoltent sur les cactus sauvages, donne une teinture médiocre. Ce ne sont peut-être que deux varietes de la même espèce; et alors la différence de leur produit proviendrait de la différence des plantes dont elles se nourrissent.

Aussitôt que la saison des pluies est passée, les Mexicains sèment en quelque sorte la cochenille dans leurs nopaleries, en attachant à chaque plante un petit paquet de mousse contenant donze ou quinze mères, on plutôt donze ou quinze nids. Les rayons du soleil fant bientôt éclore les petites larves, qui sont d'abord presque imperceptibles, mais d'une surprenante agilité, et qui se répandent sur toute la surface de la plante, se fixant bientôt sur les parties les plus tendres et les plus succulentes. Elles ne rongent pas la plante; elles y enfoncent leur petite trompe pour en pomper le suc. Bientot on les voit se couvrir d'un duvet soyeux qui parait transsuder de leur peau, et dont elles s'enveloppent pour subir leur metamorphose et prendre leur dernière forme. On remarque alors une grande différence entre les males et les femelles. Les deux sexes ne semblent avoir de commun que leurs antennes delices comme de petits brins de soie, et leurs pattes extrêmement courtes. Les mâles ont deux petites ailes finement veinces, qui les feraient prendre pour de petits phalènes quand on les voit voltiger autour du nopal. Les femelles, au contraire, sont immobiles; elles sont dépourvues d'ailes ; leur houche s'alonge en forme de petite trompe, et elles s'attachent si intimement à la plante, qu'elles sembleraient en être une excroissance galleuse. Elles atteignent ainsi la grosseur d'une lentille. Les mâles restent beaucoup plus peties, depourvus de trompe; ils ne prennent point de nourriture, et ne tardent pas à mourir. Les femclles leur survivent quelques jours; mais leurs cadavres restent collés à la plante, et servent de toit et d'abri à leurs œufs. Ceux-ei éclosent bientôt, et produisent des larves, qui, en grossissant, distendent la peau qui les enveloppait, et la déchirent.

On fait ordinairement trois récoltes par an. Pour détacher la colvenille, on se sert d'un conteau à tranchant mousse, dont on fait glisser la lame entre l'insecte et l'épiderme de la plante sans blesser celle-ci.

Il y a différentes manières de faire sécher la cochenille. Les uns l'exposent pendant cinq ou six jours à l'ardenc du soleil, et obtiennent par ce moyen une cochenille d'un brun roux, que les Espagnols designent sous le nom de renigrida, et qui est fort estimée. Le plus ordinairement on la fait sécher au four; elle prend alors une teinte grisatre veinée de pourpre. Le troisième procedé, le plus défectueux de tous, n'est guère pratiqué que par les Indiens. Ils font secher leur récolte sur la plaque de fonte dont ils se servent pour faire cuire leur farine de manioc (tapioca) et leurs gâteaux de mais ou de fécule de manioc. La cochenille s'y trouve souve i brûlée et prend une couleur noire. La cochenille transportée en Andalousie y a parfaitement réussi. Jusqu'ici l'Espagne senle a partagé, avec le Mexique, la possession de cette branche de commerce. En 1780, Thierry de Mondeville avait essaye de naturaliser la cochenille à Saint-Domingue. L'insouciance de nos créoles, tout occupés d'ailleurs de leurs grandes et belles exploitations de sucre et de café, ne pouvait guère descendre aux soins minutieux qu'exige cette culture; et cette tentative n'ent aucun résultat.

En France, on a souvent essayé de remplacer cette matière si précieuse pour nos fabriques; mais quelque heureux

qu'aient été les résultats obtenus, notamment ceux du teinturier Gouin, à Lyon, sous l'empire, on n'y est jamais entièrement parvenu.

Depuis la conquête d'Alger, on a importé, avec plus ou moins de succès, dans la Régence, plusieurs cultures des pays chauds. Le nopal-cochenille et l'insecte que cette plante nourrit, s'étant parfaitement naturalisés dans le midi de l'Espagne, la ressemblance du climat d'Alger avec celui d'Amlalousie a engagé quelques propriétaires à tenter aussi d'acclimater cette culture en Afrique, où le nopal, de l'espèce qui nourrit la cochenille, vient pèle-mèle avec celui qui porte des épines. Mais, soit qu'on n'eût pas suffisamment etudié le mode d'éducation de la plante et de l'insecte, soit qu'on ent négligé les soins et les précautions que cette culture réclame, ces tentatives étaient restées sans effet, lorsque le gouvernement chargea un chirurgien de la marine, M. Loze, qui, pendant un long sejour en Espagne, avait acquis les connaissances nécessaires à cette mission, de se rendre en Andalousie, et d'en rapporter ce précieux insecte. Son voyage a eu un plein succès. M. Loze est revenu à Alger avec une trentaine de vases garnis de cochenilles-mères, après s'être procuré également des feuilles d'une espèce de nopal (mamelas), récemment importé du Mexique, sur lequel la cochenille se plait davantage. Un vaste local a été mis à sa disposition pour recevoir et abriter contre les longues pluies d'hiver deux cents pieds de cactus d'Afrique, chargés de jeunes cochenilles, produit de la ponte d'oc obre et de novembre deruiers. Elles y ont réussi aussi bien que sur les cactus importés d'Espagne. Avant le retour de la belle saison, des plantations ont été faites dans deux terrains du jardin du dey, exposés, l'un au sud, l'autre au nord-est; et les expériences de transplantation et de propagation ont du commencer vers la fin de mars. Les nouveaux élèves vont produire, à leur tour, en avril et en mai; et, avec cette ponte, on se propose de tenter un essai en grand, dans ces deux expositions différentes, sur environ deux à trois mille cactus. Les expériences relatives à cet acclimatement ne pourront donc guère obtenir de solution complète avant la fui de cette année. Si elles ont le succès qu'on est en droit d'en espèrer, voilà pour la France une nouvelle branche d'industrie très lucrative; et, grâce à notre conquête, Alger, en peu d'années, affranchira la métropole du tribut annuel qu'elle paie à l'Espagne et au Mexique pour cette teinture d'un si grand usage dans nos fabriques, malgré son excessive cherté. La grande culture du gouvernement ne manquera pas de trouver des imitateurs; et, à l'exemple de l'Espagne, qui a accordé aux cultivateurs qui l'ont importée chez elle une exemption d'impôt pendant quinze années, la France ne refusera sans doute pas de semblables encouragemens à une culture destinée à exercer une si heureuse influence sur notre prospérité industrielle et commerciale.

L'instruction et l'éducation. - L'éducation se compose de l'ensemble des moyens employés pour former un cœur et un caractère : c'est elle qui fait l'homme moral. L'instructi n n'est qu'une de ses parties; elle ne se rapporte qu'à l'esprit, tandis que l'éducation comprend la direction de toutes nos facultés. Avec de l'instruction on sait beaucoup, avec de l'éducation on se conduit bien : c'est là qu'est l'immense différence. Rien n'est plus dangereux qu'un homme instruit, s'il est vicieux; car il met tous ses talens au service de tous ses vices. Exercer par l'instruction l'esprit d'un homme qui peut mal employer ses connaissances, c'est apprendre à un assassin à se servir habilement du poignard : il n'en résultera pour lui qu'une plus grande facilité à faire le mal. Cette pensée devrait préoccuper sans cesse ceux qui se chargent d'élever des enfans; il ne suffit pas de les instruire pour les rendre capables de tenir leur place dans le monde, il faut encore qu'en développant en eux, par une bonne éducation, les sentimens généreux, on les rende dignes d'occuper cette place. Instruits, ils réussiront; bien élevés, ils seront heureux.

#### SAINT-MALO.

(Deuxième article, voyez page 76.)

ASPECT DU PORT A HAUTE ET BASSE MER. — BATEAUX
DE PASSAGE, — SAINT-SERVAN. — PORT MILITAIRE.
— PILOTES. — COMMERCE DE SAINT-MALO.

Le port de Saint-Malo est rangé dans la classe de ceux qui, restant complètement à sec à certains intervalles de temps par suite du mouvement périodique de flux et de refux, ont reçu pour cette raison le nom de ports de marée; tantôt il apparaît comme un vaste bassin, sillonné en tous

sens par des pécheurs, et par les bateaux qui transportent les habitans, entre Saint-Malo et Saint-Servan, tandis que de gros navires entrent et sortent; tantôt c'est une grande plage de sable et de vase, où paraissent à peine quelques llaques et ruisseaux; les navires qui, tout à l'heure, y manœuvraient avec orgueil et coquetterie, y sont couchés sur le flanc, échoués tristement comme s'ils étaient à la côte, et présentant un aspect peu gracieux; des femmes et des enfans, répandus sur la plage, y cherchent des vers pour amorcer les hameçons; des matelots y grattent leurs navires et les goudronnent, tandis que des voitures assez incommodes remplissent les fonctions des alertes bateaux de passage, et continuent les communications entre Saint-Malo et Saint-Servan.

Les relations entre ces deux villes , dont les sentimens de



( Vue de la Grande-Porte. )

jalousie sont prêts sans donte à se changer en sentimens d'émulation, sont tellement multipliées, que l'on estime à trois mille le nombre des personnes qui chaque jour remplissent les bateaux et les voitures. Lorsqu'il fait mauvais temps, le trajet par mer peut devenir dangereux; il faut louveyer si le vent est contraire, ou bien recourir aux avirons. On paie un son par personne, et lorsqu'il y a dix personnes, le bateau est obligé de partir; est-on pressé, il suffit de completer la somme, et l'on part. On ne saurait mieux comparer l'empressement des bateliers, pour faire entrer dans leur barque, qu'à celui des cochers de coucous sur les routes de Versailles et de Saint-Germain, que l'on voit quelquefois s'emparer des voyageurs, les enlever, et les jucher malgré eux dans leur cabriolet si haut monté sur ses roues. Les barques qui à Saint-Malo vont et viennent sans cesse, les échanges de cris, de saluts et de questions entre les voyageurs qui se rencontrent sur la route; le vent qui change, la mer qui grossit, la lutte pour arriver au plus tôt; tout ce mouvement anime le port et contraste avec la sévérité que présentent extérieurement les remparts de la ville.

Le port militaire est établi à Saint-Servan; on y a repris, depuis quelques années, la construction des navires pour le service de l'Eta; les ouvriers en sont renommes; et d'ailteurs leur habileté et leur réputation datent de loin. Plus

d'un corsaire, sorti de leurs chantiers s'est acquis une celébrité funeste aux ennemis de la France; leur activité est telle que, dans les dernières guerres, on les a vus remplacer en quinze jours un brick armé en course, qui s'était venu briser, par un mauvais temps, sur une pointe auprès de Dinard. C'est aussi à Saint-Servan que résident ordinairement les pilotes qui vont chercher les navires au-delà des rochers dont les abords de Saint-Malo sont hérissés. Ce sont de bons et de courageux marins, auxquels il faut autant de hardiesse que de sang-froid dans le caractère et de précision dans le coup d'œil. On ne pourrait les apprécier qu'avec une counaissance exacte des dangers que présentent les passes diverses par où les navires penètrent dans le fond de la baie, et dans le port. Cependant, lorsqu'on apprendra que le commencement de ces passes est à plus d'une lieue de la ville, qu'il faut y naviguer entre des groupes de roches convertes et découvertes, dont la carte qui accompagne cet article ne donne qu'une idée incomplète; que parfois il faut passer sur des haut-fonds, où la marce amène une quantité d'eau suffisante seulement à certaines henres de la journée; que la mer s'élève, dans les temps de pleine et nouvelle lune, jusqu'à quarante-trois pieds de hauteur, et par conséquent passe au milieu de toutes les roches avec un courant de foudre, et occasione des remoux, ou tourbillons, qui changent de

place, de force et de direction avec l'heure de la marée ; si l'on ajoute à ces dangers ceux du mauvais temps, des vagues qui déferlent, du vent qui devient contraire ou qui empêche de porter assez de voiles pour doubler un courant ou un haut-fond, la pluie ou la brume qui cachent les siguanx à terre et les points de marque pour les roches; si l'on réflechit enfin à la responsabilité qui, dans ces momens difficiles, pèse sur la tête d'un homme, on comprendra les qualités que doivent réunir les marins de cette côte, et l'on devinera que la seène du Pilote américain, si admirablement decrite par Cooper, a dû plusieurs fois se répéter aux approches difficiles du port de Saint-Malo.

Saint-Malo était autrefois, par les produits de son commerce et de ses corsaires, une des villes les plus importantes de la Bretagne, et l'on peut juger de l'opulence de ses armateurs par le prêt de trente millions que l'un d'eux fit, en 1711, à Louis XIV.

Quoique bien restreintes aujourd'hui par la perte de nos colonies, et la révolution commerciale qui a suivi la révolution politique, les relations de Saint-Malo sont encore assez étendues pour exiger la présence d'une chambre et d'un tribunal de commerce, l'établissement d'une direction des douanes dont le ressort comprend les départemens d'Ille-et-Vilaine et des Côtes-du-Nord, et la création de deux entrepôts, l'un, pour les marchandises, institué par la loi du 28 avril 4805; l'autre, pour les sels, accordé par le décret du 11 juin 1806.

L'entrepôt des marchandises reçoit chaque année pour une valeur de 4 à 500 mille francs, consistant principalement en denrées coloniales, peaux sèches, fer en barre, ancres de navires, et bois du Nord.

Ces trois derniers articles sont ordinairement employés

sur place aux constructions du port, et à celles de Saint-Servan.

Le sucre et le café sont expédiés dans l'intérieur, principalement à Rennes, par le canal d'Ille et Rance, dont la construction récente ouvre, au travers de la péninsule de la Bretagne, une communication navigable entre la Manche et l'Océan, et réunit les ports de Nantes, Brest, et Saint-Malo.

En échange des produits exotiques, Saint-Malo envoie à l'étranger, surtout en Amérique et en Espagne, des toiles et des fils de chanvre, des grains, des fruits et des poissons.

Cette double navigation occupe annuellement, à l'entrée, 176 navires jangeant 10,600 tonneaux; à la sortie, 166 navires jaugeant 8,200 tonneaux. Le commerce des colonies n'emploie que dix à douze bâtimens, qui la plupart effectuent leur retour dans les ports de Nantes ou de Cherbourg,

Le cabotage de Saint-Malo est extrêmement actif; il s'étend depuis Dunkerque jusqu'à Bordeaux; et des bricks malouins vont souvent à Marseille charger des huiles et des savons. Les états du commerce, publiés par le gouvernement, portent à 2,958 les bâtimens caboteurs entrés à Saint-Malo et Saint-Servan pendant l'année 1831.

Mais là ne se bornent pas les entreprises des armateurs de la ville; la pêche de la morne est encore pour eux un moyen plus assuré de fortune. Sur 400 navires que la France expédie chaque année à la pêche de la morue, 420 sortent de son port et de celui de Saint-Servan. La moitié seulement y rentre après la campagne, les autres portent leurs produits an Havre, Marseille, Bordeaux, et La Rochelle. Lorsque l'année est favorable, on peut évaluer les produits de la pêche des Malouins à 3,300,000 kilogrammes de morues vertes, à 4,200,000 de morues sèches, à 400,000 d'huile, et à 80,000 de rogues, draches et issues. Presque tout est consommé en France; le reste est envoyé aux colonies : il y a bénéfice d'une



( Vue des iles Harbourg et du Petit-Bey, prise des remparts de Saint-Malo. )

prime de 24 fr. par quintal, établie par la loi du 22 avril | reçoivent du gouvernement une prime de 50 fr. par homme 1852.

Cette même loi a confirmé les nombreux encouragemens

d'équipage, lorsque le navire se rend à Terre-Neuve et aux iles de Saint-Pierre et de Miquelon; de 30 fr. seulement, s'il accordes à la pêche de la morne, pour laquelle les armateurs | s'arrête au banc de Terre-Neuve, ou s'il fait la pêche dans les mers d'Islande; enfin de 15 fr. pour la même navigation au Dogger-Bank.



(Carte de l'embouchure de la Rance, et de la rade de Saint-Malo.)

z Le château. — 2 Le Silton. — 3 Tour de Sotidor. — 4 Ile du Grand-Biseux. — 5 Port du Trichet.

Le commerce de Saint-Malo, employant chaque année 5,000 matelots à la pêche de la morne, reçoit 150 à 460,000 fr., qui entretiennent dans cette population essentiellement active l'aisance, l'amour du travail, et le désir de parcourir les mers.

Les fourches Caudines ont rapport à un épisode des sanglantes guerres entre les Romains et les Samnites. Vers l'année 455 de Rome, et 319 avant Jésus-Christ, les Samnites ayant été vaincus par le dictateur Cornelius-Arvina, envoyèrent des députés au sénat romain pour demander la paix; elle fut refusée. Cet outrage releva le courage des Samnites abattus. Un de leurs plus braves guerriers, Pontius, profitant de l'indignation générale, les détermina tous à périr avec honneur, ou à se venger de l'affront reçu. Revêtu du commandement, il rassemble un corps de troupes, faible par le nombre, mais redoutable par la passion qui l'animait. S'avançant ensuite jusqu'à Claudium, nommé aujourd'hui Arpaja, entre Capoue et Bénévent, il fait déguiser dix soldats en bergers, leur ordonne d'aller vers Calacia, où les deux consuls Véturius Calvinus et Posthumius Aldinus campaient. de se laisser prendre par les avant-postes romains, et de dire, quand on les interrogerait, que la ville de Lucérie, dans la Pouille, était assiégée par l'armée samnite, et se voyait au moment d'être prise.

Ce stratagème réussit complètement. Les consuls, dupes des faux bergers, prirent la résolution de marcher promptement au secours d'une ville qui n'était point attaquée. Il n'y avait que deux chemins pour aller à Lucérie; l'un n'offrait point d'obstacles et traversait la plaine; l'autre, beaucoup plus court, passait entre des rocs à pic des Apennius, couronnés de forêts sombres; ces rocs formaient deux défiés étroits, séparés par une petite plaine. Ce lieu s'appelle aujourd'hui Stretta d'Arpaja. Les consuls romains, ne voulant

pas perdre de temps pour délivrer Lucérie, choisirent cette dernière route. Dès qu'ils furent engagés dans le défilé, les Sannites enfermérent les deux gorges par des retranchemens. Ils y placèrent leurs meilleures troupes, et occupérent toutes les hauteurs d'où ils accablaient les Romains de pierres et de traits.

L'armée romaine, surprise et consternée, tenta vainement de forcer les deux issues; du hant des montagnes les Samittes les insultaient, en les raillant sur leurs inutiles efforts. Enfin, les Romains furent obligés de capituler et de se rendre à discrétion; les consuls et les légions, déponillés de leurs vêtemens, défilèrent, les yeux baissès, l'humiliation sur le front et la rage dans le cœur, jetant leurs armes et se courbant sous le joug en presence de leurs imprudens vainqueurs qui, plus tard, payèrent de leur extermination cette facile victoire.

Comme c'était la contume, dans l'antiquité, de faire passer les vaincus sous le joug fait en forme de gibet, appelé autrement fourche, sub jugum, sub furcum mittere, on dit que les Sammites, dans l'occasion que nous venons de racouter, avaient fait passer les Romains aux fourches Caudines. De là encore est venu le dicton, être traité à la fourche, c'est-àdire être méprisé, humilié.

En 1799, lorsque les troupes françaises étaient en Italie, Jean-Baptiste Broussier, devenn plus tard lieutenant-genéral, et alors officier de l'arméé de Naples, fut attaqué par dix mille hommes, n'ayant à sa disposition que la 17° dembrigade et trente-six chasseurs à cheval; il sut attirer l'ennomi dans une embuscade et le mettre dans une déroute complète. Cette affaire se passa aux fourches Caudines.

#### ORIGINE ET MODIFICATIONS DE L'ÉCRITURE CHINOISE.

La nation chinoise offre l'exemple unique dans le monde d'un peuple qui, depuis quatre à cinq mille ans, se sert pour moyen de communication d'une écriture figurative. Les anciens Egyptiens avaient aussi une écriture ligurative connue sous le nom de hiéroglyphes, et qui n'était que monumentale; mais ils avaient en outre des écritures plus faciles à lire, et qui étaient alphabétiques; tandis que les Chinois n'ont qu'une sorte d'écriture qui sert pour tous les actes publics et privés, ainsi que pour l'impression des œuvres littéraires qui sont immenses, puisqu'il existe des dictionnaires de deux cents volumes, et des collections encyclopédiques de plus de six mille volumes. Cette écriture, dans l'origine, figurait grossièrement les objets que l'on voulait faire comprendre aux intelligences. Ensuite l'usage nécess tant de tracer promptement ces figures, les fit abréger; et le besoin de représenter des idées en dehors des objets de la nature, on auxquelles ces mêmes objets donnèrent naissance, introduisit dans l'écriture figurative chinoise des figures qui ne représentaient plus des objets naturels. Nous allons faire comprendre cette formation par des exemples :

Dans l'origine la figure suivante representait une tortue :

kouei; elle était facile à reconnaître; on l'écrivait

ensuite de cette manière : ; puis de cette autre

manière: ## ; puis enfin ## ##

Pobjet, à une forme expédiée cursive, qui serait totalement

méconnaissable, sans les dégradations intermédiaires que le caractère a subies. Il est vrai que les deux dernières formes ne sont usitées que dans les prefaces des livres où les auteurs se plaisent à donner des preuves de leur savoir en calligraphie souvent énigmatique; car tous les livres chinois étant imprimés avec des planches gravées en hois, sur des dessins traces avec le pinceau par l'auteur, ou par un habile écrivain qui en fait son métier, la gravure et l'impression représentent souvent, surtout dans les prefaces, l'écriture de l'auteur du livre, dont l'impression est un fac-simile. Dans l'impression ordinaire, c'est la cinquième forme qui est usitée. La première ne s'emploie plus que sur des représentations d'objets antiques; la seconde et la troisième sont usitées pour les sceanx et les inscriptions, et la quatrième est celle des bureanx des administrations publiques.

Voici les degradations successives du caractère qui signifie un cheval, ma:



pour donner une idée de l'écriture idéographique et figurative des Chinois.

Agir dans la passion, c'est mettre à la voile pendant

l'orage.

thsoung. Ces exemples suffisent

BEAUCHÊNE.

MARCHÉS DE LOUAGE ET DE FIANÇAILLES DES GARÇONS ET DES JEUNES FILLES DANS LA VENDÉE.

En Vendée, à certaines époques, il se tient des foires pour les personnes des deux sexes qui veulent entrer en condition; c'est le terme par lequel on désigne le contrat de domesticité. De plusieurs lieues à la ronde les jeunes lilles accourent, portant au côté une quenouille, ornée de rubans, symbole de leur habileté à filer le chanvre; tandis que les garçons portent à leurs chapeaux un pompon de paille ou de foin pour marquer l'habitude qu'ils ont des travaux de la campagne. C'est un spectacle singulièrement bizarre pour l'étranger que celui de cette foire d'esclaves volontaires, qui viennent enx-mêmes chercher un maître : on peut voir là, d'un seul coup d'œil, combien il v a de têtes de troupeau humain à louer dans le canton. Au reste, c'est chose fort plaisante que la cupidité rusée que développent les deux parties contractantes dans ces sortes de marchés; il est curieux d'observer le soin intéressé, mais ingénu et vraiment campagnard, avec lequel le domestique sans place fait valoir ses avantages, détaille ses qualités analyse ses talens; puis toutes ces insinuations si nonchalamment et pourtant si finement jetées dans

la conversation sur la facilité de son humeur, son goût pour le travail, l'exiguité de son appetit! Le paysan écoute avec attention; il examine moralement et physiquement l'homme qu'il a en vue; il le calcule, il le soupèse comme un écu douteux; enfin, lorsque les deux intéresses se sont à peu près entendus, ils se frappent dans la main, et les dernières combitions se règlent au cabaret. Cette dernière circonstance a toujours lieu, même lorsque l'engagement est passé avec des femmes.

Quant aux foires de jeunes filles à marier, il en existe quelques unes en Bretague, mais spécialement à Penzé dans le Finistère. Au jour fixé les Pennères, vêtues de leurs plus beaux habits, se dirigent vers le pont de ce gracieux village, et viennent s'asseoir en rang sur le parapet. Tous les cantons voisins sont représentés dans cette fête. A côté de la fraîche Saint-Polaise, dont le visage s'epanouit sous le cadre blanc de son gigaulant de mousseline, on aperçoit la lourde Taulaisienne avec sa caline de drap, la paysanne de Saint-Thégonnec sous son virginal costume de nonne, la Léonarde au corset suisse, tout brodé de ganses coloriées, et à la jupe d'écarlate. Tous ces groupes animés, rians et parés, présentent, au milieu de la campagne qui les environne, un spectacle charmant : d'un côté la coulce de Penhoat s'étend, toute brodée de saules, de chèvrefeuilles, et de houblons sauvages ; de l'autre étincelle la mer resserrée comme un lacentre de nombreux contours couverts de bruyères, tandis qu'an-dessous s'élève le bourg couvert de chaume, pauvre et joyeux comme un mendiant de Cornouaille. Les mille costumes des jeunes tilles, assises sur le pont, se reflètent dans les cours tranquilles de la baie; et au loin, sur la grève, le son du bigniou appelle à la danse.

Bientôt les jennes gens arrivem accompagnés de leurs parens; ils passent gravement au milieu du pont, regardant à droite et à ganche, et cherchant dans cette double haie de visages celui qui leur fera quelque douce promesse et éveillera une sympathie dans leurs cœurs. Lorsqu'une jeune fille a fixé leurs regards, ils s'avancent vers elle, la premnent pat la main, et la font descendre de son siège de pierre : quelques saluts et quelques complimens sont échangés; le jeune homme offre des fruits à sa préférée, qui reste immobile devant lui roulant les rubaus de son tablier. Pendant ce temps les parens des deux jeunes gens se sont abordes; ils s'interrogent réciproquement, et si l'union de leurs enfans leur sourit, ils se frappent dans la main. Ce signe est une sorte de fiançaille, et est ordinairement suivi peu après par le mariage.

Réunions du motin, en Espagne. - Dans les villes espagnoles, c'est une contume des hommes de se réunir, entre dix et onze heures du matin, dans quelque place publique ou promenade. A Madrid, le lieu favori de réunion est la Puerta del Sol; à Tolède, le Zocodover; à Séville, la Plaza de Santo-Domingo; et à Grenade, la Plaza de Vivarrambla et le Zacatin. Ces assemblées ont beaucoup de ressemblance avec celles du Forum et de l'Agora des anciens. Les sujets de conversation et de discussion ne sont pas seulement les affaires privées : dans un grand nombre de groupes, on s'entretient sur la politique du jour avec une chaleur et avec une liberté qu'on se permet très rarement dans les autres pays d'Europe. Lorsqu'on assiste ordinairement à ces réunions de matin, il suffit de quelque sagacité et d'un peu d'habitude pour être au courant de tous les évenemens du jour, et pressentir la direction que prendront vraisemblablement les affaires publiques. Les Espagnols trouvent un tel plaisir à ces rassemblemens, que beaucoup d'entre eux les presèrent à tons les amusemens, à tons les spectacles et à tons les plaisirs que leur ont offerts, dans leurs voyages, Paris, Vienne on Londres.

FÊTE DE LA VARRA OU DE LA BARA,



(La Bara, char allegorique d'une fête de Messine.)

Cette fête, que l'on célèbre à Messine le jour de l'Assomption, a été décrite dans un grand nombre d'ouvrages, et particulièrement dans les voyages de M. de Sayve, du capitaine Williams-Henry Smith et de M de Forbin. Nous empruntons notre gravure à l'ouvrage remarquable du capitaine Smith, et les détails de notre description en partie à M. de Sayve, en partie à M. de Forbin.

La fête de la Varra a une double origine, c'est-à-dire que l'on a réuni denx fêtes à la même époque, et qu'elles se sont confondues ensuite en une scule. On croit qu'elle fut d'abord instituée à l'oceasion de la prise de Messine par le comte Roger sur le prince Griffon, qui, suivant la tradition, était monté sur un chamcau. Aussi, l'on met à la porte de l'é- l'Imprimerie de Lachevardière, rue du Colombier, nº 50.

glise deux figures de bois gigantesques, l'une en costume guerrier, l'autre en manteau royal, qui sont censées représenter le prince Griffon et sa femme. On expose ces figures le 43 août, et l'on promène en même temps dans les rues un mannequin ayant la forme d'un chameau. Suivant quelques auteurs, ces deux personnages représentaient Zancle on Saturne et la déesse Rhéa. Cette fête se nomme la fête de la varra ou de la bara (simulacre), parce que, dans la grande procession, on est censé représenter l'assomption de la Vierge. Autrefois on faisait une statue de la Vierge en carton, que l'on habillait magnifiquement et que l'on mettait sur un cheval, vu que dans les temps recules c'était la manière de voyager des personnes de distinction. Sous Charles-Quint cet usage changea : on substitua au cheval un char de l'invention d'un architecte nommé Radese; depuis cette époque, chaque année, le 45 août, on promène ce char de la Vierge, machine colossale, portée sur des traîneaux garnis de bandes de fer. Deux câbles énormes y sont attachés, et c'est le peuple qui traine cet édifice ambulant.

Ce char, qui a environ soixante pieds de hauteur, est divisé en quatre étages ou plate-formes; il porte plusieurs sphères et roues rayonnées, qui reçoivent divers mouvemens de rotation, ou horizontaux verticaux, et dont plusieurs sont chargées d'enfans vivans qui figurent les vertus théologales, les anges ou les astres. Le premier étage représente la Vierge sur son lit de mort, entourée des douze apôtres; sur la seconde et la troisième plate-forme sont les chœurs d'anges suspendus à des roues ensin, à la dernière, se trouve le Père Eternel, ou Jésus-Christ tenant la Vierge ressuscitée.

La plupart des enfans sont habillés en blanc, et portent des ailes dorées. Le Père Eternel est représenté par un jeune homme qui porte une fausse barbe blanche, et la Sainte Vierge par une des jeunes filles de la ville, âgée de treize à quatorze ans, et que l'on a soin de choisir parmi les plus jolies.

Ce groupe est élevé à quatre-vingts pieds de hant, et en dehors de la machine. Le jeune homme est ordinairement l'un des plus vigoureux artisans. Une forte branche de fer l'aide à soutenir la jeune fille.

Des gazes d'argent, du clinquant, des voiles couleur d'azur, des cristaux, des feuillages et des draperies, cachent habilement toute la charpente.

Les petits enfans habillés en chérubins ou en séraphins forment un très curieux spectacle : on dirait qu'ils volent dans l'air. Quand la Varra marche, tous les chœurs d'anges sont dans un mouvement continuel.

Ces enfans sont quelquefois incommodés du tournoiement des roues, bien qu'ils restent toujours droits, parce que les barres de fer qui les soutiennent sont mobiles et tournent sur les axes situés aux eôtés des roues; eependant chaque anniversaire, ils viennent en grand nombre demander à jouer un rôle dans la fête; ceux qu'on y admet reçoivent des cadeaux ou de l'argent.

Le 45 août, toutes les rues de Messine sont décorées et tapissées. On élève des ifs, des pyramides, des obélisques, des arcs de triomphe, sur le passage de la procession, qui, au reste, n'a lieu que dans la rue du Cours. Le soir, les églises et la ville sont illuminées

Des eourses de chevaux précèdent la fête : pendant plusieurs jours, on tire des feux d'artifice et des salves d'artillerie. Les vaisseaux du port sont pavoisés; on y décore surtout une galère remplie de musiciens, et couverte de lampions qui jettent au loin sur la mer des lueurs éclatantes.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, près la rue des Petits-Augustins.

### MUSÉES DU LOUVRE.

SALON DE 1834. - EXPOSITION DE PEINTURE MORT DU POUSSIN, PAR M. GRANET.



La mort du Poussin, par M. Granet.

Nicolas Poussin, qui a déjà été le sujet d'un article dans l'un des premiers numéros de ce recueil, fut à la fois un si honnète homme et un artiste d'une supériorité si incontestable, que nous croyons pouvoir donner encore quelques détails sur sa vie à l'occasion de ce tableau exposé par M. Granet, l'un des peintres de notre temps qui entendent le mieux les effets de lumière.

Poussin était né, comme nous l'avons dit, aux Andelys, petite ville de Normandie. Après avoir étudié quelque temps à Paris dans la plus grande misère, il tenta le voyage de Rome; mais l'argent lui manqua, et il fut forcé de revenir à son atelier. Il fit alors la connaissance d'un gentilhomme du Poitou, qui l'emmena dans ses terres pour lui faire décorer son château. Après quelques jours, Poussin s'aperçut, au silence de son hôte, qu'on avait changé d'avis. Il comprit qu'il importunait, et prit congé du gentilhomme, qui le laissa partir sans l'indemniser de ses frais de voyage, et sans s'inquiéter seulement s'il avait assez d'argent pour retourner jusqu'à Paris. Ce pauvre jeune homme était dans une telle détresse, qu'ayant rencontré des recruteurs sur la route, il résolut de s'engager afin de se procurer du pain. Mais ceux-ci ne le trouvèrent pas assez robuste pour le service militaire, et repoussèrent sa demande. Ainsi, c'est à cette faiblesse apparente, causée sans doute par le besoin et le découragement, que nous devons le plus grand artiste que la France puisse citer. Qui sait sans cela le sort qui lui anrait été réservé? Poussin était un homme ferme et entreprenant ; peut-être serait-il devenu général d'armée; peut-être maréchal deFrance : ou en a vu dans ce temps qui étaient partis d'aussi bas. Mais il en devait être autrement. Poussin est devenu un grand artiste, un penseur profond, un génie supérieur, dont les œuvres resteront et dont la gloire durera autant que la civilisation.

Les capueins de Blois le recueillirent et lui firent peindre quelques tableaux pour leur église. Il s'acheminait vers Paris avec un pen d'argent, mais il tomba malade et fut obligé de venir chez son père passer le temps d'une longue convalescence.

Il entreprit encore plusieurs fois le voyage de Rome: la misère et une foule d'évènemens imprévus l'arrêtaient toujours en route. Cependant il travaillait avec assiduité, et bien qu'il n'ent pour se guider que des estampes de Jules Romam et de Raphaël, il était déjà en état de faire de la peinture d'un grand caractère.

Le fameux cavalier Marini, qui était alors à Paris, ayant eu occasion de voir les six grands tableaux que Poussin avait peints en six jours pour la canonisation de saint Ignace et de saint François-Xavier, fut si frappé de l'énergie et de la puissance de ces ouvrages, qu'il résolut d'emmener le peintre avec lui lorsqu'il retournerait à Rome.

Marini était alors le poète à la mode de l'Italie; son nom était célèbre dans toute l'Europe; il avait toujours en un penchant décidé pour la peinture, et il avait vécu dans l'intimité des plus grands artistes de son temps. C'était d'ailleurs un homme très obligeant, et qui n'épargnaît pas ses peines toutes les fois qu'il s'agissait de rendre service à une personne de quelque mérite. Il donna au Poussin un atelier dans sa maison, et l'aurait emmené à Rome avec lui, si celui-ei n'avait pas commencé quelques tableaux pour l'église Notre-Dame de Paris: l'artiste avait donné sa parole, et ne voulnt jamais partir sans les avoir achevés.

Enfin Poussin partit pour Rome avec la ferme résolution d'y arriver, et il 7 entra au printemps de l'année 4624, à l'âge de trente ans. Le cavalier Marini mournt bientôt, et le cardinal Barberini, neven du pape, auquel il l'avait pré-

senté, partit pour ses ambassades; en sorte que Poussin se trouva sans argent, sans amis, sans connaissances; dans un pays tout nouveau pour lui.

Cependant il se mit à étudier avec persévérance, faisant pour vivre tout ce qui se présentait en sculpture comme en peinture, et donnant ses onvrages pour ce qu'on voulait les hit payer. Il fit de grandes batailles pour sept écus; et il racouta dans la suite qu'il ne put jamais avoir plus de huit fancs d'une grande figure de propiète, tandis qu'un de ses amis en vendit une copie quatre écus. Il étudiait surtout le paysage qu'il trouvait à placer beaucoup plus avantageusement.

Le Poussin avait une manière à lui de conduire ses études ; il copiait peu les tableaux des vieux maîtres , prétendant que était un temps absolument perdu; il se contentait de les regarder avec attention , ou bien il en modelait en terre les plus belles figures. C'est ainsi qu'il a fait plusieurs bas-reliefs d'après quelques parties des tableaux de Raphaël et du Tritén.

Un peintre aussi savant, aussi recherché et aussi judicieux que Leonard de Vinci, ne pouvait manquer de fixer son attention; il étudia les peintures et médita les écrits de ce maître dont il admirait surtont la précision serupuleuse et l'exactitude sévère; il le suivit dans ses théories et dans ses études de géométrie et de statique. Il étudia en outre les ouvrages du père Matheo Zaccolini, ceux d'Allazen et de Vitellion. Il faisait aussi le plus grand eas des écrits il Albert Durer, et les relisait souvent. Les livres da Vinci lui servaient encore de guide pour les études d'anatonie qu'il faisait avec un chirurgien de ses amis.

Dans la peinture, il étudia d'abord avec le Valentin, qu'il imita quelque temps; mais le peintre qu'il préérait à tous les autres était le Dominiquin; il l'estimait bien supérieur à toute l'école des Carrache. Par ses études sérieuses et continuelles, il était parvenu à se faire un grand talent et une certaine réputation, quand le cardinal Barberini revint de ses ambassades.

Le cardinal acheta d'abord son heau tableau de Germanieus, et lui demanda la prise de Jérusalem par l'empereur Titus et plusieurs autres peintures dont il fit présent soit à l'empereur, soit aux divers ambassadeurs près du Saint-Siège. Ainsi la réputation du Poussin se répandit dans tous les pays : on lui commanda des tableaux pour la Flandre, pour l'Espagne, l'Italie et la France; et le cardinal de Richelieu ayant acheté son fameux tableau de la peste, voulut en avoir d'autres, et résolut de le faire venir à Paris pour travailler dans les grands monumens qu'il faisait exécuter.

Le Poussin ne se décida qu'avec peine à ce voyage; il semblait qu'un secret pressentiment l'avertit de ennuis et tracasseries qui l'attendaient à Paris. Il fallut une lettre du roi, et une autre du surintendant des bâtimens qui garantissait sa position en France, avant qu'il prit l'engagement de quitter Rome, M. de Novers lui disait : « Celle-ei vous servira de » première assurance de la promesse que l'on vous fait (jns-» qu'à ce qu'à votre arrivée je vous mette en main les bre-» vets et les expéditions du roi) que je vous envoyerai mille » ceus pour les frais de votre voyage; que je vous ferai donner » mille écus de gages par chaeun an; un logement commode » dans la maison du roi , soit au Louvre, on à Fontainebleau , » à votre choix ; que je vous le ferai membler honnétement » pour la première fois; que vous y logerez si vous voulez, » cela étant à votre choix; que vous ne peindrez point en » plafonds ni en voûtes ; et que vous ne serez obligé que pour » einq années, ainsi que vous le désirez bien; que j'espère » que lorsque vons aurez respiré l'air de Paris , difficilement » le quitterez-vous, »

Comme il n'arrivait pas encore, M. de Chanteloup partit pour l'Italie, et le ramena avec lui. Quoique Poussin eût été Parfaitement reçu à son arrivée, il ne tarda pas à se repentir de son voyage. On lui commandait des tableaux, mais on ne

lui laissait pas le temps de les faire; on lui demandait des frontispiees de livres et des dessins pour les eouvertures, des modèles pour des tapisseries et pour les broderies des dames de la cour.

Enfin il lui fut possible de travailler pour la galerie du Louvre. Mais Fouquières, qui avait été chargé d'en peindre lès grands paysages, voulut voir les dessins de Poussin, et prétendit l'astreindre à suivre ses idées. Ensuite il eut des différens avec Lemercier, architecte du roi, qui le forcèrent à tout suspendre. Alors ees rivaux l'attaquérent tous à la fois dans son talent comme dans sa personne. Il sut bientôt que toutes ces eriailleries faisaient quelque impression sur M. de Noyers, et il lui écrivit un long mémoire sur ce qu'il avait fait et prétendait faire. Il finit en lui disant « qu'il peut être persuade qu'il ne lui manquera jamais d'industrie pour donner à ses figures des expressions conformes à ce qu'elles doivent représenter; mais qu'on ne doit pas s'imaginer qu'il consentira jamais à peindre un Christ, en quelque action que ce soit, avec un visage de torticolis ou d'un père douillet, vu qu'étant sur la terre il était difficile seulement de le considérer en face. » Ensuite il s'excuse sur sa manière de s'exprimer, et dit qu'on doit lui pardonner, parce qu'il était accontumé, en Italie, à vivre avec des personnes qui savaient comprendre ses ouvrages, n'étant pas son métier de savoir bien écrire.

Mais à la fin il fut rebuté d'avoir tous les jours à lutter contre ses ennemis, et il retourna à Rome en 1642, sous prétexte d'y terminer ses affaires, et de ramener sa femme avec lui. La mort du cardinal, qui arriva peu de temps après, et celle du roi, qui ne lui survéent guère, le dégagèrent de sa parole.

Dès lors le Poussin n'a plus quitté Rome, où l'on venait de toute l'Europe lui demander des tableaux. Il ne les a jamais vendus cher, et il refusait l'argent qu'on lui envoyait en sus

vendus cher, et il refusait l'argent qu'on lui envoyait en sus de la somme qu'il avait écrite derrière son tableau, comme aussi il ne consentait pas à recevoir moins qu'il n'avait demandé. La paralysie le gagna sur la fin de sa vie, et après plu-

siems attaques, il en mournt à l'age de soixante-onze aus. Son enterrement fut sans faste, comme il l'avait demande par son testament; tous les peintres de Rome y assistèrent ainsi qu'une grande partie de la population. Il fot enterré

dans l'église de Saint-Laurent in Lucina sa paroisse.

Dans tous les genres, la vérité est à la fois ce qu'il y a de plus sublime , de plus simple , de plus difficile , et espendant de plus naturel. MADAME DE SÉVICNÉ.

DES EXPOSITIONS DE L'INDUSTRIE FRANÇAISE.

DESCRIPTION DES QUATRE RATIMENS DE L'EXPOSITION
DE L'INDUSTRIE EN 4854, SUR LA PLACE DE LA
CONCORDE.

La première exposition publique des produits de l'industrie en France eut lieu au Chann-de-Mars, au mois de sept. 4798, sous le ministère de François de Neufchâteau, et à la suite des fêtes magnifiques qu'à cette époque donnait le Directoire.

Les gouvernemens suivans adoptérent ectre institution Sous le consulat il y cut deux expositions, en 1891 et 1802; elles constatèrent surront les progrès des arts chimiques et mécaniques. L'empire ne fit qu'une exposition (en 1806); mais elle est eélèbre par les produits des Ternaux, Conté, Chaptal, Berthollet, Oberkampf, Ces diverses expositions eurent lieu sur l'esplanade des Invalides, dans de longues suites de magasins ornés et construits en bois, dans les bâtimens de l'administration des Ponts-et-Chaussées, au petit hôtel de Bourbon, et dans la cour du Louvre, Sons la restauration, une ordonnance royale du 45 janvier 4819 fixa à quatre aus le retour périodique des expositions d'industrie. La première

fut ouverte au mois d'aout 1819, et les suivantes succedèrent, avec cet intervalle de quatre années, en 1825 et en 1827. Elles furent signalées par le perrectionnement des mérinos, soies lisses, laines peignées; par le traitement du fer à la houille; par les tondeuses; par la filature du coton; par les machines à vapeur.

Depuis 1819, les expositions étaient faites dans les salles et galeries du premier étage du Louvre; mais ces salies et galeries out été envahies par les collections des précieux restes de l'antiquité et des chefs-d'euvre des beaux-arts. En 1827, l'espace où les produits de l'industrie pouvaient s'étendre s'est trouvé tellement resserré, que l'exposition ne put avoir lieu au Louvre qu'en entassant la plus grande partie des produits dans une galerie étroite et obscure, construite à cet effet dans la cour. Aujourd'hui, aucune salle du palais du Louvre n'etant restée disponible, les galeries qu'on eût pu établir auraient été très insuffisantes.

C'était en 1851 que devait s'ouvrir une nouvelle exposition; mais l'état des affaires politiques ayant oblige le gouvernement à l'ajourner, on decida que les chambres de commerce et les chambres consultatives des manufactures donneraient leur avis sur la durée de cet ajournement, et sur le maintien ou le changement de la période de quatre années pour l'avenir. Le vœu général des manufacturiers a été de solliciter le prompt retour d'une exposition des produits de l'industrie française, et de demander qu'elle cût lieu tous les cinq ans au printemps, à partir du 1<sup>er</sup> mai 1854. En conséquence, une ordonnance royale du 4 octobre 1855 a été rendue dans ce sens.

La place de la Concorde a paru l'emplacement le plus favorable. Vaste et accessible de toutes parts, elle a permis de donner aux constructions la disposition et l'étendue convenables. Ces constructions se composent de quatre corps de bâtimens, dont chacun forme un parallelogramme de 66 métres environ de longueur sur 50 de largeur. Construits en charpente, ces corps de hâtimens occupent les quatre terrepleins de la place compris entre les fossés et les bornes; ils sont élevés d'un mètre au-dessus du sol, et reposent sur des pans de mur en moellons afin que les planchers soient préservés de toute humidité.

L'intérieur de chacun des parallélogrammes offre une longue galerie revenant en retour d'équerre, et divisée de buit mêtres en huit mêtres par de petites colonnes en avant-corps. L'élévation de chaque galerie, à partir du plancher jusqu'au plafond, est de 10 mêtres à peu près. Le jour vient par un angle de 45°, à travers des vitraux ménagés de chaque côté sur tonte la longueur, dans une espèce d'attique que présente la décoration extérieure. On arrive dans ces galeries et l'on en sort par une double pente douce pratiquée sur l'axe de la porte des Tuileries et de la naissance de l'avenue de Neuilly, en sorte que la foule entrée par une porte peut sans embarras s'écouler par l'autre.

Dans le centre de chaque parallélogramme est une cour spacieuse pour les besoins du service, et surtout pour les cas d'incendie; on y communique par plusieurs portes, et là sont réunis des pompes et des réservoirs, afin que les plus prompts secours puissent être portés si quelque accident survenait.

Le premier de ces corps de bâtiment est destiné à recevoir les mécaniques, les instrumens aratoires, et toutes les machines d'un grand volume et d'un grand poids.

Dans les salles du second corps de bâtiment sont placés les produits de l'ébénisterie, de l'imprimerie, etc.

L'embellissement des galeries du troisième parallélogramme résulte naturellement des objets qui y sont appendus. Des tissus et des étoffes de toute espèce, de leur variété, de leur richesse, du goût avec lequel les couleurs sont disposées, dépend tout l'effet que produit l'aspect de ces salles,

Les salles du quatrieme parallélogramme sont décorées par des tapis, des papiers peints, au-devant desquels s'élèvent des tables en gradin convertes d'objets d'orfèvrerie, de plaquis.

Les constructions ont été conçues et exécutées par les soins de M. Moreau, architecte; la dépense s'élèvera à près de 500,000 francs.

Aucun produit n'est exposé qu'il n'ait été admis par un jury nommé à c t effet par les prefets dans chaque département. Un jury central est établi à Paris : il juge du mérite des objets exposés; après son rapport, il sera décerné, à titre de récompense, des médailles d'or, d'argent et de bronze. De plus, les préfets, sur l'avis des juges departementaux, feront comaître les artistes qui, par des inventions on procédés non susceptibles d'être exposés séparément, auraient contribué au progrés des manufactures depuis 1827. Ces artistes pourront avoir part aux récompenses.

S'abandonner à la colère, c'est souvent venger sur soi la faute d'un autre, SWIFT.

#### DES BLOUSES SUR LA COTE DES LANDES.

Notre littoral maritime, depuis Saint-Jean-de-Luz jusqu'à l'embouchure de la Gironde, présente sur une lisière d'environ deux lienes de largeur une chaîne continue de doncs ou collines de sable mouvant : c'est un désert dont la monotonie est rarement interrompue par quelques barques de pécheurs établis de loin en loin à l'embouchure d'étangs qui se comblent chaque jour. En partant de la mer , le plan incliné que présentent ces monticules est fort doux; au contraire sur le versa 1 opposé le talus est très rapide, et va quelquefois à 50 c. 60 degrés , à tel point que le sommet, au moindre souffle de vent, se brise et s'éboule.

Or, comme le vent d'ouest règne presque constamment, il fait monter sans cesse le sable le long du plan incliné qui est tourné vers le rivage, et le déverse ensuite sur l'autre bord.

Il résulte de là que les dunes voyagent; elles enterrent les champs, les villages, les forêts de pins. On en voit quelquefois d'isolées qui out pénétré fort avant, et qui sent fixées auprès des habitations comme une perpétuelle menace. Une d'elles est arrivée jusqu'au village de Mimizan, et n'a pu être arrêtée qu'auprès de l'église. Elle a 120 pieds de hauteur, et laisse à peine un passage pour un homme à pied entre elle et le clocher.

Vers le milieu du dernier siècle, les habitans de Bias, noins heureux, virent leur église et une partie de leur bourg disparaître sous les sables, les malheureux ne connassaient pas encore de moyens pour fixer ces dunes voyageuses dont la marelhe envahissante a été évaluée, pour certaines localités, à dix toises par an.

On ne parcourt pas sans quelque danger les déserts de sables qui bordent la côte; et le voyageur qui s'y engage sans avoir l'œil avisé et le pied prudent, court grand risque de tomber dans les blouses de diverses sortes qui se rencontrent dans le pays. Après de fortes ondées il s'amasse au pied des dunes de petits lacs sur lesquels retombent en pluie fine les sables les plus légers emportés par les vents. Le calme dont jouissent ces lacs abrités par la dune permet à ces particules de demeurer en équilibre dans les caux à différentes profondeurs, et de former ainsi un grand nombre de petites voutes les unes au-dessus des autres. La surface est blanche et sèche. C'est la classe la plus nombreuse de ces piéges qui ont reçu le nom de blouses. Lorsqu'on y tombe, il est rare qu'on s'y enfonce de plus de quatre à cinq pieds, et si l'on ne perd la tête, on peut généralement s'en retirer tout seul. Pour cela il faut d'abord demenrer un instant sans bouger. pour donner au sable le temps de se tasser; puis on soulève une jambe, et l'on reste encore un instant en équilibre sur l'autre sans mouvement; il se fait un nouveau tassement

sous le pied levé: s'appuyant alors sur celui-ci, on soulève l'autre, et ainsi de soite jusqu'à ce qu'on se trouve au-dessus. On parvient ainsi à détruire l'édifice des voites, et l'eau qui en remplissait tous les vides, remontant à la surface, ne forme plus qu'une mare de quelques pouces de profondeur. Ce procédé, rapporté par l'ingénieur Brémontier, est celui qu'emploient les vaches et les chiens engoufrés qui ne sont pas engagés assez profondément pour perdre la liberté du mouvement des jointures.

On a cependant remarqué que les animaux habitnés à vivre dans les dunes savent éviter les blouses; mais lorsque cenx qui ont le malheur d'y tomber, n'ont putêtre retrouvés après trois jours, il devient inutile de continuer les recherches, parce que les corbeaux et les vautours les ont fait périr en leur dévorant la tête et les reins.

On évite ces endroits dangereux en marchant à mi-liauteur ou sur les crêtes des dunes.

Il se forme quelquefois d'autres blouses sur la partie même du rivage qui est baignée par les flots dans le moment de la haute mer. En certains endroits la vague a sauté jusque dans des creux formés de loin en loin sur le sable; et ces eaux, en filtrant pour se rendre dans l'Océan, ont produit des excavations où s'engouffre le voyageur; aussi faut-il avoir soin de passer en dehors de la mare du côté des terres, on de ranger la lisière de la côte à quelques pieds de la mer. Etant à cheval sur ce rivage, il nous est arrivé de nous trouver tout-à-coup debout sur le sol, le cheval ayant disparu d'entre nos jambes; il avait rencontré une de ces exeavations où il s'était subitement enfoncé jusqu'aux oreilles; et le terrain, trop faible pour le supporter, était cependant assez solide pour nous permettre d'y marcher en pleine sûreté. Nous étions heureusement bien accompagné, et nous parvinmes à retirer le pauvre cheval qui tremblait de tous ses membres, en le chavirant sur le dos les pieds en l'air, et le tirant à nous à l'aide de cordes ; la surface que son corps présentait dans

cette position était assez large pour que le sol en soutint la pression sans s'ébouler. Après eet accident il devint si poltron qu'il était impossible de le faire avancer. Au moindre frémissement du terrain, ou lorsque l'humidité semblait annoncer des eaux inférieures, il forçait son cavalier à prendre une antre route.

Des blonses encore plus dangereuses que les précédentes peuvent se former entreles dunes, dans les vallées ou lètes. On yrencontre des flaques ou grandes mares d'eau dont lasurface, recouverte de némphar et d'autres espèces de végétations, forme un lit où le sable vient se déposer. Au bout de peu de temps il en résulte une jolie plaine bien unie où l'on risque de s'enfoncer et de se noyer. Souvent ees planchers sont devenus assez solides pour supporter des voyageurs : on sent alors le sol ondoyer sous les pieds; comme le terrain y est frais, on en trouve quelquefois qui forment des prairies où les habitans du voisinage peuvent faucher; mais il faut se garder des létes qui, bien qu'offrant diverses espèces de plantes et d'arbustes, ne sont pas fréquentées par les troupeaux.

Dans l'intérieur du pays l'eau est en général de mauvaise qualité; mais il est facile de s'en procurer dans les vallées au milieu des dunes les plus sablonneuses; il suffit de creuser dans le sable un trou de trois à quatre pieds de profondeur; au bout d'une demi-heure il est rempli de l'eau limpide et pure qui séjournait dans les parties voisines.

#### PALMYRE.

Palmyre, ville célèbre de l'ancienne Syrie, était depuis long-temps tombée dans l'onbli, et l'on soupconnait à peine, en Europe, l'existence de ses vestiges, lorsqu'en 4678, des négocians anglais d'Alep, entendant les Bédouins parler sans cesse des ruines immenses qui se trouvaient dans le désert, résolurent d'éclaireir les récits prodigieux



(Arc de triomphe à Palmyre.)

qu'on en faisait. Leur première tentative fut malheu- obligés de revenir sans avoir exécuté leur projet. Ils reprireuse; ils furent dépouillés en chemin par les Arabes, et rent conrage en 4691, et parvinrent enfin au but de leurs recherches. Leur relation, publice en Europe, trouva beaucoup d'incrédules, et excita la curiosité des voyageurs. Deux Anglais, Dawkins et Wood, après avoir visité ces ruines, en publièrent, en 4755, une description accompagnée de dessins exacts, et cet ouvrage, le plus complet qu'il y ait, put donner à l'Europe une véritable idée de la magnificence de l'antique Palmyre.

« Après une marche pénible dans le désert, dit M. Wood, nous arrivames à un lieu où les montagnes semblaient se joindre; il y a entre elles une vallée où l'on voit encore les ruines d'un aqueduc qui portait autrefois de l'eau à Palmyre; à droite et à gauche sont des tours carrées; en approchant de plus près, nous trouvames que c'étaient les anciens sépuleres des Palmyréniens. A peine cûmes-nous passé ces



(Ruines du temple du Soleil, à Palmyre.)

monumens, que les montagnes se séparant des deux côtés, nous déconvrimes à la fois les ruines les plus nombreuses que nous eussions jamais vues (ces voyageurs avaient visité la Grèce et l'Italie); et derrière les ruines, vers l'Euphrate, une étendue de plat pays à perte de vue sans le moindre objet animé. Il est impossible d'imaginer rien de plus extraordinaire. Tant de pillers corinthiens et si peu de murs, forment le spectacle le plus romanesque que l'on puisse voir, »

La sensation d'une pareille scène ne peut en effet se transmettre, car la description la plus détaillée et les dessins les plus exacts ne sauraient produire les impressions dues aux puissans effets de la couleur, à l'ensemble du tableau , aux souvenirs qui s'y rattachent, et à cette foule d'émotions simultanées dont le voyageur est enivré sous l'influence d'un ciel étincelant, d'une température enflanmée.

Strabon ne fait pas mention de cette ville; Pline la dépeint ainsi : « Palmyre est remarquable à cause de sa situation, de son riche terroir et de ses ruisseaux agréables; elle est environnée de tous côtés d'un vaste désert qui la sépare du reste du monde, et elle a conservé son indépendance entre les deux grands empires de Rome et des Parthes, dont le soin principal, quand ils sont en guerre, est de l'engager dans leur intérêt. » Située à trois journées de l'Emphrate, Palmyre dut sa fortune à l'avantage d'être sur l'une des routes du grand commerce qui a de tout temps existé entre l'Europe et l'Inde. C'était un entrepôt naturel qui dut y appeler, dès les siècles les plus reculés, un centre commerceial et un commencement de population, et ce fut ce motif qui fixa les regards de Salomon. La Bible nous apprend que

ce prince bâtit cette ville au désert ; du moins, selon Joseph, il y construisit de bonnes murailles pour s'en assurer la possession ; car il est probable qu'il ne fit que l'embellir et la fortifier. Elle fut appelée Thadmor, lieu de palmiers ; les Arabes l'appellent Tedmor. Du reste, tout ce qui avait pu appartenir à cette ancienne ville avait disparu depuis long-temps ; et ce n'est qu'après la mort d'Alexandre que commence la période réellement historique de Palmyre : cette ville reprit alors de l'importance et de l'éclat, sous le règne de Séleucus Nicator et de ses descendans les Séleucides.

Riche par son commerce et embellie pendant plusieurs siècles de paix et de prospérité, cette métropole, jusque là indépendante, éprouva sous les Romains les plus grandes vicissitudes de la fortune. Odénat, le dernier prince puissant de cet état, fut associé à l'empire par Gallien, et fit avec lui des conquêtes sur les Perses. Zénobie, sa veuve, lui succéda. Le philosophe Longin fut le maître et le ministre de cette reine. C'était la femme la plus héroïque et la plus sage princesse de son temps, quoique, dit-on, elle aimât les plaisirs de la table. En l'année 270 de J.-C., elle fut vaincue par Aurélien, dont elle orna le triomphe; Longin fut mis à mort pour avoir dicté la lettre de Zénobie, qui refusait de se soumettre à l'empereur romain. Peu de temps après, les Palmyréniens taillèrent en pièces la garnison qui y avait été laissée. Aurélien revint et détruisit une grande partie des édifices de cette ville; plus tard, il en fit construire d'autres très magnifiques, et réparer le temple du Soleil. Dioclétien, à son tour, y fit faire de nouvelles constructions. Enfin , Justinien la fit réparer et fournir d'eau; mais ces réparations n'avaient

plus alors pour objet que de la fortifier. — Le christianisme ne s'y établit que faiblement, et depuis Mahomet elle servit seulement de place forte. Le temple du Soleil fut crénelé, et des châteaux turcs s'élevèrent parmi ses ruines et sur les montagnes voisines.

L'espace de temps compris entre les dates de la construction du monument le plus ascien, qui est un tombeau de Jamblichus, et du monument le plus récent du temps de Dioclétien, est d'environ 500 ans, à partir de la troisième année de J.-C., et renferme la belle période d'art de Palmyre. Tous ces monumens sont d'ordre corinthien, et offrent des modèles admirables de style et d'exécution, bien qu'ils se ressentent du maniérisme et de la profusion d'ornemens qui caractérise cette époque de l'art antique.

Les restes de Palmyre couvrent une vaste plaine traversée dans sa longueur par une suite immense de colonnes occupant une étendue de 1,500 toises. « Ici, dit Volney, ces colonnes forment des groupes dont la symétrie est détruite par la chute de plusieurs d'entre elles; là elles sont rangées en files tellement prolongées, que, semblables à des rangs d'arbres, elles fuient dans le lointain et ne paraissent plus que des lignes accolées, » Cette vaste avenue, dont le centre est occupé par de grands piédestaux auxquels d'autres colonnes viennent aboutir, commence au monument de Jamblichus, et finit à un arc de triomphe. Puis on arrive au temple du Soleil, où l'architecture avait surtout prodigué ses richesses et déployé sa magnificence. L'enceinte de la cour qui l'enferme a 679 pieds en carré. Le long de cette enceinte régnait intérieurement un double rang de colonnes ; au milieu de l'espace, le temple présente une façade de 47 pieds sur un flanc de 124; autour règne un péristyle de 41 colonncs. Il est assez remarquable que les deux façades ressemblent à la colonnade du Louvre, bâtie par Perrault avant l'existence des dessins qui les ont fait connaître ; la seule différence est que les colonnes du Louvre sont accouplées, au lieu que celles de Palmyre sont isolées. Une foule innombrable de colonnes de toutes graudeurs, les unes debout, les autres renversées, des temples, des péristyles, des sépulcres mutilés, sont accumulés à droite et à gauche de l'avenue principale, et forment avec les constructions turques, les mosquées et les vestiges du culte chrétien, cet ensemble imposant de ruines dont le spectacle excite l'admiration des voyageurs, et a dicté à Volney ses immortelles

La paresse rend tout difficile, le travail rend tout aisé : celui qui se lève tard s'agite tout le jour, et commence à peine ses affaires quand il est déjà muit. Franklin.

inspirations.

# FABRICATION DU PAPIER. (Deuxième article. — Voyez page 103.)

Nous complèterons aujourd'hui notre premier article en décrivant la fabrication du papier mécanque. Ce procedé n'a été introduit en France qu'en 1814 et 1815, quoiqu'il y cût été inventé seize ans auparavant; par suite d'entraves et d'embarras de diverses sortes, ce fut d'abord chez nos voisins qu'il fut perfectionné et pratiqué; et éneore aujourd'hui toutes ou presque toutes nos machines à fabriquer le papier out été apportées d'Angleterre. L'une d'elles fonctionne avec le plus grand succès à Saint-Maur, près Paris, dans la belle manufacture de M. Montgollier ainé.

Nous essayerons de faire connaître an lecteur l'opération rapide, mais compliquée, qui convertit la pâte en un papier continu; mais comme dans ce qui est relatif à la mécanique les descriptions ne suppléent qu'imparfaitement à l'examen des machines, nous réclamons toute l'attention du lecteur, même avec le secours d'une gravure.

A l'une des extrémités d'une longue série de roues, nous voyons un courant de pâte, ayant à peu près la consistance du lait, tomber sur un plan mobile, et à l'autre extrémité cette pâte, devenue papier parfait, s'eurouler autour d'un cylindre. Suivons les diverses périodes de cette opération.

La gravure représente en A un réservoir rempli de pâte, remnée sans cesse par un agitateur, et maintenue constamment à la même hauteur par un autre réservoir que ne représente pas la figure. Au-dessous est la cuve B dans laquelle la pâte s'écoule, et où elle conserve aussi un niveau constant ; de là elle tombe en nappe régulière dans un cheneau C qui a un mouvement de va et vient, et qui la distribue avec une régularité parfaite sur une toile métallique sans fin, dont la partie supérieure, désignée par les lettres E E E E, presente une surface plane. Cette toile se meut graduellement de ganche à droite, et entraîne successivement dans la même direction la pâte qui y est répandue; elle a, comme le cheneau C, un lèger mouvement de va et rient-horizontal qui facilite l'écoulement de l'eau. Si nous touchons la pâte à l'extrémité du plan où elle est reçue, nous la trouvons fluide; à son autre extrémité elle a déjà la solidité du papier mouillé. La pâte ne peut pas s'écouler par les bords de la toile métallique, parce qu'il y a deux lanières de eurr qui règlent la largeur de la feuille, et font l'office de la frisquette dans la fabrication du papier à la main ; elles sont indiquees, dans la gravure, par la lettre F. Après avoir dépassé les poulies sur lesquelles s'enroulent ces lanières, le papier est suffisamment formé pour n'avoir plus besoin d'être limité par elles, car la pâte a cessé d'être fluide; mais elle est encore humide et peu consistante, et elle conserve les traces de la pression qu'exercè sur elle le cylindre G. Le papier n'a pas encore quitté la toile métallique sur laquelle il s'est formé; avant de s'en séparer, un cylindre I, garni d'étoffe, et sur lequel coule constamment un filet d'eau froide, lui fait subir une nouvelle pression; là il est recu sur une pièce d'étoffe qui est destinée à en absorber l'hamidité, et qui, comme la toile metallique, s'enroule sur deux cylindres pour former une nouvelle toile sans lin dont la surface superieure forme un plan incliné. Il est ensuite saisi entre deux rouleaux L, garnis d'étoffe, qui le pressent fortement, et passe sur un nouveau plan, au sortir duquel il est encore comprime entre deux nouveaux rouleaux M également garnis d'étoffe. C'est alors qu'il entre dans la région de la chaleur. En cet endroit, il est tout-à-fait formé; mais il est fragile et hamide. Reçu sur un petit cylindre N, il est dirigé par lui sur la surface polie d'un gros cylindre échauffé O : là, il commence à fumer; mais la chaleur est proportionnée à sa consistance toujours croissante. Du premier cylindre il s'enroule sur un second P, d'un diamètre beaucoup plus grand, et qui est beaucoup plus chaud; à mesure qu'il passe sur cette surface polie, on voit disparaître ses irrégularités. Enfin, après avoir tourné sur un troisième cylindre Q eneore plus chaud, et avoir subi la pression d'un rouleau supérieur, un dernier rouleau R le dirige sur le dérnier cylindre S, où il se trouve terminé, et enroulé.

Nous avons maintenant un immense rouleau de papier, dont la longueur n'est limitée, pour ainsi dire, que par la volonté du fabricant. Il fant le découper pour avoir des feuilles propres aux divers hesoins de la société: on imagina de le trancher sur le rouleau lui-même; mais il en résultait des feuilles de grandeurs très inégales. Aujourd'hui on emploie à cet usage une machine due à un ingénieur de Londres très distingué, M. Edouard Cowper.

Deux minutes suffisent pour rendre le papier parfait, à partir du moment on la pâte s'écoule sur la toile métallique, et celle-ci marche avec une vitesse qui fournit environ vingtrois pieds carrés de papier par minute.

Si nous nous rappelons la fabrication à la main décrite dans la 15° livraison, nous verrons que jusqu'à la formation de la pâte le procédé est le même. Dans le papier à la maiu, Pou-



vreur plonge sa forme dans la enve, et produit une feuille molle, d'une épaisseur uniforme, au moyen de cette délicatesse de tact qui constitue le bon ouvreur; mais comme cette régularité dépend de la dextérité de l'ouvrier, elle doit nécessairement être variable. Quant au papier à la mécanique, son épaisseur est réglée par la quantité de pâte qu'on laisse écouler de la euve pendant un temps donné, et par la régularité du mouvement de va et vient imprimé au cheneau C et à la toile métallique E II suffit, pour rendre cette épaisseur invariable, de donner à tout l'appareil une vitesse constante.

Dans le papier à la main, les deux surfaces de la feuille ne présentent aucune différence sensible. Il n'en est pas ainsi dans le papier à la mécanique, l'un des deux côtés est plus rugueux que l'autre; la plume n'y coule pas avec facilité, elle y produit un grattement qui éparpille l'enere, et fait encore donner la préférence, pour l'écriture, au papier à la main. Ce défaut provient de l'emploi du rouleau G, qui, comme nous l'avons vu, presse la pâte contre la toile métallique, et lui fait prendre une empreinte ineffaçable : ec eylindre G est nécessaire, il donne au papier assez de force pour quitter la toile métallique sans se déchirer, et l'on a été obligé de le conserver dans toutes les machines qui fonctionnent aujourd'hui.

Dot d'une demoiselle russe au dix-septième siècle. - La veuve d'un nommé Tchirikof, maria, en 4669, sa fille au stolnik Chérémétef. Indépendamment de plusieurs terres, d'une maison à Moskon, de plus de deux cent einquante maisons de paysans, situées dans plusieurs provinces différentes, elle donna à sa fille huit images de Notre-Seigneur, de la Vierge et de saint Nicolas, enchâssées en argent et en vermeil, et enrichies de diamans et de rubis; des croix également enrichies, des colliers de rubis et de diamans, des émeraudes, des perles, des bonnets garnis de pierres précieuses. des boucles d'oreilles de diamans, de rubis, d'émerandes, et des chaînes d'or garnies de diamans, avec des croix; des habits de dessus et de dessous de velours, de satin, de taffetas, garnis de martre zibeline, de diamans, de bontons de vermeil, de dentelles; des ustensiles de toilette et des tasses; le tout en vermeil; des souliers et des bottines de satin et de velours, richement travaillés en or; un grand lit de damas rouge à fleurs d'or, une couverture de satin brodée en or, garnie de martre zibeline; un autre lit plus petit de damas janne, avee la couverture de satin de Perse; dix chemises de mousseline, trente chemises de toile et trente draps. Cette mère opulente ne savait pas écrire. Son frère signa pour elle le contrat.

### LE CAOUT-CHOUC.

La substance connue d'abord sous la dénomination très impropre de gomme élastique, et que l'on nomme aujour-d'lui caout-chouc, est le suc épaissi du héré, grand arbre de l'Amérique méridionale, qui abonde surtout dans les forêts de la Guyane. C'est à deux botanistes français, Aublet et Richard, que l'on en doit la description complète; le premier n'avait vu que le tronc et les feuilles, le second a observé les fleurs et les fruits. Un autre Français, le célèbre Lacondamine, l'un des académiciens envoyés au Pérou vers le milieu du XVIII° siècle pour y mesurer un degré de l'équateur, a fait connaître les procédés employés en Amérique pour extraire le sue du hévé et donner à cette matière les formes diverses sous lesquelles on la met dans le commerce.

C'est par une incision faite dans le trone de l'arbre que l'on obtient l'écoulement du sue, qui est d'abord limpide et sans couleur. Si l'on veut en faire un vase, une bouteille, par exemple, on commence par fabriquer avec de l'argile un moule aussi mince qu'il est possible; lorsqu'il est bien sec,

on y met avec un pinceau une preimère couche de caoutchoue, et on la fait sécher au-dessus d'une flamme un peu fuligineuse; on applique ensuite une seconde couche, que l'on fait sécher comme la première, et ainsi de suite jusqu'à ce que le vase fabriqué de cette manière ait pris l'épaisseur qu'on vent lui donner. On casse alors le moule, on fait sortir les fragmens par l'ouverture du vase, et le travail est fini. On parviendra sans doute à faire ces préparations sans enfinmer le caout-choue, et en lui conservant sa limpidité.



(Arbre du caout-chouc, Hevea Guianensis.)

Il était réservé à la chimie moderne de rectifier les erreurs que l'on avait sur la nature de cette substance, et de prouver qu'elle reprend ses propriétés earactéristiques après avoir été dissoute, soit dans l'éther, soit dans une huile essentielle, soit même dans une huile siccative. Les recherches dont elle fut l'objet se multiplièrent en faveur des aérostats, pour lesquels il fallait trouver une enveloppe mince, légère, et ecpendant imperméable à l'hydrogène : le taffetas enduit de caout-chone satisfait assez bien à toutes ces conditions. Depuis que les arts sont en possession de ce produit américain, on en a varié les emplois : e'est ainsi qu'en France, à l'aide de procédés ingénieux, on est parvenu à couper, à filer et à tisser le eaout-ehoue, de manière à fabriquer des lacets, des bretelles, des jarretières, des chaussines, et d'autres parties du costume dont l'élastieité obéit et cède aux moindres mouvemens du corps. Ces applications sont précieuses sous le rapport hygienique.

Le hévé est un grand et bel arbre, qui, dans les forêts de la Guyane, s'elève jusqu'à vingt mêtres. Sa tige est droite, sans branches jusqu'à une grande hauteur; les feuilles sont à trois lobes, assez grandes, et d'un vert agréable; mais les fleurs sont petites et sans éclat; les fruits sont à trois loges, dont chaeune contient une ou deux amandes bonnes à manger, pourvu que l'on ait soin d'en ôter le germe, qui est, dit-on, un purgatif très violent.

Les Bureaux d'abonnement et de ventr sont rue du Colombier, nº 30, près la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevandière, que du Colombier, nº 30.

#### LES HIBOUS A CLAPIER ET LES CHIENS DE PRAIRIE.



(Hibous à clavier et chiens de prairie.

C'est au milieu des ruines de vieux édifices isolés, ou dans l'obscurité des forêts les plus sombres, que l'on est habitué à représenter les hibous : dans le style poétique, leur nom est un symbole de terreur; aueune solitude ne serait assez effrayante, si l'on n'y voyait leurs yeux luire et rouler dans les ténèbres : le silence de la nuit n'inspirerait qu'une médiocre épouvante, s'il n'était interrompu par quelques échos rauques et lugubres de leurs cris. Nous sommes donc exposés à blesser ici des préventions, car nous voulons parler d'un hibou qui ne répond en rien aux idées ordinaires; d'un hibou qui, au lieu de chereher un refuge au sommet des donjons ou dans le creux des arbres, habite sous terre comme un lapin, aime à vivre dans les plaines découvertes, et recherche la société d'animaux d'un caraetère éminemment sociable, et de mœurs douces et régulières; d'un hibou enfin vif et alerte, qui, au lieu de ne hasarder son vol pesant qu'à la lumière incertaine des crépuscules, et de se cacher pour rêver mélancoliquement pendant toute la durée du jour, se plait au contraire au milieu des éblouissantes clartés du soleil, et vole en plein midi pour chercher sa nourriture, ou pour se jouer dans les flots dorés de l'air.

Sur le territoire des Etats-Unis qui s'étend au-delà du Mississipi, les hibous à clapier ne se creusent point eux-mêmes leurs habitations souterraines, comme ils y sont contraints dans d'autres parties du globe; ils se logent dans les trous des marmottes ou chiens des prairies. Ces demeures, commodément construites, sont groupées en villages dont l'étendue varie beaucoup : quelquefois elles occupent une espace de plusieurs milles. A l'extérieur, elles saillissent en forme de cônes tronqués dont la base a près de deux pieds de largeur, et dont la hauteur au-dessus du sol ue dépasse guère quinze à dix-linit ponces. L'entrée est

pratiquée, soit au sommet, soit à l'un des côtés : la surface est battue et foulce comme l'est un chemin très fréquenté.

A partir de l'entrée, une galerie intérieure descend verticalement à un pied ou deux de profondeur, et de la elle continue obliquement, jusqu'à ce qu'elle aboutisse à une cellule que l'industrieuse marmotte dispose avec art pour protéger son sommeil d'hiver. Cette cellule est arrondie en globe, et est percée en haut d'une petite ouverture de la largeur du doigt; ses murs sont formés d'une herbe sèche si fortement tressée, que l'on pourrait la détacher du môle et la rouler sur terre sans l'endommager.

C'est un spectacle vraiment curieux, dans la belle saison, que les jeux de ces petits animaux se culbutant à l'ouverture de leurs tannières, qui sont toujours parfaitement propres, et qui servent souvent de logement à plusieurs individus. Si la frayeur les saisit, ils se précipitent sous terre en un instant; s'ils n'ont à redouter qu'un danger éloigné, ils attendent bravement au dehors en agitant leurs queues, ou montent sur leurs édifices pour reconnaître les mouvemens de l'ennemi.

Dans tous les villages des chiens de prairie, on voit les hibous à clapier voler joyeusement par petites bandes autour des huttes de leurs compagnons, ou se tenir comme eux à l'entrée en observateurs. Ils se laissent approcher à la portée du fusil : s'ils n'ont pas le temps de se glisser dans leurs souterrains, ils s'enfuient au loin à force d'ailes, jusqu'à ce qu'ils aient échappé à toute poursuite.

Il est bien certain que les clapiers où l'on a vu descendre ces hibous dans les plaines de la rivière Plate, étaient creusés par les marmottes. Un naturaliste qui a visité cette contrée a émis l'opinion que les oiseaux n'étaient possesseurs des habitations qu'à titre de conquérans : à l'appui de cet avis, on a remarqué en général que les clapiers habités par les hibous étaient en mauvais état et ravagés par les pluies, tandis que ceux des marmottes étaient activement entretenus, et défendus contre les injures du temps avec tout l'amour de la propriété. En effet, il n'est pas parfaitement établi que la marmotte et le hibou vivent ordinairement ensemble dans le même logis; mais, d'après diverses observations, on s'accorde au moins à reconnaître que, lors d'un danger commun, les hibous, les marmottes, et souvent les lézards et les serpens à sonnettes, se réfugient pêle-mêle au fond des mêmes réfuits.

Le hibou observé par Vieillot à Saint-Domingue se creuse luj-même un clapier de 2 pieds de profondeur, et y dépose ses œufs sur un lit de mousse, d'herbes et de racines sèches.

Cet oisean paraît ne se nourrir que d'insectes : on le juge aînsi du moins, d'après les seuls débris trouvés dans son estouac. Son cri est à peu près semblable à celui de la marmotte, et serait assez bien exprimé par les syllabes cheh, cheh. prononcées rapidement plusieurs fois de suite; et s'il n'était commun aux hibous de clapier isolés et à ceux qui vivent avec les marmottes, on pourrait lui attribuer le caractère de langage d'imitation.

Le dessin du hibou de clapier a paru pour la première fois dans l'ouvrage intitulé: Oiseaux américains, commencé par Wilson, et continué par Charles-Lucien Bonaparte.

Molina, qui publia en 1787 une Ristoire naturelle du Chili, y décrivit l'animal sous le nom de strix cunicularia : son nom chilien étant pequen. Le Père Feuillée, religieux minime, correspondant de l'Académie des sciences, qui voyagea, de 1707 à 1712, sur les côtes orientales de l'Amérique méridionale, en avait parlé avant Molina.

Le docteur Roulin a trouvé anssi ces oiseaux dans les plaines de l'Orénoque et du Méta, et dans des lieux où ils étaient trop nombreux relativement aux armadilles, pour qu'on pât croire que ces derniers avaient creusé les trous dans lesquels les oiseaux se retiraient. Personne n'avait encore indiqué leur existence dans ces grandes plaines.

### HISTOIRE DE LA PAIRIE EN FRANCE.

(Voyez page 97.)

PAIRIE DEOIT DE JUSTICE. — LES DOUZE PAIRS DE FRANCE SOUS PHILIPPE-AUGUSTE. — RÉUNION DES PAIRS AU PAR-LEMENT. — PAIRS ÉTRANGERS A LA FAMILLE ROYALE. — ANNE DE MONTMORENCY. — 1789. — CONSEIL DES ANCIENS. — LE SÉNAT. — CIAMBRE ACTUELLE.

La pairie a été tour à tour ; dignité purement nominale, fonction judiciaire, puissance vassale mais modératrice de a royauté, attribution honorifique donnant place au parlement; enfin, chambre législative et partie intégrante du gouvernement; son histoire se lie étroitement à celle de la mouarchie française, et rappelle tontes les modifications que l'autorité a subies.

La dénomination de Pairs de France, qui remonte aux temps les plus reculés, fut bien loin d'avoir, sous nos rois, et surtout sous ceux des deux premières races, l'acception qui s'attache de nos jours au pouvoir formé par la réunion des pairs actuels.

Le terme de pair, introduit au x<sup>e</sup> siècle, s'appliquait aux vassaux du même seigneur, et désignait leur égalué de droits entre eux. D'après un ancien usage des Francs, chaque citoyen libre ne pouvait être jugé que par ses égaux (ses pairs); mais ce droit appartenait plus particulièrement aux chefs militaires.

La pairie n'existait point comme institution sous les Francs, toutefois ou en retrouve dès fors les traces; elle suit les progrès de l'établissement de la noblesse, et plus tard ceux de la féodalité.

Dans l'origine de la monarchie, les charges, les emplois.

la noblesse, tout fut personnel; tout devint territorial par la suite. Ainsi, les propriétés furent d'abord un apahage non transmissible; c'est ce qui caractérise l'epoque de la première race; bientôt elles donnérent à leurs possesseurs certams titres, certains droits, et de leur côté, les possesseurs leur attachèrent de nouveaux titres et de nouveaux droits; c'est le propre de l'epoque qui finit à Charles-le-Chauve. Depuis ce temps, jusqu'à l'établissement des communes sous Louis VI, c'est la terre qui seule donna la qualité. Pendant la première de ces époques on trouve le droit de justice inhérent à la noblesse; plus tard, lorsque la féodalite fut tout-à-fait établie, les justices devinrent seigneuriales, et la pairie devint une dignité attachée à la possession d'un filef qui donnait droit d'exercer la justice conjointement avec ses pairs, dans les assises du fiet dominant.

A mesure que la monarchie grandit et se fortifia , la qualification de pair de France finit par être exclusivement attachée à la prérogative de relever du roi; et vers la fin du xe siècle, six fiefs seulement avaient ce privilège. Ce fut au sacre de Philippe-Auguste, qu'on vit, pour la première fois, les pairs de France figurer à une cérémonie publique comme grands officiers de la couronne; pour la première fois aussi parurent à côté d'eux-des archevêques et évêques revêtus du même titre et de la même prérogative, et, comme les pairs laïques, au nombre de six. Ces douze pairs, vassaux du roi, etaient tenus de servir dans ses armées et dans sa cour féodale. Ils étaient réciproquement leurs propres juges dans les affaires qui les concernaient, et dans celles qui se rapportaient directement au roi leur seigneur. Sous Philippe-Auguste s'accrut le pouvoir de la cour des pairs et le respect accordé à ses décisions. Un circonstance caractéristique de ce premier âge de la pairie, c'est que lorsque, par suite d'heredité; les femmes étaient titulaires d'une pairie, elles avaient le droit de prendre séance dans la haute cour, et de participer aux jugemens qui y étaient rendus. Cette période en fournit de fréquens exemples. Mais quaud la qualité de pair ne fut plus necessairement attachée à la possession d'un lief, les femmes cessèrent d'exercer ce droit.

Vers 1297, sous Philippe-lc-Bel, commence le second âge de la pairie, époque à laquelle eut lieu la réunion de la cour du parlement; on vit les pairs figurer parmi les magistrats du parlement comme membres et conseillers de cette cour. Aussi chaque pair était considéré, non sculement comme fendataire des premières seignemies du royaume, mais encore comme membre du premier corps de magistrature. Cette innovation servit puissamment à agrandir et maintenir les prérogatives de la royauté. Alors la qualité de pair ne fut plus inséparable de la possession d'un fief; on commença à voir en eux des officiers nommes par le roi, et chargés par lui d'administrer la justice en son nom,

Le troisième âge de la pairie remonte à l'année 1505. Pendant la précédente époque, la dignité de pair n'avait cté conférée qu'à des princes du sang; dans celle-ci, elle fut donnée à des princes étrangers à la famille royale; enfin , plus (ard), vers 1550, elle fut étendne à de simples gentilshommes; Anne de Montmorency, connetable et grandmaître de France, fut le premier en faveur de qui fat faite cette exception. Ici commence le quatrième âge de la pairie jusque'en 1789, époque où cette institution partagea le sort de la royante. Dejà depuis long-temps la pairie avait fini par n'être, pour ceux qui en étaient revêtus, autre chose qu'un titre. Onoique les arrêts rendus par le parlement portassent tonjours en texte la cour suffisamment garnie de pairs, les pairs ne prenaient ancune part aux délibérations, et ne partageaient pas la disgrace encourue plus d'une fois par le parlement pour résistance à la volonté royale.

Lorsque Li révolution de 1789 ent accompli son premier travail de destruction, et que des projets de repos et de reorganisation vinrent s'emparer des esprits, les législateurs qui lirent succèder le Directoire à la Convention, pensèrent

devoir établir deux assemblées délibérantes, dont l'une exercerast un poavoir modérateur; tel fut le conseil des Ancieus fondé à côté de celui des Cinq-cents. Les membres qui composaient cette chambre haute, nos de la revolution, sans clientelle personnelle, et par consequent sans puissance, farent sans influence, et leur autorite fat renversce, au 18 brumaire, par Bonaparte. Pendant le Consulat et l'Empire, le senat fut substitué au conseil des Anciens; cette nouvelle assemblee comptait dans son sein tout ce que la France possédait alors d'hommes illustres par de grands services ; mais Bonaparte amoindrit chaque jour l'importance du senat, agent moralement responsable de la plupart de ses actes legislatifs.

Ascanti par la révolution de 1814, le senat fut remplacé par la Chambre actuelle des pairs; on la composa de toutes les sommites de l'ancienne noblesse, de toutes les notabilités du nouveau règne. La pairie ne fut plus une assemblee de vassaux prétant leur appui au seigneur suzerain; mais son pour oir fut encore assez grand pour légitimer sa dénomination, puisqu'elle dut concourir avec la puissance royale et l'assemblée démocratique à la formation des lois. Ici, nous n'avons pas à donner le résumé des actes de cette chambre jusqu'à nos jours; cette histoire toute récente appartient à celle de la Restauration. Nous terminerons en mentionnant les deux dernières modifications apportées, depuis 1850, à l'institution de la pairie; l'heredi é a été abolie, les majorats et les substitutions ont été supprimés.

Ainsi, par la marche de la civilisation, cette haute dignite est redevenue ce qu'elle était à son origine, une distinction purement personnelle, avec cette grande difference toutefois qu'an lieu d'être confiée seulement à quelques individus, à queiques chefs militalres, elle est ouverte à tous ceux, sans distraction, qui ont rendu à leur pays de signales services dans les armes, dans la politique, dans les arts, dans les sciences, dans l'industrie.

## MOEURS DES ARABES.

CHANT ÉLÉGIAQUE SUR LA MORT D'UN GUERRIER. (Traduction inédite.)

Rabia fils de Mocaddem ayant été tué de la manière que noos raconterons, Hafs, fils d'Ahnof, le pleura dans les vers smyans:

Que n'es-tu toujoues parmi nous, ò Rabia fils de Mocaddem? Puissent les mages du matin vecser sur ta tombe leurs pluies les plus aboutlantes!

«Ma jeune chamelle s'est enfuie avec tecreur à l'aspect de ce tumulus, élevé au milieu du désert pierreux sur le cadavre d'un guerrier dont les mains généreuses aimaient à répandre les dons.

Ne le fuis pas, ò ma chamelle! car c'etait un intrepide buvene, toujours prêt à allumer les feux de la guerre.

Sans la longueur de mon voyage, sans cet immense espace de descris déchirés par les vents, je l'aurais immolée en son honneur, et je l'aurais laissée près de sun tombeau, te trainant avec effort sur les jarrets compés, »

Ce dernier vers fait allusion à une coutume qui existait parmi les Arabes. Quand ils passaient près du tombeau d'un guerrier qui pendant sa vie s'était distingué par sa générosité et son hospitalité à l'égard de tous, ils immolaient leur monture pour en distribuer la chair, lorsque les vivres étaient rares. Personne ne pouvait s'en dispenser, et il fallait racheter cette omission par quelque autre action, à moins qu'on n'eût pour exense un long voyage à faire, ou un autre grave empéchement.

Voici comment on racoute la mort du guerrier au sujet duquel furent composés ces vers :

Les Benon-Firas ayant versé du sang dans la tribu des Benon-Solaim, l'avaient racheté à prix d'argent. Cependant Nobaïcha partit avec une troupé de cavaliers de la tribu de Solaim : arrivés à Kedid dans la tribu de Kanana, ils rencontrèrent Rabia fils de Mocaddem. Quand celui-ci vit de loin s'élever la ponssière , il dit aux femmes qui étaient dans ses litières : « Hâtez-vous de foir, car je ne suis pas certain

que ce ne soient nos ennemis en quête de leur vengeance; continuez votre ronte; pour moi je reste, alin de connaître ce qui sortira de cette ponssière : si je vois qu'il y ait quelque chose à eraindre pour vous, je tâcherai de me cacher avec ma troupe, et de prendre une route détournée; je vons donne rendez-vous à Kedid, sur la colline des Gazelles, on bien à Ousfan; si je ne vous rejoins dans aucun de ces lieux, au moins vous serez au milieu de votre tribu. » Alors il monta à cheval, et se dirigea vers cette poussière. Les f mmes se dirent entre elles : « Rabia reste en arrière, il vent prendre la fuite. » Une d'elles lui cria : « Ou sera donc le terme de la fuite de cet homme?» Sa sour Oumnou-Amr lui cria aussi : « Action déshonorante , infamie d'abandonner ainsi des femmes pour éviter de payer le talion du sang qu'on a versé!» A ces mots, Rabia revint vers elles, en disant : « O mère de Amr! tu pourras dire que je suis un peureux, si je ne leur fais pas sentir ma lance, si je ne les prends pas à la gorge, et si je ne retire pas ma lance, le fer monillé de leur sang.» Il reprit ensuite sa marche vers les Solaimites, qui ne l'apercevaient pas. L'ayant deconvert derrière un arbre, ils s'avancèrent, pensant que les litières des femmes étaient avec lui. Rabia, qui était un excellent archer, se mit à les combattre et à leur tirer des flèches, en sorte qu'il en tua, en blessa plusieurs, et qu'il eoupa les jarrets d'heurs chevaux. Leur ayant ainsi donné de la besogne, il piqua son cheval pour rejoindre les femmes, qu'il pressa dans leur marche. Ses gens s'étant rassemblés, il tourna bride de nouveau, et sa mère l'excitait au combat en lui disant : « Serre-les de près , è mon lils! un bon defenseur de sa famille prend son ennemi corps à eorps; occupe-les bien, porte-leur des coups assurés, " Il continua à combattre; mais les flèches lui manquèrent, et son cheval l'emportant, l'entraîna jusqu'à Kedid. Cela se passait vers le soir. Les ennemis furieux s'acharnèrent à sa poursuite ; Rabia les chargeait , tantôt à la lance, tantôt avec l'épée, et leur faisait éprouver des pertes. Une fois Nobaïcha fils de Habib l'attaqua, et lui ayant porté avec sa lance une blessure mortelle, il s'écria : « Je l'ai tué! - Ta bouche en a menti! » s'ecria Babia. Nobaicha flaira alors le fer de sa lance, et dit : « Tu en as menti toi-même, car je sens l'odeur de ton ventre. » Alors Rabia poussa son cheval, et parvint avec mille peines jusqu'aux litières des femmes à la colline des Gazelles. Il dit à sa mère : « Donne-moi à boire. » Elle lui repondit : « O mon fils! si je te donne à boire, tu meurs sur la place, et ces gens s'empareront de nous; prends donc un peu de patience, afin que nons puissions nous sauver, » D'autres racontent que sa mère lui répondit : « Tu es un homme mort, et l'eau est pour les vivans, » Rabia dit ensuite : « Bande ma blessure, » Elle se mit à la bander avec son voile, pendant que Rabia lui chantait ees vers :

«Serre fortement mon bandage, ô mère de Sayar! tu vas perdre un cavalier aussi précieux que l'or,

« Un épervier qui se précipite romme Migwar dans les rangs les plus épais, un guerrier vaillant, habitué à frapper le dos de ses

Sa blessure bandce, il retourna au combat, et se plaça au sommet de la colline, tandis que les femmes s'éloignaient, Il arrêta son cheval, et lorsqu'il sentit venir la mort, il s'appuya sur sa lance.

Les Solaimites le voyant sur son cheval, reculèrent, et se tinrent ainsi quelque temps arrètés : cela se prolongeant, l'un d'eux, Ibn Ghadia, lança une flèche au cheval, qui partit, et fit tomber par terre son maitre mort. Alors ils s'approchèrent, et se mirent à le dépouiller, craignant déjà d'être poursuivis.

On n'avait point encore vn de guerrier qui eût ainsi défendu ses femmes, avant et après sa mort. Un des Solaimites lui perca l'œil avec le manche de sa lance, en lui eriant: « Que Dien te confonde pour avoir ainsi, vivant et mort, protégé tes litières! » En effet, les femmes arrivèrent chez les Benou-Firas, et leur apprirent cet évènement. Musafi fils de Khalaf, oncle paternel de Rabia, monta à cheval avec d'autres eavaliers: ils trouvèrent sur la colline le cadavre depouillé de Rabia; mais, sans s'arrêter, ils poursuivirent les Solaimites jusqu'à ce que les ténèbres de la muit vinssent les couvrir. Ils vinrent alors près de Rabia, et l'enterrèrent sur le sommet de la colline des Gazelles. Ils élevèrent un tumulus de pierres noires, au-dessus desquelles ils placèrent un caillou blanc, large comme la croupe d'un chameau engraissé : et personne ne passait près de là sans immoler sa monture ou un autre chameau. Le premier qui s'en dispensa fut un vicillard de la tribu de Koraich, qui, étant très âgé, dit : « Je ferai une élégie au lieu d'immoler ma chamelle. » Mesafi et beaucoup d'autres ont fait des vers sur Rabia. On les a conservés, les uns dans le livre nommé Moukatil el Foursan, les autres dans les glosses d'Abou-Riach.

## LES MISÉRICORDES DE SAINT-SPIRE, A CORBEIL.

(Département de Seine-et-Oise.)



Toutes les personnes qui se sont occupées de recherches historiques, savent combien sont rares les documens relatifs aux mœurs et aux costumes du peuple dans le moyen âge. Les chroniqueurs nous ont représenté jusque dans leurs caoindres actions et jusque dans les plus minutieux détails de teur vie intérieure les rois, les princes, les princes, les barons, les gentilshommes, les chevaliers; mais à peine ont-ils indiqué, en passant, quelques figures de serfs ou de vilains. Ce n'est qu'à compter des affranchissemens des communes, c'est-à-dire à la naissance de la bourgeoisie, de la classe industrielle et commerçante, que l'on commence à distinguer, d'une manière satisfaisante, la physionomie populaire, grâce surtout aux anachronismes de costume

des bibles, aux sculptures des églises, aux fabliaux, aux rimes des trouvères, aux édits des rois.

Pour entreprendre l'histoire familière de peuple affranchi du servage, après celle des nobles et des rois, il n'est donc d'antre moyen que de reconrir aux débris des beaux-arts gohiques. Nous offrirons quelques élémens d'études dans cette direction, aussi souvent que nous en trouverons l'occasion.

A la fin du dernier siècle, on voyait encore dans l'église de Saint-Spire, à Corbeil, près Paris, beaucoup d'œuvres en orfévrerie, en sculpture et en peinture, fort eurieuses. Presque toutes ont été détruites au temps de la Convention.

L'église a été plusieurs fois la proie des flammes : sa dernière reconstruction date du règne de Louis VII (de 4157 à 4180). Ainsi, tous les travaux d'ornement de l'intérieur étaient certainement postérieurs au x1° siècle; mais, en-deçà de ce temps, on ne saurait fixer, sans quelque incertitude, l'époque précise de leur exécntion. Toutefois, le grotesque, la naiveté, et le caractère emblématique des sculptures dont les dessins sont conservés, forcent à les attribuer à des artistes sinon de beaucoup antérieurs, du moins étrangers au mouvement de la renaissance. Il a paru curieux de recueillir surtout les scènes sculptées sur les miséricordes, qui

ont été brûlées avec les stalles du chœur de Saint-Spire. On y voit des détails intéressans, et on y comprend une bonhomie de mœurs mieux exprimée par le ciseau du seulpteur, que, par une foule de nos romans modernes sur le moyen âge.

Le nom de stalles donné aux sièges de hois des églises, qui se haussent et se baissent à volonté, vient du mot latin, stare (rester en place, se soutenir). Un appui, attaché sous les sièges, en forme de cul-de-lampe, et large environ comme la main, permet encore des asseoir à demilorsque les stalles sont



entièrement relevées. C'est cette étroite surface de bois que l'on appelle miséricorde ou patience, parce que l'ancien usage était de chanter debout l'office divin, et que c'est sen-lement par indulgence que l'on a permis au clergé de s'y appuyer.

Le sens de toutes les seulptures des miséricordes de Saint-Spire n'est pas faeile à déterminer. La ville de Corbeil était commerçante : dans quelques unes de ces représentations a-t-on voulu consacrer la mémoire des corporations qui avaient concouru, par leurs travaux ou par leurs dons, à élever ou enrichir l'église; ou bien chacune de ces seulptures étaitelle une sorte de rébus qui servait à exprimer, soit les noms de bourgeois donataires, soit les noms des chanoines et des

prêtres? Etait-ce enfin le caprice seul de l'artiste qui, sans aucune intention voilée, avait moulé ces esquisses sur la boiserie? Le champ est ouvert à toutes les hypothèses.

Des sujets à peu près semblables étaient seulptés sur les miséricordes de l'abbaye de Cluny, située rue des Grès, à Paris, et aujourd'hui détruite.

Formes diverses des dents. — Parmi les dents, les unes, nommees incisives, se terminent par une lame tranchante pour couper les alimens; elles n'ont qu'une racine assez courte, parce que leur mode d'action tend plutôt à les enfoncer dans les mâchoires qu'à les en arracher. Pendant l'é-

poque de la première dentition, qui dure jusque vers l'âge de sept ans, et ou l'on compte vingt dents de lait, l'homme a quatre incisires à chaque machoire, placées sur le devant de la bouche; il en est de même lors de la seconde dentition, dont l'ensemble se compose de trente-deux dents. D'autres dents, nommecs canines, sont pointues pour s'implanter dans les substances alimentaires et les dechirer ; leur racine est plus profondement enfoncée que celle des incisives. Ce sont elles qui, chez plusieurs animaux, s'avancent au-delà des dents voisines; on en compte deux à chaque mâchoire durant la première et la seconde dentition. Enlin, les dents de la troisième espèce, ou dents molaires, se terminent par une surface large et inégale, merveilleusement disposée pour ceraser et broyer comme une meule; elles présentent deux on trois racines divergentes, à l'aide desquelles e les sont solidement établies, et peuvent résister à de violens efforts. On en compte, sur chaque mâchoire, quatre à la première dentition et dix à la seconde.

Il existe des relations très intimes entre les mœurs, la structure générale de la plupart des mammiferes, et la disposition des dents; celles-ci varient avec le mode d'alimentation de l'animal, suivant que cet animal se nourrit de chair, d'insectes, (l'herbes ou de bois tendres.

## LE VILLAGE DE BROEK

#### EN HOLLANDE.

Le village de Broek (prononcez Broek) est situé dans le Waterland petit canton de la presqu'ile qu'on nomme la Nord-Hollande, au milieu d'immenses polders ou riches pâturages converts de nombreux troupeaux, et partagés dans tous les sens par une multitude de digues et de canaux. Pour y aller d'Ant-terdam, on s'embarque soit sur l'Ay, bras de mer, et l'on prend une voiture à Zandam, soit dans le port même, et l'on va jusqu'à Benkslo d'où l'on se rend à Brouk par le nouveau canat qui joint le Texel au Zuyderzée.

Il n'ya guère de voyageurs qui, se trouvant à Amsterdam pour son agrèment, n'aitle faire une excursion à Bronk. Ce carieux village est bâti sur le bord d'un bassin demi-ovale servant de port, dont l'eau immobile contraste par sa teinte de vert olive avec le vert éclatant des prairies voisines. Les bords de ce bassin garnis d'un gazon epais et soyeux, et de touffes de buis taillees en configurations variées, sont entonres de constructions d'un genre asiatique, parmi l'esquels on remarque un pavillou japonais, et des maisonnettes indiennes entremèlées de berreaux converts de fleurs odoriferantes pendant la helle saison. Une promenade romantique et une egise d'un style oriental se dessinent en perspective.

Du côté de la terre l'entree du village est interdite aux beshaux, aux chevaux et nième aux voitures les plus fégères, dans la craine que les rues n'en soient salies. Il est vrai que celles-i, an lieu d'être pavées on mac-adamisces, sont convertes de pierres unies et de helles briques jaunes assemblesavec symétrie. Le long des maisons règue un espace séparé de la voie publique par une balustrade en fer battu ormes de pommes de cuivre. Cet e-pace est dallé en pierres de diverses maanees, disposées en une sorte de mosafque qui rapjelle assez ce-les des ruines de Pompeia, et qui s'étend an dedans sur toute la largeur des cours. Lá sont placés des baues faits de bois exotiques, qui, ainsi que les boiseries du deiors et les fenètres, sont façonnés avec autant de soin que les plus beaux meubles de mos salons.

Mass l'aspect exterieur des maisons est au-dessus de toute description. Elles apparaissent comme autant de petitis palais de atans de dorures et de peintures qui , dit-ou , sont renouvelees tous les aus ; les toits sont en tuiles vernies aussi brillames que des miroirs. Cl'acune de ces habitations est exclusivement occupee par une seule Familie o i un seul ménage ; an y voir , outre la petite porte à un seul battant, une grande porte d'entrée d'une apparence sompmense, mais qui ne

s'ouvre que dans trois occasions solennelles, les baptêmes, les mariages ou les enterremens.

Les croisées des rez-de-chaussée, garnies au dedans de magnifiques rideaux de soie et de mousseline, laissent apercevoir le plus souvent à travers leurs vitres transparentes les charmantes ligures de dames et de jeunes filles qui travaillent à l'aignille, brodent, ou prennent le thé en compagnie de superbes chats augoras. Elles sont coiffées à la frisonne, le front orné d'une plaque d'or, surmonté d'un petit honnet à jour collé délicatement sur les tempes, bordé de liserés d'or, et parsemé de pierreries. Quelquefois l'interieur des appartemens est caché par un double vitrage dont les carreaux de conteur bleue, jaune ou violette, perme tent aux personnes qui sont derrière, de tout voir sans être vues.

La propreté, cette qualité que possède à un si haut point le peuple hollandais, est poussee plus loin à Brouk que partout ailleurs, et semble y recevoir un culte particulier. Tout etranger, avant de franchir le seuil d'une maison de ce village, est obligé de quitter ses bottes ou ses souliers, et de chansser une espèce de babouches qu'on lui presente. Les plus grands princes ne sont point exemptés de cette formalité; Napoléon et Alexandre cux-mêmes y ont été soumis lorsqu'ils ont visité ce singulier petit coin du monde.

L'intérieur de la maison est merveilleusement brillant, mais il n'a rien en cela de supérieur à ce que l'on peut voir dans toutes les maisons riches de la Hollande, qui est le pays de l'Europe où les intérieurs sont les plus remarquables par l'entretien soigné des décors et des ameublemens sans luxe dispendieux. Ici toutefois cet entretien est paussé jusqu'au scrupule le plus ctrange; tous les objets que l'œil peut y apercevoir sont excessivement elairs, chatoyans et polis. Ce ne sont partout que marbres, tableaux, vases et curiosités; ce ne sont que bois precieux et luisans, porcelames d'Asie, cristanx, albâtres, porphyres. Les pieds ne penvent se poser que sur des tapis d'un tissu soyeux et des na tes élégantes. Le vestibule, la salle à manger sont decorés, ainsi que le salon, de sculptures et de bas-reliefs. Les pièces qui servent aux usages communs, telles que l'antichambre et l'office, sont resplendissantes de nettete. La cuisine même ne le cède à aucune autre pièce sous ce rapport, et les ustensiles qui y sont placés, soit en fer, soit en cuivre, sont ravissans de fombissure, Quelques uns sont garnis d'étoffes et de laines lines dans les endroits que la main doit

Mais le plus merveilleux pent-être, c'est la laiterie, c'est l'étable, qui ne sont pas moins celaturs de couleur, de clarté et de propreté que tout le reste. Les vaches sont loges à Boonk plus agréablement que la plupart des bourgeois de nos pays; chacune d'elles a son cabinet séparé bien vernis, bien ciré, elle-même est soigneusement nettoyée et épongee, ses pieds reposent sur un plancher bien lavé, sa tête se penche sur une mangeoire de hois peint, et sa quene relevée artistement est attachée au plafond avec un cordon.

Les jardins abondent aussi en fleurs rares, en arbustes exotiques que les proprietaires croient embellir en les entremelant de petites perches à pointes dorées, comme ils croient avoir embelli leurs arbres pour en avoir fait peindre le trone. On trouve peu d'embrage dans ces jardins, mais en revanche ils sont remplis d'ouvrages d'art, où il y a plus de bizarreries que de goût : lels que des hommes et des femmes paraissant avoir chair et os, revêtus d'etoffes et de tissus veritables; tels que des animanx de toutes les coul-urs de l'arc-eu-ciel, lions rouges, tigres bleus, renards verts, ours violets, etc. En outre on voit des automates mouvans, des mandarins remurant la tête, des hergers jouant du flageolet, des bestiaux bélans, sans compter les moulins de bamboux, les grottes en coquillages, et mombre d'antres ornemens fantastiques en h is ou en porcelaine.

Le voyageur qui ne serait pas mum de pressantes recommandations ne pourrait être admis dans ces demoures si curieuses. Tons les habitans de Broyk, sans une seule exception, sont riches, et heancoup sont capitalistes millionnaires. Aussi economes qu'opulens, et aussi sédentaires qu'économes, is vivent renfermés, et se voient rarement entre eux. Quiconque se presenterait dans une maison sans venir de la part d'un ami, s'il n'a quelque bonne affaire à proposer, se verrait impitoyablement fermer la porte, comme il arriva à l'empereur Joseph II.

D'après cela, il ne faut point s'etonner si ce village, tout féerique qu'il parai: d'abord, est taciturne et peu vivant. Jamais on n'y voit de danse et de fête, d'assemblees publiques. On y rencontre si peu de personnes, qu'on serait tenté de le coire désert. Il est vrai qu'il ne renferme que 500 âmes de population, ce qui pourtant est assez considerable en raison de ce qu'il n'es, habité q.e par des Crésus. Un poète holandais qui a décrit cet endroit unique peut-être dans le monde entier, a dit que quand Plutus, le dieu de notre âge, descend du ciel pour voir ses favoris et leur associer quelque candistat, c'est Brook qu'il choisit pour pied-à-terre.

Le ton de la bonne conservation est coulant et naturel; il n'est ni pesant ni frivole; il est savant sans pedanterie, gai sans tumulte, poli sans affectation, galant sans fadent, badin sans équivoque. Ce ne sont ni des dissertations m des épigrammes; on y raisonne sans argumenter; on y plaisante sans jeux de mots; on y associe avec art l'esprit et la raison, les maximes et les saillies, l'ingénieuse raillerie et la morale austère. On y parle de tont pour que chacun ait quelque chose à dire; on n'approfondit point les questions de peur d'ennoyer : on les propose comme en passant, on les traite avec rapidité : la precision mêne à l'élégance ; chacun dit son avis et l'appuie en peu de mots; nul n'attaque avec chaleur celui d'autrui; nul ne defend opiniairement le sien; on discute pour s'éclairer, on s'arrête avec la dispute : chacun s'instruit, chacun s'amuse, tous s'en vont contens; et le sage même peut rapporter de ces entretiens des sujets dignes d'être medités en silence.

J.-J. ROUSSEAU.

#### OBSERVATOIRE DE GREENWICH, PRÈS DE LONDRES.

A PARIS, LES QUATRE CASSINI. — A GREENWICH, FLAMSTEED, HALLEY, BRADLEY, BLISS, MASKELYNE, ET POND.

L'Observatoire de Paris fut bâti par ordre de Louis XIV, de 1668 à 1671, sur les plans de Peri ault; celui de Greenwich, célèbre par la suite des observations astronomiques qu'on y a faites dès sa création, et qui toutes, relativement à leur époque, portent le caractère de la plus grande precision, fut érizé en 1675, sous le règne de Charles II, par l'influence de Jones Moore, anc.en professeur de mathématiques, et alors intendant de l'artillerie.

Le premier qui s'établit à i'Observatoire de Paris, en 1671, fut Dominique Cassini, que Colbert avait fait appeler en France; il eut pour sucresseurs son fils Jacques Cassini, son petit-lils Cassini de Thury, et son arrière-petit-fils le comte de Cassini, destitué en 1795. C'est un exemple remarquable, et peut-être unique, d'un poste scientifique occupé de père en fils pendant quatre générations, et passant comme un héritage à des hommes tous capables de s'y maintenir avec le plus grand homeur. — Lors de la création du hureau des longitudes, en 1795, l'Observatoire fut placé dans ses attributions.

Les hommes qui ont en la direction de l'établissement de Greenwich ont été dignes aussi de cette hante position; et dans les fastes de l'astronomie leurs noms sont glorieusement placés. Ce sont Flamsteed, Halley, Bradley, Bliss et Maskelyne, qui, mort vers 4811, fut remplacé par M. Pond.

Flamsteed est le premier qui ait observé à Greenwich en 1676. Jones Moore, qui l'avait recommande à Charles II, avait fait construire, avec le plus grand soin, deux horloges et un sextant de six pieds de rayon, dont il lui lit present. Il se passa, lors du don de ce dermer instrument, un fait qui merite d'être profondement medité: Moore, en presence de témoins, le donna à Flamsteed en toute propriété, à condition que celui-ci le léguerait à l'homme qui en adrant le mieux faire usage.

C'est à Flamsteed qu'on doit le fameux catalogue d'étoiles, connu sous le nom de Catalogue Britannique; ses observations, qui ont duré plus de quarante aus, ont été publices, dans son grand ouvrage, en trois volumes in-folio, int.tolé Historia Celestis.

Halley, qui lui succèda en 1729, était un homme passionné pour l'astronomie, grand voyageur et navigateur renommé. Il était dans la première jennesse, lorsqu'il partit pour l'île de Samte-Helène, afin d'y complèter le catalogue des étoiles australes; mais il n'y resta pas long-temps, à cause des phiès frequentes, du ciel nébuleux, et surtont des vexations du gouverneur; — cette île n'est pas heureuse en gouverneurs.

Le but pour lequel Halley avait entrepris son voyage fut accompli par notre compatriote La Caille, à qui il etait réservé de décrire la partie meridionale du cie . Mais le-travana les plus brillans de l'astronome anglais, sont ceux qu'il fit sur les comètes. C'est lui qui , le premier , s'appuyant sur les decouvertes de Kepler et sur les démonstrations de Newton, a osé annoncer le retour d'un de ces astres. En etudiant la marche des comètes de 1551, de 1607, de 1682, il entrevit que c'était la même qui s'était montree trois fois. à des intervalles de 75 à 76 ans; examinant alors plus attentivement les catalogues anciens, il vit trois autres comètes qui étaient revenues à de pareils intervalles, c'est-à-dire en 1505, 1580 et 1450; après avoir fait les calculs convenables, il ne eraignit point d'annoncer que c'était un même astre, et il en annonça le retour pour l'an 4758. priant la postérité « de se souvenir que c'était un Anglais qui avait le premier fait cette remarque. »

Il soupçonna aussi que la l'elle comète de 1680 pourrait hien être celle de 1106, de 551, et de la mort de Jules César; la période étant de 575 ans.

C'est Halley qui détermina Newton à imprimer le livre immortel des Principes, et qui en surveilla l'édition.

A la mort de cet astronome, survenue en 1742, la direction de l'Observatoire de Greenwich passa dans les mains
de Bradley, que Delambre ne craint point de nommer l'astronome le plus célèbre produit par l'Augleterre; il est l'auteur des deux découvertes les plus utiles de son siècle, et sans
lesquelles l'astronomie moderne n'ent jamais atteint sa precision. Ce sont l'abservation de la lumière et la mutation de
l'axe de la terre. Pav la première on calcule et on explique
à l'aide du monvement de la terre combiné avec celui de la
lumière, des variations singulières que l'on avait remarquées
dans la position des étoiles, et dont on ne pouvait assegner
la loi; par la seconde on calcule aussi un monvement periodique que présente l'axe de notre globe, et produit par
l'action de la lune, selon d'Alembert, qui, le premier, est
parvenu à en donner l'explication.

L'importante collection des observations de Bradley a été imprimee après une infinité de chicanes soulevées par ses héritiers, qui ne voulaient s'en dessaisir que sur l'assurance d'une indemnité considérable, comme s'ils eussent eu quelque part dans les travaux de ce grand homme; leurs prétentions injustes sont bien éloignées du désintéressement de leur parent, qui refusa l'augmentation que la reine voulait faire à ses modiques appointemens, parce que, dit-il, « Si la place d'astronome royal vaut quelque chose, on ne la donnera plus a un astronome. »

La mort ayant enlevé le nouveau directeur Bliss, deux ans

après son entrée à Greenwich, Maskelyne lui succéda vers 4765. Ce savant infatigable ne cessa, pendant quarante-sept ans, d'observer le ciel avec des soins et une exactitude dont Delambre reconnaît qu'il existe peu de modèles. Il avait à sa disposition des instrumens supérieurs à tous ceux de ses contemporains, et l'usage qu'il en fit montre assez qu'ils étaient tombés entre bonnes mains; mais il a d'autres titres encore à la reconnaissance des astronomes de tous les pays,



(Observatoire de Greenwich.)

Jusqu'à lui les observations restaient enfouies dans les registres, et demeuraient comme non avenues; Maskelyne obtint du conseil de la Societé Royale de Londres, que toutes ses observations seraient imprimées par cahiers, et d'année en année. « Réunis aux deux volumes de Bradley, dit Delambre, ces cahiers forment un reeueil précieux, qui a servi à perfectionner en France et en Allemagne, les tables du soleil, celles de la lune, et celles de toutes les planètes; on a pu dire avee vérité que si les sciences venaient à se perdre et que ce recueil fût seul conservé, avec quelques méthodes de calcul on y trouverait de quoi reconstruire presque en entier l'édifice de l'astronomie moderne; avantage qui n'appartient qu'à cette eollection unique, parce qu'au mérite d'une précision rarement atteinte, et non encore surpassée, elle reunit le mérite d'une série non interrompue depuis l'an 1750, première époque où les observations laissent peu à désirer.

Maskelyne n'a quitté son observatoire qu'une seule fois; ce fut pour aller en Ecosse mesurer la déviation produite sur le pendule par la montagne Shehallien; le doeteur Hutton en conclut plus tard que la densité de la terre est à celle de la montagne, comme 9 est à 5; et enfin Playfair a porté la densité de cette montagne à 2,75.—Il résulte de ces travaux successifs, que la densité moyenne de notre globe doit être à peu près cinq fois celle de l'eau.

L'Observatoire est situé dans la partie la plus élevée du parc de Greenwich, sur l'emplacement d'une vieille tout fortifiée, que l'on dit avoir été érigée, sur la fin du xve siècle, par le duc de Glocester, Humphrey, frère de Henri V. Paul Hentzner, voyageur allemand, nous apprend que du temps d'Elisabeth la tour était connue sous le nom de Mirefleur, et était regardée comme celle dont il est fait mention dans le roman d'Amadis de Gaule.

L'établissement actuel consiste en un premier édifice oblong, qui est l'Observatoire même, et en un second qui sert de logement à l'astronome royal; dans ce dernier on trouve aussi une bibliothéque. Ces bâtimens offrent une grande quantité d'instrumens, productions des célèbres artistes Troughton, Graham, Hardy, Earushaw, Dollond et Herschell; on y distingue un instrument des passages, de huit pieds de long, qui est renommé pour avoir servi à Halley, Bradley et Maskelyne.

Les Bureaux d'adonnement et de vente sont rue du Colombier, n° 30, près la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lactievardière, que du Colombier, nº 50.

## SAINT-ÉTIENNE DE VIENNE EN AUTRICHE



(Saint-Étienne, église cathédrale de Vienne.)

SIÉGE DE 1529. — SOLIMAN-LE-GRAND, — SES CONTEMPO-RAINS. — LEVÉE DU SIÉGE. — SAINT-ÉTIENNE RESPECTÉ. — SIÉGE DE 1685. — CARA - MUSTAPHA. — LA PLACE ÉPGISÉE. — SOBIESKI DE POLOGNE LA DÉLIVRE.

Deux fois la capitale des Etats autrichiens fut assiégée par les Turcs, et deux fois les Turcs furent contraints de renon-Tome II.

cer à cette proie convoitée : à chaque irruption , deux cent mille hommes se répandirent hors de l'empire ottoman , et, inondant les terres de la chrétienté, arrivèrent à l'improviste aux portes de la ville de Vienne. Soliman 1er, en 1529, et Cara-Mustapha, en 1685, commandèrent les deux sièges.

Soliman Ier, surnommé le Grand, le Magnifique, le Con-

quérant, le Législateur, avait fait son entrée à Constantinople, comme sultan , l'année même où Charles-Quint l'it couronné empercur à Aix-la-Chapelle, — où François I<sup>cr</sup> eut avec Henri VIII d'Angleterre , de célèbre et odieuse mémoire , l'entrevue brillante connue sous le nom de Camp du drap d'or, — et où le pape Léon X fulnima sa première buille contre Luther, dont les attaques vigoureuses commençaient à chrauter le trône pontifical.

Dès son avénement à l'empire, Soliman avait profité de la rivalité de François Ier et de Charles-Quint pour tourner ses armes contrel'Europe; ils'était emparé de Belgrade, le boulevard du royaume de Hongrie; il avait enlevé, après un siège de cinq mois et demi, aux ehevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, l'île de Rhodes qui leur appartenait depuis deux cent douze ans; il avait pris et repris plusieurs fois Bude, lorsque, le 15 septembre 4529, il se présenta devant Vienne avec sa formidable armée. - Ferdinand, favorisé par des pluies abondantes, avait eu le temps de jeter vingt mille hommes dans la place, et de l'approvisionner : la défense fut aussi vive que l'attaque; des soldats éprouvés dans les guerres de Charles-Quint, une artillerie bien servie, permirent au gouverneur de la ville d'arrêter pendant plus d'un mois le monarque ottoman, habitué à voir les places fortes succomber sous ses coups. -- Cependant la saison devenait chaque jour plus mauvaise, les vivres manquaient aux Tures, les eampagnes ravagées ne leur offraient aucunes ressources; les soldats, mourant de faim, expiraient dans les tranchées; quarante mille d'entre eux, et, selon d'autres, quatre-vingt mille avaient déjà péri. Soliman fut donc obligé de lever le siège,

Ce sultan, digne contemporain de Léon X, saisi d'admiration à la vue de l'église de Saint-Etienne, avait donné ordre à ses canonniers d'épargner ce monument, classé parmi les plus beaux de l'architecture gothique. En reconnaissance de sa générosité, un croissant et une éloile furent gravés sur la dernière assise de la tour, et y demeurèrent un siècle et demi, jusqu'au siège de 1685, où, Gara-Mustapha n'ayant pas eu les mêmes égards, ces armes de l'empire ottoman furent effacées. — Saint-Etienne n'était devenue cathédrale que vers le milieu du xive siècle; c'est à cette même àpoque que le corps de l'église, bâti en 1144, fut réparéet agrandi; quant à la tour, elle est d'une date plus récente, et la partie haute est postérieure à l'an 4400.

On a celebré long-temps à Saint-Etienne, et peut-être celèbre-t-on encore, une cérémonie annuelle en l'honneur de la delivrance de la ville par Sobjeski. La famille impériale, accompagnée de la noblesse, se promène en procession solemelle et se réunit dans la cathédrale pour y entendre une messe d'actions de grâces. Ce jour est consacré à la joie, et la parure la plus gaie comme la plus riche est regardée comme le témoignage d'une pieuse gratinde.

Vienne, en effet, comme nons allons le voir, fut sauvée par une sorte de miracle à cette époque mémorable, et c'est à la Pologne qu'elle doit dire merci.

Le 14 juillet 1685, les Turcs, au nombre de plus de deux cent mille, commencent à descendre la montagne de Saint-Marc, avec leur cayalerie, leurs chariots et leurs chameaux charges de bazages, et se postent en forme de croissant autour de la ville. Deux jours après, Cara-Mustapha, grandvisir, ordonne l'ouverture de la tranchée, et fait jeter aux assièges une sommation dont la teneur met en évidence ce grand précepte de la religion mahométane: Convertir le

« Et comme c'est un principe de notre véritable religion, » de répandre la foi musulmane, nous vous exhortons avec » instance, avant de dégainer nos terribles cimeterres, d'embrasser la loi de notre saint Prophète, et de permettre » qu'on vous instruise dans ses mystères, qui vous procure-« ront le salut de vos âmes. Et en cas que vous rendiez votre

monde à l'Alcoran par le sabre. En voici deux paragraphes :

» ville, soit que vous soyez jeunes ou vieux, riches ou pau-» vres, nous vous assurons que vous pourrez y demeurer » sans aucune crainte, en vivant comme vous le faisiez avant » notre arrivée, et que œux qui sonhaiteront d'en sortir pour » aller vivre ailleurs en auront la permission, et y seront » conduits avec leurs biens, leurs femmes et leurs enfans,

» Mais au cas que vous soyez obstinés et que vous nous » obligiez de prendre votre ville par force, nous n'épargne-» rons personne. Nous jurons de plus, par le Gréatear du » ciel et de la terre, qu'en ce cas nous passerons tout au lil » de l'épée, comme cela nous est enjoint par notre sainte » loi; que nous prendrens tous vos biens, et mênerons en » captivité vos femmes et vos cufans. — Le pardon n'est que » pour ceux qui se soumettent aux ordonnances divines. »

Les habitans de Vienne répondirent à cette sommation par des coups de canon.

Cependant l'état des affaires était loin d'être rassurant. Cara-Mustapha avait fait une irruption sondaine, et, dès l'entrée en campagne, s'etait porté vers le cœur de l'Autriche ayec la présque totalité de son armée. Cette tactique, qui se rapproche de celle de nos jours, était fort habile; elle cât sans doute entraîné la prise de Vienne, si le visir cât mis dans la poursuite du siège la vigueur qu'il avait montrée en pénétrant dans le centre de l'Autriche, contre l'avis de tous ses pachas et de Tékéli lui-même.

Cara-Mustapha avait calculé si juste qu'il put arriver devant Vienne sans coup-férir, et demeurer soixante jours devant cette place sans qu'elle fût secouruc.

L'empereur Léopold, emmenant avec lui son impératrice, ses archiduces, ses archiduclesses, s'était enfui au milieu des cris du peuple indigné, dès le premier soupçon des projets des Tures. Le duc de Lorraine, heau-frère de Léopold et commandant son armée, avait été forcé de se replier précipitamment, et de sa petite armée de trente-sept mille hommes n'avait pu detourner qu'un corps de huit mille fantassins, qui, joints à la hourgeoisic et aux volontaires, formaient en tout treize mille defenseurs.

Quinze jours, un mois, six semaines, huit semaines se passent, et point de secours. La chrétienté en suspens attend les résultats de la lutte; Louis XIV, en guerre avec l'Autriche, lève néammoins le blocus du Luxembourg, et fait dire aux Espagnols que son intention n'est pas d'attaquer un prince chrétien quand les l'urcs sont dans l'Empire, ni d'empécher l'Espagne de secourir l'empereur. — Mais les Espagnols restent au repos.

La ville, épuisée, est prête à se rendre; le croissant va surmonter les flèches des églises.

Enfin le soixantième jour du siège arrive, et voici Jean Sobieski de Pologne, le heros du Nord.

« Ce visir est îm ignorant, dit Sobieski en examinant » le campement de Mustapha; nous le battrons! — Oh! » comme nous l'allons battre! » — Du sommet des hauteurs on apercevair çà et là les tentes magnifiques des Tures, de beaux chevaux sons des housses d'or et de soie, une multitude d'esclaves dont les viches vètemens brillaient au solei! : les soldats polonais étaient presque nus. — « Ces gens-là, » disait Sobieski en montrant ses compagnons d'armes au » duc de Lorraine qu'il avaît rejoint, ces gens-là ne s'habillent » jamais que des dépouilles de l'ennemi. La dernière guerre, » ils étaient tous vêtus à la turque. »

Il en fut encore ainsi cette fois; car, le 12 septembre, l'armée combinée, composée de soixante-cinq mille hommes, descendit du hant des montagnes; à sept heures du soir, Sobieski était dans la tente du visir, estimée à un million; et le lendemain le camp était livre au pillage.

Quand on vit habituellement avec les méchans, on devient nécessairement ou leur victime on leur disciple; lorsqu'on fréquente au contraire les hommes vertueux, on se forme à l'imitation de leurs vertus, on du moins on perd tous les jours quelque enose de ses défauts.

AGAPET, diacre de l'église de Constantinople Conscils à Justinien

## AUTOMATE JOUEUR D'ÉCHECS

(Voyez, tome Ier, page 160, l'automate tambourin et l'automate joueur de flûte, par Vaucanson.)

Le baron Wolfzang de Kempelen avait montré fort jeune un talent distingue pour la mécanique. Appelé par sa naissance et la supériorité de son esprit à remplir dans l'empire des places assez considérables, puisqu'il fut conseiller des finances de l'empereur, directeur des salines de Hongrie, et référendaire de la chameellerie hongroi-e à Vienne, il n'en continua pas moins à perfectionner par l'étude une science vers laquelle il se sentait irrésistiblement entrainé. Quand il se crut assez sûr de ses forces, il voulut frapper les esprits par quelque travail vraiment nouveau, et capable de le faire comaître comme un grand mécanicien : il amonça en 1769 qu'il venait de terminer m automate qui exécutait toutes les combinaisons du jeu d'échees, de manière à gagner constamment un adversaire de force médiorre.

'Jamais but ne fot mieux atteint : lorsqu'il fit paraître pour la première fois, en 1770," cette machine célèbre à Preshourg, lien de sa naissance, le monde savant fut en émoi, et l'on vit alors se renouveler exactement l'histoire de la dent d'or. Les journaux étrangers se répandirent en éloges emphatiques sur l'inventeur de cette machine.

L'automate, affuhlé d'un riche costume oriental, était assis devant un bureau porté sur quatre roulettes, et ce bureau renfermait les rouages et le cylindre qu'on disait servir à mouvoir la machine. Le baron de Kempelen commençait par monter avec grand apparat son automate; on entendait les ressorts crier et résonner comme ceux d'une pendule; alors le bras de l'automate se levait fentement, avançait jusque sur la pièce qu'il devait prendre, l'enlevait, et la transportait sur la case où elle devait être placée. Il ne fallait pas tenter de tromper ce joneur par une fausse marche, car il ne manquait pas de prendre la pièce et de la remettre à sa place en branlant la tête. S'agissait-it de dénoncer l'échec, on vovait les lèvres de l'antomate s'agiter, et il s'en échappait un soufile, un son faiblement articulé, dans lequel on ponvait presque entendre sha ou she, et de la part d'un tel partner, c'était plus qu'il n'en fallait pour que l'adversaire se tint pour averti.

Les observateurs ne tardérent pas à être convaincus que cette machine merveilleuse n'opérait point par un mouvement intérieur. Comment, par un simple mecanisme, enton pu faire jouer un jeu qui est entièrement du ressort de l'intelligence, et dans lequel il n'est pas possible d'exceller sans une étude approfondie, jointe à une longue pratique? Mais ils ne purent deviner les moyens qu'employait le baron de Kempelen. Plusieurs mécanicieus renommés entreprirent pourtant de pénétrer ce mystère : l'un d'eux (Decremps, dans sa Magie dévoilée), soupçonna qu'il y avait un nain eaché dans le bureau dont nous avons parlé et qui avait environ quatre pieds de longueur sur deux et demi de largeur, Mais voilà qu'un autre homme non moins compétent en pareille matière, L. Dutens, après avoir craminé avec attention toutes les parties de la table et de la figure, atteste que l'enfant, ou le nain le plus petit n'eut pu y trouver place. Et ce qui achevait de déronter les observateurs, c'est que le baron de Kempelen convenait qu'il donnait lui-même la direction aux mouvemens de l'automate; mais par quel moyen? Il se tenait souvent cloigné de la table jusqu'à la distance de einq à six pieds, passait même quelquefois dans une autre chambre, et le laissait jouer jusqu'à quatre coups de suite sans en approcher,

En 1785, l'antomate visita les capitales de la France et de l'Angleterre, et partont il fut acencilli avec la même admiration, et surtont la même curiosité. Il fut ramené à Londres en 1819.

Aujourd'hui que ce secret ressemble beaucoup à celui de la comédie, on peut avouer publiquement que la boite qui formait l'échiquier, recélait en effet dans son sein un homme. On aurait tort cependant de penser qu'une fois ce mot prononcé toute l'énigme soit expliquée. Un homme dans une semblable machine! mais u'abord, comment l'y introduire, comment le cacher aux yeux des spectateurs eurieux devant lesquels on exposait si soigneusement l'intérieur de la boite?

Cette boite avait deux compartimens; au moment où elle s'ouvrait devant le public, le moteur problematique y était dejà tapi; et comme on n'ouvrait jamais toute la boite à la fois, que ses deux compartimens n'etaient montrés que successivement, l'agent, assis sur une tablette à roulettes, se blottissait adroitement dans l'un, tandis qu'on exposait

Voilà, quant au moteur, le problème ré olu.

Maintenant, comme l'exécution ne se horne pas à un fait d'escamotage, à un tour de passe-pa-se, il faut deviner comment il se fait qu'un homme caché dans une boite qui n'est pas transparente, puisse non sculement voir les coups qu'on joue, mais encore faire mouvoir l'automate avec intelligence et précision.

Le directeur, pourvu de deux choses d'absolue nécessité, d'une bougie pour s'éclairer et d'un échiquier de voyage \* entre dans ta boite fermée presque hermétiquement. Cet échiquier a toutes ses cases numérotées. Un autre échiquier, également numéroté, se dessine en guise de plafond au-dessus de sa tête, et forme le revers de la table sur laquelle jone l'automate. Les pièces, fortement aimantées, vi ut agiter de petites bascules en fer qui garnissent ce rerso de l'échiquier, et qui indiquent ainsi au moteur attentif à leur mouvement le coup joué par son adversaire. Il répète aussitôt ce coup sur l'échiquier place sous ses yeux; il y joue le sien, et puis, à l'aide d'une manivelle qui fait mouvoir le bras de l'automate, et d'un ressort élastique qui imprime le mouvement à ses doigts, il fait agir la machine avec une promptitude et une precision qui provoquent à juste titre l'étonnement et l'admiration des connaisseurs.

Cantomate, après avoir, comme nous l'avons dit, acquis au mécanicien du roi de Bavière, qui en étail l'inventeur, une assez grande réputation, resta démonté et comme enfoni dans une chambre du grand Frédérie, très amateur d'échees, comme on sait, et qui en avait royalement payé l'acquisition. Napoléon, dans un des séjours que la victoire lui fit faire à Berlin, opera, en queique sorte, la résurrection de la machine, lutta contre elle, et éprouva même un peu de dépit, dit-on, d'avoir perdu la partie. Depuis cette epoque, l'automate reconquit son ancenne vogue, et recommenga ses voyages. Il y a quelques années, M. Maelzel, qui possédait aussi le Panharmonicou et l'Antomate-Trompette, et à qui l'on doit, entre antres inventions, celle du Metronome, en était devenu acquéreur, et le montrait à Paris, où il n'excita pas moins la curiosité publique qu'à Londres.

Du reste, plus d'un amateur du café de la Régence, et surtout du club des Echecs tenu par M. Alexandre, joueur très distingué, a dû être initié à ce secret : l'un d'eux même, si nous sommes bien informés, a dirigé quelque temps l'automate, et c'est à eux de juger de la justesse et de la vérité de notre explication.

Échiquier dont les passes : nt arnées d'une pointe en fer fichee dans un tron pratiqué sur chacune de ses cases, pour qu'elles ne pur seut se renverser.

#### INDUSTRIE DE LYON.

Peu de villes en Europe sont plus heurensement situées que Lyon pour un vaste commerce d'entrepôt. Placée sur deux rivières navigables, et au centre d'un des principaux bassins de la France, elle sert de lien au Nord et au Midi, au Levant et à l'Atlantique; elle est le passage obligé des marchandises qui s'expédient des Alpes aux Pyrénées, de la Méditerranée à l'Océan.

Les Romains, maîtres du monde, avaient établi à Lyon le siège de leur gouvernement dans les Gaules, et le point de départ des quatre grandes voies militaires tracées par Agrippa, dont l'une allait aux Pyrénées par l'Auvergne et l'Aquitaine, l'autre au Rhin, la troisième à l'Océan par la Picardie, et la quatrième à la Méditerranée par la Gaule Narbonnaise.

De nos jours ces vastes lignes de communications sont encore suivies; mais leur destination est changée: aux cohortes

de César ont succédé les pacifiques voyageurs du commerce.

Marseille envoie à Lyon les drogueries du Levant, les cotons d'Alexandrie, les cafés de Bourbon, et les nombreux produits de l'industrie provençale; — Bordeanx, Toulouse, Cette, Aigues-Mortes et Montpellier lui expédient des draps, des blés, des vins, des sels, et des eaux-de-vie.

Le Dauphiné lui fournit des fruits, des chanvres, et des tissus; — l'Auvergne, le Vivarais et le Forez, des fers et des charbons.

Toutes ees marchandises, dont la valeur s'élève à plus de 400 millions, sont entreposées à Lyon, servent aux, besoins de ses nombreux habitans, ou sont dirigées sur l'intérieur par les canaux du Rhône au Rhin et celui de Bourgogne.

Le premier de ces canaux aboutit à Strasbourg, après un développement de 87 lieues. Le second unit les bassins de la Scine et du Rhône; son étendue est de 60 lieues depuis Saint-Jean-de-Losne sur la Saône jusqu'à La Roche-sur-Yonne. C'est par cette voie que Lyon est en rapport avec Paris, Rouen,



(Vue de Lyon, prise des hauteurs de la Croix-Rousse.)

le Havre, et les Etats-Unis d'Amérique.

On comprend tous les avantages offerts par une semhiable position topographique, et comment Lyon peut s'élever à un hant degré de prospérité commerciale. Mais en France la navigation intérieure est encore si peu développée; elle est entravée de tant d'obstacles, que Lyon n'en obtient que des résultats incomplets, et que jamais elle ne serait devenue la seconde ville du royaume sans l'élément de fortune qu'elle renferme dans son sein : c'est-à-dire sans la fabrication de la soie.

Le comtat Venaissin possedait depuis long-temps l'art de tisser la soie, et Louis XI en avait introduit la culture à Tours, lorsque des ouvriers genois, attires par François I<sup>er</sup>, vinrent s'établir à Lyon, en l'année 4525.

Cette ville fut bientôt l'émule et la rivale d'Avignon; et, après un siècle de tentatives et d'efforts, elle parvint à atteindre dans ses produits la perfection des ouvrages de Venise, Florence, Bologne et Gènes, dont autrefois on se servait uniquement en France.

En 1763, il y avait à Lyon 40,000 métiers; vingt-cinq ans

après, on en comptait 14,500, qui produisaient pour une valeur annuelle de 96 millions sur les 125 que créait en France l'industrie entière. Alors éclata la révolution de 1789.

Tout le monde connaît les malheurs qui accablèrent Lyon à cette époque. Bientot vinrent s'y joindre des causes directes de ruine pour l'industrie lyonnaise: l'usage des tissus de laine et de coton remplaça la soie dans les vêtemens des deux sexes; les corporations étant brisées, les ouvriers désunis se dispersèrent, et portèrent la plupart à l'étranger leur industrieuse activité. Enfin la guerre entourait nos frontières, fermait nos ports, et tout avenir commercial semblait détruit pour la malheureuse cité.

Mais Napoléon releva et soutint par les plus généreux encouragemens les fabriques de la soie, dont vingt années de guerre ne purent arrêter les travaux.

Lorsque la paix fut rendue à l'Europe, lorsque de nouveaux rapports de commerce furent erés entre les peuples, l'industrie lyonnaise atteignit rapidement à un degré de prospérité qu'elle n'avait jamais commu avant la révolution.

Le nombre de ses métiers s'éleva de 15 mille à 25 mille,

en 1820; à 26 mille, en 1825; et les exportations des tissus de soie qui, en 1787, l'année la plus prospère de l'ancien régime, n'avaient été que de 25,570,000 fr., représentèrent, en 1827, une valeur de 425,057,116 fr., dont le tiers payé par les Etats-Unis d'Amérique.

Le reste est exporté en Angleterre et dans l'Amérique du Sud par le Havre; en Portugal, par Bordeaux; en Espague, en Italie, dans le Levant, par la voie de Marseille; en Suisse, en Allemagne, en Piémont, par Bâle, Strasbourg et Chambéry. Mais la plupart de ces debouchés tendent à se fermer par suite de l'établissement de manufactures rivales en Suisse, en Sliésie, en Saxe, et dans les duchés de Clèves et de Berg.

Les gouvernemens étrangers ont puissamment contribué par leurs encouragemens à la création de ces fabriques, qui menacent l'existence de l'industrie lyonnaise; toutefois une des causes les plus actives de cette prosperité rivale, est dans les facilités offertes aux ouvriers, qui, ayant peu de dépenses à supporter pour leur logement, leur nourriture et leur vêtement, peuvent se contenter d'un salaire minime,

Considérée dans son ensemble, la fabrique des étoffes de

soie se compose d'un grand nombre de professions diverses, depuis le moulinier qui file le cocon jusqu'an commissionnaire qui expédie l'étoffe à ses commettans; et l'on peut affirmer que sur 450 mille habitans que renferment Lyon et ses faubourgs, 90,000 existent par cette industrie.

Cette immense population se divise en deux classes inégales en nombre et en richesses : les fabricans et les ouvriers. Les premiers achètent la soie dans les campagnes, crèent les tissus, fournissent les dessins, en combinent les élémens, en règlent et paient la fabrication.

Les seconds, dont plusieurs milliers habitent les villages environnans, sont eux-mêmes distingués en maîtres et en compagnous. Le maître a son domicile en ville, possède plusieurs metiers, et traite directement avec le fabricant. Le compagnon travaille chez le maître, et ne reçoit ordinairement que la moitié du prix accordé pour le tissage des étoffes.

Des femmes sont également employées à ces genres de fabrication qui n'exigent pas une grande force physique, et cet usage est un principe de conservation pour l'industrie;



( Vue de Lyon, prise du rocher de Pierre-Scize.)

car si le prix de la main-d'œuvre de certains tissus était plus élevé, Lyon ne pourrait long-temps soutenir la concurrence des fabriques étrangères.

Les économistes ont eependant généralement reconnu que le salaire des ouvriers en soie est insuffisant, à cause de l'extême cherté de tous les objets nécessaires à l'existence, dans une ville qui, pour payer ses dettes, est forcée de s'imposer un octroi de près de trois millions. Aussi, des logemens la plupart étroits et insalubres, une nourriture insuffisante et malsaine, et le peu de développement des forces du corps, donnent à cette partie de la population un caractère partieulier d'exaltation morale et de débilité physique.

A ces causes permanentes de privations et de souffrances, vient se joindre l'imprévoyance aveugle dans laquelle vivent la plupart des ouvriers compagnons : une légère maladie, une courte suspension des travanx; suffisent pour les jeter dans la plus affreuse misère ; et lorsque ces causes accidentelles de souffrances et de privations viennent à se prolonger , nous voyons se reproduire ces désordres sanglans qui depuis plus d'un siècle ont périodiquement troublé la seconde ville du royaume.

Le développement des idées d'ordre, de salubrité et d'économie chez les ouvriers; l'admission plus libre des soies du Piémont; l'allégement progressif des impôts qui pésent sur les classes laborieuses, et surtout, si cela est possible, la modification des énormes droits d'octroi: tels sont les moyens les plus immédiatement efficaces proposés par divers économistes pour prévenir de nouvelles catastrophes, et arrêter les effrayans progrés de décadence d'une industrie qui dote chaque année la France d'un produit de 200 millions, et qui nourrit une population active, nombrense, et interessante.

Manière de compter l'heure a Rome, — Les étrangers à Rome, et en général dans toute l'Italie, savent à peine l'heure qu'il est, tant est variable et compliquée la manière de la trouver. La première heure des vingt-quatre commence demi-heure après le coucher du soleil : ainsi, lors de l'équinoxe, on dit à midi qu'il est dix-sept heures et demie, et à sept heures et demie du soir on dit qu'il est une heure. Les horloges des églises sont règlées à midi, et avancées

ou retardées suivant que les jours croissent ou décroissent; mais c'est la cloche de l'Are Maria, sonnée demi-heure après le coucher du solcil, qui, en géneral, sert à régler les montres. An son de cette cloche, tous ceux qui se piquent d'exactitude mettent leur montre à XII; mais, par nonchalance, le plus grand nombre n'y songe que lorsque la différence est de quinze à vingt minutes. Une autre source de confusion, c'est que le cadran des montres étant fait dans l'etranger, et marqué pour douzé et non pour vingt-quatre heures, il faut appeler une heure treize heures. Malgré tout cela, les Italieus sont persuadés que leur manière de competer est la meilleure : « Car, disent-ils, chaeun sait, en regardant à sa montre, combien il reste d'heures de jour, ce qui est l'essentiel. »

HISTOIRE DE LA DÉCOUVERTE DU CAFÉ. SON INFLUENCE. — ANECDOTES SUR SON ÎNTRODUC-TION EN EUROPE ET AUX ANTILLES.

Le café, comme chacun sait, est originaire du royaume d'Yémen, dans l'Arabie-Heureuse. Ce pays fortuné qui, en échange de ses précieuses productions, voit affluer dans son scin l'or de toutes les parties du globe, regarde avec raison le café comme une des sources les plus abondantes de sa richesse.

Le premier qui ait fait usage du café est, selon Schehaheddin, auteur arabe du xve siècle, un muphti d'Aden, qui vivait au commencement du 1xe siècle de l'hégire. Mais, selon la tradition vulgaire, on serait redevable de cette déconverte à un mollach (religieux mahométan) nommé Chadely ou Seyadly, dont le nom est encore en vénération dans l'Orient. Ce saint personnage se voyant souvent surpris par le sommeil au milieu de ses prières, imputait ses assoupissemens à la flédeur de sa dévotion, et sa conscience timorée était tourmentée de pieux serupules; le hasard, ou, selon la légende, le prophète, touché de sa peine, lui fit rencontrer un pâtre qui lui raconta que toutes les fois que ses chèvres avaient broute des baies d'un certain arbrisseau, elles restaient éveillées, sautant et cabriolant toute la nuit. Le mollach voulnt connaître ce singulier végétal : le pâtre lui montra un joli petit arbre à l'écoree grisatre, au feuillage d'un vert brillant, presque semblable à celui du laurier-amande, et dont les branches déliées portaient, aux aisselles de leurs feuilles opposées, des bonquets de petites lleurs blanches comme le jasmin, entremèlées de petits fruits les uns naissans et verts, les autres plus avancés, et d'un jaune clair; d'autres, en parfaite maturité, de la grosseur, de la forme et de la couleur de nos cerises anglaises. C'était le cafier on cafeyer.

Le mollach voulnt éprouver sur lui-même la vertu singulière de ces baies. Il en prit une forte infusion, et il passa toute la mit dans une sorte d'enivrement délicieux qui n'ôtait rien à la liherté de son esprit. Il fit part de sa découverte à ses derviches, et bientôt le café fut recherché par les devots musulmans comme un présent divin, apporté du ciel par un ange à un vrai croyant.

L'usage du café passa bientôt d'Eden à Médine, à la Mecque, ax Caire, et dans tout l'Orient. On prenait du café durant les prières, on en prenait dans les mosquées, on en prenait même dans le saint temple de la Mecque et devant la tombe du prophète. Bientôt îl s'éleva de nombreuses boutques où l'on distribuait cette boisson au public : ces lieux d'assemblée furent d'autant plus fréquentés que les moores des Musulmans leur laissent peu d'oceasions de se réunir; les rangs s'y mélaient; on y causait familièrement; on y jouait au trictrac, aux échees et au mancalah, jeu ture presque aussi taciturne que les échees. Souvent les mosquées se tronvèrent vides tant les cafés étaient encumbrés, et alors les prêtres d'anathématiser avec fureur cette boisson jalus sainte. On s'avisait aussi d'y parler politique, et plus d'une fois

le despotisme en prit ombrage, fit fermer ces boutiques et défendre l'usage du café sons les peines les plus sévères. Mais anathèmes et persécutions vinrent se briser contre la puissance de cette boisson dont on avait savonré les vertus; prêtres et gouvernans se soumirent enx-mêmes à son charme tout-puissant sur des peuples privés de l'usage du vin.

Le café est, dans l'Orient, une des premières nécessités de la vie. Une des obligations que le Turc contracte, dit-on, envers la femme qu'il épouse, c'est de ne la laisser jamais manuer de café.

Avant le xv11° siècle, on ne comaissait guère en Europe le café que de nom. Quelques voyageurs qui en avaient contracté l'habitude en Orient, en importèrent d'abord pour leur usage personnel : Pietro della Vallie, en Italie, en 4615; La Rogue, à Marseille, en 1644; Thévenot, à Paris, en 1647. Même avant Thévenot, un Levantin avait établi, sous le Petit-Châtelet, en 1645, une boutique ou il vendit que que temps de la décoction de café sous la dénomination de cahové ou cahouet, mais saus grand succès.

Ce fut Soliman Aga, ambassadeur de la Porte près de Louis XIV, en 1669, qui introduisit en France l'usage du café. Selon l'habitude des Turcs, il en offrait à toutes les personnes qui venaient le visiter. De jennes et beaux esclaves, dans leur magnifique costume oriental, présentaient anx dames de petites serviettes damassées, garnies de franges d'or, et leur servaient le café dans de riches tasses de porcelaine du Japon. L'usage du café se répandit dans toute la haute société; ce fut une fureur. Le café était aussi rare que recherelié, et le prix s'en cleva un moment jusqu'à 80 fr. la livre. Mais de nombreux envois arrivèrent du Levant à Marseille, et le prix du café descendit même au-dessous de ce qu'on le paie aujourd'hui.

Trois ans après le départ de Soliman Aga, l'Arménien Pascal éleva à la foire Saint-Germain une houfique pour vendre de l'infusion de café. La tasse n'était payée que deux sons et demi. Il eut un grand concours de monde, et Pascal fit de brillantes affaires. Après la foire, il alla s'établir quai de l'Ecole; mais l'affluence étant moins considérable dans sa nouvelle boutique, il passa à Londres, où l'usage du café était déjà comm depuis l'an 1652.

Après Pascal vint Maliban, autre Arménien, qui ouvrit un nouveau café; mais peu de temps après il quitta Paris pour aller en Hollande, et laissa sa maison à un nommé Grégoire, qui porta son établissement rue Mazarine, afin de s'approcher de la Comédie, située alors dans cette rue, vis-à-vis la rue Guénégaud.

Vers la même époque, un petit boiteux surnommé le Candiol, portant un évenlaire muni de tous les ustensiles nécessaires, débitait le café à domicile au prix de deux sous la tasse, sucre compris. Son associé Joseph avait ouvert un café au bas du pont Notre-Dame, tandis qu'un autre Levantin d'Alep, Etienne, en établissait un rue Saint-André-des-Arts, en face du pont Saint-Michel.

Mais tous ces cafés n'étaient guère que de sales tabagies, fréquentées senlement par des fumeurs, par quelques voyageurs arrivant du Levant, et par quelques chevaliers de Malte; le café y était de mauvaise qualité et mal servi. En 1689, le Sicilien Procope vint, à l'exemple de Pascal, ouvrir un café à la foire Saint-Germain. L'élégance de sa boutique, la qualité supérieure du café, la promptitude, la propreté exquise du service y attrièrent une affluence considérable. Le temps de la foire passé, il alla s'établir rue des Fossés-Saint-Germain, en face de la Comédie-Française, où le café subsiste encore.

Le voisinage du théâtre y amena tous les auteurs dramatiques, et avec enx tout ce qui s'occupait de littérature à Paris. On y discutait non seulementle mérite des pièces représentées, mais aussi toutes les questions littéraires, philosophiques ou politiques; et souvent l'opinion publique n'était que l'écho du eafé Procope. Alors tombèrent en discrédit les cabarets, où , jusqu'à cette époque, les hommes les plus émmens par leurs talens et leur position dans le monde ne dédaignaient pas de 1 tournois. Le cafe valait alors dix à douze sons la livre; mais s'affer enivrer en societé. Au vin, qui, en troublan! la raison, allume les passions brutales, succeda cette infusion salutaire qui echauffe le cerveau et stimule tontes les facultés intellectuelles. Cette petite revolution dans nos habitudes eut, on n'en saurait douter, une heureuse influence sur ceux-là même qui faisaient ou dirigeaient l'opinion publique. Vers le milieu du regne de Louis XV on comptait dejà, à Paris, environ six cents cafes. Maintenant le nombre de ces établissemens s'élève à plus de trois mille. Et il n'y a point de petit village qui n'ait au moins un ou deux eafés où les politiques du lieu vont se former une opinion dans les journaux.

Tout le cafe qui était consommé en Europe avant le xviiie siècle venait des Echelles du Levant, mais particulièrement d'Alexandrie et du Caire. Le pacha d'Egypte ayant mis des droits fort élevés sur cette denrée, on songea, en Europe, à faire le commerce directement avec l'Arabie par la mer Rouge. L'active industrie des Hollatalais surmonta toutes les difficultés, et leurs vaisseaux purent faire directement des chargemens de cafes à Moka. Les Anglais et les Français ne tardèrent pas à suivre cet exemple : mais ce n'etait pas encore assez. On songea à se procurer un arbrisseau si précieux : on avait plusieurs fois essavé de planter des graines, mais toujours sans succès; car l'embryon on le germe du café est si délicat, qu'il périt aussitôt qu'il est desséché; il ne conserve la faculté de germer qu'antant qu'il n'a point perdusa pulpe et ses pellicules. Comme on ignorait cette particularité, on croyait que les Arales, pour s'en assurer le monopole, avaient le soin de détruire, par la torréfaction, l'embryon des graines avant de les livrer au commerce. Il est vrai que, sous peine de la vie, il était défendo de porter à l'étranger aucun plant de cet arbrisseau, defense d'autant plus difficile à enfreindre qu'on ne trouve le cafier qu'à la distance de vingt-cinq lieues de Moka, port où se rendaient les navires européens. Ce fut encore l'industrie hollandaise qui parvint à ravir aux Arabes cette précieuse plante, sur la demande réiterée de Nicolas Witsen, bourgmestre d'Amsterdam et gouverneur des Indes Orientales. Vanhorn, premier président des Indes Orientales, résidant à Batavia, parvint à se procurer quelques plants de calier, et en envoya un à Amsterdam. Ce cafier ayant donné des graines l'année suivante, ces graines furent mises en terre et produisirent plusieurs arbrisseaux. Le bourgmestre en envoya un à Paris, à M. Resson lieutenant-général de l'artillerie , qui en fit cadeau au Jardin des Plantes. Mais cet arbrisseau étant mort avant d'avoir donné des fruits, il en fat cavoyé un antre d'Amsterdam à M. Pancras, en 1714. Chose remarquable! pendant que les Hollandais se montraient si généreux en Europe, ils defendaient, sous peine de mort, d'exporter le cafier de leurs colonies, où ils le cultivaient depuis quelques années. Le cafier envoyé à M. Paneras fut mis sous les yeux du roi, puis porté au Jardin des Plantes, et fut l'origine de tous les cafiers des colonies françaises. De ses graines, on eut l'année d'après plusieurs plants. On en donna à un M. Isambert, qui partait pour la Martinique; mais M. I-ambert mourut presque en arrivant, et l'arbrisseau fut perdu. En 1716, M. Déclieux, qui s'embarquait de même pour la Martinique, parvint aussi à se procurer un calier du Jardin des Plantes. La traversée fut longue; le capitaine, craignant de manquer d'eau, fixa à chacun sa ration journalière, et M. Déclieux partagea avec sa plante sa portion à peine suffisante. Arrivé à la Martinique, il eut encore à defendre son arbrisseau contre plusieurs tentatives de vol. Mai; bientôt il ent le plaisir de le voir se charger de fleurs et de fruits ; et en peu d'années de nombreuses et vastes cofegéres couvrirent presque toutes les parties montagneuses de nos Antilles. A l'époque de la révolution, la partie française de Saint-Domingue produisait de 45 à 50 millions de livres de café ; la Martinique, près de 10 millions; la Guadeloupe, de 6 à 7 millions; le tout d'une valeur d'environ 30 millions de livres

la perte de nos colonies et le bloeus continental en éleverent le prix à cinq et six francs. A cette époque, le Suisse d'un hôtel du faubourg Saint-Germain imagina de griller et de réduire en poudre des glands qu'il mélait au café. Comme il vendait son cafe à un prix très bas, il en ent un debat considerable, et lit fortune. La ruse fut entin déconverte, et chaeun s'imagina suppléer au café. Un gran I nombre de brevets d'invention furent delivrés pour cet objet. Ou fit d'abord torréfier de l'orge et du seigle, puis des pois chiches et une sorte de lupin, dont on a continué de faire usage en Belgique sous le nom de cafe. On employa anssi la carotte, la betterave , la châtaigne , la racine de chicorée. Cette dernière production ent le plus grand succès, et elle est devenue une nouvelle branche de commerce, particulièrement pour le département du Nord ; et aujourd'hri les debits de poudre de chicorce se multiplient partout sons les noms de cafechicorée, et même de café-moha et de moha perfectionné.

Une ruse des corsaires africains. -La côte de Sieile qui est la plus rapprochée de l'Afrique était encore exposee naguère aux descentes des corsaires tunisiens et algeriens. Ces forbans profitaient de l'obscurité de la unit pour deharquer et s'approcher des habitations isolées. Hsse dispersaient alors, en attachant à leur con une elochette comme celle que portent les troupeaux. Les paysans, imaginant que leurs mulets s'étaient échappés, ou que les bœufs de leurs voisins ravageaient leurs champs, sortaient sans déliance, et ne faisaient point quatre pas sans être charges de fers.

#### DES DIVERS PROJETS DE MONUMENT POUR L'EMPLACEMENT DE LA BASTILLE, DEPUIS 1789.

Lorsque la Bastille fut prise et que sa destruction fut ordonnee, le volontaire Palloy, maître maçon, qui se mit à la tête de cette demolition, choisit dans les ruines les quatre-vingt-trois plus belles assises de pierre, et en lit faire quatre-vingt-trois modèles très exacts du bâtiment entier. Il envoya un de ces modèles dans chacun des quatrevingt-trois départemens de la France, avec cette inscription : Modèle de la Bastille prise et démolie le 14 juillet 1789, par les citoyens de Paris, adresse au département de ... par le patriote Palloy. »

Le modèle donné au departement de la Seine est encore conservé à l'Hôtel-de-Ville de Paris.

Le terrain étant déblavé et libre, l'assemblée nationale ordonna, par une loi du 27 juin 1792, la formation d'une place sur le terrain de la Bastille.

Le 5 décembre 1805, le premier consul Bonaparte rendit un décret qui ordonna l'exécution du plan proposé par le ministre Chapta! pour la direction à donner au canal de l'Ourcq, et pour la formation d'une grande place ornée de fontaines et de plantations, réunissant le boulevard Saint-Antoine au boulevard Bourdon, etc.

L'Arc de Triomphe qui est aujourd'hui élevé à la barrière de l'Etoile devait primitivement être construit, d'apres les ordres de Napoléon, sur la place de la Bastille; mais, sur les observations de l'Académie des l'eaux-arts, l'empereur reconnaissant le manyais choix de l'emplacement, changea d'avis.

Le 2 décembre 1808, quatrieme anniversaire du couronnement de l'empereur Napoléon, M. Crétet, ministre de l'intérieur, posa la première pien e d'une fontaine triomphale sur l'emplacement de la Bastille, d'après les plans de M. Célerier, architecte de la ville.

Un décret impérial du 9 février 1810 décida qu'on emploierait, pour l'exécution de ce monument, le bronze provenant des canons qui seraient pris sur les Espagnols. Une grande partie des ornemens devait être dorée.

A la mort de M. Célerier, M. Alavoine, son inspecteur, lui succéda dans la direction des travaux; et c'est d'après les dessins de ce dernier architecte, que s'exécuta le modèle de l'éléphant que représente notre gravure.

Ce modèle en charpente, armé de fer, recouvert en plâtre, a été exécuté, quant à la sculpture, par M. Brédan, statuaire. La machine hydraulique destinée à alimenter la fontaine aurait été établie dans la tour que portait l'ani-



(Modèle de l'éléphant qui devait orner la place de la Bastille.)

mal, et au sommet de laquelle on devait pénétrer au moyen d'un escalier pratique dans l'une des jambes.

L'éléphant en plâtre, qu'on voit encore sur le terrain, a 50 pieds de long sur 45 pieds de haut, y compris la tour.

Depuis 1814, l'exécution de ce modèle a été reprise et abandonnée plusieurs fois. M. Alavoine fit successivement quatorze projets de fontaines, dans la décoration desquelles l'éléphant n'entrait plus pour rien. Au mois de juillet 1850, aucune résolution n'était encore prise; mais bientôt il fut arrêté qu'un monument serait élevé en mémoire de la révolution de 1789 et des évènemens de 1850. Le 27 juillet 1851, le roi posa la première pierre de ce monument, qui, arrêté par le ministre des travaux publics, d'après les plans de M. Alavoine, consiste en une colonne surmontée de la statue ailée du génie de la liberté, tenant un flambeau à la main pour éclairer le monde. M. Dumont jeune, statuaire, est chargé du modèle de cette figure.

La colonne projetée aura 12 pieds de diamètre et 140 pieds d'élévation sans la statue, 15 pieds de plus que la colonne d'Austerlitz; elle sera fondue en bronze de mince épaisseur, établie par boisseaux ou tambours creux, avec rebords intérieurs servant à l'assemblage.

Quatre coqs, placés aux quatre angles du piédestal, s'ajusteront avec des guirlandes. Sur le fit de la colonne, du côté du nord, seront disposés en lettres saillantes et dorées les noms des victimes du 14 juillet 1789, et, du côté du midi, ceux des victimes des trois journées de juillet 1850.

Tontes les larges bases en pierre, les bassins et piédestaux en marbre qui doivent recevoir cette colonne, sont en partie achevés; l'échafand de toute la hauteur est élevé, de sorte qu'on a lieu d'espérer que ce monument sera promptement terminé.

Dans l'intention de compléter cet ensemble, on prend les alignemens pour la prochaine exécution de la grande rue Louis-Philippe, projetée par Napoléon, et devant s'étendre en ligne droite du Louvre à la Bastille, et par continuation de la Bastille à la barrière du Trône.

La colonne nationale se trouvera précisément au centre et dans l'axe de cette vaste percée.

LES BUREAUX DABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, n° 30, près la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardière, rue du Colombier, nº 50.

#### L'ARBRE UPAS.



(Arbre upas à l'île de Java.)

POSSESSIONS HOLLANDAISES DANS LES INDES. — ILE DE JAVA. — RÉCITS MERVEILLEUX SUR L'UPAS DÉMENTIS PAR LE DOCTEUR RORSFJELD.

Le gouvernement de Hollande possède, à l'extrémité australe de l'Asie, un vaste empire où la nature a prodigué toutes ses richesses, et qui s'étend sur les grandes iles de Java, Sumatra, Bornéo, sur leurs dépendances, sur les iles Célèbes et les Moluques. Des princes, des sultans, des rois, et même un empereur, y sont ses tributaires, et obéissent à ses lois.

Ces belles contrées, vulgairement appelées Indes Orientales, furent conquises par les Hollandais sur les Portugais et les monarques indigènes; elles furent soumises, pendant deux siècles, au monopole d'une compagnie. Batavia, capitale de l'ile Java, qui reçut le nom de la mère-patrie, peut rivaliser, par ses édifices, sa splendeur et son active population, avec les plus vastes cités du monde: on y voit des hommes de presque toutes les nations; la variété des costumes, des langues et des usages y est infinie. Les riches seènes qui ont long-temps attiré les etrangers à Venise, pendant le carnaval, resplendissent à Batavia et le jour et la nuit; les rues y sont continuellement convertes d'habitans. Cette grande ville est devenue l'entrepôt d'un commerce qui étend ses ramifications depuis les Etats-Unis d'Amérique jusque dans l'empire du Japon.

Toutes ces possessions éloignées étaient mal connues en Europe, lorsque le cabinet de Saint-James y envoya des troupes qui en firent la conquête pendant l'année 4841. M. Raflles, qui fut alors nommé gouverneur de Java, et qui parcourut souvent l'ile dans tous les sens, publia à Londres, en 1817 (trois ans après que les possessions d'outremer des Hollandais eurent été réunies au royaume des Pays-Bas), un ouvrage d'une haute importance sur l'ile qu'il avait gouvernée. Peu de temps après parut l'histoire de l'Archipel indien, par M. Crawfurd, ancien résident anglais dans ces contrées.

On apprit alors quelle est l'importance de Java, dont l'étendue territoriale approche des deux tiers de la Grande-Bretagne, et qui renferme une population d'environ 5 millions d'habitans. Des ruines, aussi magniliques que celles de Rome et du Latium, y attestent, en plusieurs endroits, une haute et antique civilisation. On sut que l'île de Sumatra, plus étendue que celle de Java, pourrait être encore d'une plus grande importance; que les Célèbes et les Moluques sont des jardins delicieux, situés auprès de plusieurs volcans brûlans, et où tout rappelle le souvenir des rives enchanteresses des environs de Naples. — Plus au nord, les Phillippines, soumises aux Espagnols, présentent au commerce européen des ressources inépuisables.

Les paragraphes précèdens, extraits d'une description de l'île de Java, publiée à Bruxelles en 1824, d'après les ourages de MM. Raftles et Crawfurd, montrent assez quelle est l'importance de cet archipel indien, où les Hollandais jonissent d'une influence prépondérante, acquise par une longue possession et par des relations de commerce dont en certaines localités ils ont conservé le monopole.

Parmi les phénomènes particuliers à l'ile de Java, l'un de ceux qui ont attiré le plus vivement l'attention, est l'arbre upas, représenté par notre gravure. Il est peu de personnes qui ne connaissent tous les récits merveilleux qui ont été accrédités sur sa puissance vénéneuse. C'est Foersh, chirurgien dans l'armée hollandaise à Samarang, l'une des villes de l'ile de Java, qui, a près avoir voyagé dans l'intérieur, publia, en 1785, la relation détaillée d'on toutes les histoires fabuleuses sur l'upas ont tiré leur origine.

Suivant lui, ce terrible poison croissait à vingt-sept lieues de Batavia et a quatorze lieues de la résidence de l'empereur, dans une vallée profonde, d'où s'exhalaient sans cesse de malignes vapeurs qui detruisaient toute la végétation d'alentour : pas un buisson, pas un brin d'herbe, ni dans la vallée, ni sur les montagnes environnantes; pas un oiseau dans l'air, pas le moindre animal sur le sol, pas même un seul de ces reptites qui rampent dans les lieux immondes. Seulement, dans le voisinage, gisaient épars sur la terre nue les nombreux cadavres des criminels condamnés à la mort, qui avaient obtenu la faveur de chercher leur salut en essayant de recueillir ee daugereux poison pour l'empereur de Java.

Les malheureux qui contraient cette terrible chance étaient conduits chez un prêtre malais, établi à quelques lienes de l'arbre apas. Depuis trente ans qu'il remplissait cette fonction, dit-il à Foersh, dont nous suivons toujours les récits, il avait dépêché 700 individus et il u'en avait guère revu que deux sur vingt. Il leur donnait ume bolte d'argent ou d'écaille de tortue, destinée à contenir le poison. Une paire de gants de peau et un capuchon semblable, percé, à la hauteur des yeux, de deux trous armés de verre, complétaient leur équipement. — Puis, les victimes, après avoir pris congé de leurs amis en pleurs, s'avançaient vers une montagne qu'on leur designait, la gravissaient pour redescendre de l'aurre cote, et là, ils trouvaient un ruisseau dont le cours les guidait à la vallée de mort.

Toute cette histoire fut démentie, peu de temps après sa publication, par un naturaliste suédois; mais elle ne fut touta-fait reléguée au rang des récits erronés que durant la domination anglaise à Batavia. Le docteur Horsfield a donné alors la description de l'arbre à poison de Java, qui n'est pas seulement particulier à cette fle, mais qui se trouve aussi à Maeassar et en d'antres localités. Le nom sous lequel les naturels le désignent est l'antschar; il croit en grande abondance à l'extrémité orientale de l'île; et, loin de faire perir les végétaux du voisinage, il se plait au milieu des plus épaisses forêts. Sa tige nue, cylindrupue et perpendiculaire, s'élève à 60 et 70 pieds. Lorsqu'on y fait une incision il en découle

nne liqueur jaunâtre dangereuse à toucher; le docteur Horsfield ent quelque peine à se faire aider des cultivateurs du pays dans les expériences nombreuses qu'il fit sur cet arbre; du resie, ces insulaires, craignent une éruption cutanée, mais rien de plus.

Le naturaliste Rhumphius vit les effets de ce poison en 1650, lorsque les Hollandais furent attaqués à Amboine. « A peine, dit-il, le poison avait-il touché le sang des solitats blessés d'un coup de Béche, qu'il était charrié dans tout le corps, et y causait, dans la tête surtout, une chaleur excessive bientôt suivie de la mort. » Aussi les troupes hollandaises frissonnaient-elles d'horreur au nom seul de ces flèches empoisonnées; et sans doute elles contribuèrent à répandre les bruits singuliers qui ont été si long-temps accrédités sur l'origine de l'arbre funeste où se recueillait un sue si vénéneux.

Pendant deux siècles et plus, les poissons appelés murènes étaient, chez les Romains, l'objet d'une prédilection si prodigieuse, que Crassus fut plus affiigé de la perte d'un de ces poissons qu'il ne l'avait été de celle de trois de ses enfans. Il les apprivoisait, et leur mettait aux opercules des anneaux d'or semblables aux pendans d'oreilles que portaient les jennes filles.

#### EXPÉRIENCES MICROSCOPIOUES.

(V. tom. I<sup>cr</sup>, pages 145, 284; et lom. II, p. 23.)

ORGANES DE LA RESPIRATION. — FILS DE L'ARAIGNÉE.

— POUSSIÈRE DE PAPILLON.

La manière de respirer diffère beaucoup chez les diverses espèces d'animax. Dans les quadrupèdes, les oiseaux et les reptiles, la respiration s'opère par la bouche. Chez les poissons, c'est par les ouies. Dans les insectes, un certain

nombre d'orilices respiratoires sont placés sur diverses parties du corps. La figure ei-contre représente deux de ces orilices dans la chrysalide du papillon. Celni qui est à gauc'ie est onvert, et entouré d'une eein-





ture de poils, au moyen de laquelle il peut se fermer complètement, comme on le voit dans l'autre ligure, pour empécher l'entrée de l'eau on des autres liquides. Toutefois l'huite peut pénétrer à travers cette barrière de poils, et tuer l'insecte.

L'orifiee respiratoire de la larve du cousin, représentée dans cette autre figure, a une apparence très singulière. A l'état de larve, l'insecte habite l'eau, où il tronverait la mort lorsqu'il est entièrement développé, et où il lui fant un moyen de respirer. Dans ce but, un tube très délié est fixé à l'un des anneaux de son corps, près de la queue. L'extrémité de ce tul:e est environnée d'une frange de poils qui , développée , donne à l'insecte assez de légèreté pour se maintenir à la surface de l'eau. Lorsqu'il plonge, ses poils sont replies sur l'ouverture du tube, et retiennent une petite bulle d'air qui permet à l'inserte de respirer jusqu'à ce qu'il remonte et sur nage.



Les diverses parties de l'araignée sont très curieuses à

examiner; mais aucune ne l'est plus que l'appareil qui lui sert

à filer sa toile, et qui est représenté iei dans une proportion beaucoup plus grande que nature. Le fil de l'araignée, quelque lin qu'il paraisse à l'œil nu, est composé de nombreux filamens, sortant chacun d'autant d'orifices partieuliers. Ils se remissent à une petite distance de ces orifices, pour ne plus former qu'un fil

A l'extrémité de chaque mandibule de l'insecte, est un croehet qui s'ouvre et se ferme comme un conteau de poche, et qui sert à saisir fortement les ob-



jets auxquels l'araignée s'attache, ou les autres insectes dont elle fait sa nourriture. On en voit la représentation dans la figure ci-dessous, et à côté la dent d'où découle le poison.





Un objet non moins curieux à examiner au microscope,

est la poussière du papillon, dont la dernière figure ne peut donner qu'une idée imparfaite. Cette poussière brillante qui s'attache aux doigts, est formée de petites écailles qui recouvrent les ailes, en s'imbriquant les unes sur les autres, comme les ardoises ou les tuiles de nos toits. La forme de ces écailles est infiniment variée, et servirait peut-être au classe-



ment de ces insectes tout aussi bien que leurs formes extérieures. Chaque écaille est divisée dans le sens de sa longueur, par des lignes parallèles, qui, vues avec un fort grossissement, sont elles-mêmes formées de petits points ronds, ou ovales, séparés les uns des autres.

Un service rendu à propos, fût-il même léger, peut faire oublier une grande offense.

THUCKDIDE.

## ANCIENS COMIQUES FRANÇAIS

Au commencement du XVIII siècle, la Confrèrie de la Passion, dont le théâtre avait été autorisé, des le 4 décembre 402, par des lettres de Charles VI, et qui avait donné naissance aux jeux des ceres de la Bazoche et aux jeux des enfans sons souci, était depuis long-temps tombée en défaveur auprès des Parisiens. Les mystères, qu'on avait autrefois écoutés avec un pieux recueillement dans l'hôpital de la Trinité et à l'hôtel de Flandre, avaient été honnis comme des impiétés ennuyeuses et de mauvais goût : assiégés sur les traiteaux de l'hôtel de Bourgogne, leur dernier refuge, par les eensures ecclésiastiques, par les arrêts du parlement, et par les luées des spectateurs, les pauvres confrères, pris de désespoir, avaient voulu s'essayer aux pièces profanes:

ils s'étaient drapés de longues robes, ils s'étaient menacés en vers de douze pieds, ils s'étaient frappés de faux poignards, et, au lieu de frémir, le public avait ri; ils s'étaient charbonné, enfariné, rongi la figure, ils avaient grimacé, ils s'étaient donné les uns les autres des coups de pied et de poincy et, au lieu de rire, le public était entré contre eux dans une grande colère : tristes et confus, et, ue comprenant plus rieu à l'inconstance du goût des spectatems, ils s'étaient donc enfin résignes à cèder la place à de nouveaux acteurs, toutefois en laissant an-dessus de leur porte d'entre ele bas-relief de la passion qui leur servait d'enseigne, et en revendiquant, avec assez de justice, certains droits honorifiquées et pécuni ires, qui, après avoir été contestés à plusieurs reprises, furent anéantis juridiquement vers 1629.

Le théâtre était, à cette époque, en pleine voie de réaction classique, et suivait rapidement le mouvement où l'avait engagé le premier l'illustre Jodelle, architecte, peintre, seulpteur, militaire, et l'un des poètes de la pleiade de Ronsard. Les auteurs dramatiques, de concert avec les artistes de tout genre, imitaient à l'envi les Grees et les Romains, et s'inspiraient des inspirations d'Eschyle, d'Euripide, de Sophoeles. de Sénèque, qui depuis en ont inspiré bien d'autres : Agamemnon, Achille, Enée, Alexandre, César, en masques à barbe et en robe de chambre, émerveillaient singulièrement les bourgeois de Paris, qui alors du moins ponvaient y trouver le mérite de la nouveauté.

Les comédies d'Aristophane, de Plaute et de Térence, également ressuscitées, étalent aussi fort admirées et applaudies.

Mais, de même qu'en architecture, la gravité de l'art antique, importée au XVI siècle, n'avait pas banni tout d'abord des nouveaux édifices les traces de la naïveté de l'art gothique; de même, dans cette renaïssance du théâtre, le vieil esprit de nos aïeux, franc, jovial, grotesque, et souvent grossier, ne se laïssa pas aussi facilement déconcerter que l'équivoque et lamentable dévotion des confrères, et, en dépit de l'enthousiasme gree et latin, il sut maintenir long-temps son droit de possession sur la scène.

C'est ainsi que, même lorsque les soties et les moralités des enfans sons souci furent à jamais tombées avec les mystères, on vit encore les petites pièces en prose ou en vers, improvisées ou écrites, connues sous le nom de farces, même avant Charlemagne, qui les supprima quelque temps par une ordonnance de 789, rester en faveur auprès du public. Non seulement on les représentait sur les échafauds des hateleurs, dans les équipages des apothicaires et médecins nomades, et sur les théâtres forains, mais encore sur les premiers théâtres de la capitale, et particulièrement sur le théâtre de l'hôtel de Bourgogne, où les comédiens ordinaires du roi jouaient en plein jour la tragédie, la comédie et la farce.

La plupart des comédieus avaient deux surnoms, l'un élégant et recherché, qui servait à les désigner comme acteurs dans les pièces sérieuses; l'autre bizarre et populaire, attaché aux personnages qu'ils avaient créés, et qu'ils jouaient invariablement toute leur vic dans la farce.

Quelques farceurs, à la fois acteurs et auteurs, s'étaient acquis une popularité extraordinaire; tels avaient été, vers 4550, le petit bossu Jean, dit du Pont-Alais, parce qu'il faisait ses jeux près d'un pont pratiqué sur un égout de ce nom, voisin de l'église de Saint-Eustache; Jean de Serre, qui, du temps de François I'er, jouait le rôle de Badin, c'est-à-dire de Gille ou de Jean Farine; Tabarin, valet du charlatan Mondor, qui aidait son maître à vendre du baume dans la province, et à Paris, sur la piace Dauphine; et plusieurs autres, dont la celébrité, tont aussi grande, attiraît la cour et le peuple. Mais ces réputations furent éclipsées, de 1600 à 1650, par celles des comiques du théâtre français, qui semblaient redoubler de verve grotesque et de puissance satirique, à mesure que l'esprit public se raffinait

davantage à l'étude des chefs-d'œuvre d'Athènes et de Rome, et que l'on s'acheminait plus rapidement vers le siècle on Molière devait être réprimandé au nom du goût pour avoir fait jouer Scapin. Acteurs et spectateurs ne se sont jamais depuis livrés à une plus grande intempérance de saillies, d'équivoques, de grosses plaisanteries que dans ce temps. C'était un adieu à la vieille jovialité du moyen âge; c'était, comme à l'euterrement du carnaval, le fol entraînement de gens qui comprennent qu'il faut se hâter de dépenser la folie, et que le moment arrive d'être économes de plaisirs et de se convertir au sérieux.

Les noms, les portraits et l'histoire des plus célèbres d'entre les dermiers comiques de l'hôtel de Bourgone out été conservés; quelques uns de ces personnages sont d'une franche originalité dans leur costume et dans l'esprit de leur rôle; on reconnaît chez quelques autres une initation de certains caractères des acteurs italiens, qui avaient été appelés en France en 1577, en 1584, en 1588 et en 1645.

Gros-Guillaume on Lafleur, avant d'être farceur, avait été boulanger. Son véritable nom était Robert Guérin. C'était un franc ivrogue, gros et ventru. Il ne paraissait jamais sur le théâtre saus être garrotté de deux ceintures, l'une sur l'estomac et l'autre sur le ventre, de manière qu'il avait l'air d'un tonneau. Il ne portait point de masque, sculement il se couvrait le visage de farine, et en telle quantité, qu'en remnant un peu les lèvres, il enfarinait ses interlocuteurs.



(Gros-Guitlaume.)

Une maladie aigué dont il était atteint le venait quelquefois attaquer si cruellement sur le théâtre qu'il en pleurait : mais le plus souvent les spectateurs se méprenaient à ces traits de douleur imprimés sur son visage, et, croyant qu'ils faisaient partie de la farce, redoublaient leurs rircs. Malgré ses souffrances, Gros-Guillaume véent quatre-vingts ans, et fut enterré à Saint-Sauveur, sa paroisse.

Gautier-Garguille ou Élèchelles se nommait Hugues Guérin; il était Normand. Dans les pièces sérieuses, il jonait assez bien les rois, à l'aide du masque et de la robe; dans la farce, il jouait le vieillard.

Il avait le corps maigre, les jambes longues et menues, et un gros visage, qu'il cachait sons un masque de barbon. Il composait quelquefois les prologues des pièces nouvelles. Le costume qu'il porte dans notre gravure est celui sous lequel il est représenté en tête de la troisième édition d'un recueil de ses chansons imprimé en 4631, et approuvé par Turlupin et Gros-Guillaume. Sa manière originale de chanter était ce qui lui attirait le plus de spectateurs; hors du théatre, il était estimé, et on le recevait, dit la chronique, « dans

les meilleures sociétés de Paris. » Il mourut âgé de soixante ans; sa veuve, fille de Tabarin, se remaria à un gentilhomme de Normandie.



(Gautier-Garguille.)

Le personnage de Turlupin fut joué pendant un dem siècle par l'acteur Henri Legrand, dont l'autre nom de théâtre était Belleville.

C'était un rôle de valet fourbe et intrigant, à peu près semblable à celui de Briguella dans la comédie italienne.

Un poète appelle Turlupin :

Grand maître Alliboron, ennemi de tristesse.

« Il était excellent farceur, dit l'auteur Robinet. Ses rencontres étaient pleines d'esprit, de feu et de jugement: en un mot, il ne lui manquait rien qu'un peu de naïveté; et nonobstant cela, chaeun avoue qu'il n'a jamais vu son pareil.

» Quoiqu'il fut roussâtre, il était bel homme, bien fait, et avait bonne mine. Il était adroit, fin, dissimulé, et agréable dans la conversation. »



Les facéties du genre de celles qui le faisaient applaudir

au théâtre de l'hôtel de Bourgogne, ont conservé le nom de turlupinades. Il était monté, dès son enfance, sur la scène, et ii n'en descendit que pour entrer dans la fosse qui lui fut accordée à l'église de Saint-Sauveur, en 1634. Sa veuve se remaria à Dorgemont, le meilleur acteur de la troupe du Marais.

On raconte que Gros-Guillaume, Gautier - Garguille et Turlupin avaient d'abord joué des farces de leur invention sur un petit théâtre portatif, dans un jeu de Paume, près la porte Saint-Jacques. Ils jouaient depuis une heure jusqu'à ileux, surtout pour les écoliers, et le jeu recommençait le soir; le prix du spectacle était de deux sols six deniers par tête. Les comédiens de l'hôtel de Bourgogne s'étant plaints au cardinal Richelieu que trois bateleurs entreprenaient sur leurs droits, Son Excellence voulnt juger de ce différend par ses yeux. Les trois farceurs furent mandés au Palais-Royal, et ils y jouèrent dans une alcove. Gros-Guillaume déguise en femme, fondait en larmes pour apaiser son mari, qui, le sabre à la main, menaçait à chaque instant de lui couper la tête sans vouloir l'éconter. Cette scène durait une heure entière; Gros-Guillaume, tantôt à genoux, tantôt debout, debitait à Turlupin mille choses touchantes, et tentait tous les moyens de l'attendrir; mais eelui-ci redoublait ses menaces: «Vous êtes une masque, lui disait-il; je n'ai point de compte à vous rendre, il faut que je vous tue. - Eh! mon cher mari, disait enfin Gros-Guillaume aux abois, je vous en conjure par cette soupe aux choux que je vous fis manger hier, et que vous trouvâtes si bonne. » A ces mots, le mari se rend, et le sabre lui tombe des mains. « Ah! la carogne! s'écriet-il, elle m'a pris par mon faible, » etc.

Ce spectacle fit rire aux celats le cardinal, qui invita les comédiens de l'hôtel de Bourgogne à s'associer les trois bateleurs.

Si l'on en croit une autre anecdote, Gros-Guillaume mourut de peur dans une prison, où l'avait fait jeter un magistrat dont il avait contrefait les grimaces sur la scène. On ajoute que Turlupin et Gautier-Garguille, saisis de douleur en apprenant la mort subite de leur ami, tombérent malades, et succombérent quelques jours après.

Le rôle de Guillot Gorju était joué par Bertrand Haudouin de Saint-Jacques.

Selon Guy Patin (lettre CCNXII, tome II), ce eélèbre farceur avait été doyen de la Faculté de médecine. Il est du moins certain qu'il avait été pendant quelque temps apothicaire à Montpellier. Ensuite il avait voyagé en compagnie d'un charlatan, et était enfin venu débuter, en 1654, à l'hôtel de Bourgogne.

Il contrefaisait les médecins avec une verve extraordinaire. Sa memoire était prodigieuse; quelquefois ilénumérait, avec une incroyable volubilité, tantôt les simples et les drogues des apothicaires, tantôt les instrumens des chirurgieus, ou même les outils des diverses professions d'industrie. Après avoir été applaudi pendant luit ans, il quitta le théâtre, et alla s'établir médecin à Melun; mais la mélancolie le prit, et il tomba dans un état de taciturnité et de langueur qui l'eût infailliblement tué, s'il ne fût revenn à Paris se loger près l'hôtel de Bourgogne. Il mourut en 4645 ou 1648, à l'âge de cinquante ans.

Un contemporain fait ainsi son portrait : « C'était un grand » homme noir , fort laid ; il avait les yeux enfoncés , et un » nez de pompète; et quoiqu'il ne ressemblât pas mal à van singe , et qu'il n'eût que faire d'avoir un masque sur » le theâtre , il ne laissait pas d'en avoir tonjours un. »

L'inscription du portrait de Guillot Gorju, le plus répandu, témoigne de la haute faveur dont il jouissait auprès du public:

> Guiltot Gourju, chacun admire Et le savoir et le bien dire Que tu débite en te mocquaot; Et par ta hante rétorique,

Le plus souvent tu fais la nique Au plus docte et plus éloquent.



(Gnillot-Gorju.)

On lit au bas d'une autre gravure :

Il nous entretient du destin, Des romans, des métamorphoses; Et parlaot français ou latin, Il dit toujours de boones choses.

Nous avous trouvé à la Bibliothèque royale un petit livre imprimé à Troyse en 1682, et initiulé: « Les débats et fameuses rencontres de Gringalet et de Guillot Gorjeu, son maistre. » Cet ouvrage, ennuyeux et grossier, est dédié au père de Sobrieté, le crotesque Jean-Farine, super-intendant de la maison comique, hostel de Bourgogne à Paris, et il est précédé d'une fausse approbation de Gros-Guillaume et de Gautier-Garguille.



Jodelet était le nom de théâtre de Julien on Claude Jof-

frin, père de Jérôme Joffrin, feuillant, fameux prédicateur.

Ce personnage était celui d'un valet bouffon, niais et naîf. C'est pour lui que Scarron a composé les deux comédies de Jodelet duelliste, et Jodelet, on le maître valet. Joffrin avait une voix nazarde très comique. Il appartenait moins à la farce qu'à la comédie proprement dite, et son caractère le rapprochait encore plus de la comédie italienne que celui de Turlupin.

Les barbiers chinois. — Dans les villes de la Chine, les harbiers parcourent les rues, une sonnette à la main, pour appeler les pratiques. Ils portent avec eux un tabouret, un bassin, une serviette et un réchaud. Dès qu'on les appelle, ils accourent prestement, disposent leur tabouret dans l'endroit de la rue le plus convenable, savonnent la tête, nettoient les oreilles, peignent les sourcils, brossent les epanles... le tont pour la modique somme d'environ cinq liards. Cela fait, ils plient bagage, et continuent leur route en recommençant à secouer leur sonnette.

Le président du conseil de Castille. — Dès que la personne du roi n'est plus à Madrid, le président du conseil de Castille y jouit de la même autorité, sans exception ancune. Il ne rend jamais de visite à qui que ce soit, et ne donne chez lui la main à personne; les grands d'Espague, pour sauver la dignité de leur grandesse, entrent et sortent chez lui par un escalier dérolé, tout exprés disposé. Les cardinaux et les ambassadeurs de têtes couronnées n'ont pas plus de priviléges; cependant, il leur faut aussi sauver la dignité de leurs fonctions. Pour cela, il est d'insage qu'ils lui envoient demander audience. Le président répond toujours qu'il est indisposé, mais que cela ne l'empêchera pas de recevoir, tel jour, à telle heure. Ils s'y rendent, sont reçus et conduits par ses domestiques et gentilshommes, et le trouvent au lit, quelque bien qu'il se porte.

Cardinaux, ambassadeurs, grands d'Espagne, tout ce qui le rencontre dans les rues arrête tout court, précisément comme on fait pour le roi. Il ne peut être destitué que pour crime qui emporte la peine de mort; mais on peut escamoter la loi, en exilant ce personnage sans dire pourquoi, et créant à sa place un gouverneur du conseil de Castille, et choisissant qui on veut, pourvu que ce ne soit pas un grand d'Espagne. Quant à celui-là, qui se trouve momentanément en possession d'un crédit et d'une puissance énormes, il pent être destitué à volonté, et perdre tont pouvoir. Toutefois, par une bizarrerie d'étiquette poussée à l'extrême, il conserve son rang en entier pendant sa vie, ce qui n'est bon qu'à l'emprisonner, puisqu'il ne doit plus faire de visite à qui que ce soit. Personne n'a plus affaire à lui, et ne prend la peine de l'aller voir non plus, puisqu'on ne doit en obtenir ni reception, ul la main, ni la conduite; aussi est-il réduit à la solitude : plusieurs en sont morts d'ennui.

Abrègé des Mémoires de SAINT-SIMON, 1701.

# MONNAIES DE FRANCE. (Second article.)

MONNAIES MÉROVINGIENNES. — MONNAIES DES ROIS D'AUSTRASIE.

Nous avons dit, dans notre premier article (11º livr., p. 87), qu'il ne restait point de monnaics des rois Pharamond. Clodion, Mérovée et Chilpérie F°. Il parait au moins certain qu'il n'en fut fabriqué qu'un très petit nombre. Le prix extrêmement modique de toutes les deurées, à crtte époque, prouve la rareté du numéraire. Il ne servait que pour le comm recourant et étranger, et pour les appoints des fortes sommes qui se compaient et se payaient en lingots ou en matières

d'or et d'argent. Dans les temps de guerre, d'invasion et de conquête, l'or se cache et s'enfouit. On put enfin, comme nons l'avons observé, faire usage des monnaies d'or de l'empire romain qui existaient dans la circulation et dispensaient des frais de refonte et de fabrication, ou même continuer, pendant long-temps, à en frapper aux anciens coins. Quelle que soit en effet la puissance du vainqueur, et lors même que sa supériorité en lumières et en civilisation lui en donnerait toutes les facilités, il ne dépendrait pas de lui de changer tout-à-coup les habitudes et les usages populaires. Il ne pourrait, par exemple, interdire dès l'abord les monnaies des pays conquis, pour y substituer brusquement les siennes. Aussi la prudence et un intérêt bien entendu ont-ils conduit toujours naturellement le nouveau maître à continuer la fabrication des mounaies telle qu'il la trouvait établie. C'est ainsi que les Français en ont agi en Egypte; c'est ce qu'ils ont dû faire à Alger : à plus forte raison doit-il en être de même lorsque le vainqueur n'a pour lui que la force des armes; il est trop heureux de profiter des arts et de l'industrie des peuples vaineus.

Suivant l'Art de vérifier les dates, « Childebert et Clotaire forent les premiers rois de France qui aient fait battre de la monnaie d'or. L'empereur Justinien consentit qu'elle fut reçue dans le commerce comme si elle eut été frappée à son image. »

Cette assertion paraît contredite par quelques monnaies d'or attribuées avec vraisemblance à Théodemer, à Mérovée, et surtout à Clovis-le-Grand. Nous citerons, parmi es dernières, un tiers de sol d'or fort remarquable, publié par Boutrouë et par Le Blanc. Du côté principal, autour de l'effigie du roi, est la légende Soedonist, Soissons, ville où la vait établi le siège de son royanne; au revers, le roi est représenté debout, vêtu de la saie ou blouse gauloise, et levant sa hache redoutable, célèbre sous le nom de Francisque, qu'il portait ordinairement pour sceptre. Ce qui rappelle l'action fameuse de Clovis, fendant d'un coup de hache la tête du soldat qui avait eu la témérité de briser un vase d'argent que le roi lui avait demandé pour sa part du butin, afin de le rendre à saint Remi, évêque de Reims, qui le réclamait.

Cette monnaie, au lieu du nom du roi, porte celui de BETTONE, officier de la monnaie de Soissons. Le même nom se retrouvant sur plusieurs autres pièces d'or, on doit les attribuer anssi à Clovis-le-Grand, et non aux antres Clovis, lors même qu'elles ne porteraient pas de nom de roi. Le tiers de sol d'or, dont nous joignons (N° 13. — Clovis 16°.)

ici l'empreinte, en offre un exemple. Autour de l'effigie, on litéralement SVESSIONIS FIT (fait à Soissons), et au revers, autour de la croix, BETTO M-(ONETARIUS).

(Company)

Les empreintes des monnaies de (Or. — Tiers de sol.) la première race, que nous avons données dans notre précédent article (11 livr., pag. 85), offrent toutes l'effigie, et, à l'exception d'une seule, le nom du roi. Les antiquaires, lorsqu'elles réunissent ces conditions, les appellent monnaies royales méroringiennes, pour les distinguer de celles qui sont sans nom de roi, que l'on classe sous la dénomination de Monétaires, et don't il sera question dans un autre article.

#### MONNAIES DES ROIS D'AUSTRASIE.

La France fut partagée par Clovis entre ses fils , et forma quatre royaumes distincts qu'on désigne par le nom de leur capitale : Paris , Metz , Soissons , Orleans.

Celui de Metz., qui échut à Théodoric ou Thierry I<sup>er</sup>, devint bientôt un des plus importans sous le nom de royaume d'Austrasie.

C'est surtout à ces monnaies, principalement à celles de Théodebert, qu'il faut appliquer ce que nous avons dit, dans

le premier article, sur l'imitation des monnaies des empereurs romains.

Voici quelques unes de ces monnaies de l'Austrasie. Fig. nº 44. — Tiers de sol d'or de Théodebert I<sup>er</sup>.

( No 1 4. - Theodebert Ier.)

(Nº 15. - Théodehert I'.)

(A) Buste du roi. (Lég.) D(ominus) N(oster). Tieode-B(E)RTUS PO « notre maître (ou seigneur) Théodebert, »

(n) Victoire (ou ange) vue de profil, tenant à la main un globe. (Leg.) VICTORIA ACCC AN (au-dessous du bras), CH.





( Nº 16. - Sigebert Arr.)

(Or. - Tiers de sol.)

(Or. - Sol.)

(Or. - Tiers de sol.)

Le sens de ces quatre dernières lettres n'a pu encore être explique d'une manière satisfaisante. VICTORIA AVCCCI, victoire de l'auguste (empereur), est aussi un emprunt fait aux monnaies du Bas-Empire.

Fig. 15. - Sol d'or de Théodebert I'c.

(A) Buste du roi, vu de face, cuirassé; la tête couverte d'un casque ou d'une couronne enrichie de perles et de pierreries, et surmontée d'une aigrette rayonnante, tenant de la main droite le javelot appayé sur l'épaule, le bras gauche convert d'un bouclier orné d'un cavalier, (Lég.) DN THEO-PEBERTYS VICTOR, « notre maître Théodebert, vainqueur. » Les empereurs d'Orient et d'Occident étaient fort jaloux du titre de D(ominus) N(oster) qu'on remarque sur presque toutes leurs monnaies. Peu de rois de France l'ont adopté; mais il a fini par descendre jusqu'aux simples gentilshommes, et aux moines, qui ont fait précèder leurs noms de l'abreviation Dom. on Don.

(n) Victoire (ou ange) aux ailes à demi-éployées, vue de face, avec auréole, tenant de la main droite une croix, et de la gauche un globe surmonté d'une croix. Cet emblème, de l'étendue de la domination du prince et de la religion chiétienne, que Théodose, ses successeurs et Justinien avaient ajouté sur leurs monnaies, est devenu, par la suite, très usité. Il a eté adopté comme insigne, jusqu'à nos jours, par plusieurs souverains, particulièrement par ceux qui ont pris le titre d'empereurs. (Lég.) Victor (i) à avecci (voyez la description de la pièce ci-dessus, nº 14). Les deux lettres RE qu'on lit dans le champ de la pièce, à droite de la figure, sont l'abréviation de REMIS, Reims.

(Exergue) conob. Le mot conob, dont les o sont ici très petits et semblables à des points, se retrouve sur plus d'une monnaie des rois d'Austrasie.

L'interprétation de ces lettres à beaucoup exercé la sagacité des antiquaires et des historiens. Cedrenus les explique ainsi: C(ivitates) O(mnes) N(ostra) OB(ediant) venerationi: « que toutes les villes nous rendent hommage »; ce qui semble bien conjectural et bien complique : N(obis) OB(ediant) serait un peu plus simple.

D'autres anteurs ont prétendu que Conob signifiait cox-(stantinopoli) on(signata), « frappée à Constantinople. » Cela paraîtrait ne pas souffrir de difficulté si le mot ne se trouvait que sur les monnaies des successeurs de Constantin; mais on le remarque aussi sur celles de plusieurs empereurs d'Occident, à commencer par Honorius, et de plusieurs rois d'Austrasie, tels que Théodebert Ier, Childebert II, Childérie II.

On a cherché à lever l'objection en faisant observer que les empereurs d'Occident, et, à leur imitation, les rois de France, successeurs de Clovis Ier, à qui, suivant Grégoire de Tours. les empereurs de Constantinople avaient conféré le nom d'Auguste et les insignes relatifs à ce titre, les avaient fait représenter sur leurs monnaies, soit en témoignage de leur affinité on liaison avec les empereurs d'Orient, soit pour que leur monnaie fût admise plus facilement dans toutes les provinces de l'empire romain.

ques monnaies seulement, plutôt qu'à toutes les autres qui n'offrent pas les mêmes circonstances?

Enfin, quant à nos rois, on a avancé que c'était un hommage qu'ils avaient voulu rendre aux empereurs pour gaguer leur amitié et leur protection; et que les monnaies si remarquables de Théodebert auront dû être frappées après qu'il eut conclu alliance avec Justinien.

Rien ne pronve que nos rois aient en besoin des empereurs, qui ont souvent, au contraire, recherché et payé à un haut prix l'alliance des Français.

Pour Théodebert surtout, fier et belliqueux comme son aïeul Clovis, qui s'indignait de voir Justinien s'arroger, avec plusieurs antres titres semblables, celui de Francieus (vainqueur de la France), qui forma contre lui une ligue formidable, et se proposait d'aller châtier l'orgueil de cet empereur jusque dans Constantinople, il est plus vraisemblable qu'an lieu d'avoir l'intention de flatter Justinien, il aura voulu, en se faisant représenter sur ses monnaies, avec les titres et les ornemens des empereurs d'Orient, donner à entendre qu'il était aussi grand et non moins souverain que

Quoi qu'il en soit, et sans prétendre expliquer le mot Conob que présentent les monnaies d'Orient et d'Occident, nous sommes tentés de croire, pour ce qui concerne celles de France, que les officiers des Monnaies, en copiant plus ou moins exactement les titres, les costumes et les inscriptions des espèces romaines, n'ont en d'autre but qu'une imitation dont ils avaient conserve la tradition et l'habitude, sans même s'inquiéter du sens que les inscriptions et les emblémes pouvaient avoir.

Fig. 16. — Tiers de sol d'or de Sigebert Icr.

(A) Buste drapé. (Lég.) MAS(SI)LIA, Marseille.

(n) Dans un cerele perle, croix à pied, entre une M et nn A, initiales de Massilia (Marseille). (Lég.) Sigibertys

ne(x), Sigebert, roi.

Le tiers de sol d'or, sans nom de roi (premier artiele, p. 85, fig. 6), a été attribué à Chérébert Ier, roi de France, par Boutrouë, à cause du calice à deux anses que ce roi fit substituer à la croix sur ses monnaies; mais il paraît certain que le Gévaudan et Baignols, dont la pièce porte les noms, faisaient partie du royaume de Sigebert son frère; elle appartiendrait donc aussi à Sigebert I'r, et pourrait figurer ici parmi celles des rois d'Austrasie.

## VUES DE GRÈCE. ARCADIE.

RUINES DU TEMPLE D'APOLLON ÉPICURIUS A PHIGALIE.

(Voyez les ruines du Parthénon, tom. Ier, p. 27.)

On lit dans Pausanias, livre VIII, chap. XLI: « Phigalie » est environnée de montagnes. - Le mont Cotylus est à 40 » stades de la ville. Il y a un temple d'Apollon Epicurius » (liberateur), bâti en marbre, et dont la roûte est de la » même matière. Il est , à l'exception de celui de Tégée , le Mais pourquoi aurait-on voulu assurer cet avantage à quel- | » plus beau du Péloponnèse, et pour la matière et pour l'art.

F — L'architecte de ce temple fat Ictinus, qui vécut au u temps de Péricles, et qui avait bâti le Parthénon à u Athènes.

Le mot grec orophos dont Pausanias se sert dans ce passage, et qu'on a traduit ici par roûte, quoiqu'il puisse signifier seulement dans un sens général le comble ou le faite, a été

le sujet d'une controverse parmi les archéologistes. Winckelmann a conclu de cette expression du texte que le temple était couvert de tuiles en marbre; mais M. Quatremère de Quincy a émis l'opinion que l'auteur avait voulu désigner une voite.

Pour apprécier l'intérêt de ce dissentiment, et se former



(Ruines du temple d'Apollon Epicurius, à Phigatie.)

une opinion éclairée sur la possibilité ou l'impossibilité de supposer des voûtes aux temples grees, il est nécessaire de connaître dans ses détails le système de construction de ces édifices que l'on divise en monoptères, c'est-à-dire formés d'un rang circulaire de colonnes sans murs, et en périptères (le temple de Phigalie appartient à cette seconde classe), c'est-à-dire formés d'un mur entouré de colonnes qui étaient distantes de ce mur de la largeur d'un entre-colonnement. Nous aurons l'occasion de donner une idée complète de cette partie si importante de l'architecture des anciens, dans un article sur le temple de Jupiter Panhellenus à Egine, dont nous représenterons la vue et le plan.

Ces restes du temple d'Apollon Epicurius, esquissés dans notre gravure, ont été découverts, en 1812, par la compagnic anglaise et allemande qui, à cette époque, parcourait la Grèce pour y faire des recherches d'objets d'art. Une suite d'admirables bas-reliefs qui ornaient encore une frise de l'intérieur et avaient échappé à la destruction, fut enlevée et transportée à Londres, dans le Muséum des antiquités. Les sujets des sculptures sont tires de la guerre des Centaures et des Amazones : le relief des figures est beaucoup plus saillant que celui de la frise du Parthénon; mais il y règne moins de correction et de pureté.

Le Raphaël des ehats. - On donne quelquefois ce surnom à Godefroy Mind, peintre bernois, ne en 1768, et mort en 1814. Il était fils d'un menuisier hongrois; il fit ses premières études de dessin dans l'atelier de Freundenberg. Après la mort de ce maître, il continua long-temps à travailler à la journée chez sa veuve. Il excellait à peindre les groupes d'enfans; mais son inclination le portait surtout à peindre les ours et les chats. C'est ainsi que l'un des premiers peintres de genre de notre epoque ne se servit long-temps de son pinceau que pour représenter des canards. « Les meilleurs tableaux de Mind, dit M. Depping, étaient en quelque sorte des portraits de chats : il nuançait leur physionomie doucereuse et rusée; il variait à l'infini les poses gracieuses des petits chats jouant avec leur mère. Plusieurs souverains, en traversant la Suisse, ont voulu avoir des chats de Mind; les amateurs suisses en conservent précieusement dans leurs portefeuilles. Le peintre et ses chats étaient inséparables.

Pendant son travail, sa chatte favorite était presque toujours à côté de lui, et il avait une sorte d'entretien avec elle; quelquefois elle occupait ses genoux, deux on trois petits chats étaient perchés sur ses épaules, et il restait dans cette attitude des heures entières sans bouger, de peur de déranger les compagnons de sa solitude. Mind n'eut pentêtre jamais de chagrin plus profond que lors du massacre général des chats qui fut ordonné en 1809 par la police de Berne, à cause de la rage qui s'était manifestée parmi ces animaux. Il sut y soustraire sa chère Minette en la cachant; mais sa douleur sur la mort de huit cents chats fut inexprimable. Son second attachement était pour les ours : il faisait de fréquentes visites à la fosse où les magistrats de Berne entretiennent constamment quelques uns de ces animaux. Il v était tellement connu, que, dès qu'il arrivait, les ours accouraient pour recevoir du pain ou des fruits de ses mains. Dans les soirées d'hiver, il trouvait encore moyen de s'occuper de ses animaux chéris, en découpant des marrons en forme d'ours ou de chats; ces jolies bagatelles, exécutées avec une adresse étonnante, avaient un très grand débit. Mind, petit de taille, avait une grosse tête, des yeux très enfoncés, un teint rouge-brun, une voix creuse, et une sorte de râlement, ce qui, joint à une physionomie sombre, produisait un effet repoussant sur ceux qui le voyaient pour la première fois. »

Un dirertissement de la cour de Russie sous Pierre l'.

— L'un des douze fous de Pierre-le-Grand était appelé le Pape Zotof; il était âgé de quatre-vingt-quatre ans lorsque le tzar lui fit épouser une femme du même âge. L'invitation fut faite par quatre bègnes; la mariée était conduite par des vieillards décrépits; des hommes d'une grosseur monstrueuse servaient de coureurs; la musique était portée sur un char trainé par des ours; un prêtre sourd et aveugle benit les deux époux. Le reste de la cérémonie répondit à cet appareil burlesque et d'un goût un peu barbare.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, n° 30, près de la rue des Pelits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 50

### BOUC ET CHÈVRE A DUVET-CACHEMIRE.



(Bouc cachemire du Jardin des Plantes, à Paris.)

On ne connaît pas au juste l'époque à laquelle les premiers cachemires ont été vus en Europe; mais il paraît qu'il en est venu très anciennement, et que c'est à ces tissus que se rapportent certains passages des auteurs latins, que les commentateurs out confondus avec les autres passages beaucoup plus nombreux où il est question des étoffes de soie. Cependant, même à l'époque où les progrès du luxe dans l'Occident rendaient le plus actif le commerce avec l'Inde, les cachemires ne pouvaient être du nombre des produits habituellement exportés; leur extrême souplesse, l'avantage qu'ils ont d'être à la fois chands et legers, en un mot, toutes les qualités qui nous les rendent précieux, ne pouvaient compenser, aux yeux de nos ancêtres, ce qui leur manquait sous le rapport de l'éclat ; les étoffes de soie dûrent donc être apportées de préférence par les trafiquans qui les vendaient mieux, en même temps qu'ils les achetaient moins cher.

Lorsque les découvertes des Portugais eurent ouvert au commerce d'Orient une route moins difficile et moins longue, les cachemires devinrent plus connus parmi nous; ils faisaient souvent partie des présens envoyés par les princes indiens; cependant ils ne furent long-temps encore considérés que comme objet de curiosité, et, en France du moins, ils ne commencèrent à être employés à la parure des femmes qu'à dater de l'expédition d'Egypte.

Les cachemires qui nous arrivèrent alors en assez grand nombre, provenaient, en général, du butin fait sur le champ de bataille, et quelques uns venaient encore tachés du sang des Mameloucks auxquels on les avait arrachés. Probablement nos dames ignoraient les moyens par lesquels avaient été acquis ces beaux schalls qu'elles étaient si fières de porter. Du reste, on ne pouvait continuer long-temps à leur en procurer par la même voie, car ces schalls ne se fabri-

quent point en Egypte, et l'on n'en apportait plus dans ce pays depuis que nous y étions venus. Ils commençaient à devenir rares lorsque nos troupes furent contraintes de partir et comme en France ils étaient chaque jour plus recherchés, on dut songer à en faire venir d'ailleurs. Nous n'étions pas alors en mesure de les aller chercher directement aux Indes, et il fallut que, pour nous, le commerce de l'Orient reprit dans le XIX<sup>e</sup> siècle les voies détournées qu'il avait suivies jusqu'au XYI<sup>e</sup>.

L'augmentation de frais qu'entralnait ce long circuit, jointe à celle qui résultait des entraves mises par l'administration des donnes à l'introduction des tissus étrangers, ne tarda pas à faire naître l'idée de fabriquer en France des cachemires.

La réalisation de ce projet présentait bien des difficultés, et on ne savait même pas au juste de quel animal provenait la matière première employée dans la fabrication de ces schalls. Les renseignemens que pouvaient fournir les relations de voyages étaient, en général, très incomplets, et devaient même, quand on les rapprochait les uns des autres, sembler tout-à-fait inconciliables. Ainsi, suivant quelques anciens voyageurs, la matière première de ces tissus n'était autre chose que le poil du jeune chameau pris avant l'époque naturelle de la naissance. Pour se la procurer, disaient-ils, il faut sacrifier non seulement le petit animal, mais encore sa mère, et c'est ce qui explique le haut prix des schalls indiens. Les auteurs mieux informés rejetaient, en général, cette version comme un conte ridicule; mais tandis que les uns ne voulaient voir dans le duvet employé que la partie la plus fine de la toison des moutons-cachemiriens, d'autres soutenaient qu'il était fourni par une chèvre, et quelques uns enfin prétendaient qu'il provenait d'une espèce particulière

de ruminans inconnue à l'Europe, et qui tenait le milieu entre les espèces de la chèvre et de la brebis.

Ces opinions étaient au fond moins contradictoires qu'elles ne le paraissent d'abord, et on avait dejà un moyen de les concilier en supposant qu'elles se rapportaient à différent issus fabriqués dans l'Inde centrale. Ainsi on savait, par un passage de Bernier, qu'à Cachemire même il se fait deux sortes de schalls, distincts par la matière qu'on y emploie. « Les uns, dit ee voyageur, sont de la laine du pays qui est plus fine et plus délicate que la laine d'Espagne, les autres d'une sorte de poil appelé touz, qui se prend sur la poitrine d'une espèce de chèvre sauvage du grand Thiliet. »

Forster affirmait également que le duvet employé par les tisserands eachemiriens, dans la fabrication de leurs plus beaux schalls, était apporté du Thibet; mais il semblait eroire que ce duvet était fourni par me race des chèvres domestiques. A qui, de lui ou de Bernier, devait-on ajouter foi sur ce point? peut-être ni à l'un ni à l'autre, aucun d'eux

n'ayant pénétré jusqu'au Thibet.

Quoi qu'il en soit, il ne s'agissait pas alors d'éclaireir un point d'histoire naturelle, mais de résoudré une question d'industrie manufacturière, et la marche la plus naturelle était de commencer par examiner le parti qu'ou pourrait tirer, dans la fabrication projetée, des matières premières que four-

nit notre pays.

On se rappelle que les premiers essais furent faits dans les ateliers de M. Ternaux. Les résultats n'en furent pas d'abord encourageans. Quoiqu'on eût choisi les plus belles qualités de laine-mérinos, et apporté à la fabrication les soins les plus minutieux, les produits obtenus ne pouvaient évidemment soutenir la concurrence, non pas avec les beaux schalls indiens, mais avec les plus communs, avec eeux qui entouraient le turban ou formaient la ceinture des marchands de pipes turques et de pastilles du sérail. Il fat bien reconnu que cette infériorité dépendait surtout de la qualité des matières premières, et dès lors M. Ternaux résolut de se procurer à tout prix celles qu'emploient les tisserands indiens, Il savait qu'une foire, qui est l'entrepôt général de presque tout le commerce de la Russie avec l'Asie, se tient chaque année à Makarieff, ville dépendante du gouvernement de Nischnei - Novogorod, et peu distante de Moscou. Il espéra y obtenir des renseignemens. Un de ses employés recut en conséquence l'ordre de s'y rendre, et vit en effet, entre les mains d'un Arménien, un échantillon du lainage demandé. Cet homme lui promit de lui en fournir une certaine quantité à la foire prochaine; et en effet, l'annce suivante, il en apporta soixante livres, qui parvinrent en France, renfermées dans le coussin d'un courrier russe qui apportait des dépêches à Paris. Ce n'était que par fraude qu'on pouvait la faire sortir, car l'exportation en était alors prohibée par la Russie.

Cette petite quantité servit à faire des essais dont les résultats ne furent pas encore satisfaisans, et que la guerre de 1807 força bientôt d'interrompre. Avant même que cette guerre n'eclatât, un second envoi plus considérable que le premier avait été perdu par le naufrage du navire sur lequel il était embarqué. Ne se laissant point décourager par tous ces obstaeles, M. Ternanx recommença, à la paix de Tilsitt, de nouvelles tentatives, qui, cette fois, réussirent parfaitement, pour la partie unie des schalls, mais laissèrent eneure beaucoup à désirer-pour les broderies qui devaient être exécutées par un procédé plus économique que celui de l'Inde, afin de compenser jusqu'à un certain point le prix beaucoup plus éleve de la main-d'œnvre. Le problème d'ailleurs fut bientôt après résolu d'une manière satifaisante par d'autres manufacturiers, que l'exemple de M. Ternaux avait piqués d'emulation. Celui-ei, toutefois, peusant que la nouvelle industrie qu'il avait introduite ne serait réellement utile qu'autant que la matière premiere employée dans la fabrication pourrait être obtenue par des moyens moins incertains et en quantité suffisante pour des besoins qui allaient toujours eroissant, conçut l'idée d'en faire un produit indigène.

Il avait remarqué que dans les ventes qui lui étaient faites en Russie, on qualifiait ce duvet de laine de Perse. Guidé par ee nom, il interrogea plusieurs voyageurs, et apprit de l'un d'eux que Thamas-Kouli-Kan, dans une de ses expéditions en Asie, avait amené du Thibet, en Perse, des chèvres à duvet, qui s'étaient depuis lors multiplices dans le royaume de Caboul, dans le Candahar, et jusque dans la province de Kerman. Si, dans des elimats aussi differens de celui du Thibet, les chevres avaient pu prospérer, on devait eroire qu'elles réussiraient également bien en France, et M. Ternaux voulut au moins le tenter. La grande difficulté était de trouver une personne capable de remplir cette mission, et qui voulût bien s'en charger. M. Jaubert, professeur de ture à la Bibliothèque royale , consentit à faire ee voyage; il avait dejà été dans le Levant, et pouvait se faire entendre sur une grande partie de la ronte qu'il devait parconrir. I duc de Riehelien, alors ministre des affaires etrangères, s'intéressa à ce projet, et donna à M. Janbert, près du gouvernement russe, des recommandations qui lui furent d'une grande utilité.

M. Jauhert se rendit, par Odessa et Astracan, au camp du général Jermoloff, sous le Canease. Là, il apprit qu'il trouverait chez les Kirghis de l'Oural l'espèce de chèvre qu'il cherehait, et qu'il ne croyait pas rencontrer si promptement. S'étant transporté en conséquence dans les Steppes situées entre Orembourg et Astracan , il y acheta , en differens lots , près de treize cents animaux, qu'il conduisit, non sans de grandes peines, jusqu'à Caffa. Arrivé dans ce lieu, le troupeau, que les fatigues du chemin avaient déjà diminue d'environ trois cents têtes, fut réparti sur deux bâtimens, et envoyé en France, où il arriva dans les premiers mois de l'année 1818. Renfermés dans un espace trop étroit et mal aéré, ces animaux furent bientôt assaillis de maladies qui en firent périr beaucoup pendant le temps de la traversée, et quelque temps eneore après. Cependant on parvint à en sauver environ quatre cents, nombre, du reste, qui ne tarda pas'à s'angmenter par les naissances.

Avant que ces chèvres fussent arrivées , et lorsque l'objet du voyage de M. Jaubert était encore un secret , on apprit par une lettre de M. Huzard fils , qu'il existait dans une partie reculée de l'Ecosse un petit troupeau de chèvres thibétaines, venues par la voie du Bengale , et le gouvernement français en lit acheter quelques individus qui furent placés à l'école véterinaire d'Alfort.

Enfin, à peu près à la même époque, le Jardin des Plantes reçut de Calcutta un bouc envoyé par MM. Diard et Envaucel, qui l'avaient obtenu de la Ménagerie du gouverneur de l'Inde, où il était né d'un bonc et d'une chèvre envoyée directement de Cachemire au Bengale. C'est cet animal, vu sons deux aspects différens, qui est représenté dans la viguette mise en tête de notre article.

Le boue du Jardin des Plantes a les oreilles droites, taudis que la plupart des animaux amenés par M. Jauhert, du moins ceux que l'on considérait comme de race pure, les ont pendantes et larges. Le duvet du premier est aussi bien moins abondant, mais il n'est pas moins heau. Quant aux chèvres amenées d'Écosse, leur duvet tient le milieu pour la quantité entre celui des deux autres races, mais il est décidément inferieur en qualité; de plus, il a l'inconvénient d'être brunâtre.

Les animaux provenant de ces trois origines ont paru bien réusir en France, et le nombre en serait aujourd'hui considerable, si on avait mis à les propager le même zèle que pendant les premieres années. Mais il ne paraît pas qu'on ait trouvé un grand avantage à élever ces chèvres, et que le duvet qu'on en obtient coûte moins que celui qui nous vient par le commerce extérieur. Rien ne prouve même que nous

ayons la bonne race des chèvres thibétaines, car nous savons qu'il y en a plusieurs très distinctes dans l'Asie centrale, et que toutes ont, sous leurs longs poils, un duvet soyeux dont nos chèvres de France elles-mêmes ne sont pas entièrement dépourvues.

Une autre race de chèvres très commune dans l'Asie Mineure, oi elle est comme sons le nomide arra-queschi (chèvre noire), et qui se trouve même en Egypte, fournit aussi un duvet assez abondant, cotonneux, et d'un gris tirant sur le jaune. On obtient ce duvet en plâtrant d'une eau saturée de chaux la peau de l'animal encore garnie de ses poils. Après quelques instans, le poil et le duvet se détachent du cuir et se séparent aisement l'un de l'autre.

Ce duvet est importé brut en Europe, où, sous le nom de poind de chevron , on l'emploie à différens usages, principalement pour la fabrque des chapeaux. Marseille en tirait et en tire encore un grande quantité; c'est même pour cette ville l'objet d'un commerce assez important, et l'un des principaux objets de retour contre les produits de nos manufactures qui sont importés en Orient.

Ce n'est pas, au reste, seulement chez les nombreuses variétés de l'espèce chèvre que l'on trouve un duvet a nalogue; it en existe en plus ou moins grande abondance chez la plupart des mammifères, outre les poils droits qui d'ordinaire paraissent seuls à l'exterieur. Ces derniers sont désignes, par les naturalistes, sous le nom de poils soyeux, tandis que, sous le nom de poils laineux, on comprend ce que nous avons appelé duvet chez les chèvres, mais qui, chez d'autres espèces, étant beaucoup moins fin, ne merite plus un pareil nom.

La proportion des poils laineux et soyeux varie beaucoup d'une espèce à l'autre. Dans les moutons de nos pays tempéres, les premiers l'emportent tellement en nombre, que c'est avec peine qu'on retroave quelques poils droits; mais chez plusieurs races des pays chauds, dans le mouton du Nepaul, par exemple, dans celui de la Haute-Egypte, le poil soyeux redevient prédominant, et la laine est presque réduite à rien. Cependant au Senégal quelques uns de ces moutons à poil dur portent près de la peau une laine comparable, à certains egards, au duvet des chèvres thibétaines, et au moins aussi abondante.

Le chameau lui-même a des poils laineux assez lins, et il parait que dans quelques parties de l'Asie les femmes preument la peine de les séparer des poils grossiers pour le filer et en faire des tapis.

#### DE QUELQUES NAINS.

Parmi les hommes remarquables par leur petitesse, dont les annales de la science ont conservé le souvenir, il en est quetques uns qui ont acquis un certain degré de célébrité. Tels sont Jeffery Hudson, né en 4619; Joseph Borwilawski, gentilhomme polonais, et Nicolas Ferry, dit Bébé, né en 1741.

Jeffery Hudson fut présenté dans un pâté, à huit ans, par la duchesse de Bockingham, à la reine Henriette-Marie, femme de Charles I<sup>er</sup> d'Angleterre; à trente ans, il avait de hauteur 48 pouces anglais, qui en valent 47 des nôtres; mais, à cette époque de sa vie, il commença à grandir, et finit par atteindre dans sa vieillesse la taille de 3 pieds 9 pouces anglais (5 pieds 6 pouces). Encore jenne, au milieu d'une fête de la cour, on le vit sortir, à la grande surprise des spectateurs, de la poche d'un employé du palais, dont la taille était, il est vrai, gigantesque.

Le poète Davenant a composé en son honneur un poème intitulé la Jefferètde, où il célèbre, entre autres exploits, une victoire remportée par Jeffery contre un coq-d'inde.

En 1744, Jeffery accompagna en France la reine Henriette; un Allemand, nommé Crofts, s'étant laissé aller, sur son compte, à des plaisanteries que Jeffery ne voulut point supporter, on en vint à un duel; Crofts parut armé d'une seringue. Nouvelle fureur du nain, qui, forçant son adversaire à un combat sérieux, à cheval et au pistolet, le tua du premier coup de feu.

Jeffery mouvut en 4682, dans la prison de Westminster, où il était renfermé sous le poids d'une accusation politique.

Le nain Borwilawski, gentilhomme polonais, est célebre par la variété de ses talens; il cerivit lui-même son histoire, et sa réputation s'etendit dans toute l'Europe; il présenta, comme Jeffery, le phénomène d'accroissement de taille dans sa vicillesse.

Mais un nain qui a été un sujet intéressant d'observation pour les savans contemporains, est Béhé, né dans les Vosges, et dont le squelette est conservé dans les collections anatomiques du Muséum d'histoire naturelle. — Il était si petit, qu'on le porta au baptème dans une assiette garnie de filasse, et qu'il eut pour premier herceau un gros sabot rembourré. — Examiné à cinq ans par le médecin de la duchesse de Lorraine, il pesait 9 livres 7 onces, et était formé comme un jeune homme de vingt ans.

Il fut conduit à la cour de Stanislas, pour qui il se prit d'une grande affection, et qui à son tour l'aima singulièrement. Ce prince chercha lui faire acquerir de l'éducation; mais Bebe, bien différent des deux nains dont nous avons parlé, ne put jamais apprendre à lire; il ne sut jamais que danser et hattre la mesure. Cependant il demeura vif et gai jusqu'à l'àge de quinze aus, où sa gentillesse l'abandonna; il subit à cette époque une sorte de vieillesse prématurée, qui se termina à vingt-deux ans par sa mort. Il avait afors 55 pouces, tandis qu'il n'en comptait que 29 à quinze ans. On l'avait fiancé, vers la fin de sa vie, à une naîne, nommée Thèrèse Souvray, qui existait encore vers 1822, époque où elle vint se montrer à Paris.

## MUSÉES DU LOUVRE.

SALON DE 1854. - SCULPTURE.

LA PRISE D'ALEXANDRIE EN ÉGYPTE, BAS-RELIEF, PAR M. CHAPONNIÈRE.

MORT DE KLÉBER, GÉNÉRAL EN CHEF DE L'ARMÉE D'ÉGYPTE.

Le bas-relief dont nous reproduisons le dessin est destine à la décoration de l'arc-de-triomphe de l'Etoile. Le sujet représente la prise d'Alexandrie, un des premiers et des plus glorieux faits d'armes de la campagne d'Egypte sons Bonaparte. Kleber signala dans cette occasion son audace et son courage; il arriva l'un des premiers sur les remparts; ayant été blessé à la tête, il ne s'arrêta pas, et continua d'entrainer ses soldats. M. Chaponnière a choisi ce moment décisif du combat; on voit Kleber qui porte une main à sa tête frappée d'un coup de cimeterre, et qui, de l'autre, montrant l'ennemi, appelle les Français à le suivre. Un soldat se prépare à enfoncer sa baionnette dans la poitrine du Turc qui a biesse le général. Un jeune Egyptien nu s'elance sur le grenadier, tandis qu'un Musulman veut retenir le fusil et tombe, percé lui-même d'un autre coup de baionnette. Derrière Kleber est le porte-drapeau : ensuite on distingue un soldat qui déchire sa cartouche, un autre qui pose le pied sur le rempart, puis un autre qui fait signe à ses camarades d'accourir. Telle est la principale action de ce bas-relief. L'ordonnance en est chaleureuse, les poses sont énergiques et vraies de caractère et de dessin ; les têtes sont modelées avec sentiment. La prise d'Alexandrie fut la scène d'ouverture du grand drame de la conquête d'Egypte, dout on peut dire que la mort de Kléber fut le dénouement. Ce dernier episode étant un des plus intéressans de cette mémorable expédition, nous allons le rappeler à nos lecteurs.

Au mois d'août 1799, Bonaparte laissa le commandement de l'armée d'Egypte à Kleber; le nouveau général en chef se distingua par des prodiges de valeur et par la sagesse de son administration. La victoire d'Héliopolis renouvela les merveilles des bataïlles des Pyramides, du mont Thabor, d'Aboukir. Le grand-visir Ioussouf, vainen à Heliopolis, à peine échappé des périls du Désert, le œur gonflé de honte et de rage, revint en Syrie, et se hâta de publier des écrits où Klèber était représenté eomme un homme sans foi, un destructeur de religions. Au nom de Mahomet et du Coran, le

ministre invitait tous les bons Musulmans au combat sacré, leur rappelant que des récompenses éternelles attendent ceux qui égorgent un infidèle : il promit en outre sa protection, et de grandes récompenses à quiconque frapperait le commandant des chrétiens en Egypte. Cet appel fut entendu.



(Salon de 1834. - Prise d'Alexandrie, bas-relief par M. Chaponnière.)

Soleyman-el-Halebi se faisait remarquer à Jérusalem par son ardente piété. Agé d'environ vingt-quatre ans, il était dévoré d'une profonde mélancolie qu'entretenait dans son âme l'exaltation religieuse. Il n'hésita pas à se dévouer, et reçut un poignard de la main des agens du grand-visir. On lui donna aussi trente pièces d'argent avec un dromadaire pour faire sa route.

Arrivé au Caire, Soleyman se prépara au combat sacré par des prières et des jeunes; il suivait tous les jours sa victime, il étudiait avec soin ses habitudes, et se familiarisait avec les localités du quartier-général.

Le 14 juin 1800, Kléber, après avoir passé une revue dans l'île de Roudah, entra au Caire, et vint demander à déjeûner au général Damas, son chef d'état-major. Plusieurs officiers supérieurs, des membres de l'Institut, des chefs d'administration assistaient à ce repas. Kléber fut très gai. Lorsqu'on se fut levé de table, il prit à part l'architecte Protain, et lui proposa d'aller au quartier-général pour se concerter avec lui sur les réparations à y faire. La maison de Kléber était attenante à celle de Damas. Comme ils traversaient la galerie qui sépare les deux bâtimens, un homme assez mal vetu, profitant du moment où l'architecte était à quelque distance, s'approche du général en ehef, se prosterne avec humilité, et semble vouloir présenter un placet; Kleber, de son côté, ému de l'air de misère du suppliant, s'avance et se penche vers lui; Soleyman se relève alors, tire un poignard, et perce le général au milieu du eœur. Kléber tombe en eriant « : Je suis assassiné!» Protain aecourt, saisit le meurtrier; il vent le retenir jusqu'à ce qu'on soit arrivé; mais Soleyman le frappe de six coups de poignard. Il retourne vers Kleber, et lui fait trois nouvelles blessures; quand les convives, réunis chez le géneral Damas, arrivèrent, Kleber respirait encore; mais les secours de l'art lui furent vainement prodigués; il ne proféra plus une seule parole, et l'armée d'Egypte perdit le vainqueur d'Héliopolis. Il était né en 1754, à Strasbourg.

Les soldats, furieux, voulurent saceager le Caire et en massacere les habitans ; l'autorité des officiers ent très grande peine à les arrêter. L'assassin était caché. L'architecte Protain, après avoir repris ses sens, avait donné le signalement du meurtrier; on le découvrit dans les jardins du quartiergénéral, sous le feuillage d'un nopal touffu. Soleyman nia son crime, et il fallut, pour arracher un aveu de sa bouche, lui faire appliquer la bastonnade, suivant l'usage de l'Orient.

Les révélations de l'assassin firent comaître les instigations du grand-visir, et la complicité des ulcinas de la mosquée d'El-Heasar. Trois d'entre eux furent condamnés à avoir la tête tranchée; quant à Soleyman, la commission militaire ordonna qu'il aurait d'abord le poing brûle, et qu'il serait ensuite empalé: son corps, abandonné sur l'instrument du supplice, devait servir de pâture aux oiseaux de proie. L'exécution de ce jugement fut fixée au jour des obsèques de Kléber.

Depuis le moment où le général en ehef avait eessé de vivre, le canon tirait de demi-heure en demi-heure : la solemnité des funérailles eut lieu le 47 juin. Le convoi suivit, dans un ordre religieux, les principales rues du Caire, au bruit mesuré du canon et de la mousqueterie; il s'avança vers le camp retranché, désigné sous le nom d'Ibrahim-Bey; et là, le secrétaire de l'Institut d'Egypte, l'illustre Fourier, du haut d'un bastion qui dominait les troupes rangées en bataille, prononga l'éloge funèbre de Kléber.

Le cortége se remit en mouvement, et prit le chemin de l'esplanade de l'Institut, où Soleyman et ses compliecs devaient subir leur peine. Le jeune Syrien marchait d'un pas ferme, avec une contenance assurée, reprochant à ses compagnous la faiblesse qu'ils laissaient voir à des infidèles. Son courage ne se démentit pas un moment; et s'il répandit quelques pleurs, ee fut lor-que, dans la prison, on lui rappela sa famille.

Les trois ulemas furent d'abord décapités; puis on commença par appliquer le poignet de Soleyman sur un brasier ardent : le feu dévora ses chairs sans pouvoir lui arracher un eri; il supporta les intolérables douleurs du second supplice avec la même fermeté; ses traits se décomposèrent à peine, et lorsque le pal, lixé perpendiculairement, l'eut élevé dans les airs, il promena ses regards sur la multitude, et prononça d'une voix sonore la profession de foi des Musulmans : « Il n'y a point d'autre Dicu que Dieu, et Mahomet » est son Prophète. »

Soleyman resta vivant sur le pal pendant près de quatre heures : plusienrs fois il avait demandé à boire; les exécuteurs s'étaient opposés à ce qu'on le satisfit, disant que le breuvage arrèterait sur-le-champ les pulsations de son cœur; mais, lorsqu'ils se furent retirés, un factionnaire français, cédant à la pitié, présenta à ce malheureux de l'eau dans un vase placé au bout de son fusil. A peine Soleyman eut-il bu qu'il expira.

#### CHOIX DE COQUILLES.

Les coquillages (testacés) sont des animaux renfermés dans une enveloppe solide, qui est leur propre ouvrage, à laquelle ils adhèrent et qu'ils transportent avec eux lorsqu'ils ne sont pas privés de la faculté de changer de place. Il y a d'autres animaux qui se logent aussi dans des coquilles, mais qui ne les ont pas faites, qui n'ont aucune adhèrence avec leur demenre, qui penvent la quitter pour en prendre une autre; ceux-là ne sont pas des coquillages. Tel est, par exemple, le pagure, nommé vulgairement Bernard l'ermite ou le soldat, erustacé qui s'empare d'une coquille vide, y sejourne jusqu'à ce que cette habitation, devenant trop étroite à mesure qu'il grossit, il soit dans la nécessité de se mettre plus au large, et de chercher une autre demeure proportionnée à sa taille.

Les coquilles ne sont pas de même nature que l'enveloppe solide des crustaces ou les os des animaux vertébrés; elles ne contiennent point de phosphore, et la combustion les convertit en chaux vive et non pas en phosphate de chaux. Comme leur forme est extrémement variée, ainsi que leurs couleurs, il a fallu les classer afin d'en simplifier la description. Le nombre des valves (ralva, porte) qui les composent offrait une première division naturelle; on y a donc distingué les univalves, formées d'une seule pièce; les biralves, formées de deux; les multivalves, formées de plusieurs. Ne pouvant nous étendre sur le système de classification, nous nous bornerons à donner quelques détails de mœurs sur les coquilles représentées dans la gravure.

Taret (1), ver rongeur de diques et de vaisseaux. — Le taret est multivalve. Il s'est acquis une effrayante renommée par les dégâts que l'une des espèces de ce genre causa,

dans le XVIIIº siècle, en Hollande, dont les digues furent menacées d'une entière destruction. Les pièces de bois qui soutiennent les terres de ces remparts, élevés contre les envalissemens de la mer, furent rongées avec une telle rapidité, que la terreur d'une submersion imminente se répandit dans toute la Zélande, province dont le sol est au-dessous du niveau des eaux de la mer. Heureusement le fléau s'arrêta de lui-même sans que l'on sût à quelle cause on était redevable d'un aussi grand service.

Le taret dont il s'agit ronge les bois pour s'y loger et non pour se nourrir. Il les attaque avec deux sortes de rapes, placées à l'une des extrémites de la partie cylindrique de son enveloppe.

Une autre espèce de taret ne s'est montrée redoutable qu'aux vaisseaux, et n'a pas cuvain les digues, si ce n'est hors de l'Europe. Dans celle-ci, l'instrument de destruction du bois est placé immédiatement sur la tête de l'animal, on, plus exactement, il en fait partie. Ce ne sont plus des rapes qui agissent contre la matière végétale, mais des dents qui la rongent et la préparent pour qu'elle puisse entrer dans le canal alimentaire. Ce taret, plus long et plus gros que le précédent, vit aux dépens des bois dans lesquels il s'introduit, et les trous qu'il fait peuvent traverser les bordages les plus épais, ouvrir des voies d'eau, compromettre la sûreté des vaisseaux et la vie des équipages. Pour lui opposer un obstacle, on revêt la carène des navires de feuilles de métal.

Huitre (2).— Les coquilles de ce genre sont confinées dans les eaux de la mer. Presque toutes les espèces sont comestibles; mais leur saveur varie, dans la même espèce, suivant les parages où ils ont vecu, de même que le mérite de la chair des moutons ue dépend pas seulement de la race de ces animaux, mais aussi des pâturages qui les ont nourris



(Exposition de l'industrie nationale de 1834, 2° pavillon, n° 739. — Gravures sur envire en relief, pouvant remplacer à l'impression les gravures sur bois.)

lei, l'art vient au secours de la nature pour accroître et diversilier les jouissances des gourmets; des huitres sont enfermées dans des *parcs*, quelquefois assez loin de la plage natale; on leur offre des alimens choisis; elles changent de couleur et deviennent plus succulentes.

Horace nous a transmis les préceptes de l'épicurien Catius, qui recommandait les huîtres d'une partie de la côte au nord de l'embouchure du Tibre, dont on n'a pas su conserver la désignation précise.

Moule (5). - Autre coquillage comestible, mais moins

estimé que l'huître; ses nombreuses espèces sont répandues dans toutes les mers et dans les eaux douces dont le courant n'est pas trop rapide. Les moules moltiplient autant que les huîtres, et croissent encore plus rapidement; elles ont formé, comme elles, des bancs de roches calcaires; et, sur les côtes, elles obstrueraient promptement des voies navigables d'une largeur et d'une profondeur mediocre si l'on n'avait soin de les enlever.

Les couleurs des coquilles de moules sont peu variées : cependant quelques espèces contribuent à l'ornement des cabinets d'histoire naturelle.

Sur les côtes d'Italie, on attribue aux moules la propriété de faciliter la digestion; sur les côtes de France, elles n'offerent pas la même ressource contre les inconvéniens de la gourmandise.

Cythèrèes (4).— Celle que nous donnons parmi les trentequatre espèces est appelée la cythèrèe des comps. Sur la surface de cette jolie coquille on a cru reconnaître le tracé d'un camp en lignes brunes sur un fond blanc; les tentes y sont représentées par des triangles de diverses grandeurs.

Le nombre des espèces de cythèrees fossiles est assez grand, et on en trouve dans les roches calcaires de quelques parties de la France, quoique les espèces actuellement vivantes semblent confinées dans la mer des Indes.

Peignes (5). — Ce genre de coquilles bivalves régulières comprend plus de cent espèces.

A plusieurs égards, les peignes peuvent être comparés aux huitres; mais celles-ci sont stationnaires, fixées aux roleers, où elles s'offrent, pour ainsi dire, à cenx qui veulent en faire la récolte; au lieu que les peignes sont mobiles, s'élèvent, et viennent pirouetter à la surface des eaux, exécutent diverses évolutions que l'huitre ne pourrait imiter quand même elle serait dégagée des lieus qui la retiennent.

Autrefois les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle en Galice ne manquaient pas, à leur retour dans leur patrie, de charger leurs épaules de coquilles ramassées sur les bords de la mer, et c'est le peigne commun qu'ils choisissaient, ce qui a valu à cette coquille le nom de peigne de Saint-Jacques. Quelques espèces sont d'une forme élégante, que l'art se plait à imiter; c'est un peigne que l'on voit entre les mains de la Vénus à la coquille; les aucieus Romains mettaient sur leurs tables des peignes garnis d'argent; c'étaient leurs salières.

Arche de Noë (6). — Les arches sont des coquilles bivalves dont le genre est ainsi nommé parce que l'une de ses espèces, celle dont nous avens la gravure, présente à pen près la forme d'un valsseau sans mât ni agrès; mais un valsseau qui lui ressemblerait serait bien eeurt pour sa largeur. — L'animal qui l'habite s'attache aux rochers, au moyen de fils tendineux qu'il fait passer par une échancrure ménagée dans les valves : il peut détacher ces amarres lorsqu'il vent se transporter ailleurs. On trouve ce coquillage aux Antilles, dans la Méditerranée, sur les côtes d'Afrique et dans la mer Rouge. Les Arabes le mangent, et ce mets paraît être de leur goût.

Hélices (7). — Les hélices, nommées quelquefois limaçons, sont des animaux terrestres, répandus sur le globe en variétés très nombreuses; nous trouvons dans les certis de Pline, Aristote et autres, des détails assez circonstancies sur les caractères et les habitudes de quelques espèces. Les anciens en faisaient usage pour leur nourriture : la Lybie, la Médierranée, l'Afrique, et la Sicile surtont, leur en fournissaient en abondance. — Chez nous il est encore beaucoup de gens qui se régalent avec des limaçons. A Bordeaux, le mercredi des cendres, il se fait une promenade dans le genre de celle de Long-Champ à Paris; on se rend à pied et en équipage au petit village de Candéran, et ceux qui se piquent de fidelité aux vieux usages ne manquent pas d'y faire une partie de limaçons. Ces coquillages se vendent fort cher ce jour-là; on les accommode avec une sauce epiece, bien par-

fumée d'ail écrasé, dont le haut goût et l'odeur appétissante réreilleraient l'appétit d'un mort, disent les gens du pays. Le fait est que pour ceux qui ne reculent pas devant une gousse d'ail, des semelles de bottes bien battues et hachées, seraient avec un tel assaisonnement presquè aussi honnes que les linaçons : c'est le cas de dire qu'on mange le poisson pour sa sauce.

Cadran (8). — Une forme orbiculaire, en cône aplati, et quelques traits, dirigés vers un centre, ont fait donner à ces coquilles le nom qu'elles portent. Il fant que l'imagination prête quelque secours aux yeux et à l'intelligence pour que l'on reconnaisse un cadran solaire, même dans les espèces où les caractères génériques sont le plus saillans. Comme ces coquilles sont formées par une spirale roulée sur elle-même, elles ont au milien un ombilie, dépression qui est quelque-fois perforée. Une de ces espèces, le cadran strié (celle de notre gravure), est remarquable par la grandeur de cette ouverture. C'est dans la mer des Indes qu'on la trouve.

Les casques (9). - Le nom de ce genre annonce que, dans quelques unes des espèces qu'il renferme, la coquille ressemble à l'armure de tête des guerriers. Vingt-une espèces lui sont attribuées. Parmi les plus remarquables, citons le casque tricoté, que les Hollandais ont nommé tete de bæuf, expression que les conchyologistes allemands et français ont traduite dans leur idiome, ce qui n'a pas empêché de donner à la même espèce le nom vulgaire de fer à repasser. Cette bizarrerie apparente est expliquée de cette manière : dans le conrs de la longue vie de ce coquillage, la demeure qu'il se construit, et qui s'étend à mesure que son corps devient plus volumineux, parvient à une époque où elle a quelque ressemblance avec une tête de bœuf. Plus tard, il se forme sous cette même coquille une plaque mince qui la déborde tout à l'entour, longue d'un pied, large d'environ six pouces à une extrémité et diminuée vers l'autre; c'est alors le fer à repasseт.

Porcelaine (10 et 11). - Les nomenclateurs modernes n'ont apparenment trouvé dans ces coquilles rien de plus remarquable que le poli et l'éclat de leur surface, et les ont comparces à la porcelaine. On en trouve dans presque toutes les mers, mais les plus belles vivent entre les tropiques ; c'est là qu'elles prennent les couleurs brillantes dont quelques unes sont ornées, au lieu que celles des hantes latitudes sont plus ternes. Une espèce de ce genre avait obtenu en Afrique le privilége de servir de monnaie avant que les relations avec l'Europe n'eussent introduit l'emploi de valeufs plus réelles; e'est la porcelaine cauris, blanche on jaunâtre, de couleur uniforme, et longue de treize à quatorze lignes. Une autre espèce assez remarquable est la porcelaine que nous représentons, dont la surface paraît converte de flocons de neige sur un fond de conteur fauve. Elle a quelquefois près de trois pouces de longueur; c'est aussi une production des mers équatoriales.

Les cônes ou cornets (12). - Plusieurs espèces sont très belles, egalement remarquables par leur forme et leurs couleurs, et font l'ornement des cabinets. Cette sorte de mérite leur a fait donner des noms qui affichent les plus hautes prétentions : les titres les plus brillans, les dignités les plus eminentes ont pris place, sur les étiquettes de ces eoquilles, dans une collection bien rangée, et ce n'a pas été sans contestation que l'on est parvenu à fixer les rangs entre un aussi grand nombre de compétiteurs. Le présomptueux cedo nulli (je ne le cède à aucun) refusait de reconnaître un supérieur : mais l'impérial pouvait-il admettre un égal? Le royal cût-il pu consentir à descendre au second rang? Et le cône gloire de la mer cût-il laissé ternir son éclat en allant occuper un poste dédaigné même par le valgaire? Heureusement pour les nomenclateurs, ils ont songé à se servir des titres de la hiérarchie ecclésiastique; en laissant à part le premier, ils ont commence par nommer un cardinal, et ensuite un archeréque, un éréque, etc., suivant l'ordre des déconvertes d'espèces nouvelles. Quant aux simples varietés, elles n'ont reçu que des titres de vicaires. Dans l'ordre civil, tout ne marchait pas avee autant de régularité : on n'a adjugé qu'an hasard les noms de gouverneur, de commandant, d'ambassadeur, etc.; mais, après avoir épnisé la liste des hautes fonctions, il restait encore à faire le partage du tiers-état, et les faiseurs de nomenelatures n'auront certainement pas rénssi à contenter tout le monde.

Ce genre de coquilles comprend un très grand nombre d'espèces dont quelques unes admettent beaucoup de variétes. On en reconnaît neuf principales dans le fameux cedo nulli; autant dans le cône amiral; le cône drap d'or en a douze, etc. Les belles conleurs qui décorent les espèces les plus précieuses dépendent de quelques circonstances et de l'adresse du préparateur. Il faut que les coquilles soient depouillées de leur épiderme peu de temps après la mort des habitans qu'elles renfermaient, et, s'il se pent, immédiatement après que le coquillage a été tiré vivant du fond de la mer; plus cette opération est differée, plus l'éclat des conleurs se ternit. Il n'est donc pas surprenant que les coquilles pourvues de toutes les perfections qu'elles peuvent réunir soient très rares et d'un prix très élevé. On cite un cône cedo nulli qui, au commencement da xviiie siècle, fut vendu plus de mille francs de notre monnaie; quelques espèces, encore plus rares et non moins belles, coûteraient aujourd'hui plus de trois fois autant.

Les animaux logés dans des cônes sont encore peu connus. Une seule espèce de ces coquilles habite la Méditerranée; toutes les autres paraissent confinées entre les tropiques, ou ue s'étendre que très peu sur les côtes au-delà de la zoue torride.

La mémoire, comme les livres qui restent long-temps renfermés dans la poussière, demande à être déroulée de temps en temps; il faut, pour ainsi dire, en seconer les feuillets, afin de la trouver en état an besoin.

SÉNÈQUE.

Altération du verre. — Le verre subit à la longue une altération que l'on pent renarquer sur les vitres des vieilles maisons; c'est surtont dans les lieux humides et habituellement chauds, comme dans les écuries, que l'altération est le plus rapide. Le verre se recouvre d'une foule de petites écailles brillantes, qui finissent par lui enlever toute sa transparence, et lui donnent le même aspect que s'il était endnit par-derrière d'un vernis métallique. Cela se remarque surtont dans les vases antiques retirés des fouilles : on dirait, à les voir, qu'ils sont remplis d'argent-vif.

Mais le verre peut être altéré d'une manière beaucoup plus rapide : en le faisant bouillir dans l'eau pendant long-temps, une portion est décomposée, et vers le fond du vase on aperçoit un dépôt très blanc de silice qui occupe un assez grand volume. Ce dépôt peut s'accroître beaucoup en prolongeant l'ébullition de l'eau. — Les alchimistes ont observé ce plué-nomène, que la chimie actuelle explique très simplement; mais ils croyaient y voir la transformation de l'eau en pierre, et, tonjours préoccupés de l'idée de fabriquer l'or, de découvrir la pierre philosophale, ils trouvaient dans ce fait un encouragement pour leurs recherches.

De l'exercice du corps. — Le bœuf dit un jour au chameau, son compagnon de voyage, et qui refusait de le sonlager d'une partie de son fardeau : « Eli bien! tu me porters bientôt, moi et toute ma charge. » Il succomba à la fatigue, et sa prédiction s'accomplit. — C'est ce qui arrive à l'àme lorsqu'elle refuse de se prèter aux sonffrances et aux besoins du corps; forcée alors d'abandonner les livres, l'étude et ses exercices ordinaires, elle partage nécessairement

les donleurs et les fatigues du corps. C'est donc avec raison que Platon nous conseille de ne point exercer le corps sans l'âme, ni l'âme sans le corps, mais de les faire marcher de concert et du même pas, pour ainsi dire, comme deux coursiers attelés à un même char. PLUTARQUE

Un tableau de Gérard Dow, à Amsterdam. - On remarque dans le Musée royal d'Amsterdam un tableau de Gérard Dow, représentant un intérieur d'école éclairé par einq lumières différentes. Le maltre, assis à son pupitre, réprimande un écolier, tandis qu'une jeune fille récite sa leçon; près d'elle on voit un sablier et une chandelle qui éclaire ce groupe. A droite, une antre jeune fille, debout, tient une lumière et cause avec un jeune garçon qui écrit sur une ardoise. Sur le devant du tableau se trouve une lanterne entr'ouverte, et qui donne de singuliers effets de lumière; dans le fond du tableau on aperçoit plusieurs écoliers travaihant autour d'une table sur laquelle est une chandelle; enfin un autre écolier descend un escalier, tenant à la main une autre chandelle. Il serait impossible de rendre compte de l'impression que produit cette étrange composition, où l'artiste s'est créé à plaisir des difficultés qu'il a surmontées avec un bonheur et avec une habileté extraordinaires.

### POÈTES CONTEMPORAINS.

M. ALPHONSE DE LAMARTINE. — SA VIE. — DESCRIPTION DE SA MAISON DE CAMPAGNE.

De tous les poètes célèbres de notre époque, M. de Lamartine est celui sur lequel il existe le moins de renseignemens biographiques; quand nous avons voulu donner à nos lecteurs quelques détails sur sa vie, nous avons dù consulter le beau travail inséré par M. Sainte-Beuve dans la Bruue des deux Mondes sur l'auteur des Méditations et des Harmonies.

M. Alphonse de Lamartine est né à Màcon, tout à la fin de 90 ou au commencement de 91. Son grand-père avait exercé autrefois une charge dans la maison d'Orléans, et s'était ensuite retiré en province. La révolution frappa sa famille comme tontes celles qui tenaient à l'ordre ancien par leur naissance et leurs opinions : les plus reculés souvenirs de M. de Lamartine le reportent à la maison d'arrêt où on le menait visiter son père. Au sortir de la Terreur, et pour traverser les années encore difficiles qui suivirent, ses parens vécurent confinés dans cette terre obscure de Milly que le poète a chantée et décrite dans l'Harmonie intitulée : Milly, on la terre natale. Il passa là avec ses sœurs une longue et innocente enfance, libre, rustique, sous les yeux d'une mère aussi distinguée par les qualités du cœur que par l'esprit. Il laissa cette vie domestique pour aller à Belley, au collège des Pères de la Foi; moins heureux qu'à Milly, il y trouva cependant du charme, des amis qu'il garda toujours, des guides indulgens et faciles. Après le collège, vers 1809, il vécut à Lyon, et fit, des ce temps, un premier et court voyage d'Italie. « Il fut ensuite à Paris, raconte M. Sainte-» Beuve, versifiant beaucoup dès lors, jusque dans des lettres » familières, songeant à la gloire poétique, à celle du théâtre » en particulier; d'ailleurs assez mécontent du sort, et trou-» vant mal de quoi satisfaire à ses goûts innés de noble ai-» sance et de grandeur. »

En 4815, la santé de M. de Lamartine s'altéra; il revit l'Italie. Un certain nombre de vers des Méditations, et beaucoup de souvenirs dont le poète a fait usage par la suite, datent de ce voyage. La clutte de l'empire et la restauration apportèrent de notables changemens dans la destince du poète. Il n'avait jamais servi l'empire. En 1814 il entra dans une compagnie de gardes-du-corps. Mais, après les Cent-Jours, il ne reprit point de service.

Tels sont les principaux évènemens qui précédèrent l'ap-

parition des Méditations poétiques, dans les premiers mois de 1820.

Le succès soudain qu'elles obtinrent fut l'un des plus éclatans du siècle depuis le Génie du Christianisme. Le nom de l'auteur, qui ne se trouvait pas sur la première édition, devint instantanement glorieux. Docile aux désirs de sa famille, M. de Lamartine profita de sa réussite pour mettre un pied dans la carrière diplomatique, et il fut attaché à la légation de Florence. La renommée, un héritage opulent, un mariage conforme à ses inclinations, tout lui arriva presque



(Saint-Point, près Macon, maison de campagne de M. de Lamartine.)

à la fois. Les secondes Méditations publiées en 1825 furent suivies de la Mort de Socrate, et du dernier Chant d'Harold. Dans ce poème sur Byron, M. de Lamartine ayant apostrophé avec énergie l'Italie sur sa décadence et son esclavage, fut provoqué en duel par le colonel Pépé; le poète fut blessé au bras. Il revint à Paris, après sept ans d'absence. En 1850 eut lieu sa réception à l'Académie française; et dans la même aunée, quelques mois avant la révolution de juillet, on publia ses Harmonies poétiques et religieuses.

M. de Lamartine a été envoyé à la chambre des députés par les électeurs de la ville de Dunkerque ; son élection a eu lien l'année dernière, tandis que le poète parcourait l'Orient,

on il a perdu sa fille unique.

Notre gravure représente la maison de campagne de M. de Lamartine, Saint-Point; il a chanté cette retraite dans ces vers de ses Harmonies, adressés à M. Victor Ilugo:

> Je sais sur la colline Une blanche maison; Un rocher la domine, Un buisson d'aubépine Est tout son horizon

Là jamais ne s'élève Bruit qui fasse penser; Jusqu'à ce qu'il s'achève On peut mener son rève Et le recommencer.

Le clocher du village Surmonte ce séjour, Sa voix, comme un hommage, Monte au premier nuage Que colore le jour!

Aux sons que l'écho roule Le long des églantiers , Vous voyez l'humble foule Qui scrpente et s'écoule Dans les pieux sentiers.

La fenêtre est tournée Vers le champ des tombeaux, Où l'herbe moutonnée, Couvre, après la journée, Le sommeil des hameaux. Plus d'une fleur muance Ce voile du sommeil; Là tout fut innocence, Là tout dit : Espérance! Tout parle de réveil!

Paix et mélancolic Veillent là près des morts, Et l'âme, recueillie, Des vagues de la vie Croit y toucher les bords!

### ADMINISTRATION DU MAGASIN PITTORESQUE.

Avis. — Plusicurs réclamations ont été de nouveau adressées à l'administration du Magasin pittoresque par des personnes qui déclarent avoir compté le prix de leur souscription aux nommés ROYER, FAIDEAU, PICHARD, LACROIX (Sans indication de domicile), Cassmura, demeurant rue [Vivenne, n° 12, et Vaillant, et se plaignent de nepas recevoir de livraisons.

Les nommés Royer, Faidean, Pichard, Laeroix, Casimir et Vaillant n'ont jamais été intéressés dans l'opération du Magasin pittoresque, et n'ont reçu de l'administration aucune mission de recueillir des abonnemens.

Le Gérant du Magasin pittoresque a l'honneur de rappeler au publie qu'il ne doit avoir aucune confiance dans les personnes qui se présentent à domicile pour recueillir des abonnemens, soit à Paris, soit dans les départemens. Les abonnemens peuvent toujours se faire, à Paris, au bureau de l'administration, rue du Colombier, n° 30, et chez tous les hbraires sous leur propre responsabilité;

Dans les départemens, chez les principaux libraires et dans les cabinets de lecture;

Chez MM. les directeurs des postes,

Les agens des compagnies d'assurances,

Les directeurs des messageries , Les percepteurs des contributions directes ,

Les employes de l'euregistrement et des domaines, des recettes générales et particulières des finances, des préfectures, sous-prefectures et mairies.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, près la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardière, que du Colombier, nº 50.

LE PUITS DE MOISE, A DIJON (Département de la Côte-d'Or).



(Le Puits de Moise.)

Ce monument curieux de l'architecture et de la sculpture | quable à la fois sons le rapport du style et de la position. du moyen âge, n'est que le débris d'une construction plus complète; c'était le piédestal d'une croix de pierre richement ornée, qu'on a détruite au temps de la révolution de 89. Il était placé dans le milien de la cour du cloître de la Chartrense de Dijon, et élevé sur une pile de pierre, qui formait le centre d'un puits de vingt-deux pieds de diamètre. Ce puits avait d'abord pris le nom de Puits des Prophètes, à cause des statues qui en ornaient le centre; plus tard on le nomma seulement Puits de Moise, parce que la figure du législateur des Hébreux était la plus remar-

Le piédestal de la croix conserve encore aujourd'hui ce dernier nom, quoique l'excavation qui entourait la pile ait été comblée depuis que le monastère a changé de destination et est devenu une propriété privée.

Le mur circulaire que l'on voit autour du puits était destiné à supporter une toiture qui garantissait le monument des injures de l'air.

Le Hollandais Claux Sluter, célèbre ymagier, qui a attaché son nom an magnifique tombeau du duc Philippe, est aussi l'auteur des sculptures qui ornaient le Puits de Moïse. Les six statues qui subsistent encore donnent une noble idée du talent de cet artiste. Elles portent un caractère de grandeur et de vérité très remarquable, et, dans la facilité des attitudes, dans la force de l'expression, dans le mouvement des personnages, on retrouve cette naîveté préceuse qui distingue l'art de cette époque. Toutes les sculptures, ainsi que la partie architecturale du monument, étaient rehausseus de couleurs et de donnes qui devaient en augmenter singulièrement la magnificence. — Le monument, commencé en 1596, ne fut achevé qu'en 1402.

Pour récompenser le génie de Claux Sluter, dont les œuvres avaient enriehi la Chartreuse de Dijon, l'abbé de ce monastère lui donna, par lettres notariées du 6 avril 1404, « une chambre, près du refectoire, pour qu'il y eût sa de» mourance et aisance, pour lui et son varlet, et avec ce, » sa vie durant, vingt-huit michottes chascun dimanche, » et chascun jour de la sepmaine une pinte et demys du vin » du couvent, mesure de Dijon; et pareillement sa pitance » comme l'un des chanoines. » — Heureux artiste!

Les paresseux ne font jamais que des gens médiocres, en quelque genre que ce soit. Voltaire.

# PRODUCTION ET CONSOMMATION DES GRAINS EN FRANCE.

C'est un préjugé généralement répandu en France, que notre territoire produit assez de grains en une récolte pour nourrir ses habitans pendant deux ou trois aus. Ce préjugé tomberait de lui-même, si on observait qu'une telle abondance donnerait, au bout de deux ans seulement, un excedant de deux à quatre années sur la consommation, excédant qui augmenterait tellement à la suite de sept ou huit années fertiles, comme cela s'est vu de 4819 à 1826, que le prix des grains serait avili, au point qu'il faudrait renoncer à leur culture. Cette erreur est d'autant plus fâcheuse, que, dans les temps de cherté, le peuple acense les boulangers, les blatiers et les fermiers de produire, par leurs manœuvres, sur les grains, la hausse qui se manifeste dans les marches, et qu'il ne croit pas que les mauvaises récoltes sont la seule cause de cette hausse. Alors ont lieu ces scènes de désordre qui forcent le producteur à conserver son ble, qui empêchent le blatier de se livrer à son commerce habituel, et bientôt une simple cherté se change en disette. La crainte a des effets si rapides, que, suivant un économiste, si la récolte manque d'un dixième, le prix des bles augmente de trois dixièmes; pour deux dixièmes, de huit dixièmes; pour trois dixièmes, de seize dixièmes; pour quatre dixièmes, de vingt-huit

La France contient 25,000,000 hectares de terres labourables, sur lesquels 8,600,000 seulement sont ensemencés annuellement en froment, seigle et méteil, pour produire, à raison de 12 hectolitres par hectare, 105,200,000 hectolitres. La consommation annuelle de chaque individu étant de 2 hectolitres et demi, et la population pouvant s'estimer à 53,000,000 habitans, c'est \$2,500,000 hectolitres que l'agriculture doit fournir tous les ans, non compris les 15,000,000 hectolitres pour les semences, la portion donnée aux animaux, celle qui peut s'avarier dans les greniers, et celle qui est employée pour différens usages, tels que la colle, l'amidon, etc., etc. Comme on le voit, ce qui reste à la fin de l'année doit être fort minime. Ce résultat n'est qu'une moyenne prise sur un certain nombre d'annècs; car il faut conclure des calculs de Turgot, de Lavoisier, de Chaptal, et d'un mémoire inséré dans le Moniteur, que notre sol ne récolte de ble au-delà de la nourriture de ses habitans que pour quinze jours dans les années ordinaires, pour vingt-sept dans les bonnes, et cinquante-six dans les années très bonnes. La consommation moyenne, que nous avons portée ci-dessus à 2 hectolitres et demi ou 575 livres, n'est pas la même pour les villes et pour la campagne. A Paris, un habitant con somme une livre de blé seulement par jour, tandis que, dans les campagnes, il faut plus d'une livre et demie par individu. Ce qu'il y a de très remarquable, c'est que dans l'Italie ancienne, d'après les recherches de M. Dureau de la Malle, il y avait à peu près le même rapport entre la consommation des familles urbaines et rurales; seulement, pour les mes comme pour les autres, la moyenne était plus grande qu'anjourd'hui, ce qui tenait à l'imperfection des procédés de moature et de panification, ainsi qu'à la moins grande variété d'alimens. Pour les villes, la moyenne individuelle était par jour de deux livres de blé, et pour la campagne, elle s'élevait jusqu'à deux livres trois quarts.

Il est rare qu'en France, d'après M. Costaz, dans son Histoire de l'administration, le prix de l'hectolitre de froment monte à 24 fr., et surtout qu'il s'y maintienne; comme on peut le voir par le tableau suivant:

La prix moren de l'hestelitus de frement a étà

| - 1 | re bux | ш   | оу  | en | l ( | ıc | 1 ne | ctonnre  | de froment a | ere |          |          |
|-----|--------|-----|-----|----|-----|----|------|----------|--------------|-----|----------|----------|
| £n. | 4800,  | , ( | ſė. |    |     |    | 24   | f. 50 c. | En 4816, de  | e   | <br>28   | f. 31 c. |
|     | 4801.  |     |     |    |     |    | 24   | 59       | 1817         |     | 56       | 16       |
|     | 1802.  |     |     |    |     |    | 24   | 16       | 4818         |     | <br>24   | 65       |
|     | 1805.  |     | ,   |    |     |    | 18   | 81       | 1819         |     | . 48     | 42       |
|     | 1804.  |     |     |    |     |    | 20   | 18       | 4820         |     | <br>. 19 | 43       |
|     | 1805.  |     |     |    |     |    | 20   | 18       | 4821         |     | <br>. 17 | 79       |
|     | 4806.  |     |     |    |     |    | 20   | 48       | 4822         |     | <br>. 43 | 89       |
| ٠   | 1807.  |     |     |    |     |    | 48   | 60       | 4823         |     | . 17     | 52       |
|     | 1808.  |     |     |    |     |    | 16   | 67       | 1824         |     | . 46     | 52       |
|     | 1809.  |     |     |    |     |    | 15   | 17       | 4825         |     | <br>45   | 74       |
|     | 1810.  |     |     |    |     |    | 49   | 61       | 4826         |     | <br>. 14 | 81       |
|     | 4811.  |     | ,   |    |     |    | 26   | 15       | 1827         |     | <br>. 18 | 21       |
|     | 1812.  |     |     |    |     |    | 54   | 54       | 4828         |     | <br>22   | 03       |
|     | 4813.  |     |     |    |     |    | 22   | 51       | 1829         |     | <br>22   | 59       |
|     | 1814.  |     |     |    |     |    | 17   | 73       | 4850         |     | <br>21   | 17       |
|     | 1815.  |     |     |    |     |    | 19   | 53       | 1851         |     | <br>22   | 09       |
|     |        |     |     |    |     |    |      |          |              |     |          |          |

Ce qui donne 20 fr. 95 c. pour la moyenne du prix de ces trente-deux ans. D'où l'on peut conclure qu'aussitôt que le froment a atteint ce taux, les producteurs ont intérêt à vendre, car il y a 49 à parier contre 45, d'après notre tableau, qu'il ue dépassera pas ce prix.

Quand les récoltes sont abondantes, le blé tombe à bas prix; quelques exportations ont lieu; les classes pauvres se nourrissent plus largement; on donne les menus grains aux animaux; on élève plus de bestiaux; on engraisse des volailles ; les fermiers riches forment des greniers pour attendre un moment plus favorable à la vente; les villes qui ont des greniers d'abondance on des réserves les appprovisionnent; et de cette manière, le prix des céréales se soutenant un peu, l'agriculteur pent encore retirer ses avances. Si les récoltes sont manyaises, les classes panyres, averties par la hausse, ménagent davantage le pain; elles font des mélanges avec les menus grains; elles se reportent sur les ponimes de terre, le mais, les châtaignes, etc., etc.; au lieu d'élever des bestiaux ou des volailles, on les vend; les villes ouvrent leurs réserves; les fermiers s'empressent de vider leurs greniers, pendant que les négocians des ports de mer font venir des chargemens de grains des pays de grande production, comme la Sicile, la Sardaigne, la Barbarie, la Crimée, le nord de l'Europe et l'Amérique septentrionale.

On jugera de l'importance du commerce des céréales en France, quand on saura que la valeur moyenne des ventes annuelles est de 1,600,000,000 fr. La plus grande disette de nos jours, qui est celle de 4817, fut l'année la plus favorable aux producteurs. Ils vendirent pour 4,995,554,000 fr. de grains, le froment ayant atteint le prix moyen annuel e 56 fr. 16 c. l'hectolitre, taux tout-à-fait extraordinaire si l'on examine le tableau que nous avons joint à cet article.

Abandonner, — Le mot ban était employé en France pour désigner une proclamation publique. Bannir avait alors le seus d'aumoncer, et c'est par extension qu'on a pu appeler banni, celui qui était cliassé du pays à son de trompe, ou

qui s'exilait lui-nôme en voyant sa tête mise à prix. Plus tard, ban signifia toute chose publique, ou livrée à tous. Alors, donner une chose à ban, ce fut la laisser à la discrétion du public. Et c'est ainsi que de trois mots à ban donner, on en fit un seul, abandonner, dont on se servit pour indiquer qu'on mettait à la merci de qui le voudrait l'objet qu'on avait quitté.

### COMBATS DANS L'ILE DE JAVA.

COMBATS DE CAILLES. — DE GRILLONS. — DE CERFS-VOLANS. — COMBATS DU TIGRE ET DU BUFFLE. — CRIMINELS CONDAMNÉS AUX BÈTES.

Nous avons déjà décrit , d'après un voyage récent , les combats de coqs, qui sont le principal amusement des habitans des lles Philippines (voyez 1855, page 78). Ce goût , ou plutôt cette passion , est générale dans tout l'Archipel indien; mais le coq n'est pas le seul animal dont on se plaise à admirer la colère et le courage. A Java on fait combattre aussi les cailles; et ce qu'il y a de singulier, c'est que l'on dédaigne , pour cet amusement , le mâle, qui est trop petit et trop timide, et que l'on recherche les femelles, dont le caractère irascible et le courage procurent aux amateurs de ces jeux cruels de plus vives jouissances.

Le grillon lui-même, malgré sa petitesse, est souvent exeite au combat. On place deux de ces animaux en présence, et on parvient à les mettre aux prises en les titillant avec des brins d'herbes. C'est souvent sur le courage et la force de pareils combattans que des insulaires ne craignent pas de risquer des sommes considérables. Au reste, la puérilité des Javans est poussée si loin dans leurs jeux, qu'ils exposent quelquefois des fortunes entières sur la direction d'un cert-volant de papier. Le but des efforts de chaque joueur est de détruire le cordon de son adversaire. Aussi voit-on, sur une petite ville, einquante, soixante cerfs-volans, qui luttent l'un contre l'autre.

Mais il y a d'autres combats destinés aux divertissemens publies; ce sont ceux des animaux féroces; le combat du tigre royal contre le bufile est le plus recherché.

Le buffle et le tigre sont introduits dans une cage faite de forts hambous, et d'environ dix pieds de diamètre; leur première rencontre en ce lieu étroit est terrible; le buffle est l'assaillant, et pousse avec violence son adversaire contre les barreaux, où il cherche à l'écraser; tandis que le tigre essaie de sauter sur la tête et le dos du buffle. Après le première choc il y a ordinairement une riposte. — M. Crawfurd fut témoin d'un combat où le buffle écrasa le tigre au premièr bond.

D'après Stavorinus, chef d'escadre de la république batave (de 1768 à 1778), les deux animaux sont transportés dans une vaste plaine, garnie tout autour d'un quadruple rang de Javans armés de piques. - Lorsque tout est prêt, on ouvre par le haut la cage du bufile, et on l'excite avec des orties dont la pique est si insupportable que leur contact exciterait une fièvre de rage chez l'homme le plus impassible; quant an tigre, on le provoque en le piquant avec des bâtons pointus, en l'incommodant par des tourbillons de fumée, et en lui jetant de l'eau bouillante. - Les Javans qui sont charges du périlleux emploi de faire sortir les animaux de leur cage, ne peuvent quitter la place qu'après avoir plusieurs fois salué le prince, qui leur fait signe alors de se retirer pour aller se placer dans les rangs des autres gardes ; il ne leur est cependant permis de le faire que d'un pas fort lent, et jamais en courant.

Il n'y a pas eneore long-temps que l'on faisait combattre contre des tigres les criminels condamnés à mort. On commengait par frotter le corps de ces malheureux de curcuma; on les revétait ensuite d'une petite camisole jaune, et on les armait d'un poignard; après quoi ils étaient exposés dans l'arène. Stravorinus rapporte un évènement singultet arrivé à un criminel condamné à être dévoré par les tigres. Lorsque ce pauvre diable fut jeté dans la fosse, il eut le bonheur de tomber à ealifourchou sur le dos du plus grand tigre, sans que cet animal, qui parut fort effrayé, lui fit le moindre mal; tandis que les autres n'osèrent point l'attaquer.— Il dut néanmoins perdre la vie, le prince ayant commandé qu'on le tuât.

En 4842, deux hommes furent exposés aux bêtes par ordre du sultan de Yngyukerta. On donna à chaenn d'enx un poignard (kris) dont la pointe était émoussée; on ouvrit une cage d'où s'élança un tigre. Le premier des crininels fut bientôt mis en pièces; mais le second comhatit pendant près de deux heures avec un tel bonheur, qu'il tua son adversaire en le frappant plusieurs fois sur la tête, sous les yeux et sous les oreilles. On jugea que le ciel avait ainsi manifesté l'innocence de cet homne; non seulement il obtint sa grâce, mais il fut élevé au rang de mautri, pour l'indemniser des dangers qu'il avait courus.

Maintenant ces cruels amusemens ne se renouvellent presque plus; ils ont mème, en général, été abolis par des traités avec les Européens, ainsi que la mutilation er la torture.

Lapis lazuli, bleu d'outremer. - La pierre d'azur, ou lapis lazuli, est le mineral qui fournit la couleur bleue, si précieuse en peinture, et connue sous le nom d'outremer. Les plus beaux échantillous se trouveut en Perse, en Chine, et dans la grande Bucharie, ordinairement en masses conlées, et éparses; quelquefois il est mélangé avec d'autres minéraux. Il est d'un bleu d'azur foncé, d'un grain fin, et tout parsemé ou veiné de petites paillettes brillantes d'un jaune d'or. Ces paillettes sont du sulfure de fer. Le lapis est susceptible de recevoir un beau poli, et quoiqu'il soit rare et d'un haut prix dans le commerce, il entre assez souvent dans la composition des riches mosaïques. Il est assez dur, eassant, et il raie le verre; mais les acides minéraux le décomposent, et finissent par le réduire en gelée. Quoique sa nature chimique soit assez bien connue, on ignore encore à quoi l'on doit attribuer sa couleur. On l'a trouvé composé de silice, de soude, de soufre, d'alumine, de quelques traces d'eau, et d'un peu d'oxide de fer; mais aucune de ces matières ne pouvant produire la coulcur blene du lapis, il faut en conclure, ou que ce principe colorant est échappé jusqu'à ce jour à l'analyse, ou qu'il résulterait d'un mode particulier d'aggrégation entre les principes constituans du minéral.

Ponr approprier le lapis aux usages de la peinture, on lui fait subir quelques préparations. Lorsqu'on le plonge dans un bain de vinaigre, après l'avoir fait chauffer jusqu'au rouge, et qu'il n'éprouve aueune altération, il est considéré comme étant de honne qualité. On répète plusieurs fois cette immersion, qui le rend plus facile à pulvériser, puis on rédult cette poudre en pâte avec de l'huile de lin, de la résine et de la cire, et l'on pétrit sons l'ean cette pâte enfermée dans un linge. La première eau de lavage est grise, et doit être jetée; la deuxième, qui est d'un très bean bleu, laisse déposer l'outremer, que l'on recueille et que l'on met sécher; enfin la dernière eau ne donne plus qu'un produit peu coloré, connu sous le nom de ceudres dans les arts.

L'ontremer est de toutes les conleurs bleues la plus belle, et celle qui résiste le mieux aux causes ordinaires d'altération; les vieux tableaux nous en offrent la preuve. Son emploi ne remonte pas à une époque très reculée. Les anciens ne la commaissaient pas, et se servaient des bleus de cobalt (bleu d'émail) et de montagne (cuivre carbonaté bleu). Le premier n'éprouve pas d'altération dans l'acide nitrique (cau-forte), le deuxième s'y dissout en le verdissant, tandis que l'outremer y blanchit. Le bleu d'outremer, que l'on ven-

dait autrefois 400 francs l'once, est encore d'un assez haut prix, quoique sa valeur ait beaucoup diminné depuis quelques années. On doit attribuer cette baisse à la découverte d'un outremer fabriqué de toutes pièces, et dont la préparation est un secret qui appartient encore à son inventeur, M. Guimet. En démolissant un four à soude, il y a environ vingt ans, M. Tassaert trouva qu'il s'y était produit un bleu identique avec celui du lapis. Rappelé à l'attention publique par la Société d'encouragement, ce fait fut l'occasion des recherches de M. Guimet, couronnées en 4828 par un succès complet. — Précédemment on suppléait déjà à l'outremer, dans la plupart de ses usages, par le bleu Thénard.

# CHATEAU DE TANCARVILLE. (Département de la Seine-Inférieure.)

Les ruines de ce château, jadis l'un des édifices les plus considérables de la féodalité, sont éloignées d'une lieue environ de Quillebeuf, et de deux lieues seulement de Lillebonne qui fut long-temps la résidence favorite des dues de Normandie et en partieulier de Guillaume-le-Conquérant. Le voisinage de cette résidence donnait naturellement aux sires de Tancarville une haute influence, et par suite, les exposait à l'envie et aux attaques des seigneurs d'alentour.

On trouve une relation naïve d'une de ces grandes inimitiés, si fréquentes au moyen-âge, dans un ouvrage intitulé: « Les croniques de Normendie, lesquelles ont esté de nonveau corrigées à la vérité, esquelles sont contenues les veillances et proesses des ducs, barons et seigneurs de la noble duché de Normendie, etc. Rouen, Richard Mace, in-4°, goth., sans date. » En voici un extrait :

a Au temps du roy Philippe-le-Bel, après ce que le chevalier au Verd Lyon eut conquis le roy d'Arragon, il y eut grant discètion entre deux grands barons de Normendie; c'est assavoir le sire de Harcourt, et le chambellan de Tancarville, ponr cause d'ung moulin, et à prendre la possession cut grant debat. Le Tort de Harcourt (on l'appelait le Tort à cause de quelque difformité naturelle), lui et XL de ses gens armez, battit et naura les gens au diet chambellan de Tancarville, et par force il eut la possession du diet moulin. Quant le chambellan de Tancarville secut que ses gens estoyent villennéz, il fit semondre ses hommes et ses amis,



(Vue du château de Tancarville.)

et vint arriver à bien III cents hommes armez à Lyslebonne, où estoyent le sire de Harcourt, et le Tort son frère. Là vint courir le chambellan, qui cria au seigneur de Harcourt que. qui lui ouvriroit le ventre, on y trouveroit une fourelle à Fyès. Le sire de Harcourt le desmentit, et là y eut grant assault, car le seigneur de Harcourt yssit aux barrières avec ses gens, et bien se deffendirent; et eut gens tuez d'ung costé et d'autre. Le roy ouyt parler de ce descord. Si les enuoya adjourner par messire Enguerran de Margny, à comparir devant lui. Or advint que, ainsi comme ils alloient en course, le sire de Harcourt trouva le chambellan contre un mur. Le sire de Harcourt lui courut sus et lui creva ung wil, et puis s'en retourna à ses gens. Quant le chambellan fut guéry, il alla vers le roy, et appela de gage le sire de Harcourt. Monsieur Charles de Valois, le frère du roy, aimoit moult le diet sire de Harcourt, et le plega. Si vint en court messire Enguerran de Margny, grant conseiller du roi, qui dist |

que le sire de Harcourt avoit fait trahison. Monsieur Charles dist que non ; messire Enguerran de Margny desmentit Monsieur Charles , donc après le comparut si chier, que il en fut pendu jà soit qu'il fut Prendhomme. La bataille fust aiugiée, et vint le sire de Harcourt an champ armé de fleurs-de-lys , et se combattirent ces deux barons très fièrement. Le roy d'Angleterre et le roy de Navarre , qui là estoyent présens , prièrent au roy de France que la bataille cessast, et que dommage seroit se deux si vaillaus hommes comme ilz estoient , s'entretuoyent. Done fut crié ho! de par le roy de France , et furent tous deux faitz contens , et par les dicts roys fut la paix faicte d'eulx deux. Et fut environ l'an MCCC. »

Il n'est resté du château que quelques parties de hâtimens habitables , des fossés desséchés , et des tours couvertes de monsses et de lierre. L'épouse d'inn des maréchaux de l'empire, madame la duchesse d'Albufera, a voulu restaurer ces ruines; pent-être les difficultés d'une entreprise aussi dispendieuse ont-elles di faire renoncer à ce projet. Les pauvres habitans des chaumières groupées sur le rivage donnent tous les aus l'hospitalité à de jeunes artistes, qui séjournent dans ce délicieux paysage pour faire quelques études, et se reposer de la vie aride et laborieuse de Paris.

BIBLES DE SAINT LOUIS ET DE CHARLES V.



Le xive et le xve siècle furent les plus beaux temps des manuscrits; les deritures étaient belles et riches en ornemens; les dessins, presque toujours gracieux et nobles; les rignettes et les miniatures, éclatantes de couleurs, et admirables par le sentiment qui y était exprimé.

Nous avons dit que Charles V fonda la première bibliothèque, et répandit le goût des livres parmi les hommes de son temps (v. t. 1er, p. 259); ce goût lui survécut. Sous le malheureux Charles VI, la bibliothèque fut abandonnée, on ne pensa plus à l'angmenter; mais plusieurs seigneurs firent des collections de livres: l'une des plus belles fut rassemblée par Jean, duc de Berry, oncle de Charles VI. Elle se composait de près de deux cents volumes, recueillis tant en son château de Melun qu'à ses hôtels de Bourges et de Paris.

Dans l'inventaire fait après sa mort, on remarque des ouvrages latins, tels que Maxime, Suétone, Ovide, Tite-Live, et beaucoup d'ouvrages de Christine de Pisan, envoyés à estraine le premier jour de janvier.

Le fac-simile que nous donnons en tête de cet article, et ou chacun peut lire: « Ceste Bible fut à monseigneur saint Loys, jadis roy de France... Flamel, » se trouve aux der-

nières pages de la Bible de Louis IX. Sur une des feuilles blanches qui sont au commencement, l'on trouve une autre inscription ainsi conçue : « Ceste Bible est à monseigneur le due de Berry... Flamel »; elle est écrite de la même main et dans le même genre.

Le volume entier, de format in-12, est écrit avec une finesse et une uniformité vraiment remarquables. L'ouvrage est divisé en deux colonnes souvent séparées par une ligne admirablement historiée, qui va s'étendant et enca drant la page. Cet ouvrage, qu'on ne touche qu'avec respect à cause de sa heauté, est celui-là même où Louis IX cherchait des consolations pour supporter tous les malheurs qui l'accablaient sur une terre étrangère.

Dans l'inventaire fait à la mort du duc de Berry, on ne trouve pas cette Bible; peut-être a-t-elle été enlevée lorsque le beau château de Bicétre, qui appartenait à ce prince, fut pillé par les Parisiens, commandés par Legoix.

Flamel (Jean), qui signa le fac-simile que nous donnons, et déclare que ce livre appartenait au due de Berry, était un des luit secrétaires de ce prince.

Une autre Bible, plus curieuse encore, faisoit partic de la collection du duc de Berry; c'est celle de Charles V; elle est en français, écrite sur deux colonnes, avec quelques vignettes remarquables seulement par leurs naivetés.

Elle est de 1563; le fac-simile que nous donnons porte : « Ceste Bible est à nous Charles le V de notre nom roy de France, et est en II volumes, et la fines faire et parfere; signe Charles. »

> Deferble en ano, esarles le De De mottenon Ron De france-r en Pen in Columez eta finez franz eta finez franz

Elle fit partie de la bibliothèque du Louvre; à la mort de Charles V, elle appartint au duc de Berry. Probablement elle resta dans la bibliothèque du roi, car on y voit cette autre inscription, écrite et signée de la main de Henry: a Cette Bible est à nous Henry III de ce nom roy de France et de Pologne... Henry.»

Ensuite elle fut donnée au cardinal de Bourbon, comme le prouvent les armes qui sont sur le dos des deux volumes; et d'ailleurs une phrase latine, écrite en commemoration de cc don, ne laisse aucun doute.

Les armes de Henri IV se trouvent en outre sur les tablettes de la reliure. On y voit encore ces lignes : « Ceste Bible est à nous Louis XIII. — Cette Bible est à nous Louis XIV. »

— Ces auteurs qui charment si puissamment nos ennuis, qui nons ravissent à nous-mêmes , à qui Nature a mis en main une baguette magique, dont ils ne nous touchent pas plutôt que nous oublions les maux de la vie, que les ténèbres sortent de notre àme, et que nous sommes réconciliés avec Pexistence, sont à placer entre les bienfaiteurs du genre humain.

DIDEROT.

### CAVERNE SAINT-PIERRE.

On donne le nom de caverne de Saint-Pierre à d'immenses carrières du Pitersberg (montagne de Saint-Pierre). Cette montagne ou haute colline, qu'on appelle aussi César, s'étend le long de la Meuse, à plusieurs lieues au-dessus de Maëstricht

Les matériaux qu'on en a tirés depuis plus de deux mille ans y ont laissé des excavations telles , qu'elles présentent un labyrinthe presque inextricable. On extrait sans cesse de la pierre dure , de la pierre tendre et un sable jaune , qui , expédié par millions de quintaux , chaque année, en Hollande et en Allemagne, sert à saupoudrer le plancher des maisons , et à marner les terres.

La caverne se compose d'environ cent vingt mille galeries ou rues, dont le nombre augmente d'année en année; leurs embranchemens se ramifient en longueur à plus de six lieues, et en largeur à plus de deux lieues, jusqu'à Tongres et à Liège. On y pénètre par six entrées, dont la principale est située sous le fort de Saint-Pierre, immédiatement près de l'escarpement qui fait face au Jaar.

Pendant les différentes guerres qui ont affligé le pays, les habitans des campagnes se sont réfugiés dans cette ville souterraine; cachés avec leurs bestiaux et leurs familles, munis de grandes provisions de vin, ils y ont pratiqué des fours et toutes les commodités qu'on peut se procurer en creusant le sol. L'eau tombe de la voûte en certaines galeries, et il en est même une où suinte, d'une racine d'arbre pétrifiée, une source dont les gouttes sout reçues au milieu d'une jatte de quarz dur et brillant, que la nature semble avoir façonnée tout exprés.

Les naturalistes y trouvent une grande quantité de débris fossiles de presque toutes les espèces de coquillages existans, de beaucoup d'animaux dont les espèces ont disparu, et de bois pétrifiés.

Parmi les inscriptions qui tapissent les parois d'un grand nombre de galeries de la caverne, on remarque les noms du prince de l'arme, du duc d'Albe, de Louis XIV, de Frédérie-Henri, de Voltaire, de J.-B. Rousseau, du maréchal de Saxe, et d'une foule de personnages distingués de trois on quatre siècles, et de toutes les nations. On croit même y déchiffrer ceux de quelques Gaulois, cités dans les Commentaires de César, la signature de César lui-même, et celles de plusieurs illustres Romains, entremèlés des célèbres initiales latines S. P. Q. R. (le sénat et le peuple romain.) Beaucoup de noms sont accompagnés de dates, et l'on y distingue au moins clairement 750, 895, 950, 1050, 1274, etc.

Les gens du pays ont conservé le souvenir de heancoup de malheurs arrivés à des curieux qui se sont égarés dans ces souterrains; on cite, entre autres, un bourgeois de Maëstricht, dont le cadavre bien conservé, plus de soixante ans après sa mort, fut trouvé en 1793; un moine du couvent voisin, qui ne put retrouver sa sortie, bien qu'il se fût aidé d'un énorme paquet de ficelle, et qui mourut de désespoir et de faim; un homme qui, en 1814, étant venu y enfouir son trésor pour le soustraire aux Cosaques, ne put en ressortir; et beaucoup d'autres personnes, Gependant les ouvriers, qui journellement travaillent fort avant dans la caverne, s'appliquent peu à en étudier les détours, se confiant là-dessus à la sagacité de leurs chevaux, auvquels il suffit d'attacher, en entrant, une lanterne au cou pour qu'ils en ressortent d'eux-mèmes sans se tromper jamais.

On s'est battu quelquefois dans ces galeries de pierre, alors que des détachemens de la garnison de Maëstricht assiégée s'y rencontraient avec des troupes d'assiégeans. Les deux partis, s'y surprenant réciproquement, s'y livraient des combats sanglans et d'un effet étrange à la lueur des flambeaux.

La température de la caverne Saint-Pierre, à longue distance des ouvertnres, est d'environ 8 degrés au-dessus de zéro en hiver, et de 12 au plus en été; c'est deux degrés de moins que dans les caves communes, et dans celles de l'Observatoire de l'aris. On raconte qu'il n'y existe ancun insecte, et que les cadavres y entrent en dessiccation, mais jamais en putréfaction. Comme on y creuse plus activement que jamais de nouvelles galeries, il n'y a pas de raison pour que, dans deux mille ans, elle ne s'étende à vingt lieues dans toutes les directions.

Pitté des nègres pour les oiseaux. — Nous lisons dans la correspondance d'un Anglais habitant l'île de Grenade, que les nègres témoignent un sentiment profond de blâme et de mépris pour quiconque dérobe les œufs ou les petits des oiseaux. Déroher un nid, on même troubler la mère qui veille sur sa couvée, c'est à leurs yeux une action impie. De leur côté, les oiseaux semblent reconnaissans, et, habitués à voir leurs nids respectés par l'homme noir, ils se confient à lui jusqu'à les construire quelquefois dans l'intérieur de sa pauvre cabane.

### DE LA NEIGE.

DES FORMES DIVERSES DE LA NEIGE. -- NEIGE BOUGE OBSER-VÉE AU SPITZBERG ET AU GROENLAND.

La neige doit son existence à la congélation des vapeurs aqueuses, qui, saisies par le froid dans leur chute à travers l'atmosphère; passent à l'état solide.

Lorsque le temps est calme, la forme adoptée par la neige de nos climats est ordinairement une étoile à six rayons, mais lorsque le vent souffle, les cristaux en se heurtant se réunissent, s'agglomèrent, et forment ce qu'on appelle des flocons de neige. La neige, qui dans nos contrées tempérées ne se présente qu'à certaines époques de l'année, est si commune dans les régions polaires, que, sur dix jours, il en tombe plus ou moins durant neuf jours, pendant les mois d'avril, mai et juin. Elle est beaucoup plus aboudante lorsque le vent soufile du sud, parce qu'alors cet air plus chaud, venant à rencontrer la froide bise qui traverse les grandes masses de glace, ahandonne promptement à la congélation les vapeurs aqueuses qu'il contient. Aussi, dans ces circonstances, il suffit d'une heure pour que la terre soit recouverte de trois ou quatre pouces de neige. Ces chutes abondantes précèdent toujours les fortes tempètes.

Nous ne connaissons la neige de nos climats que sous une forme régulière, il est vrai, mais tonjours la mème; dans les régions polaires elle en présente des variétés innombrables, selon les divers degrés de froid. Scoresby, durant ses voyages au Spitzberg et au Groënland, a observé ces formes au microscope. Lorsque le froid n'est pas très vif, et que la température se rapproche de notre température d'hiver, la neige conserve la forme étoilée qu'elle a chez nous : mais à mesure que le froid devient plus intense, les cristallisations deviennent plus compliquées, sans cesser d'être régulières, et offrent aux yeux des contours élégans et bizarres. Dans les grands froids, sous un ciel serein, on voit flotter en Pair des flocons de neige dont les mille faces étincelantes réfléchissent les rayons du soleil.

Notre gravure pourra donner une idée des modifications que subit la forme de la neige dans ces contrées de frimas. Elle prend tantôt la forme (A) d'une étoile, dont chacun des rayons serait régulièrement dentelé; tantôt celle d'un hexagone (B), an centre duquel se trouverait une étoile entourée d'autres lignes qui toutes forment d'autres hexagones ; quelquefois c'est une agglomération de ces mèmes hexagones contra d'autres hexagones ;

gones (C) d'où sortent six rayons symétriquement disposés. Puis elle se complique de plus en plus, elle prend les formes indiquées (D, E, F, G,) et enhn, dans les froids très vifs, elle arrive à la figure H. On y remarque les rayons



(Formes diverses de la neige.)

principaux partant tous d'une étoile centrale, et formant entre eux un angle de 60°. De ces principaux rayons partent de petites flèches qui se dirigent en différens sens, de manière cependant à conserver toujours une régularité inaltérable. Le diamètre de cette figure excède quelquefois un quart de pouce.

Sur la neige rouge. - De nombreux et habiles chimistes ont recherché quel pouvait être le principe colorant de la neige rouge. MM. Wollaston, de Candolle, Thénard et Bauer ont reconnu, après diverses épreuves, que le dépôt des eaux de la neige rouge était de nature végétale. M. Baüer, qui s'est plus spécialement occupé de cette question, est parvenu à la résoudre complètement : ayant exposé à l'air la matière colorante des neiges tenue en suspension dans l'eau, il s'aperçut d'abord que les globules microscopiques se multipliaient, mais après leur accroissement, restaient transparens; il y avait dans l'eau une végétation, mais une végétation incomplète qui n'arrivait pas à maturité. En substituant de la neige à l'ean pendant les mois d'hiver, on vit cette végétation se développer avec plus de succès; le nombre des globules rouges fut à peu près doublé dans un court espace de temps.

Pour exécuter de grandes choses , il faut vivre comme si on ne devait jamais mourir.

VAUVENARGUES.

Une fable de Lessing. — La brebis avait beaucoup à souffrie des mauvais traitemens de tous les autres animaux; elle s'en plaignit à Jupiter, qui l'écouta avec bieuveillance et lui dit : « Ma bonne créature, je vois bien que je t'ai créée avec trop peu de défense; c'est une injustice qu'il faut que je répare. Veux-tu que j'arme tes pieds de griffes, et ta bouche de dents terribles?

- » Oh! non, dit la brebis, je ne veux pas être semblable aux animaux carnassiers.
- » Aimes-tu mieux que je cache un venin subtil sous tes dents?
- »—Ah! reprit la brebis, les bêtes venimeuses sont si détestées!

- » Eh bien! que veux tu donc? Je vais attacher des cornes à ton front, et donner à ton cou plus de force.
- » Point du tout, père bienfaisant; je pourrals devenir un animal aussi querelleur que le bouc.
- n Cependant si tu veux que les autres n'osent te nuire, il faut que tu puisses nuire toi-même.
- n Il faut cela! dit la brebis en gémisssant; alors, père bienfaisant, laissez-moi telle que je suis; car le pouvoir de nuire en excite (je crains) le désir, et j'aime mieux souffrir le mal que de le faire. »

Jupiter bénit la bonne brebis, et de ce jour elle oublia de se plaindre.

#### BACON.

Il y a deux hommes dans François Bacon: celui qui s'est immortalisé par son génie, par ses vastes comnaisances, par l'influence qu'il a exercée sur la philosophie et la science modernes, et celui qui s'est avili comme politique, comme citoyet, ingrat envers ses bienfaiteurs, comme fonctionnaire cupide et concussionnaire. En admirant le génie de Bacon, la postérité a voulu laisser dans l'oubli ses vices et ses bassesses; mais il faut toujours gémir de ne pas rencontrer une haute moralité unie à d'anssi puissantes facultés intellectuelles.

François Bacon naquit à Londres, le 22 janvier 1561. Son père, Nicolas Bacon, était un célèbre jurisconsulte anglais, qui occupa des emplois importans sous Henri VIII et Elisabeth; sa mère, Anne Bacon, était également une femme fort distinguée, qui dirigea toute la première éducation de ses deux fils, Antoine et François.

Après avoir étudié à l'université de Cambridge, où il déploya dans toutes les sciences une précocité extraordinaire, François Bacon vint à Paris à la suite de l'ambassadeur sir Amias Powlet. La mort de son père le rappela dans sa patrie, où la médiocrité de sa fortune l'obligea à se créer un état. Il se livra à l'étude de la jurisprudence, et obtint de si grands succès, qu'il fut nommé, à l'âge de vingt-huit ans, conseil extraordinaire de la reine.

En 1594, le comte d'Essex employa tout son crédit pour lui obtenir la place de solliciteur-général; mais Bacon fut refusé, comme étant trop exclusivement préoccupé de travaux spéculatifs. C'est alors que le comte d'Essex, pour le dédommager, lui donna une terre qui fut acceptée avec empressement. Peu de temps après, le bienfaiteur de Bacon ayant été accusé de haute-trahison, celui-ci non seulement l'abandonna dans sa disgrâce, mais plaida contre lui dans l'instruction du procès; le comte d'Essex périt sur l'échafaud. L'ingratitude de Bacon souleva une telle indignation, qu'il fut obligé de se défendre et de composer une apologie. Mais c'est dans sa conduite au parlement qu'il chercha surtout à se relever du mépris public : ayant été choisi, en 1593, pour représenter le comté de Middlesex dans la chambre des communes, il vota toutes les lois populaires contre les ministres.

Malgré les complaisances politiques dont il s'était rendu coupable, Bacon n'avait pas augmenté sa fortune, et il fut arrêté deux fois ponr deutes. Mais le règne de Jacques I<sup>cz</sup> vint lui ouvrir la carrière des honneurs.

En 1605 il fut créé chevalier, puis en 1607 nommé solliciteur-général; il épousa, à cette époque, Alix de Barnham, fille d'un riche alderman de la cité. Enfin, en 1619, il fut nommé lord grand-chancelier d'Angleterre, avec le titre de baron de Vérulam, qu'il échangea pour celui de vicomte de Saint-Alban. Dans cette haute position, ce grand génie montra une telle avididé, un tel abus de conscience en recevant des sommes d'argent pour des concessions de places et de priviléges, qu'il fut accusé devant la Chambre des Pairs, condamné, sur sa propre confession, à payer une amende de 40,000 livres'sterling (environ un million), et à être emprisonné pendant le bon plaisir du roi; de plus, il fut déclaré incapable d'occuper aucun emploi ou office public, de siéger au parlement, et d'approcher même du lieu où résiderait la cour.

Détournons le regard de cet afiligeant spectacle pour contempler le grand philosophe, dont le cœur, partagé entre l'amour de la science et les soucis de l'ambition, était sans cesse en proie à des remords violens et douloureux. Ecoutons-en la déclaration sortie de sa propre bouche, dès 1605, dans une lettre à un ami. - « Nul n'à plus le droit que moi » de s'écrier avec le psalmiste : Mon ûme a été pour moi une » étrangère. Car je l'avoue, depuis que je me connais; elle » n'a été pour rien dans les devoirs de mon état ; ce qui a été » la cause de plusieurs erreurs que j'ai commises, et que je » me plais à confesser. Mais ma faute la plus grave est que, » me connaissant plus propre à composer des livres qu'à agir, » je n'ai pas laisse de consacrer ma vie aux affaires civiles, » pour lesquelles la nature ne m'avait pas fait, et auxquelles » la préoccupation de mon esprit me rend plus inhabile en-» core. »

Dès l'âge de seize ans, Bacon avait conçu le projet de réformer le système entier de la philosophie et de la science. Ce projet le maîtrisa au milieu de ses travaux de jurisprudence et de toutes ses occupations politiques. Pour accomplir un aussi vaste dessein, il fallait d'abord faire, selon son expression, le ceus et le dénombrement des connaissances lumaines, et en montrer à la fois le peu de solidité et le peu d'étendue.

Tel fut le but de l'ouvrage intitulé de Augmentis Scientiarum (du progrès des sciences): après avoir rangé tontes les connaissances humaines sous les trois facultés, mémoire, imagination, raison, il signale les crreurs accréditées, et indiquant ce qui manque encore à chaque science, il fait pressentir le but éloigné que chaeune d'elles peut atteindre.

Mais il ne suffisait pas de critiquer, il fallait reconstruire l'édifice renverse. — Bacon commence par perfectionner les méthodes de raisonnement qui servaient de guides pour arriver à la vérité. Tandis que la logique des écoles se reposait sur le syllogisme, dont l'art consiste à déduire successivement les conséquences les plus importantes de certaines propositions, plus ou moins bien discutées, il introduisit, lui, la méthode de l'induction, qui consiste à s'élever des faits particuliers, suivis sans intervalle, jusqu'aux axiomes généraux. On voit dans cette méthode tont le principe de la philosophie expérimentale, et l'on reconnaît aussi combien il était important de rappeler les hommes à l'observation des faits, alors que l'on cherchait, au contraire, à expliquer ou à découvrir les phénomenes de la nature, en partant d'axiomes dont quelques uns avatent été énoncés empiriquement depuis plusieurs siècles, tel par exemple que celui-ci : la nature a horreur du vide. C'etait contre cet empirisme et cette passion de remonter de prime abord aux choses les plus générales que Bacon s'exprimait si nettement lorsqu'il disait : « Il y a deux chemins qui peuvent mener à la con-» naissance de la vérité. Par l'un on s'élève de l'expérience à » des axiomes très généraux ; ce chemin est déjà connu : par » l'antre on s'élève de l'expérience à des axiomes qui devien-» nent généraux par degrés jusqu'à ce qu'on parvienne à des » choses très générales. Ce chemin est encore en friche, parce » que les hommes se dégoûtent de l'expérience, et veulent » aller d'un coup aux axiomes généraux pour se reposer. »

Le Norum Organum, ou Nouvel organe des sciences, qui est le plus considérable et le plus important des ouvrages de Bacon, renferme ses travaux sur la logique.

Après avoir montré la nécessité d'une réforme dans les sciences (de Augmentis scientiarum), après avoir perfectionné les méthodes de raisonnement qui servent à la déconverte des vérités (Novum Organum), il restait à pro-

duire la Nouvelle Encyclopédie des sciences ; Bacon a commencé à en rassembler les matériaux.

C'est la physique générale qu'il voulait refondre d'abord, et il avait résolu de faire chaque mois un travail sur un phénomène particulier. Il composa ainsi les Essais sur les vents, sur la vie et la mort, etc., et les donna comme des modèles pour la méthode selon laquelle chaque sujet devait être traité. Enfin, dans son ouvrage initiulé Sylva sylvarion, il accumula des matériaux abondans, des faits nombreux, et des expériences.

Dans ses travaux comme physicien, Baeon a été sur la voie de plusieurs découvertes importantes. Ainsi il s'est exprimé fort nettement sur le phénomène de l'attraction démontrée par Newton. — « Il faut, disait-il, on » que les corps graves soient poussés vers le centre de la »terre, ou qu'ils en soient mutuellement attirés; et dans ce » dernier cas, il est évident que plus les corps en tombant »'approcheront de la terre, plus fortement ils seront attirés. » Il faudrait expérimenter si la même horloge à poids ira » plus vite sur le hant d'une montagne qu'au fond d'une » mine : si la force des poids diminue sur la montagne, et » augmente dans la mine, il y a apparence que la terre est » douée d'une véritable attraction. »

Bacon mourut le 9 avril 1626, par suite d'une maladie qu'il avait subitement gagnée pendant des expériences.

Ce grand philosophe était sujet à un accident bien singulier, et dont il n'est pas facile de deviner la cause : dans les éclipses de lune, soit qu'il en fût prévenu ou nou, il tombait en faiblesse : cet accident durait tout le temps de l'éclipse, et finissait tout-à-coup, sans lui laisser aueune incommodité.



C'est par les lettres de Voltaire, et par le prospectus de l'Encyclopédie, où Diderot et d'Alembert déclaraient solennellement qu'ils devaient à Bacon leur arbre de classification des comaissances humaines, que la célébrité de cet illustre philosophe se fit jour en France.

Les Bureaux d'abonnement et de vente sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 30.

### PORT-ROYAL.

SA DESCRIPTION. - SON HISTOIRE.



(Vue du portail de l'ancienne église attenant à l'abbaye des dames religieuses de Port-Royal.)

A trois lieues de Versailles est une campagne remarquable par les accidens du terrain, la variété des points de vue, le calme et la fraicheur du site : c'est la vallée de Chevreuse. Au foud de cette vallée on voit encore les ruines d'un ancien château, et, à quelque distance, un moulin, une grange et une bergerie. Au commencement du XVIII's siècle c'est là que s'élevait le château de la duchesse de Longueville, et le moulin, la grange et la bergerie, s'appelaient Port - Royal - des - Champs. Ce nom réveille le souvenir de la grande lutte théologique du XVII's siècle, entre les jésuites et les jansénistes, et reporte la pensée vers les hommes celèbres qui s'étaient retirés dans cette solitude, et ont contribué, par leurs travaux philosophiques et littéraires, à la gloire du siècle de Louis XIV.

Port-Royal fut d'abord un convent de religieuses; il avait été fonde, en 1204, par Eudes de Sully, et soumis à l'ordre de Citeaux. Vers le xvIIe siècle, la tranquillité et le charme de cette vallée attirérent quelques hommes de science et de religion, qui, fatigués d'eux-mêmes et du siècle, vinrent chercher au désert la pénitence et l'étude, et se consacrèrent à l'éducation de la jeunesse; ils habitaient quelques bâtimens délabrés, groupés autour du monastère. Mais bientôt, tout aux environs, s'élevèrent successivement de jolies maisons, habitées par de grands seigneurs assez détachés du monde pour se plaire aux inspirations de la solitude et aux exemples des sotitaires, pas assez toutefois pour renoncer entièrement aux honneurs et aux plaisirs de la ville; parmi ces derniers, les plus illustres étaient le duc de Luynes, le duc de Liancourt, et la duchesse de Longueville; le palais de celle-ci, qui était la plus belle et la plus importante habitation de Port-Royal, servit de retraite aux solitaires à l'époque de leur persécution sous Louis XIV, et dans leur querelle avec les jésuites.

Généralement, on croit que tous les habitans de Port-Royal étaient soumis à une règle, c'est une erreur; les religieuses seules étaient liées par des vœux et une règle obli-

gatoire; mais aucun engagement positif ne relenait les hommes qui étaient venns demander dans cette vallée un asile contre les dissipations du siècle. Seulement, réunis par un même besoin de recueillement, presque tous les solitaires avaient le même directeur spirituel, qui était aussi celui des religienses, et là se trouvait le lien des deux communautés.

Cette paisible retraite n'était connue que par la scieuce profonde, les vastes études de grammaire, de philosophie et de littérature de ses religieux, quand éclata la discussion du jansénisme, qui attira sur Port-Royal l'attention publique et une vive persécution. La question débattue entre les jésuites et les jansénistes était celle de l'accord de la liberté humaine avec la prescience divine. Pour faire connaître toute la dispute agitée entre les jansénistes et les molinistes, nous citons les cinq fameuses propositions extraites des ouvrages de Jansénius, et condamnées par le pape Innocent X. Plusieurs pour être bien comprises aujourd'hui exigeraient un long commentaire.

« 1° Quelques commandemens de Dieu sont impossibles » à des hommes justes qui veulent accomplir, et qui font à » cet effet des efforts selon leurs forces. La grâce même qui » leur rendrait ces commandemens possibles, leur manque. »

Les molinistes et les jésuites soutenaient que Dieu n'ordonne rien d'impossible, mais avertit en ordonnant, et de faire ce que l'on peut, et de demander ce que l'on ne peut nas.

« 2º Dans l'état de nature tombée, on ne résiste jamais à la » Grâce intérieure, »

Cette proposition parut contraire à des passages de l'Evangile et de saint Paul, qui disent que le pécheur résiste toujours à la Grâce de Dieu.

« 3° Dans l'état de nature tombée, l'homme, pour méri-» ter, n'a pas besoin d'une liberté exempte de nécessité; il » lui suffit d'une liberté exempte de contrainte. »

Cette proposition était déclarée hérétique, parce qu'il est

de foi que le mouvement de la grâce efficace même n'emporte point nécessité.

« 4° C'est une hérésie de penser que la grâce prévenante
 » pour les bonnes œuvres, soit telle que la volonté de
 » l'homme puisse s'y soumettre ou y résister.

Les molinistes soutenaient que l'homme pouvait toujours rejeter ou admettre cette grâce.

« 5° Jésus-Christ n'est mort que pour les prédestinés , et » nullement pour les réprouvés. »

Les molinistes déclaraient cette proposition impie, blasphématoire.

Telles étaient les questions débattues entre les disciples de Jansénius et les jésuites; les textes de cette querelle étaient les ouvrages de saint Augustin, que chaque parti interprétait à sa manière.

La doctrine janséniste avait été condamnée, en 4567 et 4578, par les papes Pie V et Grégoire XIII. Le jésuite Molina ayant publié, à la fin du xvie siècle, à Lisbonne, un livre où il soutenait sur la Grace une opinion toute contraire à celle de Corneille Jansénius, professeur à l'université de Lonvain, celui-ci écrivit pour réfuter le jésuite portugais. Un disciple français de Jansénius, Jean Duvergier de Ilanranne, abbé de Saint-Cyran, convertit à sa doctrine toute la famille Arnaud; et comme cette famille tenait à la cour par le célèbre d'Audilly, au barreau par l'éloquent Lemaître, à l'Eglise par de Sacy, à l'armée par Séricourt, à la Sorboune par Antoine Arnauld; Saint-Cyran embrassait en même temps, par la propagation de ses exemples et de sa foi, tous les ordres de l'Etat, toutes les classes de la nation. Port-Royal fut engagé dans le jansénisme, ct en devint le représentant par toute cette famille des Arnauld, dont dixhuit membres se retirèrent dans cette retraite; de plus, leur discussion contre les jésuites commença à l'occasion d'un petit écrit composé par la sœur Marie-Angélique Arnauld, nommée abbesse de Port-Royal en 1602, écrit qui parut entaché d'hérésie et de jansénisme, et qui fut dénoncé par la Société de Jésus, Sur ces dénonciations, Richelien ordonna, en 1658, aux solitaires de quitter Port-Royaldes-Champs; ils se retirèrent auprès de la Ferté-Milon, furent reçus dans la maison du père de Racine, et c'est ainsi que le poète fut appelé à devenir un jour leur élève. Après la révocation de leur exil, les solitaires s'occupèrent, à leur retour, de l'institution de ces fortes et savantes écoles, qui jetèrent, au xviie siècle, de si vives lumières. Les principaux maitres furent Claude Lancelot et Pierre Nicole. Les jésuites étant parvenus à faixe fermer ces écoles et disperser les chefs, ee fut pour les défendre que Pascal, qui s'était retiré à Port-Royal, publia, en 1656, ses Provinciales, le seul ouvrage qui ait survéen à cette lutte théologique. Les Provinciales envenimèrent la querelle, et attirérent sur Port-Royal la persécution de Louis XIV. On commença par renvoyer les religieuses de la maison qu'elles occupaient dans le faubourg Saint-Jacques, et où elles avaient été obligées de se retirer à cause des exhalaisons humides des étangs de Chevreuse, qui ajoutaient leurs dangers de mort aux austérités de la pénitence ; elles furent reconduites à Port-Royal-des-Champs, ainsi nommé pour le distinguer de cette maison de Paris. Puis, plusieurs des solitaires furent enfermés à la Bastille, comme de Sacy, et Fontaine, l'historien de Port-Royal; Antoine Arnauld et Arnauld d'Andilly furent exilés. Ces persécutions, et la mort qui, successivement, vint frapper les plus illustres membres de cette société, les Arnauld, de Sacy, Nicole, amenèrent la chute de Port-Royal. Une bulle du pape Clément X1, en 1708, et un arrêt du conseil, en 1710, supprimérent le couvent de Port-Royal-des-Champs, et ordonnérent la destruction du monastère, et même des sépulcres.

Telle fut la fin de cette célèbre Thébaîde moderne, qui, pendant près d'un siècle, a puissanmeut agité les esprits, a été la plus opiniatre ennemie des jésuiles, a en la

gloire de contribuer par ses ouvrages à perfectionner la belle langue du XVIII siècle, du sein de laquelle sont sortis ces hommes d'une rare énergie de cavactère et d'un vaste savoir : les Arnauld, les de Sacy, et qui enfin a produit Racine, Nicole et Pascal.

Toutefois, disons, en finissant, que ces controverses religieuses et philosophiques ont en peu de résultat important pour l'esprit humain; elles ont été bien dépassées dans leur tendance réformatrice par la philosophie du xvnr siècle.

### MUSIQUE.

# DES DIVERS GENRES DE COMPOSITION MUSICALE.

(Voyez sur l'harmonie et la mélodie, p. 115).

Ou peut réduire à quatre les divers genres de musique connus : la musique sacrée, la musique dramatique, la musique de salon et la symphonie.

La musique sacrée comprend toutes les messes depuis celles du plain-chant jusqu'à celles que l'on ne peut exécuter qu'avec toutes les forces de l'orchestre; les psaumes, hynnes et motets, les oratorios et cantates sacrees Les admirables psaumes de Marcello, les messes et motets de Palestrina, le Miscrere d'Allegri, celui de Leò, celui de Jomelli, la musique d'église et divers oratorios de Jean Sébastien et Charles-Emmanuel Bach; Athalie, Samson, les Machabées, le Messie de Haendel; David pénitent, de Mozart; la Mort de Jésus, de Graun, la Création, les Sept Paroles de Jésus-Christ, de Haydn; le Requiem de Mozart, les messes de Chérubini, et entre autres la célèbre messe à trois voix : telles sont en ce geure les compositions qui jonissent de la plus haute renommée.

La musique dramatique comprend toutes les compositions destinées à être exécutées sur les théâtres publics. Les musiciens qui se sont le plus illustrés dans ce genre sont, en Italie : Hasse, Leo, Pergolèse, an commencement du dernier siècle; plus tard, Paësiello, Cimarosa, Guglielmi; postérieurement encore, et dans un ordre inférieur, Fioravanti, Zingarelli, Paër; de nos jours, Rossini, qui a surpassé tous ses devanciers, et élevé l'opéra moderne à son plus haut point de splendeur. Après lui , quoiqu'aucun ne puisse lui être comparé, on peut nominer Mercadante, Donizetti, Bellini surtout, qui a en souvent d'heureuses inspirations. L'Allemagne, moins riche dans ce genre que l'Italie, a cependant produit des compositions dramatiques d'un grand talent. Keiser, l'un des plus anciens et créateur en quelque sorte de l'opéra allemand, a écrit un nombre considérable d'ouvrages qui ne se jouent plus depuis les développemens qu'a pris l'orchestre, mais où l'on trouve encore des chants extrêmement heureux; Haendel, qui lui a suecédé, a composé des opéras allemands, italiens et anglais; Mozart, plus près de nons, est auteur d'opéras allemands et italiens qui sont considerés comme des chefs-d'œuvre. Nous nommerons après lui Winter et Weigl, compositeurs estimables, mais d'un ordre inferieur. L'Allemagne moderne prononce avec orgueil les noms de Weber, créateur de Freischütz, de Spohr, de Meyer-Beer, qui u'a acquis la haute réputation dont il jouit que depuis son bel opera de Robert-le-Diable. La plupart des musiciens qui ont illustré la scène française sont Allemands ou Italiens. Lulli fut le premier; après lui vint Rameau, dont les chants manquaient de grâce et la declamation de vérité, mais où l'on trouve quelques beaux chœurs, et, en général, un style plus dramatique que celui de Lulli et de ses imitateurs ; plus tard , Gluck, auteur des deux Iphigénies, d'Armide, d'Orphée; Piccini, Sacehini à qui nous devous Oledipe; Spontini, dont les opéras de la Vestale et de Fernand Cortés sont maintenant si connus. Rossini est en ce mement, saus contredit, le musicien le plus recommandable de la scène française La Muette, d'Auber, et Robert-le-Diable, de Meyer-Beer, ont classe ces deux compositeurs dans un rang clevé sans deute, mais inferieur à celui que doit occuper Rossini, auteur de Guillaume Tell, de Moïse, du Siège de Corinthe. Entre les musiciens dont les productions ont enrichi la scène de l'Opéra-Comique, les plus remarquables sont Monsigny, Philidor, Grétry, Dalayrae, Mehul, Nicolo, Berton, Boieldieu, Auber, Hérold, Leurs compositions sont commes de tout le monde.

La musique de chambre ou de concert consiste dans les divers morceaux destinés à être exécutés dans les salous, tels que les sonates, concertos, fantaisies, duos, trios, quattors, quintettes pour les instrumens; les cantates, romances, chansons, nocturnes, duos, trios pour les voix, cerits spécialement pour les concerts. C'est un genre de composition d'un ordre inferieur aux deux précédens, mais ou plusieurs compositeurs se sont cependant fait un nom distingué. On comprend encore, sous cette dénomination generale de musique à concert, les airs, duos et autres morceaux extraits des opéras joués sur les théâtres, et dont l'accompagnement est redue pour le piano.

La symphonie, dont la coupe est, avec des développemens plus étendus, absolument la même que celle de la sonate ou du quatuor d'instrumens à cordes, est un morecau de musique composé pour un orchestre, et divisé ordinairement en quatre parties distinctes, séparées entre elles par des repos. Ces quatre parties sont : 1º l'allegro ou moreean d'un mouvement vif, souvent précédé d'une courte introduction d'un rhythme plus grave; 2º l'andante ou adagio, morcean plus on moins lent dont la forme varie; 5° le menuet à trois temps et d'un mouvement rapide : e'est le plus eourt des quatre moreeaux dont se compose la symphonie; sa forme ne varié jamais; 4º le presto, rondeau ou linale. Cette dernière partie est toujours celle dont le rhythme est le plus vif : le compositeur y déploie toutes les forces de l'orchestre. Nous aurions pu comprendre la symphonie sous le titre géneral de musique de concert; mais son immense développement nous a prescrit d'en faire un genre à part. Les concerts du Conservatoire nous ont fait connaître la puissance de ce genre de composition ou ont excellé Haydn, Mozart, et surtout Beethoven.

Le caractère du faux esprit est de ne paraître qu'aux dépens de la raison. Vauvenargues.

### CHASSE AU SANGLIER.

On est fier et joyeux au logis, quand le dimanche soir, épuisé de fatique, convert de poussière, le front en sueur, nous avons entr'ouvert sur la table notre carnassière sanglante : on criede plaisir, on se dispute l'homeur de compter les grains de plomb qui tout-à-coup ont arrété la perdrix dans son vol, de découvrir du doigt l'endroit précis où la balle a percé le ventre on brisé la patte du lièvre : on flatte Brisquet; on suspend la poire à poudre sculptée et la bonteille d'osier vide du vin généreux qui a soutenu notre courage; on replace aux rayons le volume inachevé qui, vers midi, a hâté notre sommeil sous l'ombrage d'une haie; on s'empresse à détacher nos longues guetres gercées par le soleit, et à remplacer par une coiffure fraiche et légère notre casque de toile.

Seulement prenons toujours garde qu'on n'admire de trop près notre hon fusil noirei par la fumée; car c'est un souvenir bien précieux que celui d'une journée de chasse où l'on n'a pas fait celater le canon pour y avoir bourré double charge par megarde, où l'on ne s'est pas exposé à un suicide en sautant un fosé, où l'on n'a pas tire dans les jambes d'un ami; où enfin, au retour, le foyer domestique n'a pas été epouvanté d'une détonation imprévue.

Sauf des accidens de cette nature, qu'un peo de prudence

sait éviter, il faut convenir, au reste, que la chasse est vraiment aujourd'hui un passe-temps bien pacifique, un divertissement civilisé, et qui n'a plus rien de sot antique harbarie : ce n'est plus une de ces expéditions feroces, simulacre des combats, disent les poètes, où l'on se piquait de risquer sa vie pour l'espoir d'un morceau de venaison, où l'honneur ne permettait de foir aucun gibier, et où il fallait, sans desemparer, le tuer on se faire tuer par lui.

Fort heureusement le lion et le tigre ne sont pas de notre pays : quant aux sang iers, lorsqu'ils dévastent les moissons, on les tue de mut un à un, on l'on paie une prime aux villageois pour les traquer et les tuer comme des chiens enragés. Mais qu'un joyeux chasseur aille risquer des palpitations de cœuren faisant assaut de plain-pied avec un pareil animal au fond des hois, ce serait vraiment une folie digne du heros de la Manche! Tout au plus est-il raisonnable de hasarder a le viser quand on se trouve poste en un lieu sûr, par exemple, sur un arbre.

Une histoire complète des malheurs arrivés à la chasse, ou plutő, à la guerre aux sangliers, scrait d'un intérêt tout melodramatique. Les anciens ont bien exprime l'horreur que doit inspirer la férocité et la sauvagerie de cette terrible bête, en l'opposant dans leurs mythes au plus leau des mortels et au plus fort des immortels. C'est un sanglier qui met à mort Adonis; et Hercule ajoute à sa gloire en triomphant du sanglier d'Erimanthe. Ensuite, parmi une foule de traits, en se rappelle les affireux évènemens que causa la chasse du sanglier de Calydon, dont la hure fut offerte à Atalante par le jeune prince Méléagre.

Si l'on en juge par un passage d'Oppien, il y avait d'étranges idées sur le sanglier répandues par les chasseurs de l'antiquité : « On dit du sanglier, rapporte cet » auteur, qu'il a une dent blanche cachée au dedans, ayant » quelque chose de brûlant. Quand les chasseurs l'ont percé » de leurs longs javelots, si quelqu'un arrache un poil de cet » animal encore palpitant, et qu'il le mette près de cette » dent, ce poil paraît d'abord grillé et se tourne bien vite en » rond. On voit de même que les chiens, en divers endroits » de leurs côtes, où les dents ardentes du sanglier ont touché, » semblent avoir quelques vestiges de feu qui s'étendent sur » leur peau, »

Jacques du Fouilloux, qui écrivait au xviº siècle, et qui était un brave chasseur, ne paraît pas trop rassuré quand il traite des sangliers. Il assure en avoir chassé un qui à lui seul massacra en quelques instans quarante chiens sur cinquante. En somme, il ne conseille pas de faire courir à une bonne meute de telles sortes de bestes; « car, dit-il, » si les autres espèces esgratignent ou mordent, il y a tou» jours moyen de remédier à leur morsure; mais au san» glier, s'il blesse un chien de la dent au coffre du corps, 
» il n'en cuidera jamais eschapper. » Et toutefois il ajoute 
plus loin: « Si une meute de chiens est une fois dressée 
» pour le sanglier, ils ne veulent plus courir les bestes lé» gères, parce qu'ils ont accoustunié de chasser de près, et 
» avoir grand sentiment de leur beste. »

Voici cequ'il dit entre autres choses sur les moyens les moins dangereux de chasser et de sedefaire de l'animal; « d'est une » close certaine que si on met des colliers chargés de son » nettes au col des chiens courans, alors qu'ils conrent le » sanglier, il ne les tue pas si tost; mais il s'enfoyra devant » eux sans tenir les abbois. Il faut que le piqueur lève la » main haute, et qu'il donne les coups d'épée en plongeant, se » donnant garde de donner au sanglier du costé de son che» val, mais de l'autre costé; car du costé que le sanglier se » sent blessé, il tourne incontinent la hure : que s'il est en » pays de plaine, te piqueur doit mettre un manteau devant » les jambes de son cheval; puis doit tuer le sanglier à » passadés sans s'arrêter. »

Lorsque le piqueur est à pied, il plonge son conteau de chasse au défant de l'épaule en s'esquivant légèrement de l'autre côté. Dans de vieilles estampes qui représentent des illustres capitaines de Germanie à la chasse, on remarque que les javelots sont dirigés surtout à la tête ou à la poitrine.

Les valets et les chiens ainnaient peu cette chasse, comme on peut le croire : on était toujours muni d'aiguilles, de fil et de soie pour raccommoder ceux qui étaient éventrés : l'odeur seule du sanglier rebutait souvent la meute ; il fal-lait les exciter de très près et leur parler d'un ton plein. Les cris en usage étaient : Hou hou... vel-ci aller, rel-ci aller... hou hou... valets... hou hou... ça va... ça va... hou hou... la ha ha ha ha.

Coutre les règles ordinaires de la chasse, s'il y avait trop grande perte de chiens et quelquefois d'hommes, il était permis, mais seulement à la dernière extrémité, d'abattre la bête d'un coup de fusil ou de pistolet.

Il est rare de pouvoir chasser un sanglier en moins de cinq ou six heures, et quelquefois il faut trois ou qua re jours.

Le dernier prince de Condé affectionnait beaucoup cette chasse, et entretenait des chiens vigoureux qu'on y avait particulièrement dressés; on rencontre dans les bois de Chan-

tilly des traces nombreuses de sangliers. Dans le nord de l'Europe, on voit encore de belles troupes de chasseurs livrer combat à ces animaux: en Allemagne, on se sert quelquefois de toiles dans lesquelles on les cerne an moyen de graudes battues; on les laisse ensuite sortir un à un par une étroite ouverture, et on les tire à l'aise sans grand péril.

En Angleterre, au XII siècle, il y avait une telle quantité de sangliers, que les environs même de Londres, alors entouré de bois, en étaient infestés. Une portion de terrain du comté de Fife, en Ecosse, était autrefois appelée Muckross, ce qui signifie, en langage celtique, la colline aux Sangliers. On rapporte qu'avant la réforme, dans la ville de Saint-Andrew, des chaines suspendaient, à l'autei de la cathe drale, deux dents de sanglier qui avaient chacune de 15 à 16 pouces de hauteur.

En Amérique, le sanglier était inconnu avant l'invasion des Européens: il abonde dans l'Inde; mais sa nature parait y être moins féroce que dans l'Occident.

Les dents du vieux sanglier se tournent en forme de croissant, la pointe vers les yeux; on les nomme miré, on même



(Moyen åge - Chasse au sanglier.)

contre-miré, quand elles sont contournées; alors il foule du bouttoir si terriblement fort, que ses coups sont souvent plus funestes que ses incisions.

L'animal jusqu'à six mois, en langue de chasse, se nomme marcassin; de six mois à un an, bête rousse; d'un an à deux, bête de compagnie; de deux à trois, ragot; à trois ans, e'est un sanglier à son tiers an; à quatre, un quartan ou quartanier; et passé ce temps, c'est un vieux sanglier qu'on appelle solitaire et vieil ermite. La femelle porte toujours le nom de laie.

Le sanglier, qui n'est autre chose que le cochon tel qu'il existe à l'état sauvage, crie et grogne rarement; mais il soufile avec violence : quand il désespère d'échapper à ses ennemis, il se roule et se vautre à terre, s'élance par bonds, ou s'asseyant dans une cépée, fait face à son ennemi avec fureur. Il y a dans sa puissante colère, dans ses mœurs libres, dans son allure et son apparence farouche, une sorte de poésie qui le distingue de cette commune et grossière

inentie de la race soumise à la domesticité. Il vit ordinaire ment seul. En hiver, il se tient loin du voisinage des hommes, dans des espèces de forts hérissés d'épnes; en été, il rôde aux lisières des bois, et pendant la nuit il fait des sorties pour ravager les champs : il se nonrrit de vers, de racines, de glands, de faines, de noisettes, de petits lapins, de petits lièvres, d'œufs de perdrix et de perdreaux, de légumes et de grains. Il fait beaucoup de bruit en mangeant, ce qui dénonce sa présence dans l'obseurité; et quand il est alarmé, au lieu de fuir, il s'arrête pour reconnaître le péril, ce qui peut donner le temps de l'ajuster. On rencontre parfois des troupes de laies et de mareassins, ou de sangliers voyageurs qui se rendent dans les pays lointains; ils ravagent les eampagnes sur leur passage, et s'arrêtent volontiers quelques jours dans les endroits fertiles; quand ils sont repus, ils poursuivent leur route en traversant les fleuves et les rivières, soit à la nage, soit sur la glace.

SCULPTURES DU PARTHÉNON.

(Voyez les restes du Parthénon. — Tome I<sup>cr</sup>, page 27.)

LE THÉSÉE ET L'ILISSUS.



(Le Thésée.

Des déponilles du Parthénon qui ornent aujourd'hui le Musée Britannique, les deux statues principales sont celles que l'on a nommées le Thésée et l'Hissus. Malgré les mutiations qu'elles ont subies, aux yeux des artistes elles sont encore de précieux modèles de la grandeur et de la simplicité imposantes du style grec.

Le Thésée était placé sur le fronton de l'est, près des chevaux d'Hypérion. Il se repose, à demi couché sur un fragment de roche couvert d'une peau de lion. La belle proportion des diverses parties du corps, les muscles fortement accusés, expriment à la fois une noble élégance et une vigueur exercée. En étudiant cette seule attitude, il semble que l'on comprenne mieux la vie et le caractère de ce jeune heros athénieu, qui fut saus contredit le plus aventureux et le

plus civilisé de cette sorte de divine chevalerie grecque formée sur les traces d'Hereule : le repos pesant et la monstrueuse encolure du dieu aux Douze Travaux n'eussent pas convenn à celui dont le premier exploit fut de vaincre l'homme-tanreau dans l'arène du Labyrinthe pour mériter un sourire de la fille du roi Minos , et qui, plus tard , s'en alla faire la guerre aux Amazones pour enlever leur reine et l'épouser. Thèsee était, dans ces temps barbares, un pressentiment d'Alcibiade.

La statue de l'Hissus, déflication d'un ruisseau qui coulait dans la campagne au midi d'Athènes, occupait l'angle gauche du fronton de l'ouest du temple. Ce n'est pas une idée de force que cette figure réveille, mais bien plutôt une idée de gracieuse flexibilité. Les ligues du torse ondulent et



(L'Hissus.)

s'attement avec une donceur merveilleuse. La plupart des connaisseurs regardent le Thésée comme une œuvre plus parfaite; cependant ce ne fut pas l'avis de Canova lorsqu'il visita Londres; peut-être doit-on s'expliquer cette preférence du sculpteur italien par la nature même de son talent, où dominait moins, en général, un sentiment vigoureux qu'un voluptueux abandon. On croit que Raphaël s'est inspiré de l'Hissus dans sa composition d'Héliodore.

### POÉSIE.

VERS MÉTRIQUES. - VERS RIMÉS. - VERS BLANCS.

Les langues grecque et latine fondèrent leur versification et leur poésie sur la quantité, c'est-à-dire sur la mesure de

la durée du son dans chaque syllabe de chaque mot. Cette mesure ne consiste pas dans la lenteur ou la vitesse accidentelle de la prononciation, mais dans des proportions constantes de brièveté ou de longueur attribuées aux syllabes. Ainsi, que l'on suppose ces deux médecins de Molière (M. Macroton et M. Bahis), dont l'un allonge excessivement ses mots et l'autre bredouille, occupés à lire une pièce de vers latins, et la lisant bien, ils observeront égalenient la quantité. Le bredouilleur aura pent-être prononcé plus vite une longue que son camarade une brève, mais ils ne laisseront pas de faire exactement brèves celles qui sont brèves, et longues celles qui sont longues.

C'est cet avantage de pouvoir exprimer, par la longueur on la brièveté du son, les sentimens leuts ou impétueux de l'âme, qui donne aux vers métriques des anciens une cadence et une métodie que n'ont point les langues modernes. Le poète n'avait qu'à combiner ces longues et ces brèves de la façon qui lui paraissait la plas favorable aux effets qu'il voulait produire, et aussitôt il obtenait une variété d'intonations qui charmait l'oreille. Avec deux longues ou le spondée (\*\*), une longue et deux brèves ou le dactyle (\*\*\*), il avait déjà l'hexamètre et le pentamètre. De divers autres pieds naissaient différens vers dont il pouvait tirer encore un heureux parti, comme on peut en juger par les chœurs des tragiques grees, les odes de Pindare et d'Horace, etc:

Noire langue, surtout dans son origine, était aussi peu propre que possible à former une poésie de ce genre. Le latin entrait pour quelque chose dans les élémens dont elle était composée, mais il s'y mèlait une foule d'idiomes plus barbares les uns que les autres, dont les sons rauques et stridens prétaient peu à la cadence greçque et latine.

Aussi la quantité n'a-t-elle jamais pu devenir la base de la versification française, malgré quelques tentatives eurieuses faites à diverses époques par des écrivains qui ne trouvaient point une compensation suffisante à la prosodie de la poesie ancienne dons les règles principales de notre prosodie.

Etienne Jodelle, qui fut, comme nous l'avons dit, l'une des étoiles de cette pléiade si fameuse sous Henri II, essaya, dit-on, l'un des premiers, de soumettre notre langue à des lois rigoureuses de quantité; et il appela les poètes dans cette direction d'études en compo-ant le dystique suivant par daetyles et par spondées, qu'il mit à la tête des poésies d'Olivier de Magny, imprimées en 1555.

Phôbus, Âmour, Cypris, veut sauver, nourir et ôrner Ton vers et ton chef d'ombre, de flomme, de flours.

« Voilà, dit Pasquier, qui lui-mème fit un grand nombre » de ces vers, voilà le premier eoup d'essai qui fut fait en » vers rapportés, mesurés, lequel est vraiment un petit » chef-d'œuvre. » — (Toutefois selon d'Aubigné, l'Iliade et POdyssée d'Homère auraient été traduites en vers hexamètres, par un nommé Mousset, vers 1350, c'est-à-dire vingt aus environ avant le distique de Jodelle.)

Pasquier poursuit : « Quelques années après, devisant » avecques Ramus, personnage de singulière recommenda-» tion, mais aussi grandement désireux de nouveautés, il » me somma d'en faire un autre essai de plus longue haleine » que les deux précédents. Pour lui complaire je fis, en l'an » 1556, une élégie en vers hexamètres et pentamètres. Neuf » ou dix ans après, Jean-Antoine de Baïf, marri que les vers » qu'il avoit premièrement composés ne lui succédoient en-» vers le peuple de telle façon qu'il desiroit, fit vœu de ne » faire de là en avant que des vers mesures, toutefois en ce » sujet si mauvais parrain, que non seulement il ne fut suivi » d'ancun, mais, au contraire, découragea un chacun de » s'y employer, d'autant que tout ce qu'il a fait étoit tant » dépourvu de cette naîveté que doit accompagner nos » œuvres, qu'aussitôt que cette sienne poésie vit la lumière, p elle monrut comme un avorton. »

Et, en effet, cette tentative, ainsi présentée, ne ponvait avoir aneum succès. Les oreilles françaises étaient déjà trop bien faites à la rime pour qu'elles pussent s'en passer facilement. On essaya donc de concilier la quantité et la rime, et de faire des vers métriques rimés. C'est Marc-Claude Butet, dont les poésies parurent en 4561, qui en lit le premier essai dans une ode.

Bonsard hi-même ne fut pas étranger à cette tentative. Il voulut, à l'exemple des poètes italiens, essayer de se contenter de la rime au bout de ouze syllabes sans s'astreindre au nombre adopté en France, ni à la mesure des anciens. Mais nul ne suivit son exemple, tant étaient faibles les deux odes qu'il composa dans ce genre.

Depuis Jean Passerat revint aux vers metriques, sans plus

de succès. Nicolas Rapin fit l'épitaphe de Pierre Ronsard en une ode métrique et rimée qui renferme des passages assez vigoureux et assez poétiques, et qui commence ainsi:

Vous qui les ruisseaux d Hélicon fréquentez,
Vous qui les jarduns solitaires hantez,
Et le foul des bois, corieux de choisir
L'ombre et le loisir;
Qui, vivant bieu loin de la fange et du bruit,
Et de ees grandeurs que le peuple poursuit,
Estimez les vers que la Muse après vous
Trempe de miel daux;
Élevez vos chants, redoublez votre ardeur,
Soutenez vos voix d'une brusque verdeur,
Dont l'accord montant d'ici jusques aux cieux,
Irric les dieux;

Ainsi les vers métriques, même avec la rime, n'avaient pu s'accimater en France. D'antres innovateurs proposèrent de supprimer seulement ectte rime, qui ne faisait que gêner le poète, et, pour le reste, d'adopter les autres règles de notre versilication. On nomma vers blancs cette nouvelle espèce de vers. En Angleterre, les poètes emploient à leur gré les vers blancs ou les vers rimés

Les vers blanes, la prose mesurée de Lamothe, les hexamètres de Turgot, les Eumotpiques de Fabre d'Olivet, ne furent pas plus heureux que les vers métriques de Jodelle, Baïf et Ronsard.

Il n'y a pas long-temps encore qu'une nouvelle expérience a été faite. Nous avons sous les yeux un recueil de poésies imprimees en 1827, à Florence, par le comte de Saint-Leu (Louis Bonaparte, ancien roi de Hollande), avec cette épigraphe:

La rime, je le sais, a pour vous ces attraits Que Racine et Boileau lui prétierent jadis ; Mais sans cux, sans l'appui de nos faueux poètes, La rime est un pédant armé de la férule, Qui vient à chaque vers marteler notre oreille, Et troubler l'harmonie eu voulant la forcer.

Le même auteur nous apprend dans ses notes que lui aussi a pensé d'abord à introduire le rhythme des Latins et des Grees dans notre poésie, mais qu'il a renoncé à ce projet en trouvant un autre moyen de supprimer la rime; et il propose, dans un traité de versification assez ingénieux, des vers qu'on a désignés sous le nom d'harmonico-rhythmiques, et dont il donne de nombreux exemples de sa composition.

Fen Bruguières, baron de Sorsum, qui a donné la traduction de quatre pièces de Shakspeare, la Tempéte, le Songe d'une muit d'été, Coriolan et Macbeth, voulant représenter les formes variées de la poésie de l'original, a traduit en prose ce qui est en prose dans l'original, en vers blanes ee qui est en vers blanes, et en vers rimés ee qui est en vers rimés. Ce mélange n'est pas toujours désagréable : sonvent quand la rime est interrompue par un passage senfement rhythmé, on éprouve une impression semblable à celle que produirait, au milieu d'un chant vif et brillant, la transition d'un récitatif lent et grave. Par exemple, dans cette seine de la Tempéte:

ARIEL, génie de l'air invisible. Écoutez, ecoutez; jécoute L'hymne échtant du chantre du matin, Et jusqu'a la céleste voite Sa voix porte notre refrain. FERDINAND.

D'où peuvent provenir ces sons mélodieux? De la terre ou de l'air? Je ne les entends plus De quelque Dieu de l'île ils forment le certege, Et sans donte qu'au loin ils ont suivi ses pas. Tandis que je pleurals, assis sur un reclier, Le naufrage où j ai vu périr le roi unon pere, Sur la face des mers, cette douce harcoorie, Jusqu'à moi s'est glissée, et ses accords fouchans Apaisnier, à la fois les flots et ma deuleur. Pensif, pe fai suivie, on plutôt pe le sens, J'arrive jusqu'ici par son charme entrainé. Hélas! elle a cessé..... Non, elle recommence. ARDEL.

Ton père dort au fond de la mer bondissante; Ses os sont clamgés en cerail; Et la perle arrondie, à l'écaille luisante, De ses yeux remplee l'émail.

Tout ce qui fut en lui de nature mortelle, Tout, hormis son souille animé, En une substance nouvelle.

S'est vu par l'Océan richement transformé.

Par les nymphes des mers, dans leur verte demeure, Son glas est tinté d'heure en heure;

J'entends ses sourds bourdonnemes.

CHŒUN DE GÉNIES, Écoute les frémissemens De l'airain frappé d'heure en heure.

De la raillerie. — On peut apprendre à lire et à écrire, mais on ne peut pas apprendre à railler; il faut pour cela un don tout particulier de la nature, et, à vrai dire, je trouve heureux celui qui ne veut pas l'acquérir : le caractère de railleur est dangereux; quoique cette qualité fasse rire ceux qu'elle ne mond pas, elle ne nous procure néanmoins aucune estime.

Oxenstiern.

Une opinion sur l'origine du mot tintamarre. - On trouve dans les vieilles chartres du Berry, que Jean, fondateur de la chapelle de Bourges, allant un jour à la chasse, rencontra un grand nombre de vignerous dans un état si misérable, qu'ils les interrogea amicalement, et en eut pitié. Il apprit d'eux qu'on les faisait travailler jusqu'à quinze et seize heures par jour, et pour abolir cette coutume, il ordonna qu'ils n'enssent à se rendre au travail qu'à six heures, et qu'ils pussent s'en revenir à six heures du soir en été, à cinq en hiver. Le due ne voulut pas que cette promesse fût illusoire, et il enjoignit à ceux qui étaient le plus près de la ville, et qui par consequent entendaient les premiers sonner l'heure, d'en prévenir leurs voisins, qui devaient l'annoucer aux plus éloignés : « Tellement, dit l'auteur de ce récit, qu'en toute la contrée s'entendoit une grande huée et clameur, par laquelle chacun étoit finalement averti qu'il falloit faire retraite en sa maison, » Tous donnaient cet avertissement en tintant avec une pierre dessus leur mare (mare, c'était le nom d'un instrument de labour), d'où il serait possible que depuis on eût appelé tintamarre, en général, tout ce qui rappelait un bruit de ce penre.

### PHARE D'EDDYSTONE.

Si le phare le plus monumental et le plus célèbre parmi les modernes édifices de ce genre est celui de Cordouan, à l'embouchure de la Gironde, si l'un des plus remarquables par son élévation au-dessus du sol, par la hardiesse et la simplicité de sa construction, est celui de Barfleur, dans la Manche, il faut reconnaître que le phare dont l'achèvement a présenté le plus de difficultés, et dont l'historique offre les détails les plus intéressans, est celui d'Eddystone, dans la baie de Plymouth.

A cinq lienes environ de cette ville, et à trois lienes de la pointe de terre la plus avancee, se trouve un étroit rocher, qui, au moment de la haute mer, est entièrement recouvert par les flots. Long-temps il fut l'effroi des matins, et plus d'un beau navire, chargé de précieux hallots,

est venu s'y briser en face du port, après avoir échappé aux dangers d'un long voyage. Tous les navigateurs désiraient ardemment d'y voir dresser un phare; mais la mer ne permet d'en approcher que rarement; et l'éloignement de la côte, l'impossibilité de loger les ouvriers sur les lieux, la fréquence des mauvais temps, les grosses lames qui balaient la sufface du roc, la difficulté d'établir des fondations, faisaient regarder un tel projet comme au-dessus de la puissance humaine.

Cependant l'essai en fut tenté par un M. Winstanley.

C'etait un homme fort industrieux, et dont l'imagination se tournait sans cesse vers les travaux mécaniques, mais qui n'était point un constructeur de profession. — Sons sa direction, quarre aus furent employés à ériger un phare en pierre, à faces polygonales, formant des angles rentrans et des saillies. Il était haut d'environ 90 pieds. Malgré cette clevaiton, lorsqu'il y avait une forte tourmente, la mer santait par dessus la lanterne, comme, du reste, cela se voit encore aujourd'hui. Cependant l'architecte, loin d'être effrayé des tremblemens que tout l'édifice ressentait, des chocs de la vague qui s'engouffrait dans les angles, s'en allait partout, se riant des gardiens trop timides, et redisant saus cesse qu'il ne désirait rien tant que de se trouver dans son phare, an milieu du plus violent ouragan qui c'ut jamais soufilé sur la face du globe.

Il fut servi à souhait.

Le 26 novembre 4705, pendant qu'il surveillait quelques réparations, il s'deva une tempête si violente, que de mémoire d'homme l'Angleterre n'en avait essuyé de pareille. Au matin le phare avait disparu.

Pas une pierre, pas un morceau de bois, pas une barre de fer ne restait : ir le rocher; la vague avait tout emporté, sauf un boit de chaîne fortement scellé dans le roc, seul temoignage de quatre aumées de travaux. — Tel fut le destin du premier place d'Eddystone.

Bientôt après , un vaisseau sorti des ports de l'Angleterre rencontre le rocher, s'y brise , et la majeure partie de l'équipage y périt. — Acte du parlement pour la construction d'un second phare.

John Rudyerd , marchand de soieries, commença à le bitir en juillet 4706, et deux ans après le fanal allumé reparut aux yeux des navigateurs comme l'étoile de salut. Cette fois, l'édifice était de bois, et parfaitement rond; il résistait aux coups de vent les plus furieux. Malheureusement le feu y prit le 2 décembre 1755. - Il y avait alors trois gardiens, dont l'un, Henry Hall, était âgé de quatre-vingt. quatorze ans. Ce fut ce vieillard, plein de force et d'activité malgre le poids des ans, qui sonna l'alarme. Mais les autres dormaient profondément; avant qu'ils fassent réveilles l'incendie gagna; d'ailleurs, que pouvaient faire trois malheureux obligés d'aller chercher leur eau à 70 pieds au-dessous? Néanmoins ils travaillaient avec ardeur, lorsque le pauvre Henry Hall reçut sur la tête et les épaules tout un ruisseau. de plomb fondu, tombant de la toiture. Cet accident le mit hors de service, et ruina le courage de ses compagnons. Chassés d'étage en étage, les gardiens se retirèrent successivement devant leur cruel ennemi, et finirent par se refugier dans un trou placé à la base du rocher, qu'heureusement pour eux la mer, alors basse, laissait à déconvert. -C'est là qu'on vint bientôt les reprendre. Les pêcheurs ayant aperça le feu à l'origine, des bateaux de secours farent aussitôt envoyés, et, malgré la mer et les difficultés de l'abordage, on parvint à ramener, au travers des vagues, les trois hommes dont l'état de stupéfaction était extrême. L'un d'eux, après avoir été posé à terre, prit subitement la fuite, comme frappé d'une panique, et fit un tel usage de ses jambes que jamais on ne put le rattraper; il ne reparut plus dans le pays. Quant au pauvre vieux llall, il fut aussitôt confié aux médecins, mais bien qu'il eût encore assez bon appétit, qu'il prit assez facilement sa nourriture, et que

sa santé parût se rétablir. il persistait néanmoins à dire, en hochant la tête, que jamais les docteurs ne le remettraient bien d'aplomb, tant qu'ils ne lui auraient pas tiré de l'estomac le morceau de métal qui avait passé par son gosier, lors de la chute du ruisseau fondu tombé de la lanterne. — Personne ne voulait l'en croire, et chacun, médecin ou autre, s'en prenaît à l'imagination frappée du vieux Hall: « Il radote, le bonhomme. » Le douzième jour après l'incendie, Hall, saisi subitement de spasmes et de frissons, expire. On l'ouvre, et dans son estomac se trouve, adhérent aux chaîrs, un morceau de plomb long et ovale, du poids de sept onces. — Ce fait extraordinaire est consigné dans les Transactions philosophiques, tome XLIX.



(Anciens phares, construits par Winstanley et par Rudyerd.)

Et de deux phares. - M. Smeaton fut chargé du troisième, et en posa la première pierre le 12 juin 1757.

M. Smeaton, fabricant d'instrumens de mathématiques, venait de laisser son établissement pour entrer dans la carrière d'ingénieur civil, où son génie l'appelait. Cet homme habile termina le phare en trois années, pendant lesquelles il ne fitt possible d'aborder le rocher que quatre cent vingtet-un jours; la durée totale du temps de travail ne forma que cent onze jours dix heures. Les difficultés sans nombre qu'il a failu vaincre, les précautions prises en faveur des hommes, dont pas un n'a péri, enfin tont l'historique du phare d'Eddystone, avec de belles gravures, et les détails circonstanciés de la construction, se trouvent dans un magnifique ouvrage publié par Smeaton lui-même.

On voit, par le plan que nous donnons, quelle est la disposition de chaque assise; les pierres qui la composent sont toutes assemblées, à queue d'aronde, antour du centre; elles sont, en outre, traversées de haut en has par des dés en marbre, qui pénètrent aussi dans les pierres de l'assise supérieure. Par suite de ce système, chaque assise forme un ensemble dont pas une pierre ne peut se détacher, et les assises supérieures, liées avec les inférieures, ne peuvent pas g lisser sur elles.

Cette disposition était nécessaire pour que, pendant les tempêtes survenues durant le travail de fondation, la vague n'eulevât pas les assises inférieures.

Le roc lui-même, qui était inégal à sa surface, a fait les frais de la majeure partie des six assises inférieures; il a été entaillé aussi à queue d'aronde, et uni aux blocs de pierre rapportés.

L'éditice tout entier, qui a presque 100 pieds d'élévation au-dessus des basses caux, présente donc une masse com-

pacte comme un seul bloc, formant en quelque sorte la continuation du rocher, et destinée à durer autant que lui.



(Plan du Phare actuel.)

. Indépendamment de cette solidité due à la disposition des matériaux, la forme même du phare, qui va en diminuant vers le sommet, est une nouvelle garantie de sa durée. La courbe gracieuse qui termine l'extérieur du monument n'a pas été seulement adoptée par Smeaton sous le rapport de la beauté, mais sous celui de la solidité. Lorsque la vague arrive et se brise sur le phare, elle glisse, en s'elevant, le long de la surface courbe qui lui est offerte; tandis que, sur une face perpendiculaire, il naîtrait, après le premier effet de cette vague, des choes brusques dont l'édifice entier serait sans cesse ébranlé. — L'idée de cette forme particulière fut du reste suggérée à Smeaton par la vue de quelques trones d'arbres très exposés aux vents, et qui présentaient naturellement une courbure semblable.



(Le Phare actuel d'Eddystone.)

Dans une autre livraison, nous parlerons du mode d'eclairage des phares par le système Fresnel, dont il se trouve un modèle à l'exposition de l'industrie.

Les Bureaux d'abonnement et de vente sont rue du Colombier, nº 30, pres la rue des Petits-Augustins.

Imprimetie de Laguryandiène, que du Colombier, nº 59.

### JEAN-BAPTISTE GREUZE, PEINTRE FRANÇAIS.



( Musée du Louvre ; tableaux de genre. - L'Accordée de village.)

Né à Tournus en 1726, Greuze cut un père qui, craignant pour lui l'indigence, voulait l'empêcher d'être peintre. Heureusement, Grandon, le beau-père de Grétry, passa par la ville de Tournus, et fut témoin d'une scène très vive entre le père et le fils. Grandon était un peintre de portraits de quelque talent, et d'une grande réputation à cette époque. Quand il eut vu les dessins du jeune Greuze, il obtint facilement de l'emmener avec lui , d'abord à Lyon , puis à Paris, où il l'aida quelque temps de sa bourse et de ses conseils.

Bientôt Greuze commença à vivre du prix de ses portraits ; il essaya de composer quelques tableaux qui lui réussirent mal, copiant trop la nature pour être goûté dans ce temps d'afféterie. On lui conseilla de suivre les cours de l'Académie de peinture, où l'on enseignait à altérer la vérité suivant le goût à la mode. Il eut si peu de succès dans les études qu'on lui faisait faire, que ses maîtres lui avaient déjà plusieurs fois conseillé de renoncer à la peinture, quand un jour il leur montra son beau tableau de la Lecture de la Bible. On ne voulut pas croire d'abord que cet ouvrage fût de sa main ; mais il en ent bientôt exécuté un autre supérieur au premier. Sa réputation fut vite répandue, et on lui commanda des tableaux pour les plus riches galeries de Paris. M. Delalive en acheta un grand nombre qui furent reproduits par les premiers graveurs.

Alors, sur la proposition de Pigalle, il fut agréé à l'Académie, et il eut la permission d'exposer ses ouvrages au salon. Quelques critiques qui en furent faites l'affligèrent beaucoup malgré l'engouement du public. Sans songer que les beauxesprits des journaux qui critiquaient ses ouvrages, incapables de les juger par eux-mêmes, ne faisaient que répêter ce qu'ils avaient entendu dire à ses rivaux; sans penser que

le public seul, qui jugeait sous l'influence immédiate de sa peinture, étranger à toute prévention et à toute jalousie, avait porté un jugement d'une valeur réelle, il se décida à faire le voyage de Rome pour y changer son style, Mais à force de chercher à mettre plus de vigueur dans sa couleur, plus de pureté dans son dessin, il perdit la naïveté originale qui est le principal mérite de sa peinture. Il eut alors le bon esprit de comprendre qu'il s'était fourvoyé en sortant de la nature, et il revint à sa première manière, à sa peinture légère et facile.

Les sujets que Greuze traitait de préférence étaient les scènes d'intérieur d'un ménage de paysans. Il savait grouper avec un rare talent les personnages qu'il introduisait dans ses tableaux, et rendre avec beaucoup de vérité la physionomie particulière et l'expression de chacun. Nous citerons, parmi ses plus belles compositions : le Père paralytique, la Malédiction paternelle, la Bonne mère, le Gâteau des Rois, la Dame de charité, et l'Accordée de village dont la gravure accompagne cet article. Ce tableau, plus que tout autre, peut donner une idée de la manière de l'artiste. 1ci, comme dans presque tous les ouvrages de Greuze, le sujet est si heureusement mis en scène, que du premier coup d'æil on reconnaît la position relative de tous les personnages. On pourrait reprocher un peu d'immobilité à ses figures; mais elles sont généralement pleines de sensibilité. Ses chairs sont fraîches et peintes avec soin; seulement ses draperies sont habituellement négligées.

Depuis qu'il avait été agréé à l'Académie , Greuze avait laissé passer le temps prescrit sans envoyer son tableau de réception; enfin il en envoya un qui ne fut pas jugé-convenable, et à l'exposition suivante ses tableaux furent refusés. Dès lors Greuze cessa de présenter ses ouvrages au salon, et il persista dans cette résolution malgré toutes les démarches des académiciens qui voulaient le ramener à eux. Il ne consentit à exposer sa peinture au Louvre que lorsque la révolution eut dissous l'académie, et aboli la censure qu'elle avait exercé jusque là sur les œuvres d'art.

Grenze vécut encore quelque temps , jouissant de la réputation et de l'aisance que son talent lui avait acquises, et mourut le 21 mars 1805, à l'âge de quatre-vingts ans.

Une danse à Mysore (Indes). - Il est à Mysore un divertissement qu'on n'a jamais songé à imiter dans nos ballets, et qui consiste en ceci : - D'un anneau fixé au centre du plafond de l'enceinte où le public est rassemble descendent huit cordons de soie de différentes couleurs, dont quatre jennes garçons et quatre jeunes filles tiennent les extrémités. A un certain signal, ces huit enfans commencent une danse dont les pas sont réglés de façon à ce que, pen à peu, ils arrivent à tresser ensemble les huit cordons. Après avoir tourné quelque temps dans un sens, l'orchestre change d'air, et la tresse se détord pour se reformer de nouveau dans l'antre sens. On peut produire les effets les plus agréables par le jeu des couleurs des cordons qui se réunissent comme par enchantement, et par les vêtemens variés des enfans, qui, éloignés et isolés lorsque les fils sont libres et séparés, se erois nt, se mèlent, semblent se confondre et perdre la règle de leurs pas, pour reparaître bientôt unis ensemble, groupés sous leur large et éclatante tresse.

# DU BLASON. (Deuxicme article, - Voir page 112).

En accueillant dans le Magasin pittoresque les notions élémentaires de ce blason que l'on ne sait comment nommer, car les qualifications d'art et de science qui lui étaient autrefois attribnées ne lui conviennent plus, nous avons seulement considéré son importance historique. Le

passé ne peut être changé, et le blason n'eût-il été qu'un monument de la vanité humaine, il pourrait encore être intéressant de le connaître ; car l'histoire de la vanité humaine, comme il est dit quelque part, fait partie de l'histoire des hommes. - Cependant personne ne peut méconnaitre aujourd'hui que pendant la grande association fcodale européenne, lorsque tout était fondé sur la transmission héreditaire des dignités et des fonctions, lorsque les relations de famille avaient dû devenir les bases de la politique des hommes et des nations, lorsque du souverain jusqu'au dernier écuyer il existait un ensemble de droits et de devoirs réciproques, fondés sur le rang que chacun occupait dans cette chaîne continuc de supérieurs et d'inférieurs; personne ne peut méconnaître, disons-nons, qu'il était utile pour tout gentilhomme de porter toujours avec lui son histoire, celle de sa famille et de sa parenté, et le signe des dignités dont il etait revêtu; or, les armoiries étaient cette histoire complète, peinte et décrite dans d'éclatans emblèmes que le blason enseignait à fire. Par leur utile secours, il n'était pas une pièce d'armure, pas un tronçon d'épée ou de poignard, pas un livre, pas un fragment d'argenterie, de meuble, de vêtement, qui ne devint une description historique, sonvent fort clo-

Les armoiries étant empreintes sur tout ce qui nous reste de ces emps, on peut avançer qu'il est impossible de faire une étude serieuse du moyen âge sans avoir appris à les déchiffrer, sans connaître les écussons des ancienues familles; car il n'est pas de village, tant isole qu'il soit, qui n'ait en ses environs quelque château, quelque monastere, quelque débris de tombe; pour lire sur ces vieux monumens, il faut s'ailer du blason. — Le blason était un langage embiématique européen, qui formait, comme le latin, un des modes de communications entre les nations d'idiomes divers. Par son aide encore anjourd'hui, et nous en avons été les témoins, l'étranger qui erre autour des sépuleres de SaintDenis on de Westminster saura reconnaître les personnages qui reposent sous leurs marbres, decouvrira leurs alliances et leur parenté, et peut-être, sans savoir la langue de France ou leur parenté, et peut-être, sans savoir la langue de France ou



d'Angleterre, éclaireira à l'inspection des tombeaux quelque point douteux de l'histoire de ces pays; tandis que les nationaux qui l'accompagnent pourront demeurer muets devant ces symboles dont ils n'ont pas étudie la signification.

Dans notre précédent article, nous avons dit qu'une armoirie se composait; 4° de l'écusson, 2° des énatux, 5° des charges, 4° des ornemens. Nous avons parlé des trois premières parties, nous passons maintenant aux ornemens.

Les ornemens. — La couronne peut être nommée le principal ornement de l'écussor : c'est elle qui indique le titre nobiliaire que porte le possesseur des armoiries. Les couronnes se distinguent par le genre de diadèmes et de fleurons qui surmonient le cercle qui les compose. La couronne royale de France était un cercle d'or surmonté de huit fleurs-de-ils , et ferunee de huit diadèmes nonés par un neuvième lis (voyez 45). Aujourd'hui le cercle de cette couronne est orné de fleurons et les diadèmes se fermant par un globe.

Celle d'Angleterre est composée de quatre lis et de quatre croix patées; elle est doublée d'un chapeau, et fermée de quatre diadémes perlés (voyez 47). La couronne ducale (44) est un cercle d'or monté de huit fleurons; la



couronne de marquis (46), un cercle monté de quatre fleurons et quatre trèfles en perles placés alternativement ; de comte (48), un cercle à buit perles rangées; de ricomte (49), un cercle monté de quatre grosses perles; de baron (50), un simple cercle rasé, entortillé de rangs de petites perles; de vidame (51), un cercle d'or monté de quatre croix patées. La couronne impériale est un cercle d'or fleuronné, montée de pendans; celle des dauphins de France était le cercle royal fermé de quatre dauphins noués par un lis. Les princes de l'Eglise romaine portaient aussi sur leurs armoiries des couronnes ou des chapeaux : la tiare, entourée de trois couronnes, les chapeaux rouges et les mitres, sont les insignes du pape et des cardinaux. Outre ces couronnes, il en est quelques autres toutes de fantaisie, comme celles 52 et 55, qui sont des concomies navale et murale; un amiral victorieux pouvait orner son éeu de la première. On en voit quelques unes en Angleterre : Vauban aurait pu, sans contredit, se décorer de la seconde. On conçoit facilement qu'il existe, entre les diverses couronnes des souverains et des noblesses de l'Europe, des differences que l'on ne pent énumérer ici. Mais ces différences sont loin d'être capitales, et ne s'écartent que légèrement de la méthode générale.

Sous Napoléon, les couronnes avaient été remplacées, dans les armoiries de la noblesse de sa création, par une toque surmontée d'un nombre distinctif de plumes. Les armes des diguitaires de cette époque témoignent toutes de ce changement de courte durée.

Les casques se portaient sur la cotte-d'armes comme preuve de orbitsse : ceux des souverains étaient posés de face, et d'or bruni et damasquiné ; tous les autres étaient de profil et d'un métal moins précieux.

Le cimier est un ornement qui se place au-dessus de la conronne; c'est quelquefois un panache; mais ce peut être un animal, un astre, ou toute autre figure.

Les supports sont deux hommes, deux animaux, ou deux monstres placés dans une position quelconque aux côtés de l'écu; les lambrequins sont des festons sur lesquels on place l'écu, ou dont ou peut entourer le chef; les marques de di-

gnités sont des colliers d'ordre de chevalerie, ou des insignes de fonctions militaires ou civiles, que l'on met autour ou en sautoir du champ; la devise est un cri de guerre ou une profession de foi, que l'on inscrivait an-dessous de ses ar-

moiries; le manteau se drapait autour de l'éeu complet, ainsi que sur les épaules ; c'était marque de grande dignité. Outre ces ornemens, il en peut exister d'autres; mais ils seraient créés par le caprice. La figure 54 indi ne la position respective de l'écu et de ses divers ornemens ; le champ de l'écusson est suffisamment désigné par les neuf lettres qui le divisent; le nº 1 indique le cimier; 2, la couronne; 5, le casque; 4, les lambrequins; 5, deux bâtons, marques de commandement; 6, un collier d'ordre de chevalerie; 7, un lion et un monstre, servant de supports; 8, le cordon, qui porte ordinairement la devise.

Pour blasonner, on doit savoir le nom des neuf differens points de l'écu (voyez fig. 54); A indique le chef de droite ou dextre; B, le chef du nillen; C, le chef de gauche ou sénestre; D, le point honorable; E, le centre de l'écu; F, le nombril de l'écu; G, la base de

droite; H, la base du milieu; I, la base de gauche.

### MARSEILLE. - COMMERCE.

Issus des Phocéens qui, les premiers parmi les Grees, avaient montré la route du golfe Adriatique et de la mer Thyrénienne, les Marseillais n'ont jamais démenti leur origine; ils ont tourné toutes leurs vues vers le commerce, et le commerce, couronnant leurs efforts, a toujours été la source de leur indépendance et de leur prospérité.

En nous renfermant dans les temps de l'ère chrétienne, nous voyons que, dès le 11º siècle, les salaisons de la Provence jouissaient déjà d'une grande réputation, et Pline l'Ancien nous apprend que les poissons préparés à Marseille, et surtout le thon et les sardines, étaient très recherchés des Romains.

Suivant Grégoire de Tours, cette ville était au vie siècle l'entrepôt ordinaire des marchandises de la domination française, et de cellos que l'on y transportait des pays étrangers. — C'est aussi dans ce port que débarquait le vin de Gaza, si renommé dans les Gaules.

En 850, dit l'historien Eginhard, gendre et secrétaire de Charlemagne, les négocians établis à Marseille, importaient déjà de l'Egypte les épiceries de l'Inde et les parfums d'Arabie; ils en tiraient aussi du sucre et de la soie apportée de l'Asie par caravancs; mais ce dernier objet était d'un grand luxe, et les nouvelles mariées faisaient seules usage de robes de soie, dont la façon contait cinq sous.

Les cuirs, les peaux préparées, les huiles, devinrent ensuite les objets les plus importans du commerce de Marseille : on sait assez la réputation justement acquise de ses savons; ils forment encore aujourd'hui la branche la plus considérable de son industrie, et leur vente est presque exclusive sur la plupart des marchés de l'Europe.

Lors des premières croisades, les Marseillais veillèrent à ce que les soldats du Christ ne manquassent de rien de ce qui leur était nécessaire pour la traversée, et, en reconnaissance, on leur accorda en Syrie diverses concessions, et

l'exemption de tons droits sur les marchandises importées par leurs vaisseaux.

Les tanneries furent fort encouragées à Marseille vers la fin du xvie siècle; l'un des consuls était toujours pris dans la classe des tanneurs. Le quartier qu'ils occupaient dans la ville porte encore le nom de cette fabrication : elle avait son principal débouché sur toutes les côtes de la Méditerranée. L'Italie, et l'Espagne surtout, faisaient une grande consommation de nos cuirs; mais les droits considérables dont ils forent frappés vers l'année 4760, diminuèrent beaucoup ce commerce.

En 4423, après la mort de la reine Jeanne, pendant que Marseille éprouvait toutes les horreurs de la guerre sous Alphonse d'Aragon, Gênes et Venise s'étaient emparé, en grande partie, de ses relations avec le Levant; mais bientôt le règne de René, ce Henri IV de la Provence, répara ses pertes. Ce prince établit de sages règlemens, qui preparèrent une nouvelle ère de prosperité, portée au plus haut degré par les franchises qui furent accordées à la ville en 1669.

Cette prospérité ne fut interrompue qu'en 1790 ; à cette époque Marseille ent beaucoup à souffrir de la suspension générale du commerce, de la loi du maximum, et surtout du décret du 54 décembre 1794, qui supprima entièrement la franchise accordée en 4669 et déjà considérablement modifiée par la loi du 1er août 1791. Les longues guerres de l'empire achevèrent de ruiner Marseille; et sa population, où l'on n'apercevait plus les ravages de la peste de 1720, diminua de nouveau si rapidement, que plusieurs quartiers furent en quelque sorte dépeuplés.

La paix y ramena des honimes et de l'argent; le gouvernement s'attacha à favoriser ce retour de l'activité commerciale; par la loi du 16 décembre 1816, il rendit au port ses anciennes franchises, et donna une entière liberte à sa navigation. Mais les priviléges n'étaient plus de notre époque; et l'on reconnut bientôt la nécessité de ramener l'organisation du commerce de Marseille au système général de nos institutions politiques. Cependant, par un reste de prédilection, un régime spécial fut créé pour cette ville, et les navires étrangers furent exemptés de tous les droits si nombreux et si lourds dans les autres ports du royaume. - Tel a été l'objet de l'ordonnance royale du 10 septembre 1817.

A la faveur de ces immunités, et profitant de l'impulsion générale, Marseille s'est élevé rapidement à un degré de richesse dont la base est un commerce spécial qui ne pent lui être disputé : seul grand port français sur la Méditerranée, Marseille a une position unique vis-à-vis les côtes d'Espagne, d'Italie, de la Grèce, du Levant, de l'Asie et de l'Afrique; et ce n'est point à ces contrées qu'elle borne ses relations commerciales; ses rapports avec la mer Noire, la Baltique et l'Angleterre; ses navires envoyés aux Grandes Indes; ses communications avec les Etats-Unis et les Antilles, enfin ses expéditions pour l'Amérique du Sud, prouvent qu'elle comprend le commerce sur une grande échelle.

Ce vaste mouvement commercial est résuine chaque année dans les tableaux officiels du gouvernement, qui présentèrent en 1852 les résultats suivans :

#### A L'ENTRÉE.

| Navires français (comm. ext.). | 1,155 jaugeant | 103,973 tonn |
|--------------------------------|----------------|--------------|
| Navires étrangers              | 1,760          | 272,342      |
| Commerce des colonies          |                |              |
| Grande pêche                   |                |              |
| Cabotage                       | 4,09 t         | 210,926      |
| TOTATA                         | 7,201,         | 620.783      |

#### A LA SORTIE.

| Navires français (comm. ext) 841 jaugeant 77,218 1 | 01 |
|----------------------------------------------------|----|
| Navires étrangers 1,071 157,218                    |    |
| Colonies                                           |    |
| Grande pêche                                       |    |
| Cabotage                                           |    |
| T                                                  |    |
| TOTAUX 5,842 472,662                               |    |

Les principaux objets qui ont alimenté cette navigation



(La ville et le port de Marseille, )

consistent : à l'importation, en grains, fers et chanvres de la [ sont prises en entrepôt, et leur valeur s'éleva dans l'an-Russie, drogueries du Levant, cotons d'Alexandrie, riz, tabac, cotons et merrains des Etats-Unis, bois de Norwège

née 1832 à la somme de 450,452,987 francs. Celles qui sont destinées à la consommation locale acquittent immédiateet fromage de Hollande. La plupart de ces marchandises ment les droits, source abondante de revenus pour le trésor, qui, en 4835, a perçu 28,528,000 francs sur la seule douane de Marseille.

Le commerce d'exportation est très varié. Il est alimenté non seulement par les manufactures du Languedoc et du bassin du Rhône, depuis Arles jusqu'à Lyon, Tarare et Châlons, mais encore par l'industrie provençale, dont les produits divers jouissent d'une faveur générale, et sont en outre soutenus par les encouragemens que leur accorde le gouvernement, qui, en 1855, a payé, à titre de prime de sortie, plus de huit millions de francs aux négocians de Marseille.

Les habitans de cette ville se livrent peu à la pêche; ils laissent cette industrie aux marins de Cassie, La Ciotat et Martigues, et les soixante-six navires que l'on voit figurer sur le tableau de l'année 4852, sont des terrencuviers (bâtimens employés à la pêche de la morue), sortis des

ports de Fécamp, Grandville, Dunkerque et Saint-Malo.

Tel est l'état actuel du commerce de Marseille; il est très florissant, et l'on ne peut prévoir le terme de ses prospérites, que parait devoir acerolitre la conquête de la régence d'Alger, dont la colonisation, en donnant de l'essor aux essais des esprits aventureux, aux efforts-des énergies individuelles, aux combinaisons des spéculations collestives, doit servir à la fois les intérêts de la navigation, du commerce et de l'industrie manufacturière de la Provence.

### MONUMENS FUNÉRAIRES CHEZ LES ANCIENS.

On a vu dans nos précèdens articles (1855, voyez p. 345 et 345) que les pyramides d'Egypte étaient des tombeaux royaux, et que, par leur construction, ces monumens étaient



(Entrée de la grande Pyramide, le Chéops.)

les plus extraordinaires de ce genre que l'antiquité nous ait laissés.

Pour achever de faire connaître Chéeps, le plus important de tous, nous donnons un dessin de son ouverture dont les arrachemens; semblables à ceux d'une carrière, témoignent du soin qu'on avait mis à en déguiser l'entrée, et des efforts qu'il fallut faire pour la découvrir et la forcer; on peut juger aussi de la proportion colossale des blocs employés dans sa construction, et du peu de hauteur

donnée au couloir par lequel on pénètre dans son intérieur.

La position topographique de ces monumens offre encore cette particularité qu'on ne les trouve que dans la basse Egypte, vers la hanteur du Caire, et qu'au-delà de cette région, c'est-à-dire dans la moyenne et la haute Egypte, les lieux consacrés à la sépulture des rois n'étaient plus des pyramides, mais, comme ceux des simples particuliers, des excavations plus ou moins spacieuses, taillées dans les montagnes, et ornées avec le plus grand soin.

L'entrée des tombeaux de la Thébalde, soigneusement fermée, était souvent indiquée par un simulaere de portique taillé sur le flanc de la montagne; plus souvent encore elle était sans apparence extérieure, muree avec soin, et cachée sous un amas de terre et de pierres.



(Tombean de Beni-Hassan dans l'Egypte moyenne.)

La Nécropole on le cimetière de Thèbes occupe, sur une étendue d'urre demi-lieue, une plaine comprise à l'occ' lent du Nil, entre ee fleuve et la montagne Arabique. C'est plus particulièrement vers le pied de cette montagne qu'on avait creusé pour les familles opulentes ces innombrables et vastes grottes, toutes décorées d'inscriptions hiéroglyphiques, de sculptures et de peintures, et qui donnent de si précieux détails sur les usages, les arts et l'industrie des anciens Egyptiens; c'est dans la plaine qu'on inhumait, après les avoir embaumés, les morts de tous âges et de toutes conditions. Le principe salutaire de l'embaumement ayant été consacré par la religion et prescrit non senlement pour les hommes, mais même pour les animaux, les Egyptiens qui, en mourant, n'avaient pas le moyen d'être embaumés à lenrs frais, l'étaient unx frais de l'Etat; c'est ee que fait penser la grossièreté de l'embaumement employé pour ces momies qu'on tronve encore par milliers, entassées dans des puits et autres excavations dépourvues d'ornemens, et qui paraissent avoir été consacrées aux inhumations communes. L'une des excavations les plus importantes de la Nécropole de Thèlies est celle que les anciens appelaient la Syringue, véritable dédale où les couloirs immenses aboutissent à d'autres couloirs, à des chambres et à des puits profonds; vastes cavernes qu'on ne pent suivre qu'avec le secours des gens du pays, et à l'aide de flambeaux, de cordes et d'ochelles,

Les tombeaux des rois thébains, situés dans la vallée dite Biban-el-Molouk, offrent eu ce genre les monumens les plus somptueux, et d'une antiquité qui remonte, pour quelques uns, au-delà du xyıtı's lècle avant l'ère chrétienne. Violés, pour la plupart, à l'époque de l'invasion des Perses, sous Cambyse, ils étaient, du temps des Grees et surtout des Bomains, l'objet de la enrioslité des voyageurs, qui y tragdient leurs noms.



(Entrée des tombeaux royaux de Thebes.)

Le plan ordinaire de ces tombeaux consiste en un grand nombre de couloirs quelquefois coupés par des puits profonds et des chambres plus ou moins spacieuses, conduisant par des issues souvent déguisées, à la salle principale au milien de laquelle était le sarcophage, ordinairement de grannt, de basalte et d'albâtre, et dont la longueur variait de 8 à 40 et même 12 pieds, sur une hauteur de 5 à 8 pueds, y compris le converde. C'est dans cette lourde cuve qu'était

renfermée la momie royale embaumée, le visage et les mains plaqués d'or, enveloppée de bandelettes, et renfermée dans un double ou triple cercueil chargé de riches peintures.

Les parois de l'excavation entière, ainsi que le plafond, étaient couverts de sculptures coloriées, et d'inscriptions hiéroglyphiques, où le nom du roi défunt était souvent répéte. On y figurait ordinairement tontes les cérémonies funéraires, la pompe de l'inhumation, la visite de l'âme du mort aux divinités principales, ses offrandes à chacune d'elles, enfin sa présentation au dieu suprème de l'Amenti ou enfer égyptien. Rien n'égale la somptosité de ces monumens, dont la profondeur et la magnificence étaient proportionnées à la durée du règne et à l'opulence des rois qui les avaient fait creuser durant leur vie.

Douane de mer, à Venise, — Ce solide et magnifique édifice, construit en 1682 par l'architecte Giuseppe Bennoui, situé au confluent du grand canal, et du caual plus grand encore de la Giudecca, est adossé à la helle église de Santa - Maria-della-Salute. A son so i met, on voit s'elever un globe souteuu par trois génies. Sur ce globe, une Fortune, statue colossale de bronze, à peine posée sur la pointe du pied, semble prendre son voi, tenant un voile déployé. L'œil effrayé ne peut concevoir une telle masse en équilibre sur un si frèle appui. Un peu de vent s'elève, et l'étonnement redouble! cette statue pesante tourne au moindre souffle, avec la même facilité que la girouette la plus légère.

### - MONSIEUR DE VATTEVILLE, HISTOIRE DU XVII° SIÈCLE, RACONTÉE PAR LE DUC DE SAINT-SIMON

«Les Vatteville sont des gens de qualité de Franche-Comté : celui dont il s'agit se tit chartreux de bonne heure, et, après sa profession, fut ordonné prêtre. Il avait beaucoup d'esprit, mais un esprit libre, impétueux, qui s'impatienta bientôt du jong qu'il avait pris. Incapable de demeurer plus long-temps soumis à de si génantes observances, il songea à s'en affranchir. Il tronva moyen d'avoir des habits séculiers, de l'argent, des pistolets, et un cheval à peu de distance. Tout cela peut-être n'avait pu se pratiquer sans donner quelque soupeon; son supérieur en eut, et, avec un passe-partout, va ouvrir sa cellule, et le trouve en habit séculier, sur une échelle, qui allait sauter les murs. Voilà le prieur à crier; l'autre, saus s'émouvoir, le tue d'un coup de pistolet, et se sauve. A deux ou trois journées de là, il s'arrête pour diner à un méchant cabaret, seul dans la campagne, parce qu'il évitait tant qu'il pouvait de s'arrêter dans des lieux habités, met pied à terre, demande ce qu'il y a au logis; l'hôte lui répond : « Un gigot et un chapon. Bon! répond mon défroqué, mettez-les à la broche.» L'hôte lui veut remontrer que c'est trop des deux pour lui seul, et qu'il n'a que cela, pour tont, eliez lui; le moine se fache, et lui dit qu'en payant c'est bien le moins d'avoir ce qu'on vent, et qu'il a assez bon appétit pour tout manger. L'hôte n'ose repliquer, et embroche. Comme le rôti s'en allait euit, ar ive un autre homme à cheval, seul aussi, pour diner dans ce cabaret; il en demande, il trouve qu'il n'y a quoi que ec soit que ec qu'il voit prêt à être tire de la broche. Il s'informe combien ils sont là-dessus, et se trouve bien étonné que ce soit pour un seul-homme. Il propose, en payant, d'en manger sa pact, et est encore plus surpris de la reponse de l'hôte, qui l'assure qu'il en doute, à l'air de celni qui a commande le diner. Là-dessus, le voyageur monte, parle eivilement à Vatteville, et le prie de trouver bon que, puisqu'il n'y a rien dans le logis que ce qu'il a reveut pas consentir; - dispute; - e'le s'echauffe; - bref, le moine en use comme avec son supérieur, et tue son homme d'un coup de pistolet. Il descend après tranquillement, et, au milieu de l'effro: de l'hôte et de l'hôtellerie, se fait servir le gigot et le chapon, les mange l'un et l'autre jusqu'aux os , paie , remonte à cheval , et tire pays.

» Ac sachant que devenir, il s'en va en Turquie, et, pour le faire court, prend le turban, et s'engage dans la milice. Son reniement l'avance, son esprit et sa valeur le distinguent, il devint bacha, et se conduisit si bien avec les Tures, qu'il se crut en état de tirer parti de sa situation, dans laquelle il ne pouvait se trouver à son aise. Il ent des moyens de faire parler au gouvernement de la republique de Venise, et de faire son marché avec lui. Il promit verbalement de livrer force plans et secrets des Tures, moyennant qu'on lui rapportat en bonnes formes l'absolution du pape de tous les méfaits de sa vie, de ses meurtres, de son apostasie, sûreté entière contre les chartreux, et de ne pouvoir être remis dans auenn autre ordre; d'être restitué plénièrement au siècle et à l'exercice de son ordre de prétrise, avec pouvoir de passeder tous benéfices quelconques.... Le pape erut l'intérêt de l'Eglise assez grand à favoriser les chrétiens contre les Tures; il accorda de bonne grâce toutes les demandes du pacha. Quand celui-ei fut bien assuré que toutes les expéditions en étaient arrivées au gouvernement en la meilleure forme, il prit si bien ses mesures, qu'il exécuta parfaitement tout ce à quoi il s'etait engagé envers les Vénitiens. Aussitôt après, il fut à Rome, le pape le reçut bien, et, pleinement assuré, il s'en revint en Franche-Comté dans sa famille.

» Des évènemens si singuliers le firent connaître à la première conquête de la Franche-Comté; on le jugea honur-e de main et d'intrigue; il en lia directement avec la reillemère, puis avec les ministres, qui s'en servirent utilement à la seconde conquête de cette même province. Il rendit de grands services, mais non pour rien : il avait stipulé l'archevêché de Besançon, et en effet, après la seconde conquête, il y fut nommé : mais le pape ne put se résondre à lui donner des bulles; il se récria an meurtre, à l'apostasie; le roi entra dans les raisons du pape, et il capitula avec l'abbé de Vatteville, qui se contenta de l'abbaye de Baume, la deuxième de Franche-Comté, d'une autre bonne en Picardie, et de divers autres avantages. Il véent depuis, partie dans son abbaye de Baume, partie dans ses terres, quelquefois à Besançon, rarement à Paris. Il avait partout beancoup d'équipage, grande chère, une belle mente, grande table et bonne compagnie. Il ne se contraignait sur aueun point, et vivait, non seulement en grand seignem et fort respecté. mais à l'ancienne mode, tyrannisant fort ses terres, celles de ses abbayes, et quelquefois ses voisins; surtout chez lui fort absolu. Les intendans pliaient les épaules, et, par ordre exprès de la cour, tant qu'il véent, le laissaient faire et n'osaient le choquer en rien, ni sur les impositions, qu'il réglait à peu près comme bon lui semblait dans toutes ses dépendances, ni sur ses entreprises, assez souvent violentes. Il vieut de la sorte, et toujours dans la même licence et la même considération, jusqu'à près de quatre-vingt-dix ans. »

Bisafeul, trisafeul. - Au commencement du xvie siècle, on était assez embarrassé pour nommer les parens que nous appelons bisaïeuls et trisaïeuls. Un auteur de 1527 parle du terateul de Bayard. Un autre, Des Essarts, dit qu'Amadis était fils du fils du fils de je ne sais quel chevalier. A ce propos certain cerivain raconte qu'on voyait à Paris, au cimetière de Saint-Innocent, une épitaphe de Yolande de Bailly, veuve de maître Doint Capel, procureur au Châtelet, portant qu'elle avait véen quatre-vingt-huit ans, et avait pu voir deux cent quatre-vingt-huit enfans

tenn, il puisse, en payant, diner avec lui. Vatteville n'y | qui descendaient d'elle : « Imaginez , ajonte-t-il , combien elle ent été empéchée s'il lui cût convenu d'appeler d'un vrai mot, ceux qui étaient distans d'el e en la quatrième génération on lignee! » L'empéchement serait le même aujourd'hui, par nous avons bien fils, petit-fils, arrière-petitfils même, mais nous n'allons pas an-delà.

> Le serviteur de P. Huber. - Huber, savant distingué auquel on doit les observations les plus curieuses qu'on ait jusqu'à ce jour faites sur les fourmis, ctait devenu aveugle. Cet affrenx matheur avait interrompu toutes ses recaerches: la mort ne lui cét pas été plus cruelle. Un poète, un philosophe, un mathématicien peuvent se passer des yeux du corps : e'est aux profondeurs du monde invisible de l'âme et de l'intelligence que leur génie s'elance d'un seul trait pour trouver des inspirations; mais il n'en est pas de même da naturaliste, de l'historien scrupuleux des mœurs et des instincts de tout ce monde visible de la création qui se ment à la surface de la terre. P. Huber se desolait; mais après avoir bien réfléchi un jour, il s'écria: « Je me ferai des » yeux; je verrai, » Et il appela un je me homme qui était à son service : « Econte-moi , lui dit-il : tu as du lon sens , » l'œil juste, une honnête curiosité; aide-moi, je te prie, » à continuer mes expériences : sois mon recard, je serai ta » pensée, »

> Le pauvre jeune homme, honteux de son ignorance et se défiant de lui-même, hésitait à répondre; mais ému par les prières de son 1 dire, et excité par une secrète aideur de savoir, d'céda, et dès ce moment se dévoua tout entier à sa nouvelle fonction, à son nouveau devoir.

> Unber lui enseignait à bien observer, à bien raconter ce qu'il découvrait; il l'écontait attentivement, il révait, il comparait et concluait. « Je vois de mieux en mieux , disait-» il quelquefois; ma vue se perfectionne, » Et il en arriva à ne plus regretter ses yeux. Le maître et le disciple ne faisaient qu'un; c'était une même volonté, une même existence; beaucoup d'observations précieuses sont nées de cette touchante association.

> Quand Huber mourut, le jeune homme le pleura anièrement. Il n'osa pas continuer seul ses études d'histoire naturelle; mais il ne ponvait plus retomber dans son ancienne condition. Son dévouement avait trouvé sa récompense. Son jugement s'était développé : il avait appris à fixer son attention, à comparer les objets, à reconnaître les analogies et les différences, à distinguer les effets des causes, à enchaîner ses idées et à en tirer des déductions; en un mot, il avait fait un cours naturel de philosophie. Il se livra à l'étude des lois, et devint juge dans un canton de Suisse.

## FÈTE DE SAINTE ROSALIE A PALERME.

Au commencement du xue siècle, sainte Rosalie vivait à la cour de Roger, premier roi de Sieile, et petit-fils du célèbre Tanerède de Hauteville. Bientôt dégoûtée du monde, et ne trouvant les règles d'aucune communauté assez anstère, elle se retira non loin de Palerme, sur le mont Pellegrino, dans une grotte qui porte son nom. La mort vint l'y surprendre, et, d'après la légende, les anges qui se chargérent du soin de l'ensevelir ne cessèrent d'entretenir sur le lieu où ils l'avaient déposée, des roses, dont le renouvellement continuel trahit plus tard le secret de sa sépulture, à l'époque d'une peste dont l'intercession de la sainte avait délivre la contrée.

Les Pa'ermithins ont conservé la plus vive gratitude pour sainte Rosalie, et célèbrent sa fi e dans le mois de juillet, avec un enthousiasme, un luxe d'illuminations, et des di-



Char de Sainte-Rosalie.

vertissemens si animés, qu'on aurait peine à trouver en draures pays des écrémonies plus éclatantes. — Les plaisirs durent cinq jours. Dès le premier, la châsse de la bienheureuse, saluée par des artifices et des canonnades, apparaît sur le char dont notre gravure reproduit le dessin. Ce char est trainé par quarante mules et rempli de musiciens; son sommet atteint le faite des plus hautes maisons; il parcourt la principale rue de la ville, au milieu d'un immense concours de peuple. Pendant les cinq jours il se promène, passe et repasse, en provoquant les acclamations. Mais cette promenade est entremèlée de courses de chevaux, montés par des jockeis, ou libres, comme ceux dont nous avons parlé dans la première livraison de cette aunée. C'est un des spectacles les plus agréables aux habitans de Palerme.

Les illuminations et les feux d'artifice qui ont terminé chaque journée sont surpassés, le soir de la quatrième, par l'illumination de la magnifique cathòdrale, placée sous la protection de la sainte; on y compte einq cents lustres chargés de bougies. L'intérieur de ce vaste édifice présente un spectacle magique. Des franges, des guirlandes de papier, du carton argenté, des petils miroirs font tous les frais de cette décoration; mais leur ensemble est disposé si artistement, que l'imagination se croirait volontiers transportée

dans un palais de fécrie. — « Cette architecture sans ombre, est-il dit dans l'ouvrage de l'abbé de Saint-Non, éclairée de toutes parts, paraît comme diaphane. Les lumières, reflètées sur des lames d'argent ressemblent à autant d'étoiles étincelantes; et en tout, c'est une clarié si brillante et si oblouissante, que les seus en sont étonnés et bientôf fatigués, au point de n'y pouvoir tenir une demi-heure. »

Le einquième jour est terminé par une longue procession. Chaque confrérie porte le saint qu'elle reconnaît pour son patron sur des estrades dorées et enjolivées avec tout le soin imaginable. C'est à qui marchera le plus vite, et pironettera le plus rapidement en faisant des contremarches et évolutions sans nombre, au milieu des femmes et des enfans qui dansent autour de l'estrade.

Enfin arrive le char de sainte Rosalie, qui ehemine plus gravement, en impose à la joie, au tumulte, fait agenouiller le peuple, et termine la fête.

Les Bureaux d'abonnement et de vente sont rue du Colombier, n° 30, prés de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardiere, que du Colombier, nº 30

MANTES.
(Département de Seinc-et-Oisc.)



(Vue de la ville de Mantes.)

Mantes-la-Jolie! disent les habitans, et ils ont raison, il y a pen de villes françaises aussi élégantes, il y en a peu dont les rues offrent aux regards du voyageur le même air d'aisance et de propreté, peu dont les environs soient aussi riches en belles promenades, en sites varies. Penser aux bords de la Seine auprès de Mantes, c'est se retracer de gracieux paysages, des iles toutes vertes qu'embellissent encore de superbes plantations d'ormes et qui s'animent les jours de fête par le tableau mouvant de la population. Ces nombreux moulins qu'on aperçoit de tous côtés annoncent assez que le genre de commerce le plus en vogue à Mantes est celui du blé.

Sur l'antiquité de Mantes, deux versions sont proposées Tome II.

par les savans: il en est d'assez hardis pour la faire remonter jusqu'au temps des druides. Suivant une opinion, plus modeste et plus probable, cette ville, dans un siècle déjà assez reculé, se serait élevée au lieu nommé Petro-Mansolum dans l'itinéraire d'Antonin.

Quoi qu'il en soit, Mantes a droit dans nos annales à quelques belles pages : elle prit une part active à toutes les guerres où le sort de la France fut compromis; mais dans aucune de ses éprenves elle n'eut autant à souffrir qu'au passage de Guillaume-le-Conquérant. Le désir d'ajonter à son territoire quelques pouces de terrain, ou plutôt d'enlever à son rival une place importante, faisait revendiquer par ce prince Mantes, que Philippe I'r défendait comme sa propriété. De

là un siege en règle durant lequel Guillaume tomba malade. Comme il était d'un excessif embonpoint, le roi de France se prit à plaisanter, et dit « qu'il ctait en couche, et qu'on verrait de belles relevailles.» Guillaume, indigné, « jura, par la splendeur de Dieu, qu'il irait faire ses relevailles à Paris avec dix mille lances en guise de cierges, » Et l'on sait que les menaces d'un tel homme n'étaient pas de vaines paroles! Il se mit done à pousser le siège de Mantes avec vigueur, s'enipara de la ville, marcha sur ses décombres pour aller accomplir son terrible serment, quand un faux pas de son cheval, qui se brûlait les pieds en franchissant les ruines de Mantes livree aux flammes, vint l'arrêter tout-à-coup dans sa course, et terminer sa vie et ses conquêtes. Ces évènemens se passaient en l'an 1087.

Philippe-Auguste aussi mourut à Mantes. Un fait assez singulier, e'est que le vainqueur de Bouvines fut abbé de l'église de Notre-Dame, cathédrale de cette ville, fondée par Jeanne de France, et originairement desservie par les chanoines de l'abbaye de Saint-Victor.

Mantes joua un rôle important dans la longue lutte qui déchira, plusieurs siècles durant, la France et l'Angleterre. Si elle souffrit de nos revers, elle vit la glorieuse réhabilitation de nos armes, sous le règne du roi Charles VII. Les habitans montrent avec orgueil une vieille tour, reste d'un monument considérable, et témoin mutilé des combats que leurs ancêtres livrèrent pour l'indépendance du territoire national; on l'appelle la tour Saint-Maelou.

Après le siège de Rouen, Henri IV vint faire à Mantes son principal séjour. Là se trouvèrent quatorze évêques de la communion de Genève, réunis en conférences avec le cardinal Du Perron; conférences pleines d'intérêt pour nos aïeux, puisqu'elles avaient pour témoin le roi luimême, puisque chacun des argumens proposés par les théologiens était destiné à faire impression sur le eœur et sur l'esprit de Henri. C'est après ees entretiens que ce prince se décida à embrasser la foi catholique.

On sait que e'est dans les environs de Mantes, à Rosny, qu'était le château de l'ami et du ministre de Henri IV Sully. De nos jours, la duchesse de Berry a habité cette antique demeure. La ville de Mantes conserve encore le souvenir des fètes brillantes qui eurent lieu, durant le séjour de cette princesse, dans le manoir héréditaire de la famille des Rosny.

#### DE LA DANSE.

Un voi de Pont, dans l'Asie Mineure, se trouvant à Rome du temps de Néron, assistait à la représentation des Travaux d'Hercule. Il fut si enchanté du danseur qui jouait le rôle du héros, il suivit avec tant de facilité tout le fil de l'action, et en comprit si parfaitement tous les détails, qu'il supplia l'empereur pour obtenir de lui, en eadeau, ce mime extraordinaire. « Ne soyez point étonné de ma prière, » ajouta-t-il; j'ai pour voisins des barbares dont personne » n'entend la langue, et qui n'ont jamais pu apprendre la » mienne. Les gestes de cet homme leur feront entendre mes volontés. »

Au récit de cette anecdote, on se rappelle aussitôt le maitre à danser du Bourgeois Gentilhomme, détaillant les services que son art pouvait rendre à la politique en faisant éviter aux hommes d'Etat les faux pas, fréquens et dangereux sur le chemin glissant de la diplomatie; mais si le roi de Pont, en euvoyant un danseur en ambassade auprès de ses voisins grossiers et sauvages, semble au premier abord justifier la plaisante théorie du maître à danser, on reconnaît, en y rellechissant davantage, que dans son discours à l'empereur Néron se tronve l'idée la plus philosophique et la plus profonde que l'on puisse donner de la danse. - La danse est le geste de l'homme dans toute son étendue : la

avec tonte la magie des formes extérieures du corps, avec toute la grâce des attitudes, toute l'impétuosité des mouvemens, peut devenir, en certaines circonstances, un langage universel, facile à comprendre du sauvage placé au dermer échelon de l'espèce humaine.

Les vieux navigateurs qui, avec une barque de quelques tonnaux, décorée du nom de frégate, ne eraignaient point de s'aventurer sous les glaces du pôle, ou chez des peuples barbares, connaissaient bien la puissance de la danse et de la musique, et y avaient recours pour aplanir les difficultés d'une première communication avec les insulaires. Ainsi, lorsque John Davis, pénétrant, en 4585, dans le detroit qui porte son nom, se vit entouré des canots des naturels, ses musiciens se prirent à jouer, et ses matelots à danser; les sauvages, gens simples et sans mauvaises intentions, comprirent bientôt ce que ces signes voulaient dire; et ils furent si charmés de l'accueil qu'on leur faisait, qu'en peu de temps il y eut trente-sept de leurs canots le long des deux petits bâtimens de l'expédition.

C'est certainement le besoin instinctif ou raisonné d'exprimer, par les mouvemens cadencés, un ensemble de sentimens que le langage le plus expressif ne saura t rendre, qui a introduit la danse chez tous les peuples, dans tous les siècles; dans toutes les ecrémonies, dans la religion et dans la politique, au sein de la douleur comme au milieu des plaisirs.

Iei les prêtres saliens que Numa institue pour desservir l'autel de Mars exécutent des danses dans leurs marches, dans les sacrifices et dans les fêtes solennelles; ailleurs, et dans une multitude de lieux, ce sont des inspirés, qui, commencant par une dan e mesurée, se sentent peu à peu pénétrés de l'esprit de la divinité qu'ils adorent, se trémoussent violemment, et s'abandonnent à de rapides eontorsions décorées du nom de fureur sacrée.

Chez les Egyptiens on dansait devant le bouf Apis dès qu'on l'avait trouvé, on dansait dans les fêtes en son honneur, et quand il mourait, on dansait eneore.

La religion juive admettait "aussi la danse dans ses cérémonies : David dansa devant l'arche; et l'Eglise chrétienne elle-même a eu, dans les premiers siècles, une danse sacrée, comme démonstration extérieure de la dépendance des créatures, comme expression primitive de reconnaissance. Ne danse-t-on pas encore devant la porte de l'église, autour du feu de la Saint-Jean! - Les derviches turcs exécutent avec un zèle infatigable, une sorte de moulinet si violent et si rapide, qu'ils finissent par tomber épuisés, sans mouvement, prétendant célébrer par ce terrible exercice la fête de leur fondateur Menelaüs, qui tourna, en dansant, pendant quatorze jours, dit-on, sans se donner de relâche, an son de la flûte de son compagnon.

Il est tout naturel de danser aux noces, aux festins; nous ne nous en faisons fante, et eette coutume nous est commune avec tous les peuples anciens, et avec ceux de notre temps qui sont les moins eivilisés; mais il n'est plus de mode de danser aux funérailles comme les Atheniens et les Romains. Les derniers avaient, dans ces tristes circonstances, introduit un usage fort remarquable : e'est celui de l'archimime, qui, convert d'un masque ressemblant au défunt, revêtu de ses habits, peignait par sa danse les actes les plus saillans, bons ou mauvais, du personnage qu'il représentait; c'était une sorte d'oraison funèbre en action; on prétend qu'elle était impartiale.

L'histoire nous a conservé une foule de faits relatifs à la danse chez les anciens, et nous savons que les rivalités des danseurs de théâtre ont pu quelquefois soulever des émentes parmi leurs chauds partisans. - Socrate tenait fort à exécuter les danses qu'il avait apprises d'Aspasie ; le grave Caton, âgé de soixante ans, redevint élève d'un maître à danser pour paraître honorablement dans un bal; et la querelle de Pylade avec Batyle, sons le règne d'Auguste, fut si vive, danse, qui sait exprimer les sentimens intérienrs de l'âme | que leurs cabales absorbèrent toutes les autres, au grand

contentement de cet habile empereur qui excitait le goût du theâtre dans un but de politique et de police. Les Romains prenaient une si grande part au spectaele, les danseurs exprimaient leurs sentimens avec une telle vérité de caractere, que souvent la multitude entraînée reproduisait machinalement la scène qui se passait sons ses yeux, jetant les hauts cris, pleurant, partageant les fureurs d'Ajax, se dépouillant de ses habits comme l'acteur qui représentait le héros. Quelques uns même, dans l'excès du délire provoqué par l'imitation, en venaient aux mains, on rossaient impitoyablement leurs voisins. On avait dejà vu sur le théâtre d'Athènes la danse des Euménides, divinités barbares chargées de la vengeance du ciel, preudre un si effroyable caractère, que le peuple s'était enfui, que de vieux guerriers avaient tremble de tous leurs membres, et que l'arcopage lui-même s'était senti troublé.

Les chevaux qui piaffent le plus sont en général ceux qui avancent le moins; il est de même des hommes, et l'on ne doit pas confondre cette perpetuelle agitation, qui s'épuise en vains efforts, avec l'activité qui va droit à son but

M. LE BARON DE STASSART.

### SUR LES RACES D'ANIMAUX PERDUES.

Le fond des lacs, non plus que celui des mers, ne constitue point des bassins qui soient permanens dans leur forme. Ces bassins se comblent et se modificut tous les jours, par suite des matières solides qui s'y déposent. Il y en a de deux sortes qui contribuent à ce remplissage; les unes de transport, les antres de dépôt proprement dit. Les premières sont charriées, sous forme de boues et de sables, par les fleuves qui se jettent dans ces mers et dans ces lacs; et, bien que cette importation ne soit pas fort considérable, vu la grande étendue des récipiens qui lui sont ouverts, cependant il en résulte des exhaussemens fort notables, surtout dans le voisinage des embouchures : on a calculé, par exemple, que le Gange verse journellement dans l'Océan un volume de terre qui équivant à une des pyramides d'Egypte; à ce compte, on voit qu'il ne faut pas long-temps à ce fleuve pour transporter une quantité de limon comparable à une colline comme celle de Montmartre. La seconde sorte de matière de remplissage provient de la mer elle-même, qui accumule sur son propre fond, soit des substances calcaires qu'elle tenait en dissolution, soit des substances arrachées aux rochers battus par ses flots, soit enfin des débris de coquilles brisées qui deviennent une espèce de sable.

On doit donc considérer que chaque année il vient s'app'iquer sur les fonds recouverts par les masses liquides de notre globe une nouvelle couche, et, s'il m'est permis de parler amsi, un nouveau feuillet de terr ; les choses se passent comme dans un grand bassin, où il arriverait constamment de petits filets d'eau trouble, et duquel il ne s'échapperait rien que par l'évaporation, qui n'enlève jamais que de l'eau limpide. Dans ce dépôt annuel, la mer ensevelit tous les objets qui sont venus tomber, durant le même temps, dans sa profondeur : c'est là le vaste cimetière dans lequel se font toutes ses sepultures; et d'autant mieux, que dans ces abimes règne un repos qui n'est guère troublé, et que la terre qui y tombe descend legère et en silence. Bi n des dépouilles se donnent rendez-vous dans cette demeure dernière : les coquillages, les squelettes des poissons et de toutes les bêtes marines, les plantes, les branchages, les bois, les cadavres d'animaux terrestres, et les choses de toute nature que l'eau courante ramasse sur sa route à travers les continens, et verse ensuite dans le grand receptacle, comme feraient des égouts venant de tous les recoins de la terre.

Ainsi done, si, par une cause quelconque, telle qu'un abaissement des eaux, ou un soulèvement des rivages, le fond de l'Océan, près de l'embouchure de quelque grand fleuve, prenons la Seine, se trouvait quelque jour à sec, on verrait alors, dans son entier, la masse des terres d'alluvion apportées par le courant durant tant de siècles; on pourrait ouvrir des tranchées à travers l'épaisseur de toutes ces couches accumulées l'une sur l'autre, et l'on ne manquerait pas d'y rencontrer range chronologiquement par ordre d'ancienneté, un curicux musée; on y trouverait sans doute dans les couches les plus voisines du fond, et recouverts déjà d'un massif supérieur considérable, quelques vieux debris des filets grossiers dont se servirent jadis dans ces parages les premiers habitans de la Gaule, quelques uns de leurs outils et de leurs ornemens sauvages, quelques restes de leurs pirogues creusées dans les troncs d'arbre, et au milieu de tout cela les ossemens épars de ceux qui, à cette époque, ont péri dans les flots; plus tard, c'est-à-dire au-dessu- le ces premières couches, des débris d'un autre caractère, appartenant au temps de l'invasion des Romains, ou plus haut encore, à l'invasion des Normands : des armes de guerre, des fragmens de navires d'une autre forme, des monnaies, des richesses de toute façon, pillées en tout pays, et arrachées par le naufrage aux vaisseaux qui les portaient; des crânes attestant une race differente; enlin, tout au sommet et près de la superficie du sol, des lambeaux de nos étoffes, de nos vêtemens, de nos meubles, tous ces objets sans nom que la Seine charrie, et que la patience d'un antiquaire aurait bientôt démêlés et classés. On trouverait dans la carcasse des vaisseaux submergés tous les matériaux pour l'histoire de nos mœurs, de nos relations etrangères, de notre commerce. Et il serait possible de remonter ainsi, non seulement à la connaissance positive des hommes qui ont successivement véeu près de ces conrans ou de ces rivages, mais encore de suivre, pour ainsi dire, pas à pas les changemens survenus dans la population des animaux sauvages, peu à peu pourchassés et détruits, ou dans celle des animaux domestiques réunis en troupeaux ou dans la familiarité des maisons; on constaterait, par l'étude de leurs ossemens, l'époque relative de l'introduction des diverses variétés de chevaux, de chiens, de moutons, etc., des diverses variétés d'oiseaux de basse-cour, des divers arbres de jardins et de vergers. On pourrait même peut-être, par la comparaison du volume des terres apportees chaque année, dis inguer les années de sécheresse des années pluvieuses, durant lesquelles les crues sont plus fortes, et les eaux plus boueuses.

Ce sont précisément des musées de cette sorte que la nature nous a soigneusement dressés et conservés pour l'intelligence des temps où l'homme n'était pas encore venu sur la terre. De même qu'avec de la patience, et la liberte de fouiller à notre aise dans les alluvions de la Seine, nous pourrions arriver à reconstruire l'histoire des habitans de ses bords durant les siècles passés, sans avoir besoin de la tradition qui est consignée dans les livres; de même, à l'aide des renseignemens que nous offrent les conches entassées dans les bassins desséchés des anciens lacs ou des anciennes mers, nous pouvons arriver à lire dans les temps recalés et mystérieux qui ont précédé l'apparition de l'homme sur le globe où il domine aujourd'hui. Ces depôts antiques ne sont point rares ; sur la plus grande partie de l'étendue des continens actuels ils constituent la roche vive, que l'on rencontre des que l'on creuse un peu dans la terre végétale; presque toutes les pierres, depuis les marbres les plus durs jusqu'aux moellons les plus grossiers, sont parsemés de débris d'animanx qui ont été jadis ensevelis dans cette pierre tandis qu'elle se formait. Rien n'est plus facile que de elasser l'âge relatif de ces fossiles , puisqu'il suffit de constater leur position relative au-dessus ou au-dessous l'un de l'autre; et il n'y a point d'autre d'ordre à leur donner dans les collections on nons les rassemblons, que

(Races d'anima ux perdues,)

de leur conserver celui que leur avait donné la nature.

Les coquilles de mollusques marins ou d'eau douce sont les dépouilles que l'on rencontre le plus fréquemment, et cela se conçoit, puisque ce sont là les animaux aquatiques les plus communs et les plus nombreux; mais ces débris ne sont point les seuls qui nous soient fournis par les couches

des différens étages. Depuis que l'attention des savans et des observateurs s'est éveillée sur cet immense sujet, on a vu surgir de toutes parts des ossemens, des empréntes, des signes épars, négligés jusque là, et perdus parmi la pondre des carrières : le génie humain s'est appliqué à ces restes pleins de révélations et de hants enseignemens, qui s'offraient



de toutes parts à son enquête; et, devant lui, cette vieille population des temps primitifs de la terre, sortant de son silence et s'exhumant de la profondeur de ses sépultures de pierre, a commencé à ressusciter miraculeusement, comme si la voix de Dieu lui avait ordonné de renaître de nonveau pour se manifester à nos regards. Aux yeux du géologue, la terre s'est animée comme un grand livre, racontant les merveilles des créations passées; chaque rocher est devem une page tamôt calme et majestucuse, et tantôt reteatissante et terrible, disant, soit les dépôts lents et tranquilles de l'Océan durant ses années séculaires, soit les révolutions et les seconsses des montagues: le riche langage des figures,

se melant à ce récit, est venu montrer la forme et la dimension des êtres qui, tour à tour, se sont succède dans cette habitation que nous possedons aujourd'hmi. D'abord, et dans les couches qui recouvrent toutes les autres, les êtres les plus simples, les végétaux les moins composés : des mollusques, des zoophytes, quelques crustacés, des prêles, des fougères, des roseaux : la vie la plus confuse et la plus elementaire; quelque chose de comparable pour les animaux à la grossièreté des anciens hommes dont nous parlions tout à l'heure. Au-dessus de ceux-ci, des êtres bien differens encore de ceux qui habitent maintenant la terre avec nous, mais d'un luxe de mouvemens et d'habitudes dejà supérieur à celui des êtres précédens; des poissons de diverses sortes, des reptiles de stature gigantesque et de formes singulières qui ne se sont point perpétués par la chaîne des générations jusqu'à nous; des plantes de plusieurs façons, des arbres charges de fruits et de feuillages. Enfin, ensevelis dans des terrrains plus modernes, des quadrupèdes de toutes sortes, et des animaux à mamelles qui se montrent pour la première fois : animaux differens aussi de ceux que nous possédons, mais plus voisins cependant de la population qui anime aujourd'hui la terre, que tous ceux qui avaient paru avant eux. Classes et nommes par les savans qui les ont fait surgir de leur poussière, ils sont désormais du domaine de la zoologie. Dans les couches les plus constamment superficielles, reposent les animaux sauvages tout-à-fait analogues à cenx qui restent encore dans certaines contrées peu cultivées, et qui bientôt peut-être seront entièrement expulsés à leur tour de la demeure du globe, comme ils le sont déjà sur quelques points. C'est à la suite de ce cortége que paraissent les premières traces de la main de l'homme, quelques unes de ses sépultures, quelques uns des monumens et des produits grossiers de ce premier âge où les métaux n'étaient point encore découverts.

Voilà quelle est la riche galerie que renferment les souterrains du globe, et qui, grâce aux travaux de la science moderne, commence maintenant à en sortir avec éclat. Nous avons sculement désiré de donner ici une première idée de la grandeur de cette histoire du passé, et de la manière dont on a pu parvenir à la fixer et à l'établir. Chaque jour nous roulons du pied, avec les cailloux que notre pas rencontre, les débris de quelques uns de ces êtres descendus jusqu'à nous d'une antiquité sur-lumaine : se baisser un instant pour les considérer, puis comparer et réfléchir, serait le moindre des devoirs envers de si précieux et de si eurieux témoignages. Pour être bientôt géologue, il n'en faudrait pas davantage; mais éloignés, la plupart du temps, des études naturelles par les habitudes d'une éducation exclusivement littéraire, bien peu en prennent souci. Nous serious heureux que ce préambule, tout restreint et imparfait qu'il soit, put éveiller chez quelques uns de nos lecteurs l'interêt de ces questions si hautes et cependant si faciles à

La gravure que nous avons choisie pour accompagner cet article peut être comme lui prise pour une sorte de préambule : elle essaye de parler aux yeux, comme l'article de parler aux esprits. Elle représente une scène dessinée. paurrait-on dire, d'après nature, dans l'ancien monde. Les animaux qui y sont figures sont ceux qui ont caractérisé cette période secondaire, durant laquelle les êtres ne couraient point encore sur la terre; l'océan seul était animé d'une innombrable quantité d'animaux s'apprétant à sortir de leur demeure humide pour commencer à ramper sur le sol. Les rochers peuvent être considérés comme quelques unes des cimes anciennes des Vosges ou des Ardennes : les végétaux qui y croissent sont des fougères (1), des zamies (2), plantes de la famille des eycadées, quelques thuyas (3), des dragonniers (4), un pin araucaria (5), et enfin, le long du rivage, de grands prêles. Sur le promontoire, dans le fond du

paysage, se dessine un grand lézard (9), connu sous le nom de mégalosaure; il s'en est trouvé qui avaient soixante pieds de longueur. Dans le milieu du bassin est un énorme reptile (10), armé de quatre nageoires, et presque sans cou, nommé ichtvosaure. A côté de lui, et avalant un poisson, un reptile d'un autre genre, ayant une longue tête au bout d'un cou grêle et alongé comme celui d'un cygne; c'est le plésiosaure (41). Dans l'air voltigent de véritables dragous, tels que la fable en a inventé depuis, couverts d'écailles, munis d'un long bec bien dentelé, s'élevant hors de leurs marécages, sur des ailes de cinq à six pieds d'envergure, sans plumes, et membraneuses comme celles des chauve-souris; on les a nommés les ptérodactyles. Une grande libellule (7) , espèce de demoiselle, voltige sur le premier plan près d'une tortue (8), qui se traine sur le sable. Dans la mer sont des nautiles (44) qui tendent leurs tentacules au vent comme des voiles; un grand calmar (15), armé de ses redoutables sucoirs, et des encrinites (16) qui ouvrent dans le sein des eaux leurs rameaux pareils à des fleurs. Les flots de la mer ou la marée ont jeté sur le rivage quelques coquilles : une grosse ammonite (12) ayant probablement plusieurs pieds de diamètre; un oursin ou herisson de mer (43) garni de ses piquans; enfin encore près de là quelques autres coquilles roulées avec les cailloux sur la grève. Ce petit tableau est tel que chaque animal ne saurait y être bien distinct, puisqu'il s'agit de donner, non une idée individuelle, mais une idée d'ensemble; mais s'il plait à nos lecteurs, nous pourrons prendre à partie quelques uns des êtres si curieux des temps géologiques pour les leur faire connaître une autre fois plus en détail et plus exactement.

### LA VIE DU TASSE.

SES PREMIÈRES ANNÉES. — SON ENTRÉE A LA COUR DE FERRARE. — SON VOYAGE EN FRANCE. — SES OUVRA-GES. — SON DUEL.

La destince de la plupart des grands poètes épiques a été d'être condamnés à la persécution, à la misère, à l'exil, à



(Le Tasse.)

tous les orages d'une existence tourmentée, et par leurs propres passions, et par celles des hommes au milieu desquels ils vivaient; ainsi que le Dante, Milton et le Camoens, le Tasse n'a pas échappé à cette rude épreuve. Fils d'un poète, Bernardo Tasso, il naquit, le 11 mars 1544, à Sorrente, petite vitte d'Italie dont la position est debeieuse. Son enfance est une des plus extraordinaires pour la précocité. Un de ses biographes raconte qu'il n'avait pas encore un an que sa langue se délia, et qu'il commença même à parler sans bégayer, comme font les autres enfans; ce qui serait d'autant plus remarquable, que le Tasse ent, pendant toute sa vie, la parole lente et une sorte de begaiement. Dès sa première enfance, il était toujours serieux et grave; on ne le vit jamais ni rire, ni sourire, ni pleurer. Ses premières études furent toutes littéraires; entraîné par l'exemple de son père, il ne s'occupait que de compositions poetiques et de la lecture assidue du Dante, de Pétrarque, de Boceace. Bernardo, effrayé pour l'avenir de son fils de cette vocation de poète, l'obligea à renoncer à ses études de prédilection, et à suivre à Padoue les écoles de droit. En effet, Torquato commença dans sa seizième année l'etude du droit, sous le célèbre Paneirole; et à dix-huit ans, il y avait fait.... un poème épique. C'est le Rinaldo (Renauld), poème héroïque en douze chants, publié à Venise en 1562, malgré son père, et qui obtint un succès d'enthousiasme dans toute l'Italie. Ce fut à la même époque qu'il conçut l'idée de sa Jérusalem, dont il exécuta quelques parties à Bologne; il avait dix-neuf ans. On a conserve trois chants de cette ébauche. En 4565, il fut appelé à Ferrare par le cardinal Louis d'Este, qui l'avait nommé l'un de ses gentilshommes; on célébrait alors le mariage de l'archiduchesse d'Autriche avec le duc Alphonse II. Les fêtes que donna, pendant près d'un mois, cette cour galante et magnifique, frappèrent vivement l'imagination du poète, nourri de la lecture des romans de chevalerie, et qui voyait réaliser dans les joûtes et dans les tournois les scènes romanesques les plus brillantes.

Les fêtes finies, le Tasse fut admis dans l'intimité de la famille ducale: il fut présenté aux deux sœurs du duc et du cardinal, Lucrèce et Léonore d'Este. Leur mère, Renée de France, lenr avait donné l'éducation la plus soignée, et leur avait inspiré, dès l'enfance, le goût des lettres, de la poésie, de la musique. Toutes deux étaient aimables et belles; mais ni l'une ni l'autre n'étaient plus de la première jeunesse. Lucrèce avait trente-un ans, et Léonore trente. Sur les encouragemens de leur frère Alphonse, le Tasse reprit le travail de son poème interrompu depuis deux ans. A mesure qu'il en composait les chants, il les lisait aux deux princesses. Il était aussi tout occupé à soutenir dans l'académie de Ferrare de nombreuses « thèses d'amour , » quand la mort imprévue de son père interrompit ces jeux de l'esprit très en vogue en Italie à cette époque. Peu de temps après, il partit pour la France, à la suite du cardinal Louis d'Este. Dès sa première visite au roi de France, Charles IX, le cardinal se hâta de lui faire connaître le Tasse, et dit en le lui présentant : « Voilà le chantre de Godefroy et des antres héros français, qui se sont tant signalés à la conquête de Jérusalem, » Charles IX reçut le Tasse de la manière la plus distinguée. Il accorda un jour à sa demande la grâce d'un malheureux poète qui s'était rendu coupable d'une action honteuse. Le Tasse fit la connaissance et rechercha l'amitié de Ronsard, dont la réputation était immense en France. Il lui lut plusieurs chants de son Godefroy (premier titre de la Jérusalem). Ayant été calomnié auprès du cardinal, le Tasse éprouva des dégoûts, et l'abandonna pour retourner en Italie; il obtint en 1572 un honorable emploi à la cour de Ferrare auprès d'Alphonse. Ce fut pendant les loisirs que lui laissa un voyage du duc à Rome que le poète composa un drame pastoral, l'.1minta, qui est devenu le modèle du genre et est un des chefs-d'œuvre de la littérature italienne. Le Pastor fido de Guarini est une imitation de cet ouvrage, qui obtint un éclatant saccès européen, lors de sa publication à Venise en 1581. Huit ans après sa représentation, il accompagna le duc de Ferrare dans un voyage que ce prince

fit pour aller au-devant de Henri III; il termina l'année suivante, en 1575, à son retour, son poème de la Jérusalem délivrée. De ce moment datent toutes les infortunes du poète. Son œuvre achevée, il perdit avec l'inspiration ét l'exaltation du travail, la tranquillité de l'esprit, le mépris des envieux et de toutes les contrariétés de la vie.

L'inquiétude, le soupgon, une profonde tristesse, s'emparèrent de son âme. C'est vers ce temps qu'il eut une aventure qui fit honneur à son courage. Ayant découvert la trahison qu'un homme, qui se disait son ami, lui avait faite sur une confidence, le Tasse le rencontra dans la cour du palais, et voulut s'expliquer avec lui. Le faux ami, au lieu de s'excuser, répondit avec impertinence, et alla même jusqu'à donner un démenti; le poète répliqua par un soufflet. L'ami, lâche antant qu'insolent, se retira sans dire un mot; mais quelques jours après, étant accompagné de ses deux frères, il vit le Tasse passer sur la place publique. Ils s'élancèrent tous à la fois, et conrurent pour le frapper par derrière. Le Tasse possedait la science des armes comme la bravoure d'un chevalier : il se détourne, tire son épée, et met en fuite ses trois assassins.

La suite à une prochaine livraison. "

### RENSEIGNEMENS ETHNOGRAPHIQUES SUR LES LANGUES D'ASIE.

(Deuxième article. Voir page 75.)

SUBDIVISIONS.
Famille sémilique.

Cette famille peut se diviser en cinq branches que nous allons successivement indiquer:

4º Langue hébraique. — Cette langue, outre son importance religieuse et historique, comme langue savante, doit encore fixer notre attention comme langue vivante, puisque les Juifs l'apprennent et s'en servent (au moins quelques uns d'entre eux) pour des communications orales ou écrites, quoique le plus souvent ils parlent aussi la langue des peuples au milieu desquels ils se trouvent. Nous nous occuperons d'abord de l'hébreu ancien, tel qu'il fut parlé et écrit par les Israélites, jusqu'après la captivité de Babylone, après laquelle il cessa d'être parlé, et devint la langue savante, à peu près, sans doute, comme était le latin au moyen âge. C'est dans cet idione que sont ecrits tous les livres sacrés jusqu'au prophète Malachie inclusivement.

Il est probable que l'alphabet dont se servent aujourd'hui les Samaritains était celui dont les Juifs se servaient pendant cette période. Mais maintenant ceux-ci emploient des caractères qu'ils rapportèrent de la captivité, et que l'on devrait appeler chaldéens.

On lit de droite à ganche comme dans toutes les écritures sémitiques,

Le samaritain et le rabbinique peuvent être considérés commedeux dialectes de l'hebren. La première de ces langues tient aussi du chaldeen et du syriaque. Elle parait s'être formee dans le vn° siècle, avant J.-C., du melange des Hébreux habitant le royaume d'Israël avec les colons Assyrieus, envoyés dans la Judée pour remplacer les Hebreux emmenés en captivité à Babylone. — Il existe encore des Samaritains dans differentes villes de l'Asie; mais Naplouse, en Palestine, peut être considérée comme leur patrie. Leur langue usuelle est l'arabe vulgaire.

Les savans juifs, qui florissaient au xiº siècle, fondèrent, à cette époque, le rabbinique, du mélange du chaldèen et de l'hichreu ancien. Depuis, il y est entre une foule de mots étrangers, espagnols, italiens, allemands, hollandais, polonais, et de tous les pays, en un mot, où les Juifs se trouvent dispersés. Le rabbinique s'ecrit avec les mêmes cavactères que l'hichreu aucien (chaldéo-hibraiques), sant qu'e-

tant une écriture eursive, il a des formes moins arrêtées.

Phénicienne. — Cette langue était parlée sur toute la côte de la Syrie, et différait pen de l'hebreu. Elle fut répandue par le commerce et les colonies des Phéniciens, sur toutes les côtes et dans toutes les îles de la Méditerranée; les medailles d'après lesquelles on a pu comparer leurs caractères, ainsi que quelques inscriptions, paraissent montrer que l'ancien alphabet hébreu, tel que l'ont conservé les Samaritains, en avait été formé.

La langue des Carthaginois était, sinon cette langue phénicienne elle-même, au moins un dialecte peu altéré; elle a dû être portée, avec la puissance earthaginoise, en Afrique, en Espagne, en Sicile, en Sardaigne, à Malte, etc. Quelques inscriptions, quelques médailles, seize vers insérés dans le Penulus de Plante, sont tout ce qui reste de cette langue punique, qui n'est plus parlée nulle part, à moins que l'on n'en retrouve quelques traces dans la langue des Berbers. Des savans ont prétendu l'avoir reconnue dans le Maltais. Hest possible que l'on ait avant peude nouvelles lumières sur ce point intéressant. Il y a en ce moment, à l'Imprimerie Royale, deux ouvrages sous presse qui ont trait à cette matière.

2º Syriaque ou araméenne. — Cette branche comprend deux langues, le syriaque et le chaldéen, lesquelles se divisent en quelques autres dialectes. Elle est appelée araméenne, du nom des pays où elle était usitée. La Syrie, la Mésopotamie, la Chaldée, l'Assyrie, etc., sont nommées Aram par les auteurs bibliques.

Syriaque. — Ĉette langue était autrefois répandue depuis la Méditerranée et la Judée jusqu'à la Médie, la Suziane et le golfe Persique, dans tontes les peuplades établies sur les bords du Tizre et de l'Euphrate.

La littérature syriaque a été très brillante pendant les vet vr's siècles de notre ère; mais la langue, telle qu'elle nous est transmise dans les livres, renferme une foule de mots grees qui ont été introduits pendant la domination des successeurs d'Alexandre. Beaucoup de Pères de l'Eglise ont cerit dans cette langue qui possède aussi quelques ouvrages historiques. Le syriaque est encore la langue eccleisatique et littérale des Jacobites, des Nestoriens, des Maronites; il fut antrefois répandu dans toute la Perse, et même jusqu'en Tartarie, où les marchands nestoriens le lirent connaître. On a dit que quelques peuplades du Kurdistan parlent encore le syriaque; mais ce n'est qu'une assertion qui doit être mieux constatée.

Il y a quatre alphabets syriaques: 4º l'estranghélo, le plus ancien, et qui ne se retrouve que sur d'antiques monumens: 2º le nestorien, qui semble tiré de l'estranghélo; 5º le syrien ordinaire, dit aussi maronite, dans lequel sont imprimés en Europe les livres syriens; 4º celui dit des chrétiens de saint Thomas, parce qu'il est employé par les chrétiens de ce nom dans l'Inde.

Les principaux dialectes du syriaque sont le palmyrénien, parle jadis à Palmyre (Tadmor). Il reste des inscriptions que M. de Saint-Martin a expliquées. Le nabathéen, qui est le langage des paysans de Wasit, entre Bagdad et Bassora; le sabéen, qui est encore en usage chez les sectaires que les Arabes appellent de ce nom, et qui se nomment eux-mêmes Mendaîtes, Nazaréens, ou Chaldéens, et parmi une autre secte nommée Chrétiens de saint Jean, qui habite les environs de Bassora, dans quelques parties occidentales de la Perse,

Chaldéen. — Il était autrefois parlé dans la Chaldée, aux cours de Ninive et de Babylone. Cette langue, apprise par les Hébreux pendant leur captivité, donna naissance an dialecte dans lequel sont écrits divers commentaires sur les livres saints et quelques parties des livres de Daniel et d'Esdras. Nous avons dit que les caractères hébraïques actuels étaient l'alphabet chaldéen. Cette langue diffère peu du syriaque.

5º Médique. — C'est la langue pehlevi, parlée autrefois dans l'ancienne Médie, et dans toute la Perse occidentale. l'appendialectes.

On a dans cette langue une traduction des livres de Zoroastre (Zerdauchst), et ces traductions sont peut-être aussi ancien nes que les originaux. D'antres livres moins anciens, tels que le Bound dehesch, le Bahmañ iescht, etc., sont écrits dans cet idiome; mais on y trouve déjà beaucoup de mots persans. Les medailles et inscriptions des Sassanides sont aussi en pelilevi. Cette langue, qui emprunte beaucoup de mots an syriaque, est toute persane pour la grammaire : on y remarque aussi plusieurs formes qu'elle tient de la langue Zend. Son alphabet est aussi dérivé de l'alphabet zend, et présente beaucoup d'analogie avec les anciennes lettres syriaques.

4º Arabique. — Qui ne comprend que la langue arabe, mais que l'on divise eependant en langue ancienne, littérale et vulgaire, quoique ee soit plutôt la même langue, considérée à trois époques diff rentes, que la distinction de trois dialectes divers.

L'arabe ancien où antérieur à Mahomet se divisait, à ce qu'il parait, en deux dialectes principanx, nommés hamiar et cordisch. Le hamiar, qui était parlé dans la partie orientale d l'Arabie, nous est tout-à-fait inconnu; il est probable qu'il res emblait beaucoup à la langue axumique; on l'écrivait avec un alphabet nomme mousnad, qui est perdu, aussi bien que la langue à laquelle il servait. Le cordisch était parlé dans la partie occidentale, et surtout aux environs de la Mecque, par la tribu des Coreisch, à laquelle Mahomet appartenait. Ce dialecte, poli et perfectionne par Mahomet et ses successeurs, devint la langue arabe littérale commune à tonte la nation arabe, et est encore de nos jours la langue écrite et savante de toutes les nations musulmanes. C'est dans cette langue qu'est écrit le Coran. Depuis le 1xe jusqu'au xive siècle, la littérature arabe a joué le plus grand tôle en Orient et en Occident. Non seulement elle a servi à former les littératures persane et turque, mais elle était aussi alors la base de la littérature latine et de la littérature nationale des Espagnols avant l'époque de Ferdinand-le-Catholique. La langue arabe est l'une des plus riches et des plus energiques que l'on connaisse. Son dictionnaire renferme plus de soixante mille mots; son alphabet contient vingt-huit lettres et trois points qui servent de voyelles. On connaît trois genres d'écritures principaux, le confique, ainsi nommé de Coufa, ville sur l'Euphrate. C'est le plus ancien; il ressemble à l'estraughélo. Le neskhi, inventé, ou, plus probablement, remis en usage avec quelques modifications par le visir Elm-Molda, dans la première moitié du xº siècle, est maintenant employé par tous les Arabes, et avec quelques variètés, par tous les peuples musulmans. Les différences que l'ou pourrait signaler ne seraient pas plus grandes que celles que l'on remarquerait entre notre écriture bâtarde et celle qu'on appelle anglaise, ou, en imprimerie, entre l'italique et le romain. 🖵 genre d'écriture des Arabes d'Afrique, que l'en nomme le maghrebi, est celui qui s'en éloigne le plus. Ainsi notre specimen d'arabe neskhi serait lu aussi bien par un Persan et un Turc que par un habitant de l'Yemen ou du Hediaz. Beaucoup de Persans et de Turcs écrivent encore en cette langue, de même que nos savans du moyen age ecrivaient en latin.

L'arabe vulgaire n'est que l'arabe littéral privé de ses désinences grammaticales, et réduit à un plus petit nombre de racines avec quelques autres légères différences que l'on pourrait indiquer en quelques lignes. C'est la langue usuelle actuelle de l'Arabie, la Syrie, le Fars, de quelques parties de l'Inde, de l'Egypte et de la Nubie. On n'en a pas d'autre dans tous les états barbaresques, Tunis, Tripoli, Alger, Maroc; dans une grande partie de l'Afrique intérieure, dans les différens états de la côte de l'Agrupelar, dans l'ile de Socotora, le long de la côte de Madagascar, dans les campagnes de Malte, et, à ce qu'il parait, dans l'Archipei des Laquedives, dans la mer des Indes. On pourrait diviser l'arabe en dialectes.

# CARACTÈRES EXOTIQUES.

Hébreu. ( Droite. ) אבינו אשר בשמים: יקדש שמר תבוא Samaritain. (ldem.) ተረታሉ : ለምጥ . ሙሪኒዉ : ሕዉሕሙው . ፈንሠንሃ Syriaque. احمر وحمصا للموبع مسحب اللا Nestorien. (Idem.) oxec aft outelled E Arabe ancien. الله الـ له الدامة الدائمة في ما يو لياء الا Arabe neskhi. أَبَانَا الذي في السَّمَوات ليتَقدُّسْ (Gauche.) Éthiopien. አቡነ : ዘበስማደት : ይትቀደስ : ስምክ :: ትም (Idem.) Copte. Hemait et Zen michori, uspegt Arménien. (Idem.) 녹այր մեր որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի (Idem.) Slavon. Оче наши иже еси на нбеехи, да (Idem.) Géorgien.

விக்குள். 9 வி. (ரி. முக்கிர் சி. மிராத் மாதா اي يادر ما ڪه در اسماني ۽ ياك باشد نامر تـ (Gauche.) Sanscrit. तरु एव वचनम् ग्राह् प श्यत्यादि नवभि: श्लोकै အပဿိ သကံ အတ္တာစုံ ပက္ခိတ္ကံ လောဟ (Idem.) Bengali. কালঃমীড়ভিগন্ত্যাযুদ্তদ্দিনমঞ্চত্য (Idem.) Tibétain. ह्या अ नुष्रे ह्या । दा बरा क्रा (Perpendiculaire Chinois. 羊食并用九並兆弟先用 Japonais **むたンボノナッなキンなッ**レロ

Zend.

5º Abyssinique. — Les pays où les langues qu'l composent cette branche sont usitées ne font pas partie de la division géographique de l'Asie; mais ces langues, par leur ressemblance avec l'arabe et les autres langues sémitiques, attestent que les peuples qui la parlent, ont ou une origine commune, ou au moins ont eu de nombreuses relations avec les peuples sémitiques.

בשנה בשנה של של שושל בשוש בשנה של של של

Elle se divise en deux autres branches principales, l'axumite et l'amharique.

L'axumite comprend le glicez ancien et le glicez moderne. Le premier de ces dialectes était parlé autrefois dans le royaumed'Axum, et à Saba dans l'Yèmen (Arabie-Heureuse). Le glicez moderne, ou tigre, que l'on parle dans le royaume de Tigre démembré de l'empire d'Abyssinie, est au gheez ancien ce que l'arabe vulgaire est à l'arabe littéral. L'amharique.— Cette langue est parlée dans la plus grande partie de l'Abyssinie, dans les royaumes d'Amhara, d'Ankobre, d'Angote, etc. Elle est aussi parlée par une peuplade nommée les Gallas, qui a embrassé l'islamisme.

Mandchou.

سوسر سير وبهتعبس مبنى سيدر وا عدبيد

Mongol.

المراد والمحدد المحدد

(ldem.)

(Idem.)

Les personnes dont l'abonnement expire le 30 juin 1834 (26 livraison), sont priées de le renouveler, afin de n'éprouver aucune interruption à l'envoi du Magasin Pittoresque.

LES BUNEAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE Soot rue du Colombier, n° 30, près de la rue des Petits-Augustius. Imprimerie de LAGHEVARDIERE, rue du Colombier, n° 50.

# MUSÉE DU LOUVRE. PEINTRES ESPAGNOLS. MURILLO



(Le jeune Mendiant, par Murillo. - Hauteur, 1 mètre 34 centimètres; largeur, 1 mètre 9 centimètres.)

Le dimanche, au Musée du Louvre, si queique partie du public, après s'être long-temps arrêtée devant les peintures de David et de Girodet, après avoir ri et causé avec les bons Flantands de Teniers, d'Ostade ou de Metzu, se laisse entraîner de tableaux en tableaux, et se hasarde jusqu'à l'extrémité de la grande galerie, il est malheureusement rare qu'il lui reste encore assez de force d'attention, assez de fracheur de goût, pour admirer et comprendre, comme il convient, les grands maîtres des écoles italiennes qu'on y a réunis. Peut-être on aura voulu honorer ces vicilles tolles consacrées par le génie, en les dérobaut aux premiers empressemens de la curiosité, et en leur réservant le calme des dernières profondeurs du sanctuaire. Mais c'est défendere

dre en quelque sorte au public l'accès des modèles les plus purs et les plus propres à élever le sentiment de l'art : tous ces sujets religieux ou historiques, œuvres sublimes de Raphaël, du Dominiquin, du Titien, de Jules Romain, du Corrège, des Carraches, qui font frémir d'enthousiasme le jeune artiste accouru dès la porte d'un seul trait, sont couverts d'une sorte de brouillard pour les yeux déjà éblouis de la foule, pour les imaginations épuisées par tant de formes, de couleurs et de scènes diverses. On traine le pas, on étouffe des bâillemens, on ne trouve plus d'observations à se communiquer, et l'on se dit : « Il faut nous en aller, » au moment même on quelques regards animes de tonte la puissance de l'amour du beau que chacun recèle en soi, ennobliraient

l'espril et enrichiralent le souvenir mieux que tous les regards prodignés jusque là aux autres merveilles de la galeric.

Nous donnerous la plus grande publicité possible à un choix de ces œuvres qui ne sont appréciées que par un nombre trop peu considérable d'amateurs et de personnes de loisir, sans toutefois cesser de chercher des sujets de gravure dans les autres musées d'Europe, Aujourd'hui, c'est à cette partie éloignée de la galerie du Louvre que nous empruntons le Jeune mendiant de Murillo.

La peau hâlée et rude du pauvre enfant est à peine couverte de guelgues haillons; il s'est retiré dans un misérable réduit pour se livrer à un soin qu'il eût été audacieux, pour un pinceau vulgaire, de peindre avec tant de franchise : il cherche à se délivrer de petits supplices que lui attire sa malpropreté. Des fruits dans un vieux panier, une cruche d'eau, des crevettes à demi rongées, sont les préparatifs ou les restes de son frugal repas. Les malheureux se ressemblent beaucoup dans tous les pays; ils ont, en général, peu de costume, et le caractère particulièrement empreint sur leurs figures est commun à tous ceux qui souffrent. C'est une grande famille dont les individus ne se distinguent bien que par l'age : les plus jennes ont pour traits remarquables une apparence de force sinon de santé, des habitudes de corps qui rappellent souvent celles des animaux avec lesquels la plupart d'entre eux gagnent leur vie , une grande mobilité d'expression, de l'humilité comme masque, de la hardiesse prompte à se réveiller au fond de la physionomie, et pardessus tout une parfaite insouciance du lendemain ou plutôt du quart d'heure qui va suivre.

Bartolommeo Esteban Murillo , le peintre le plus célèbre d'Espagne, a certes saisi dans ce tableau l'idéal de cette classe des petits pauvres : son pays lui fournissait, il est vrai, une variété et une abondance merveilleuses de modèles, et ses premières études l'avaient familiarisé avec beaucoup de figures et de scènes de ce genre. Il était ne, en 1613, dans la ville de Pilas, à cinq lieues de Séville. Ce fut sous la direction de son oncle, Jean de Castillo, peintre de foires et de marchés, qu'il commença à travailler; et lorsque, grâce au produit de la vente de petits sujets de dévotion et de fleurs embarqués pour l'Amérique, il parvint à Madrid, son protecteur et maitre fut le fameux Diego Velasquez de Silva , dont le premier titre à la renommée et à la faveur de l'hilippe IV avait été un petit tableau où l'on voyait un porteur d'eau mal vêtu, la poitrine découverte, et donnant à boire à un petit garçon.

Jamais Murillo n'est sorti de l'Espagne. On a faussement prétendu qu'il avait voyagé et. Italie et dans les Indes-Orientales. Il n'ent pour éclairer son génie naturel que les peintures de l'Escurial, de Buen-Betiro et des autres palais que lui fit ouvrir Velasquez. Il s'est principalement proposé pour modèles Paul Véronèse et Van-Dyck; mais il n'est point leur imitateur. Sa manière est originale, et aucun peintre ne lui est supérieur pour la suavité et l'harmonie du coloris, pour la fierté et la vigueur des touches. On lui reproche seulement quelques incorrections, et parfois peu de noblesse.

Le plus graud nombre de ses peintures ont été composées à Séville pour les églises ; vingt-trois tableaux qui lui avaient été commandés pour le couvent des Capucins, ont été emportés par ces religieux en Amérique. Il terminait à Cadix le Mariage de sainte Catherine, Jorsqu'il se blessa en tombant sur l'échafandage; et l'on rapporte qu'il mournt des suites de cette blessure, à Pâge de soixante-quinze ans.

Son tercueil fut porté dans l'église de Sainte-Croix de Séville par deux marquis et quatre chevaliers de différens ordres. Il avait été fort honoré par la noblesse pendant sa vie, Charles II lui avait offert le titre de son premier peintre; mais il l'avait refusé, et avait toujours véeu dans une médiocre ais met. Un ministre des affaires étrangères, don Joseph de Vettia, avait épousé une de ses sœurs, et ses fils avaient obtenu des canonicats et des bénéfices.

Le Musée du Louvre possède, outre le Jeune mendiant, six de ses tableaux : le Mystère de la Conception de la Vierge Marie, la Vierge au chapelet, le Père éternel et l'Esprit saint contemplant l'Enfant Jésus, Jésus sur la montagne des Oliviers, le Christ à la colonne\*, et Un saint personnage inspiré du cièl.

En 1814, le maréchal Soult offrit à Louis XVIII trois tableaux de Murillo que lui avait donnés la ville de Séville : ces chefs-d'œuvre ont été admirés au Louvre, ainsi qu'une autre peinture de ce maître, à l'exposition de la même année; en 1815, on les rendit à l'Espagne.

### RÉCOLTE DU VARECH,

Le varech , ou goëmon , est une algue marine dont on se sert pour fertiliser les terres. La grande quantité de sonde que contient cette plante lui donne une propriété fécondante très énergique , mais d'assez peu de durée : le fumier d'étables , qui agit moins vivement, fait sentir son effet bien plus longtemps.

Il faut attribuer à l'emploi du varech comme engrais l'extrème fertilité des côtes qui bordent une partie de la France; partout où il peut être employé, les terrains acquièrent une puissance végétative réellement prodigieuse : c'est grâce à cette algue que, sur les côtes de Roscof et de Plougastel (en Bretagne), les artichauts, les choux-fleurs et les asperges poussent en plein champ et fournissent des récoltes abondantes, même dans une saison rigoureuse.

La coupe du varech a lieu à des époques fixes. Au jour convenu, on voit des populations entières accourir vers la grève, avec tous les moyens de transport qu'elles ont pu se procurer : chevaux, bœufs, vaches, chiens, tous les animaux sont employés, tous les instrumens sont mis en réquisition; on trouve an rendez-yous les femmes, les enfans, les vieillards; personne ne reste au logis ce jour-là : on dirait la récolte d'une manne céleste! Les réunions ainsi formées s'élèvent dans certaines baies à vingt mille personnes et plus. Chacun s'occupe de recueillir la plus grande quantité de varech possible pour en former un monceau sur le rivage; mais il arrive nécessairement que, dans ce pillage régulier, les plus riches fermiers, qui disposent de nombreux attelages et de beaucoup de bras, sont toujours les mieux partagés. Pour obvier à cet inconvénient, les prêtres catholiques du moyen age avaient établi une coutume aussi ingénieuse que noble ; c'était de n'admettre le premier jour, à la récolte du varech, que les habitans pen aisés de la paroisse; ceux-ci empruntaient à leurs voisins des charrettes et des chevaux, et parvenaient ainsi à faire une bonne récolte. Dans le Finistère, où les mœurs antiques se sont en partie conservées, cet usage se retrouve encore ; le premier jour de la coupe du goëmon s'y appelle le jour du paurre; le prêtre vient à la grève, dès le matin, et si un riche se présente pour récolter : - Laissez les pauvres gens ramasser leur pain, dit le recteur; - et le riche se retire.

Le varech ne se recueille pas toujours sur le rivage; il arrive souvent que les rochers sur lesquels il s'attache sont cloignés de la côte. Dans ce cas, comme les paysans ne peuvent disposer d'un nombre suffisant de bateaux pour transporter leur récolte sur la terre ferme, ils lient les monceaux de varech avec des branches d'arbres et des cordes, et en forment d'immenses radeaux sur lesquels ils se placent avec leur famille; une barrique est habituellement attachée à l'extrémité de cette masse mouvante, un homme s'y tient, et dirige, le mieux possible, de cet endroit, la marche de l'étrange navire. La mer offre alors un spectacle singulièrement bizarre; on voit de loin ces mille montagnes flottantes dériver avec la marée vers le rivage, comme des baleines endormies. Lorsqu'elles approchent, on aperçoit sur leurs sommets des têtes de femmes et d'en-

fans, on entend des chants, des cris de plaisir, de gais noëls lancés an ciel; et parfois, an milieu de ce tumulte joyeux, un de ces monstrueux navires, écrasé par son joids, s'. f-faisse subitement, se rapproche du niveau de la houle; des clameurs d'épouvante s'élèvent... la noire montagne fond dans la mer, et disparaît à tous les yeux!—Il y a une famille de noyée, dit-on à bord des autres radeaux.—Les fronts se découvrent pieusement, et le convoi poursuit la route.

Le varech se récolte aussi après la tempête. Arraché alors des rochers par la vague, il est repêché par les habitans des côtes, qui s'exposent aux plus grands dangers pour saisir au passage ses debris flottans. Après un orage, on voit les récifs converts de ces hommes penchés sur l'abime, et qui, un long croc à la main, ramènent vers eux les algues errantes qu'entrainent les flots. Dans le petit archipel qui regarde la pointe ouest de la France, et qui se compose des iles de Ouessant, de Molène, des Glenaus, de Litre . Tristan, etc., cette pêche du goëmon est presque l'unique industrie des habitans. On y voit les femmes, noires et robustes, dans la mer jusqu'à mi-corps, et occupées des journées entières à ce travail fatigant. Comme les femmes sauvages, elles portent leurs nourrissons attachés sur leurs épaules; c'est là que l'enfant dort, berce par le bruit des tlots et les mouvemens de sa mère. S'il erie, celle-ei le ramène sur sa poitrine, et lui présente le sein; lorsqu'il a bu, elle le replace sur son dos, et continue de lancer son croe à travers la vague pour saisir les épaves de varech.

Le goëmon, ainsi recueilii, est ensuite réduit en cendres par les insulaires, et celles-ei sont vendues sur le continent. Mais la misère a aiguisé l'astuce des Bretons de ces iles; pour augmenter la quantité de leurs cendres, ils y mélent, le plus souvent, la terre de bruyère, grise et friable, dont sont revêtus les rochers qu'ils habitent. Il y a que'ques années que cette fraude donna lieu à une singulière réclamation; on se plaignit au prefet du département de ce que les habitans de Molène, à force d'enlever la terre de leur ile, la transportaient en détait sur le continent. En effet, après examen, la justesse de la plainte fut reconnue, et des mesures furent prises pour arrêter un pareil abus.

Sur les cotes eù le bois est rare, le varech séché sert aussi de combustible; entin quelques manufactures de produits chimiques, établies sur le littoral, commencent à en extraire la sonde, qu'elles livrent ensuite au commerce sous différentes formes.

#### L'ISLANDE ET LE MONT HÉCLA. (Voyez Geysens, 1833, page 224.)

L'Islande (Iceland, terre de glace) située dans le voisinage du cercle polaire, présente à un haut degré le contraste des frimas et des effets du feu. Dans aucune autre partie du globe on ne trouve sur une même étendue de terrain autant de cratères vomissant des flammes, autant de sources d'eaux bouillantes, autant de coulces de lave. L'aspect de cette terre a quelque chose de sauvage et de bizarre; la forme même de l'île entière rappelle l'idée des convulsions et des déchiremens qui l'ont travaillée en tous sens: le long de la côte, de profondes découpures, par où la mer s'engouffre, et d'innombrables langues de terre qui s'avancent au sein des eaux; dans l'intérieur, des lacs et des ruisseaux torrentueux, des chaînes de montagnes.

Vers l'an 861, le pirate norwégien Naddod d'écouvrit l'Islande, où il fut jeté par une tempète; il n'y trouva aucun habitant, et l'appela Suchand, terre de neige. En 864, Gardar, Suédois, fut aussi poussé par les mauvais temps sur ces côtes désertes; il recommt qu'elles appartenaient à à une île à laquelle il donna le nom de Gardarsholm, ile de Gardar; ce fut lui qui, à son retour, enflamma par ses

récits l'imagination des Norwégiens, au point qu'un autre pirate, Floki, résolut de s'emparer de ce pays nouveau. On raconte que la boussole n'étant pas encore connue, Floki prit trois corbeaux pour lui servir de guides; après avoir touché aux îles Féroe, il en lâche un, qui aussitôt retourne à Féroë; quelques temps après il en lâche un second, qui ne trouve point de terre et revient à bord; enfin le troisième, parti plus tard, s'en va droit en Islande; et Floki, se dirigeant selon le vol du corbeau, y aborde peu de temps après. Il s'installa; mais ayant négligé la culture de la terre pour la péche, il perdit tout son bétail. L'hiver survint, les baies se remplirent de glaces, et notre aventurier, désolé, s'en retourna l'été suivant en Norwège, bien résolu d'abandonner sa conquête, qu'il a cependant nommée du nom qu'elle porte encore aujourd'hui. Cependant, il paraît que tous ses compagnons ne partageaient pas son avis sur le pays qu'il dédaignait, car Thorulfr, l'un d'entre eux, en faisait un éloge pompeux, et pour en donner une idée employait cette expression : « Chaque brin d'herbe y distille le beurre. »

Les premiers établissemens en Islande datent de 874; is furent effectues par deux Norwegiens, Hiorleif et Ingolf Mais rien ne contribua davantage à peupler cette ile que la tyrannie exercée par Harald, roi de Norwège, sur les petits princes qui l'entouraient, et sur ses vassaux : en moins de cinquante ans toutes les côtes furent habitées.

L'Hécla, qui jonit de la même célébrité que l'Etna et le Vésuve, n'est rependant pas aussi considérable que quelques uns de ses voisins, soit comme montagne, soit comme centre d'action volcanique; mais il se trouve placé dens la partie sud de l'île, a peu de distance du rivage, en vue des navigateurs qui se rendent au Groënland et dans le nord de l'Amérique; il s'est d'ailleurs fait remarquer surtout par la féquence de ses éruptions. Le celèl re Bank l'a visité avec Solander et Troil en 1772 (1855, page 64); vers le commencement de ce siècle, il fut examiné et décrit de nouveau, ainsi que toute l'Islande, par ordre du gouvernement danois; et en 1810 M. Mackensie, le docteur Holland et quelques autres, y sont encore montés.

Tous ces voyageurs font mention d'une colline de lave formant autour du volcan une sorte de rempart de 40 à 70 pieds de hauteur; une fois les difficultés de cette barrière franchies, le reste du chemin est facile. Il ne vient ni herbes ni plantes à deux lienes à la ronde; le sol est en partie inondé par des fleuves de pierres fondues; partout des pierres ponces et des cendres.

Le sommet de l'Hecla est divisé en treis pointes, dont celle du milieu est la plus elevée; mais dans certaines directions, et notamment dans celle où l'on a pris le dessin que nous en donnons, la montagne se termine par une simple masse conique. Sa hauteur, au-dessus du niveau de la mer, n'est pas exactement connue; elle paraît être de quatre à cinq mille pieds. - Lorsque Bank et ses compagnons y monterent, le haut de la montagne vomissait des tourbillons de vapeurs ; à quatre cents pas du sommet, il trouvérent un trou de trois pieds de diamètre, d'on il s'échappait une vapeur tellement chaude, qu'aucun thermomètre n'en put déterminer la température, et en même temps ils étaient entoures de nuages, qui laissaient parfois sortir un vent si vielent que les voyageurs étaient obligés de se coucher à plat ventre pour n'être point emportés et jetés dans les précipices. - Au contraire, dans la reconnaissacce qui fut faite de l'Islande vers le commencement de ce siècle, les explorateurs atteignirent le sommet en marchant au travers de deux pieds de neige. C'était au mois de juin ; ils ne trouvèrent ni fissures, ni fumée, ni feu, ni sources d'eau bouillante; le silence le plus profond et le came le plus parfait régnaient sur la montagne. Ils redescendirent par le côté occidental, le long d'un ravin profond, qui sillonne l'Hécla du haut en bas, et qui leur parut être la trace de l'éruption de 4500. Les annales rapportent qu'à cette époque le volcan creva dans toute sa longueur, et fut ouvert jusqu'aux entrailles.

On a remarqué la singulière coîncidence de certaines éruptions de l'Etna ou du Vésuve avec celles des volcans d'Islande, notamment en 4538, 1534, 1636, 1717, 1754, 1755, et en 4766, époque de la dernière grande éruption de l'Hécla.

On ne conçoit que difficilement comment un pays aussi

sujet aux terribles effets des volcans peut continuer à être habité. Les annales sont remplies du récit des ravages que les laves, les pierres enflammées, et les tremblemens de terre ont causés Quelquefois, au lieu de feu, des montagnes de glace qui occupent le sommet de quelques volcans se fondent en torrens; en 1728, au contraire, un grand lac fut desséché, et remplacé par un fleuve de lave incandescente, sur quatre lieues de longueur et une lieue et demic de large.



(Vue du mont Hécla,)

En 4785, le Skaptaa-Johul fit une éruption plus terrible que n'avait été aucune de celles de l'Hécla. Neuf mille créatures humaines y perdirent la vie, non pas seulement, il est vrai, par le feu et la pluie de cendres, mais aussi par suite de la disette que causèrent la ruine de la végétation, la perte des troupeaux et la fuite du poisson le long de la côte.

#### DESAIX

SA MORT A MARENGO. — SON TOMBEAU. — SÉANCE SO-LENNELLE DU TRIBUNAT EN SON HONNEUR. — ORAISON FUNÈRRE. — DÉTAILS SUR SA VIE.

De toutes les victoires de Bonaparte, celle de Marengo fut une de celles qui exclièrent en France le plus d'enthousiasme. L'Italie entièrement délivrée du jong autrichien, l'espoir d'une longue paix, les brillans exploits qui signalèrent cette journée, tout contribua à faire de cette fameuse bataille une des plus populaires de notre révolution. Mais la joie universelle fut troublée par la mort d'un homme, dont le courage avait contribué à décider le succès de la journée. Appelé de l'Egypte par Bonaparte pour prendre sa part de gloire dans la campagne d'Italie, Desaix se hâta de se rendre à l'invitation de son général, et arriva peu de jours avant la bataille de Marengo, où il commanda la réserve, le 25 prairial an yth.

Déjà les ailes de l'armée française étaient tournées et sa cavalerie enfoncée, lorsque Desaix accourut, et chargea les Autrichiens avec une vigueur qui détermina le succès. Ce

fut dans cette charge qu'il recut un coup mortel, et il n'eut que le temps de profèrer ces mots : « Allez dire au premier » consul que je meurs avec le regret de n'avoir pas assez » fait pour la postérité. »

A peine revenu à Paris, Bonaparte s'occupa de faire rendre des honneurs à son illustre général; il fit publier l'arrèté suivant:

« 1º Le corps du général Desaix sera transféré au couvent du Grand-Saint-Bernard , où il lui sera élevé un tombeau.

» 2º Les noms des demi-brigades, des régimens de cavalerie, d'artillerie, ainsi que ceux des généraux et chefs de brigades, seront gravés sur une table de marbre, placée visà-vis le monument.
BONAPALTE. »

Tous les autres corps de l'Etat s'emprèsserent d'exprimer leur douleur sur la mort de Desaix; il y eut une séance du tribunat uniquement consacrée à la mémoire de ce brave général. Tous les membres se réunirent revêtus de leur grand costume et portant le deuil; un sarcophage, décoré de trophées, fut élevé au milieu de l'enceinte; on lisait sur ses deux faces principales:

AUX MANES DE DESAIX. Aux braves morts aux champs de Marengo.

Puís le président se leva, et rappela tous les souvenirs de la vie du guerrier dont on déplorait la perte. Nous empruntons à cette oraison funèbre les principaux renseignemens biographiques sur Desaix.

Louis-Charles-Antoine Desaix de Voygoux, né de parens nobles, à Saint-Hilaire-d'Ayat, en Auvergne, au mois d'août



(Monument élevé à la mémoire du général Desaix par l'armée du Rhin, entre Strasbourg et le pont de Kehl.)

4768, venait d'achever ses études à l'école militaire d'Effat, quoiqu'à peine âgé de quinze ans, quand il entra en qualité de sous-lientenant dans le régiment de Bretagne, où il se fit remarquer par un caractère grave et studieux. Lorsque les guerres de la révolution éclatèrent, il entra en campagne avec son régiment. Son zèle et son activité le firent bientôt distinguer par les généraux Victor Broglie et Custines, qui lui conférèrent les grades d'aide-de-camp et capitaine-adjoint à l'état-major. Ayant montré une rare bravoure et une grande présence d'esprit à la prise des lignes de Weissembourg, il fut nommé général de brigade.

Desaix excrça promptement une salutaire influence morale sur les soldats. Il leur donnait surtout l'exemple de la constance et de la bravoure; aussi l'avaient-ils surnommé le guerrier sans peur et sans reproche.

Moreau, juste appréciateur du mérite militaire, le nomma général de division dans l'armée du Rhin et Moselle; Desaix ent la plus grande part aux victoires de cette brillante campagne de l'au IV, qui a illustré le nom de Moreau.

Bonaparte s'associa Desaix pour son expédition d'Egypte. A la prise de Malte, à la bataille de Chebreiss, à celle des Pyramides, il développa de si grands talens et une si merveilleuse bravoure, que le général en chef lui fit solennellement présent d'un poignard d'un très beau travail et envichi de diamans, sur lequel étaient gravés les noms des combats que nous venons de citer. Mais de tous les témoignages d'estime qu'il reçut de Bonaparte, celui qui le flatta le plus, fut l'ordre d'aller faire la conquête de la Haute-Egypte, et d'y achever la destruction des Mamelucks : cette entreprise était périlleuse et difficile; il l'exécuta avec courage et succès. Il livra divers combats à Sonagny, à Thèbes, à Sienne, à Gosseys; partout il fit triompher les armes de la république. Il fit plus, il sut gagner les cœurs des habitans du pays qu'il avait soumis, et leur fit connaître, le premier, les bienfaits d'un gonvernement. Son administration fut telle, qu'elle lui valut, de la part des vaincus eux-mêmes, te glorieux titre de sultan-juste.

Il s'occupa aussi de rendre son administration utile aux arts et aux sciences, en procurant aux hommes éclairés chargés de reconnaître ce pays, non seulement tout ce qui dépendait de son autorité pour rendre leur voyage le plus

sûr et le plus commode possible, mais encore tous les renseignemens qu'il avait recueillis en recherchant lui-même, en homme instruit, les ruines et les monumens importans.

C'est dans ces circonstances que Desaix, rappelé par Kléber de la Haute-Egypte, signa par ses ordres, avec les Turcs et les Anglais, un traite en vertu duquel il s'embarqua pour revenir en Europe. A peine arrivé à Livourne, l'amiral anglais Keith déclara prisonnier, au mépris des conventions, le genéral français. L'amiral joignit l'insulte à la perfidir, en affectant de confondre Desaix avec les soldats qui l'accompagnaient. Desaix ne répondit à ces lâchetes que par ces mots

« Je ne vous demande rien que de me délivrer de votre » presence; faites, si vous le voulez, donner de la paille » aux blessés qui sont avec moi. J'ai traité avec les Mame-» lucks, les Tures, les Arabes du grand désert, les Ethio-» piens, les Noirs de Darfour; tous respectaient leur parole » lorsqu'ils l'avaient donnée, et ils n'insultaient pas aux » hommes dans le malheur. »

Délivré des mains de l'amiral Keith, Desaix rejoignit l'armée d'Italie, et, comme on l'a vu, ce fut pour mourir glorieusement à Mareugo.

D'antres monumens lui furent élevés à Paris, l'un sur la place Dauphine, qui y est encore, et l'autre sur la place des Victoires, qui a été remplacé par la statue équestre de Lonis XIV. Celui que représente notre gravure est érigé sur la rive du Rhin, non loin du pont de Kehl, qu'il avait défendu avec une valeur remarquable lors de la retraite de Bavière.

## SUR QUELQUES DANSEURS CÉLÈBRES. (Voyez page 202.)



C'est à Louis XIV que nous devons la création de l'Académie de danse; le maître à danser du roi, le maître à danser de la reine, le maître à danser de Monsieur, le maître à danser du Dauphin, et cinq ou six autres, en furent les premiers membres. On sait que ce roi almaît avec passion les ballets, travestissemens, mascarades et fécries; qu'il y jouait un rôle avec les princes, princesses, dues, duches-

ses, etc., et qu'il n'était pas <mark>un des</mark> plus mauvais danseurs de la troupe titrée. Mais l'art t<mark>omb</mark>ait en décadence, les seigneurs dansaient mal; peut-être étaient-ils rebutés par les



(Madame Ballon.)

succès des artistes qu'on mélait dans leurs rangs. Louis XIV ent donc recours à la création d'une académie en 4661, a parce que, dit-il dans ses lettres-patentes, l'art de la danse a toujours été recomu l'un des plus honnêtes et des plus nécessaires à former le corps aux exercices, par conséquent l'un des plus utiles à notre noblesse, non seulement en temps de guerre dans nos armées, mais encore en temps de paix dans nos ballets.»

Néanmoins il ne paraît pas que la nouvelle académie ait en grande inlluence sur les seigneurs, tandis qu'au contaire on vit bientôt apparaître une armée de danseurs dont les noms ne sont pas onbliés, et qu'on retrouve dans les mémoires et les écrits du temps, tels que Pécourt, Beauchamps, Blondy, Feuillet, Desaix, Ballon, etc. Pécourt a composé plusieurs danses : la bourrée d'Achille, le rigaudon des raisseaux et autres, recueillies et écrites par Feuillet et Desaix, dans le Traité de chorégraphie publié au commencement du dernier siècle. Ballon et Blondy furent des modèles pour les artistes qui leur succédérent; le premier excellait, dit-on, dans les chaconnes. On trouve quelquefois sur les quais une grande gravure représentant m demoiselle de Camargo. L'inscription rappelle que cette dansense, par son talent original, a surpassé les Ballon ; les Blondi.

Lorsque mademoiselle Cupis de Camargo, d'une famille noble d'origine espagnole, apparut sur la scène, elle fut recue avec une telle admiration qu'elle donna son nom à toutes les modes nouvelles. Ce qui la distinguait surtout était sa grande !égéreté et sa gaieté folle : elle avait su se créer un genre à elle, genre de verve et de caprice. Elle dansait véritablement pour son plaisir; c'est elle qui, la première, a battu des entrechats, mais seulement à quatre; depuis on les a fort perfectionnés, car on raconte qu'un dansenr les a frottés à seize en avant. La Camargo, forcée, par la jalousie de mademoiselle Prévot, de rester parmi les figurantes malgré son éclatant début, se lança de nouveau sur la scène dans un moment d'enthousiasme. On figurait une danse de démons; l'acteur principal manque son entrée en scène; et cependant l'orchestre l'aisait ronfler l'air du solo : nurmures du parterre, tapage; embarras des acteurs!

Mais voilà que la jeune débutante, saisie d'une heureuse inspiration, saute au milieu du théâtre, et improvise de verve un pas espagnol qui transporte d'admiration les spectateurs malcontens.

La Camargo, entrée à l'Opéra en 1726, âgée de seize ans, le quitta en 1781. Elle a en l'honneur d'être celébrée par Voltaire, qui la compare à une autre danseuse aussi célèbre :

Ah! Camargo, que vous êtes brillaute!
Mais que Sallé, grands dieux, est ravissante!
Que vos pas sont légers, et que les siens sout doux!
Elle est inimitable, et vous êtes nouvelle:
Les Nymples sautent comme vons,
El les Grâces dausent comme elle.

Mademoiselle Sallé, dont l'histoire n'est point aussi romanesque que celle de mademoiselle de Camargo, qui n'avait point comme elle pour oncle un grand inquisiteur d'Espagne, possédait un genre de danse tout-à-fait différent de celui de son émule; c'était un genre noble et gracieux, sans sauis ni entrechats. Elle ne se borna pas à faire les délices des Parisiens, et cournt la chance du théâtre de Londres. Jamais danseuse ne reçut une marque plus positive de l'admiration du public. Le jour de sa représentation à bénefice, elle fut accablée d'une grêle de bourses pleines d'or et de guinées enveloppées dans des billets de banque, qui formèrent, dit-on, un total de 200,000 francs.

En même temps que ces deux nymphes, brillait sur la scène le grand Dupré; c'est lui qui a précèdé Gaëtan Vestris. Il avait une taille magnifique et un port plein de dignité.

> Lorsque le grand Dupré, d'une marche hautaine, Orné de son panache, avauçait sur la scène, On croyait voir un dicu demander des autels, Et venir se mèler aux danses des mortels. DORAT.

Dupré était de première force dans les *chaconnes* et passacailles; Noverre l'appelle quelquefois le *Dieu de la danse*, à cause du moelleux de ses mouvemens. Pendant trente ans, il demeura le premier d'entre les danseurs, et il fut remplacé par Gaëtan Vestris : celui-ei, à son tour, a régné plus d'un demi siècle sur l'Opéra, qu'il n'a abandonné définitivement qu'en 1800.

Beaucoup de gens se rappellent encore avoir vu danser Vestris le père, et avoir admiré sa noblesse et sa grâce. On a conservé de lui une foule de reparties qui témoignent de l'importance qu'il attaelait à son art. On l'appelait le beau Vestris; il donna lui-même à son fils Auguste le titre de Diou de la danse, « Si Auguste est plus fort que moi, disait-vil, c'est qu'il a pour père unGaêtau Vestris, avantage que la nature m'a refusé. »

Faire des châteaux en Espagne. — Cette locution remonte bien loin dans notre langue, puisqu'on la trouve déjà dans le vieux Roman de la Rose. Voici comment on l'explique : on sait que les Maures faisaient de fréquentes incursions en Espagne; pour qu'ils ne pussent y sejourner et s'y établir, les naturels du pays ne pouvaient bâir dans la campagne des châteaux dont leurs ennemis auraient pu s'emparer, et où ils se seraient retirés. C'est ainsi qu'on dit de celui qui rêve des choses impossibles, qu'il fait des châteaux en Espagne, de même que l'on renvoie aux calendes grecques qui u'existaient pas, et que l'on promet un merle blane, quand on ne veut rien donner.

#### LES QUELÉHS.

L'île de la Guadeloupe, découverte, le 4 novembre 1403, par Christophe Colomb, est divisée en deux parties par un bras de mer appelé assez improprement rivière salée, de 10 l à 50 toises de largeur, et si peu profond, que les embarcations légères et d'un faible tonnage penvent seules le parcourir.

Ces deux parties de l'île sont d'une nature et d'un aspect essentiellement diffèrens : celle qui fait face à l'est, et que l'en nomme Grande-Terre, est généralement unic, aride, privée de sources ; mais la couche supérieure du sol est assez fertile pour être consacrée à la culture de la canne à sucre.

L'antre moitié, la Guadeloupe proprement dite, est au contraire montueuse, escarpée, et comme bouleversée par les convulsions souterraines du volcan qu'elle renferme. Des torrens impétueux s'échappeut avec fraces du flanc de ses montagnes couronnées de bois hauts et touffus, et tombent de cascades en cascades jusqu'à la mer. Les habitations y sont moins nonbreuses, et surtout moins considérables qu'à la Grande-Terre, parce que presque partout la terre manque au sol, et que ce n'est qu'à force d'art, de patience et d'efforts continns, que l'on peut en obtenir quelques produits qui ne sont pas un juste dédommagement à tant de peines.

Sur toute la circonférence de cette partie de la Guadeloupe, règne une route en assez mauvais état, où vienneut prendre naissance quelques sentiers à peine frayés, qui mènent à de rares habitations éloignées de la mer. Le centre de l'île n'a été jusqu'à présent que très imparfaitement exploré. Ce ne serait pas sans courir un danger imminent que l'on se hasarderait au milieu de ses forêts vierges, de ses rochers aigus et glissans, de ses torreus fougueux et de ses précipies.

An milieu de cette nature sauvage, vivent réunis en famille quelques malh-ureux qui y ont trouvé une existence moins doulourense que celle que leur avait offerte la civilisation européenne. Ces individus, arrachés à la côte d'Afrique, se sont soustraits aux fouets de leurs maîtres, et ils ont ainsi reconquis une sorte de liberté qui leur fait supporter, avec une force morale bien extraordinaire, les tourmens sans cesse renaissans de la faim et du froid, et des privations de tous genres. Cet état sauvage n'a pas aigri leur caractère, ni rendu leurs mœurs plus féroces; ear il est saus exemple que les Queleus se soient rendus eoupables du meurtre d'un habitant voisin, ou d'un voyageur égaré. Ils sont même moins enclins au vol que les nègres à demi civilisés du reste de la colonie. Lorsqu'ils ne craignent pas d'être surpris par les gendarmes chargés de l'arrestation des nègres marrons, ils se livrent à un petit commerce avec quelques habitans de l'intérieur des terres, auxquels ils donnent du gibier, de menus ustensiles de ménage, en échange d'alimens et de quelques lambeaux de drap ou de coton.

Le langage de ces misérables est un singulier amalgame de mots empruntés aux différens dialectes de la côte d'Afrique et à la langue créole.

Îl es: inutile d'ajouter qu'ils ne sont pas inquiétés dans la retraite qu'ils se sont choisie; le reste de l'île est battu dans tous les sens par des gendarmes; mais cette espèce d'oasis de liberté est demeurée jusqu'à présent comme impénétrable,

Prix de la santé. — Nous ne sommes si imprudens à exposer notre santé et à provoquer le mal, par nos imprévoyances ou nos excès, que paree que nous ne réfléchissons pas assez à toutes les consequences de la maladie. Nous ne parlons pas ici des souffrances physiques qu'elle occasione, de l'ébraulement irrémédiable qu'elle produit dans notre constitution : il est évident que, après avoir été brisé par le mal, le corps a beau guerir, ce n'est qu'une machine raccommodée qui ne peut retrouver sa première solidité; mais c'est là le moindre inconvénient. A-t-on jamais calenlé ce qu'une maladie appelée par notre faute, pouvait produire de tristes résultats? — Perte de temps; et, par suite, renversement de nos projets, espérances trompées, occasions per-

dues! — Perte d'argent; et, par suite, gêne, troubles domestiques, diminution du crédit, misère! — Chagrins et fatigues pour nos proches; et, par suite, maladies pour euxmèmes, infirmités, morts qui nous jett-ent dans le désespoir! — Et remarquez que nous ne parlons encore ni de l'affaiblissement des facultés qui suit la souffrance, ni de l'altération du caractère, ni de la perte, moins importante, de la jeunesse et de la beauté!

Ou ne devrait jamais oublier que s'exposer à la maladie, c'est faire des avances au malheur autant qu'à la mort. De tous les capitaux dont nous avons la disposition sur la terre, la santé est celui que nous devrions le plus ménager; si nous le plaçons à fonds perdu chez les vices, ceux-ci nous en paieront l'intérêt en infirmités et en soucis.

Fête de la marque des taureaux, près de la Teste (Gironde). - Pendant l'année, les taureaux paissent en liberté dans la lande; la veille du jour destiné à les marquer, on les rassemble au fond d'une vallée; les jeunes gens qui doivent lutter avec eux se tiennent an pied des dunes, dont les spectateurs occupent le sommet. C'est un véritable cirque formé par la nature. - Un jeune homme leste s'avance vers un des taurcaux, et le harcèle jusqu'à ce que l'animal se précipite sur lui. L'agresseur de s'enfuir et de grimper sur la dune; le taureau l'y suit . s'engage dans le sable et ne peut s'en dépêtrer. Le hardi jeune homme profite du moment pour saisir son adversaire par les cornes : la lutte est long-temps soutenue; les combattans roulent ensemble sur le sable, et arrivent au pied de la dune, où le taureau finirait par avoir l'avantage, bien qu'il soit toujours saisi par les cornes. - En ce moment accourt un camarade armé de l'étampe brûlante, qui imprime avec adresse sur la cuisse de l'animal la marque du propriétaire. Les deux jeunes gens alors se réfugient sur les dunes, et le taureau, furieux et brûlé, se sauve de son côté dans la plaine.

#### SUR UN TAPIR DE L'INDE

DERNIÈREMENT INTRODUIT DE SUMATRA EN FRANCE PAR LE NAVIRE LE MÉLAYO, CAPITAINE SALAUN, DE NANTES.

Une espèce de tapir que Buffon n'avait pas connue, et que, par système, ce grand naturaliste ne croyait pas devoir être jamais rencontrée hors du continent des deux Amériques, où se trouvait déjà le tapir, type de ce genre, fut découverte, il y a bientôt vingt ans, dans les forêts de la presqu'île Malaye, et bientôt après dans l'île de Sumatrā. M. Diard, naturaliste du Muséum, qui explorait ces contrées, adressa à M. Cuvier un dessin exact de l'animal et une première relation de cette découverte, où l'on trouve le passage suivant : « Le tapir de l'Inde est aussi commun dans les forêts de ces contrées que le rhinoceros et l'éléphant; les Musulmans ne mangent pas sa chair, le regardant comme une espèce de cochon. Sa trompe est longue de sept à huit pouces dans les adultes ; il est noir partont, à l'exception des oreilles, qui sont hordées de blanc, et du dessus du corps, qui est d'un gris pâle; le jeune est taclieté de blanc et de brun. Le tapir de la ménagerie de lord Moira, continue M. Diard, fut pris, il y a deux ans (1819), par les Malais de Sumatra, auprès des montagnes qui avoisinent la côte occidentale de l'île. Il était avec sa mère, qui s'échappa. Il est très apprivoisé, et aime à être caressé et gratté. L'extrémité de ses oreilles est bordée de blane; son dos, sa croupe, son ventre et ses flancs, sont également blancs. Partout ailleurs il est d'une couleur noire assez foncée. Quand il est debout, les doigts des pieds, qui sont, comme dans le tapir d'Amérique, trois postérieurement et quatre antérieurement, s'appaient entièrement sur le sol. »

M. Diard avait remarqué que la dentition était presque identique à celle du tapir d'Amérique ; si les deux espèces étaient séparées, ce n'était donc que par un faible intervalle et par des earactères peu tranchés. Cependant la

haute prévision de Buffou fut confirmée, au moins en partie, par cette circonstance, que le tapir de l'Inde est plus grand que celui du nouveau continent; et cette remarque de géographie zoologique, vient à l'appui du fait au-



(Le Tapir de l'Inde.)

ourd'hui généralisé, que, dans les genres communs aux deux Mondes, les espèces amérieaines sont constamment plus petites que les espèces de l'ancien continent. Depuis, M. F. Cuvier a reconnu, après un examen plus attentif, que le tapir de l'Inde différe de celui d'Amérique par l'absence de la dernière molaire inférieure de chaque côté.

Le tapir indien, le maiba de M. F. Cuvier, ne nous était donc connu que par les descriptions de M. Diard, et par quelques pièces que ce naturaliste y avait pu joindre, la peau entière et une tête osseuse.

A leur passage à Sumatra, MM. Diard et Duvaucel avaient témoigné le vif désir de se procurer le tapir vivant, ou du moins d'enrichir la collection du Muséum de Paris de la dépouille entière d'un animal dont l'existence était paradoxale pour Buffon, et qu'il était intéressant de confrouter en tous points avec l'espèce d'Amérique et avec des peintures inexactes des Chinois. Le génie pen rigoureux des artistes de cette nation, en donnant au tapir indien des traits fictifs, comme une trompe alongée, une robe marquée par de larges taches, des griffes de lion, avait fait de cet animal une création fantastique, une sorte de chimère; mais eette indication suffisait toutefois pour prouver qu'ils connaissaient le tapir, au moins à titre d'animal extraordinaire et presque fabuleux.

La connaissance des organes intérieurs, du régime, et des mœurs de cet animal, intéressait donc vivement l'anatomie comparée et la palcontologie; en effet, ces tapirs des deux continens forment un des anneaux les plus serrés de cette chaîne qui unit, parmi les pachydermes, les espèces encore vivantes sur le globe et les espèces perdues, dont M. Cu-

vier a fait renaître, pour ainsi dire, la série à nos veux, Ainsi le tapir gigantesque de la taille d'un éléphant, et dont les dents ont été trouvées près de Beine, non loin de la rivière de Louze, dans le sud-ouest de la France, dans diverses autres localités des départemens de l'Isère, du Gers, dans les terrains tertiaires du département du Loiret, entre Beaugency et Orleans, liait les tapirs aux lophyodons et aux palcotherinus, autres genres fossiles, voisins des gypses des environs de Paris.

D'après quelques renseignemens donnés à Sumatra par des correspondans chez lesquels avait denicure M. Duvaucel, et qui avaient eté témoins des recherches ardentes et infructueuses de ce voyageur pour se procurer le tapir indien, le capitaine Salaun, du port de Nantes, fit chasser un tapir dans les contrées froides et montagneuses de l'île, et, la capture en ayant été faite, il se chargea de le transporter en Europe. Le tapir, embarqué vivant, arriva en bon état à Nantes, et déjà M. Salaun était en arrangement avec l'administration pour rentrer dans des dépenses onéreuses , lorsque l'animal mourut. Une portion de ses déponilles est arrivée au Muséum, mais dans un état si incomplet et si détérioré, que la euriosité et le talent d'observation de nos savans zoologues et anatomistes ne pourront être que très imparfaitement satisfaits.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 30.

#### LE CHATEAU DE BLOIS.



(Une porte du château de Blois. - Façade de l'est.)

ÉTATS-GÉNÉRAUX. — SECONDS ÉTATS DE BLOIS. — ASSASSINAT DU DUC DE GUISE.

Blois est une des villes le plus agréablement situées sur les bords de la Loire; bâtie en amphithéâtre, elle domine le fleuve et les charmans coteaux qui apparaissent sur l'autre rivage. Au sommet d'une petite colline, à l'extremité occidentale de la ville, est placé le château, la plus importante et même la seule curiosité de Blois. Ce château | trefois la statue équestre dans la niche gothique située au-TONE II.

est aujourd'hui la easerne enfumée d'un bataillon d'infanterie; autrefois e'était la demeure des rois de France. Plusieurs princes et plusieurs seigneurs ont contribué à le bâtir. Le eorps de l'édifiee, situé à l'onest, fut construit par les ducs de Champagne et de Châtillon; il n'en reste plus qu'une grosse tour. La façade de l'est, qui donne sur la basse-cour, est due à Louis XII, qui naquit à Blois, et dont on voyait audessus de la porte que nous représentous; la façade du nord est de François Fr. Quant à celle du midi, elle date de plus toin; les comtes de Blois la fireat construire dans le xr siècle. Du côté du levant, on voit un petit bâtunent qui est en partie ancien, et en partie moderne; l'ancien s'appelle la salle des états. C'est dans cette antique demeure que se réunirent, en 1588, les états-généraux appelés les seconds Etats de Blois.

Les états-yénéraux étaient la réunion des députés des différens ordres de toute la nation française. Ces assemblées se nonmaient états, parce qu'elles représentaient les différens états on ordres de la nation. Il ne fant pas confondre les états-yénéraux avec les assemblées qui, sons la première race se tenaient au mois de mars, et sons la seconde, au mois de mai, d'où elles furent appelées champ de mars et champ de mai. Celles-ei n'avaient d'autre qualité que celle de conseil du roi et de premier tribunal de la France; elles n'eta ent d'abord composées que de notables, et furent ensuite réduites aux seuls grands du royaume; les membres du clergé, qui ne formaient point encore un o dre à part, n'étaient admis que comme grands vassaux de la couronne.

Il n'y ent pas d'autre assemblee representative jusqu'an règne de Philippe-le-Bel. Ce prince fut le prenner qui convoqua une assemblée des trois états ou ordres du royanme, Le tiers-état s'était formé et constitué par suite de l'affranchissement des communes.

La première assemblée des états-généraux fut convoquée par des lettres du 25 mars 1501; elle avait surtout pour but de terminer les démélés de Philippe-le-Bel avec le pape Boniface VIII. Depuis cette époque, l'usaze des princes fut de réunir les états-généraux dans toutes les eireonstances critiques, particulièrement pour les démandes pressantes de subsides; mais ils ne convoquaient guère ces assemblées qu'à la dernière extrémité, à cause des reformes qui étaient toujours sollientées et des invectives hardies dont les députés du tiers ne se faisaient jamais faute. C'est à compet des Eras de 4614 que déparais-ent en France toutes les assemblées représentatives et populaires, jusqu'à leur resurrection en 1789.

Les premiers Etais de Blois s'etaient tenus sous le règne de Henri III, en 1576; les seconds farent signales par un des drames les plus intéressans de la grande lutte de la royanté française contre la ligne catholique, par l'assassinat du due de Guise, dont la mort entraîna la ruine de son parti, au profit de la monarchie.

La journée des Barricades avait en lieu; le duc de Guise avait tenu le roi et sa cour prisonniers dans le Louvre : forcé de traiter avec ses ennemis, Henri III conçut le dessein de dissimuler et de vainere par la trabison. Il s'enfuit de Paris, et vint à Chartres, puis à Rouen. De là, il convoqua les etats-généraix à Biois pour le 15 septembre 1588. Le roi avait donné la prefèrence à Biois, d'abord parce que son châtean était grand, commode et high situé; ensuite parce que cette ville était assez éloignée de Paris, dans un pays plutôt huguenot que ligneur, et que ses habitans, gens paisibles et soumis, n'avaient jamais en d'intelligences avec la Sainte-Union.

La cour arriva à Blois; la ligue avait été presque partout triomphante dans les elections; sur cent quatre-vingt-onze députes du tiers, il y en ent plus de cent cinquante qui portaient à leur manteau et sur leur bonnet la double croix blanche; dans la députation du clergé, composée de cent trente-quatre membres, on comptait à prine quelques royafistes; il n'y ent que la noblesse qui envoya un petit nombre de politiques modères. Le (6 octobre, les Etats s'assemblèrent. La sa'le où ils se tenaient ciait immense; six grosse colonnes à chapiteaux romans, surmontés d'ares en ouvres, la séparaient par le milien; toutes les muraill se avaient été recouvertes de tapisseries à per onnages, re haus ées de mehes galons, et les piliers étaient entoures de tapis de velours verts, semés de fleurs-de-lisid'or; cutre le troisième et qua-

trième pilier, on avait dressé une sorté d'estrade élevée de trois marches, et couronnec par un grand dais; e'était sur cette estrade qu'etait placé le fautenil du roi; à droite, celui de la reine-mère, Catherine de Médieis; à gauche, celui de la reine régnante. Tous les gentilshommes de la maison du roi, an nombre de deux à trois eents, devaient se tenir debont sur l'estrade, derrière le fauteuil du roi.

Au bas de l'estrade, et toujours sous le grand dais, on voyait un siège à bras, sans dossier, couvert de velours violet, qui était destiné à M. de Guise, en sa qualite de grand-maître de France. Enfin, tont autour de la salle, on avait réseryé un passage defendu par de fortes barrières hautes de trois à quatre pieds; et derrière ees barrières on avait permis à quelques hourgeois et personnes notables de la ville de prendre place. Le legat, les ambassadeurs, les segmeurs et dames de la cour étaient sur des galeries supérieures masquees par des jalousies.

Le duc de Guise entra le premier dans la salle en sa qualité de grand-maître de la m-ison du roi, et parut comme un général qui fait la revue de son armée. Puis, se composant pour un nouveau rôle, il vint avec tous les sigues du respect an-devant du monarque. Henri s'avanca d'un air aussi sercin que s'il fût venu recneillir les temoignages d'amour de faéles sujets. Il prononça d'un ton ferme et plein de dignité un discours qui semblait renfermer quelque protestation contre les événemens de Paris. La physionomie du duc de Guise peignait l'étonnement et la colère. Dès que le roi fat sorti des murmure -éclatérent dans la salle.

Le duc obtint tout ce qu'il voulut de l'assemblee : malgré cela, le roi le recevait toujours à son audience, à son conseil; il semblait avoir oublie tonte sa haine contre lui. Mais dans le même moment, il n'était occupé qu'à préparer sa vengeance. Après avoir confie son projet à quatre de ses conseillers les plus dévoués, il examina le moyen d'execution. Comme c'étaient les gardes qui devaient frapper ce coup, il importait de s'assurer de leur chef. Le roi, qui avait souvent éprouvé la fidelité héroique de Crillon, le fit venir, et lui confia ses intentions en ajoutant : « Je n'aurais jamais pensé » à un coup aussi hardi, si je n'avais été sûr du cœur et » du bras de Crillon. - Ah! sire, reprit Crillon, je suis » soldat et gentilhomme, je ne ferai jamais l'action d'un » assassin, l'office d'un bourreau, » Le roi se contenta de lui demander le secret, et chercha un autre instrument de son crime, qu'il trouva dans Loignac, officier de ses gardes.

Malgré le profond sceret de ectte delihération, lons les amis du duc de Guise somponnaient un complot de la conr. Il ne recevait pas de lettre où on ne l'avertit de se mettre sur ses gardes. Un incomm s'était présenté pour lui faire parvenir un avis de ce genre; mais Guise écrivit au has du billet ces mois : l'un oserait.

Le roi avait indiqué l'heure du conseil un peu plus tôt que de coutume. A peine le duc de Guisc fut - il entre, qu'on ferma les portes : un officier des gardes s'approcha de lui . sous prétexte de lui presenter un placet de ses soldats qui demandaient leur paie. Le duc ne put s'empêcher de montrer quelque alarme de ce mony ment inusite. Il entra au conseil et salua ceux qui le composaient avec sa grâce ordinaire. Mais l'effort qu'il faisait pour affecter le calme qui n'était pas dans son eœor lui contait trop. On le vit palir : il tomba un moment en defaillance. Revenu à lui, il lit tout cequ'il put pour cacher la cause d'un tel accident, et fit preuve de la plus grande liberté d'esprit. Le secretaire d'Etat Révol vient l'avertir que le roi voulait l'entretenir dans son cabinet. Il sort, et, sur l'escaner, il se voit entouré de gentilshommes et de gardes dont la figure respire la fareur, Sainte-Malines le frappe d'un coup de poignard à la gorge; le due veut tirer son épée; Loignac et les gardes le frappent à coups redoublés; il tombe, et ne peut plus proferer que ces mots: « Moa Dieut je suis mort ayez pitié de moi, pardonnez-» moi mes pechés, »

Ainsi mourut ce chef turbulent de la puissante réaction populaire catholique contre la reforme; il se nommait Henri de Lorraine, duc de Guise, fils amé de François de Guise; il était né le 51 décembre 1550, et fut assassiné le 25 de cembre 1588.



( Fontame du Marche aux Herbes, a Blois.)

#### LA VIE DU TASSE. (Voyez page 205.)

Le duel du l'asse, et le bruit qui courut que l'on imprimait son poètue, avant qu'il cut achevé les corrections dout il s'occupait, redoublèrent sa mélancolle. A cet état vinrent se joindre de vives inquiétudes qui s'emparérent de son esprit au sujet de l'orthodoxie de sa croyance religieuse; il alla consulter l'inquisiteur de Bologne, qui essaya de le tranquilliser, mais en vain.

Un soir, le 17 juin 1577, dans les appartemens de la duchesse d'Urbin, il tira son conteau pour en frapper un des domestiques sur lequel il avait conçu des soupçons; le duc ordonna d'arrêter le poète, et de le renfermer dans de petites chambres qui bordaient la cour du palais. Plus tard, le duc se determina à le renvoyer de Ferrare, et, sur son désir, le fit conduire chez les moines de Saint-François. Là, le Tasse commença à se laisser traiter par des médecins, mais à contre-cœur, imaginant d'un côté qu'il n'en avait pas grand besoin, craignant de l'autre qu'on ne mélât du poison dans ses remêdes. Le duc ayant eté mécontent de plusieurs let res qu'il lui avait ecrites, lui defendit rigoureusement de continuer cette correspondance. Cette défense redoubla dans l'esprit da panyre poète son agitation, ses soupçons et ses frayeurs; enfin, il saisit un moment où on l'avait laissé seul , sortit du couvent , et bientôt après de Ferrare; il partit, de nuit, sans argent, sans guide, presque sans vėtemens.

Le Tasse arriva à Soriente, chez sa sonn ainée Cornelia; là , il retrouva quieque calme dans une des plus belles positions de la terre, sous un ciel pur, en face d'une nature imposante. Mais son humeur melancolique et son impuientde le repriremt bientiót; il quitta Sorrente, vint à Rome, pus à Ferrare, réclama à la cour ses papiers, ses manuscrits, ses livres, ce qui lui fut refuse. Il se reudit à Padone, à Venise, sans pouvoir s'y fixer; enfin, parvenu à la cour d'Urbin, il fut plus heureux, et accueilli comme il le méritait. C'est en arrivant à Urbin que le Tasse composa une de ses plus belles poésies. Le due dait à la campagne. Le poète lui crivit de son palais même; et en attendant la réponse, il commenga une grande canzone dont nous citons deux streplies:

Hélas l'depuis le premier jour que je respirai l'air et la » vic, que j'ouvris les yeax à cette lumière qui ne fut jamais » screine pour moi cette déesse injusse (la fortune) me prit

» pour son jouet et pour le but de ses traits. Je reçus d'elle » des blessures que la plus longue vie pourrait à peine guérir. » J'en atteste la glorieuse Sirène, près du tombeau de la-» quelle fat placé mon berceau \*; et ponrquoi , dès la pre-» mière atteinte, n'y eus-je pas aussi mon tombean? J'étais » encore enfant quand l'impitoyable fortune m'arracha du » sein de ma mère. Alt! je me rappelle en soupirant ces » baisers qu'elle baigna de larmes douloureuses, et ccs ar-» dentes prières que les vents fugitifs out emportés. Je » ne devais plus me retrouver, mon visage près de son vi-» sage, presse dans ses bras avec de si étroites et de si for-» tes étreintes.... O mon père! ô mon bon père! toi qui » me regardes du haut des cieux , j'ai pleure, tu le sais , ta » maladie et la mort; j'ai baigné de pleurs en gemissant, » et la tombe, et ton lit funébre ; maintenant élevé dans les » célestes sphères, tu jouis; on te doit des honneurs et non » des larmes ; c'est pour moi que doit s'épuiser la coupe en-» tiere de la donleur. »

Le Tasse quitta encore Urbin, poussé par ses soupçons; il sejourna à Turin, pais obtint, à force de supplications, de rentrer à la cour de Ferrare. Mais à peine arrivé, mécontent de la reception qui lui était faire, il se répandit en injures contre le duc Alphouse et toute la cour. Le prince, instruit de cet emportement, eut la cruauté de domner ordre que le Tasse fût conduit à l'hôpital Sainte-Anne, qui était une maison de fous, qu'il y fût mis sous bonne garde, et surveillé comme un frénetique et un furieux. Il fut enferme au mois de mars 1579.

Le poète resta pendant plusieurs jours dans un état d'étourdissement et de stupeur. Les manx du corps se joignirent à ceux de l'âme. Une sorte d'avilissement qu'il n'avait jamais éprouve s'empara de lui. La saleté de sa harbe, de ses cheveux, de ses habits, du reduit ou il fut detenu; la solitude, pour laquelle il avait tonjours eu de l'aversion; les mauvais traitemens que lui prodiguaient les subalternes, avec une dureté dont leur chef, le prieur de l'hôpital. A gostino Mosti, leur domait l'exemple, le jetèrent dans un etat effrayant et attendrissant tout à la fois.

La cause de cette réclusion et du délire du Tasse a exercé long-temps l'espait des critiques et des commentateurs, et c'est dans une passion fatale qu'ils en ont cherche le sujet. Trois femmes ont passé pour lui avoir inspiré un amour violent: Léonore d'Este, Lucrèce d'Este, et Léonore Sanvitali, comtesse de Seandiano. Mais quelle est celle que le poète a chantee dans ses poesses? Les biographes contemporains pensent que c'est Leonore d'Este, sœur du due de Ferrare.

A tons les tourmens d'âme et de corps qui agitaient le Tasse, un nouveau malheur vint s'ajouter encore. Quatorze elaatis de la Jerusalem furent imprimes, pour la première fois (1380), à Venise, pleins d'incorrections, de lacunes, de fautes grossières, d'ajorès une copie très imparfaite que le grand-due de Toscane avait eue entre les mains. Six autres éditions suivirent celle-là dans la même année et dans differentes villes d'Italie; mais enfin, par les soins d'un ami, le Tasse parvint à en publier une exacte et conforme à Poriginal.

Au milieu de sa gloire, au bruit de ces éloges, de ces applaudissemens qui retentissaient de toutes parts, tandis que les éditeurs et les imprimeurs s'eurichissaient du fruit de ses veilles, le pauvre Tasse languissait dans une dure captivite, négligé, meprisé, malade, et privé des choses les plus necessaires aux commodités de la vie. Ce qui lui était le plus insupportable dans sa prison, c'était d'être sans cesse détourné de ses etudes par les eris désordonnes dont retentissait l'hôpital, « et par des bruits capables, comme il le dit dans une de ses lettres, d'ôter le sens et la raison aux hommes les plus sages, « Montargue, qui le vit en passant à

<sup>\*</sup> La fable a placé pres de Sorrente le tombeau d'une des Sir rènes.

Ferrare, raconte dans ses Essais: « J'eus plus de despit » encore que de compassion de le voir à Ferrare en si piteux » estat, survivant à soy-même, mescoignoissant et soy et » ses onvrages, lesquels sans son secu, et toutes fois à sa » veue, on a mis en lumière, incorrigez et informes. »

Enfin, sur les vives instances de zélés et puissans protecteurs du Tasse, le due Alphonse se laissa fléchir, et la liberté fut rendue au poète. Il sortit de Sainte-Anne le 5 ou le 6 juillet 4586, après sept ans deux mois et quelques jours

de la plus cruelle captivité!

Le Tasse se retira à Mantoue, auprès du duc Guillaume. il s'ocenpa activement de ses travaux littéraires, de sa correspondance, d'un nouveau poème, Jérusalem conquise; il se livrait entièrement à des exercices de piété, à l'étude de la théologie, à la lecture des Pères, et particulièrement de saint Augustin. Il fit plusieurs voyages à Rome, à Florence, à Naples; il était depuis quatre mois dans cette dernière ville, quand le cardinal Cinthio imagina de l'attirer à Rome en faisant renouveler pour lai la cérémonie du triomphe au Capitole, qu'on n'avait pas revue depuis Pétrarque. Tasse, quoique paraissant peu touché de ce triomphe en soi, revint à Rome et fut reçu avec de grands honneurs. Mais il était déjà sans forces et même sans espérance : la nature semblait s'affaiblir en lui à mesure que sa fortune s'adoucissait. Au mois d'avril 1595, époque fixce pour son couronnement, il se sentit extraordinairement affaibli. Ne voulant plus être occupé que de sa fin prochaine, il demanda la permission de se retirer dans le couvent de Saint-Onuplire. Peu de jours après, se trouvant encore plus faible, il sentit qu'il était temps de faire ses adieux à l'ami qu'il avait éprouvé le plus fidèle; il écrivit à Costantini cette lettre touchante :

« Que dira mon cher Costantini quand il apprendra la

» mort de son cher Tasso? Je crois qu'il ne tardera pas à en » recevoir la nouvelle, car je me sens à la fin de ma vie, » n'ayant jamais pu trouver remède à cette fâcheuse indis-» position qui s'est jointe à toutes mes infirmités habituel-» les, et qui, je le vois clairement, m'entraîne comme un » torrent rapide, sans que j'y puisse opposer aucun obstaele. » Il n'est plus temps de parler de l'obstination de ma mau-» vaise fortune, pour ne pas dire de l'ingratitude des hom-» mes, qui a enfin voulu obtenir le triomphe de me con-» duire indigent au tombeau, au moment où j'espérais que » cette gloire, que notre siècle, en dépit de ceux qui ne le von-» draient pas, retirera de mes écrits, ne serait pas pour moi » entièrement sans récompense. Je me suis fait conduire à » ce monastère de Saint-Onuplire, non seulement parce que » les médecins en jugent l'air meilleur que celui de tous les » autres quartiers de Rome, mais pour commencer, en

» ces saints religieux, mes conversations avec le ciel. Priez » Dieu pour moi, et soyez sur que, comme je vous ai tou-» jours aimé et honoré en cette vie, je ferai aussi pour vous » dans l'autre, qui est la veritable, ce qui convient à une » charité vraie et sincère. Je vous recommande à la grace

» quelque sorte, de ce lieu élevé, et par la conversation de

» charité vraie et sincère. Je vous recommande à la grâce » divine, et je m'y recommande moi-même

" Rome, Saint-Onuplire."

Une fièvre ardente le saisit le 10 avril , et il expira le 25, âgé de cinquante-et-un ans.

Il ne faut pas que la reconnaissance laisse vieillir le bienfait. Charron.

### LE MARIAGE A LA MODE,

PAR HOGARTH.

Hogarth a composé sur les suites d'un mariage mal assorti une sorte de drame en peinture, qui se divise en six tableaux, ou plutôt en six actes. Le drame entier porte pour titre ces mots français: Le mariage à la mode. Chacun des actes a un titre particulier. Il y a une exposition, une péripétie, un dénouement. Le nombre des personnages qui passent sous les yeux du spectateur est assez considérable, comme dans les pièces de Shakspeare; mais l'unité d'action, sinon de temps et de lieu, est rigoureusement observée, et les deux héros, le mari et la femme, sont toujours en scène, depnis la signature du contrat jusqu'à leur mort.

Tout le sujet est exposé dans le premier tableau. Un vieux seigneur ruiné et un vieux marchand de Londres millionnaire marient leurs enfans : le seigneur, en dépit de son orgueil, trouve bon que son fils déroge, dans l'espoir que la fortune du roturier rendra à sa maison une partie de son ancienne splendeur : le marchand , en dépit de son avarice, livre sa fille et son or, afin d'effacer sous le reflet d'une alliance avec une famille noble son honorable roture. Le fils du seigneur consent, par amour pour la dot, qui lui permettra de ne refuser aucune satisfaction à ses mauvais penchans: la fille du marchand consent, par amour pour un nom et un titre qui, en l'élevant au rang des nobles dames qu'elle servait autrefois dans la boutique de son père, feront jaunir d'envie ses compagnes d'enfance, et lui ouvri ront une vie d'honneurs et de plaisirs. Ils se trompent tous dans leurs rêves de bonheur : bientôt les deux pères, accables du mépris de leurs enfans, et témoins impuissans de leurs honteuses prodigalités, meurent de désespoir. Les faux amis, les parasites, la ruine, les vices, les crimes même fondent sur la maison des époux. A la fin, le mari est tué en duel dans une taverne; la femme meurt dans un grenier.

Obligés de choisir parmi les six tableaux du mariage à la mode, nous avons reproduit celui qui est intitulé le Salon: il nous paraît le plus propre à donner une idée de cet horrible drame de mœurs, peint avec une vérité d'observation qui frappe jusque dans les moindres détails. On y voit tout le passé et tout l'avenir de ces deux types d'époux mal unis: leur caractère est écrit sur leur visage, dans leur attitude, dès qu'on les a étudiés un instant, on les connaît par cœur, et le souvenir ne s'en efface plus.

La scène commence au lever du jour :

« If n'y a point de plaisirs simples et purs dans un ménage où ne règne aucune affection, aucune concorde. On n'échappe à l'ennui qu'en se jetant dans la dissipation, »

Le mari a passé la nuit hors de la maison à jouer et à boire; il est rentré ivre de vin, d'insomnie, de dégoût : ses vêtemens ont été déchirés dans quelque querelle; son épée rompue git sur le plancher; il s'est laissé tomber sur un siège, muet, abruti, incapable de penser et de parler; il ne semble pas même s'apercevoir de l'état de désordre où il retrouve sa maison : d'ailleurs aurait-il le droit de se plaindre?

Madame a donné un grand bal ou rout; elle a dormi quelques heures, et, encore toute allourdie de son sommeil lebrile, elle s'est assise, en costume négligé du matin, devant une table de thé. En baillant, elle jette un regard de dédain sur les traits pâles et hébétés de son mari. Quoique le soleil soit levé et éclaire déjà cette salle, les domestiques n'ont pas eu le temps de faire disparaître toutes les traces des danses et du jeu. Des bougies brûlent encore dans le grand salon : un fauteuil est renversé; des cartes, des cahiers de musique, des boites à violon ont été jetés sur les tapis. L'intendant est venu présenter à ses maîtres des mémoires de fournisseurs, des billets échus à payer, des livres de comptes; mais on l'a renvoyé avec manvaise humeur, sans vouloir rien entendre : il se retire, en levant la main et en haussant les épaules, comme s'il disait : « Quelle maison, bon Dien! avec ce train de vie, il ne leur faudra plus beaucoup de temps pour être tout-à-fait ruines. »



### LE CHAH NAMÉ, POÈME PERSAN, PAR FERDOUÇI.

Le poème dont nous offrons un extrait est célèbre dans tont l'Orient ; il fut composé dans le 1ve siècle de l'hégire , x° de notre ère, à la demande du célèbre empereur Mahmond le Ghaznévide. Le Chah Name est une histoire en vers de la Perse, depuis les temps les plus anciens jusqu'à la mort de Yezdedjerd III, dernier prince de la race des Sassanides. L'auteur de ce poème s'appelait Abou'l Kaçam Mançour, mais, ainsi que cela est arrivé à tous les poètes orientanx, il n'est guère connu que par son surnom de Ferdouçi ; l'œuvre est composée de soixante mille distiques ou cent vingt mille vers, et, comme on le pense bien, l'imagination de l'autour a encore ajouté des tradi ions, très peu historiques, aux faits qui en sont le fondement. L'évènement dont il s'agit ici se passa so s le règne de Minotcheher, sixième roi de la dynastie des Pichdadiens : Sam était son premier ministre, et prince héreditaire du Sejestan.

#### PREMIÈRES ANNÉES DE ZAL-ZER, FILS DE SAM, (Praduction inédite\*,)

...On fut sept jours sans oser annoncer à Sam la naissance d'un tel fils, et tout le gyuécée pleurait devant le berceau de l'enfant. Personne n'osait dire à Sam que sa belle éponse lui avait donne un fils portant le caractère de la vieillesse. Enfin une nourrice, hardie comme un hon, entra couragensement près du héros, et lui apprit en ces mots qu'il était père:

«Bonheur et gloire à Sam le Léros! Qu'on arrache le cœur à ceux qui forment contre lui de compables desseins! » Dieu t'a accordé ce que tu lui demandais, ce qui était l'objet vide tous les désirs de ton âme. O prince! avide de gloire, » derrière le voile du gynécée, il t'est ne un fils, beau comme la lune, une jeune héros an cœur de lion, qui, tout petit » qu'il est, montre déjà une âme couragense. Son corps est » comme un argent sans alliage, sa joue est brillante comme un paradis. Tu ne trouverais dans aucun de ses membres » le moindre défaut, seulement sa chevelure est celle d'un » vicillard. Tel est le présent que la fortune t'a fait; il faut » savoir t'en contenter, et te montrer digne de ses dons : que » ton âme ne soit pas ingrate ni ton cœur affligé. »

Le héros descendit de son trône, et courut au gynérée pour voir ce printemps nouveau-né. A la vue des cheveux blanes qui couvraient la tête de son fils, son cœur ne vit plus d'esperance dans ce monde, son orgueil blessé le jeta dans une violente éolère, et il sortit violenment de la voie de la justice et de la vraie science. Il dressa son front contre le ciel, et demanda le combat au Tont-Puissant.

« O toi! dit-il, qui ne connais ni déclin ni changement, a quel bien peut-il résulter de ce coup terrible dont ta vo-» louté me frappe? Quand même j'arnais commis queique » grand crime, quand j'aurais suivi la religion d'Ahriman, » le créateur du monde eut pu, cédant à mes supplications, » me le faire expier secrétement, sans publier ma honte, »

En proie à ce sentiment, son fine se repliait sur ellemême, et son sang embrasé bouillonnait dans s's veines.

a Que répondrai-je à mes ennemis quand ils auront vu ce » triste rejeton, et qu'ils viendront m'interroger? Est-ce le » ills oe quelque demon malfaisant, un léopard à deux con-» leurs, ou bien quelque Péri? En secret, en public, les » grands du monde souriront sur moi; cet opprobre me fera » fuir la terre d'Iran, je dirai adi u à ce pays. »

Ayant ainsi exhalé sa colère, il détourne sa face, accusant et man lissant son destin.

Par ses ordres l'enfant fut emporte et abandonné dans un l'ays cloigné, ou se trouve une montagne nommée Albourz,

Une traduction allemande de ce morceau, mais d'après un autre manuscrit, a été donnée dans le tome V des Mines de l'Orient. montagne qui est voisine du soleil, et bien éloignée des hommes.

Un simourgh\* y avait son nid, ear c'etait un lieu incomm aux humains : c'est là qu'ils abandomèrent l'enfant. Ils revinrent, et un long-temps s'écoula.

Ce pauvre enfant innocent, que son père impitoyable rejette ainsi comme un vil objet, savait-il seulement ce que c'était que le blanc et le noir? Encore à la mamelle ée pauvre petit est l'objet de la fureur de son père, tandis que l'on rapporte qu'une vieille lionne disait à son fils déjà grand : « l'eussé-je donné le sang de mon œur, je ne t'en deman-» derais aucane reconnaissance ; car ta vie c'est mon œur, » et tu m'arracherais le ceur si tu te separais de moi, »

Ainsi débussé, le panyre enfant n'avait d'autre ressource que de sucer le bont de ses doigts, ou de pousser des cris.

Comme le simourgh avait des petits, il s'envola de son nid, et du haut des airs il vit un tout jenne enfant qui vagissait, car la terre ne lui offrait pas plus de sûre é et de secours qu'une mer bouillomante. Une roche dure pour berrecau, la terre pour nourrire, le corps sans vêtement, les lèvres privées de lait; tel clait l'état de cet enfant, autour duquel s'éten lait une nature triste et de solée, et que le soleil brûlait de ses rayous. Plût à Dieu que son père et sa mère euss ut été des tigres, il cût pu trouver un abri contre le soleil!

Dieu envoya la pitié dans le cœur du simourgh, et ne lui inspira pas d'en faire sa pâture. L'oiscau descendit da mage, le prit dans ses serres, et, l'enlevant de dessus ce rocher brûlant, l'emporta sur le mont Albourz ou se trouvait son nid. Il plaça l'enfant devant ses petits, pour que, sans égard pour ses pleurs et ses cris, ils en fissent leur noarriture. Muis Dieu leur inspira de la miséricorde, car cet enfant avait une existence maquée dans les décrets du destin. Une voix se lit entendre : a O simourgh! oiseau fortuné, prends soin de ce tendre nourrisson; car de lui doivent sortir des heros braves et forts comme des lions furieux. Nous l'avons mis en dépôt dans cette montagne, attends les évènemens que le temps aménera. »

Le simourgh et ses petits considérèrent eet enfant qui versait des larmes de sang. Chose prodigieuse lis furent touchés de compassion, et restérent stupofaits devant la beauté de son visage. L'oiseau prit la proie qu'il ernt la plus délicate, afin qu'à défaut de lait son nouvel nô.e pât en sucer le sang. Il en fut ainsi pendant le long espace de temps que l'enfant demeura caché. Lorsqu'il fat devenu grand, ce fut un homme à la taille semblable au cyprès, emblème de la liberté; sa poitrine semblait une montagne d'argent, et ses reins étaient flexibles comme un roseau. Les caravanes passaient près de cette montagne, et le signe particulier qui le distinguait fut comm dans le monde, car jamais le bien ou le mal ne demeure caché. Un bruit parvint à Sam, fils de Nériman, concernant cet enfant glorieux et fortuné.

Songe de Sam. — Une muit que la plaie de son cœur s'était enformie, les évênemens de la foctune vincent troubler son sommeil. Il voyait venir en toute hâte des climats de l'Inde un homme monté sur un cheval arabe; ce fier cavalier, ce héros parfait s'approchaît de Sam. Iui domait des nouvelles de son fils, et lui revelait la grandeur de ce rejeton puissant. A peine réveille, Sam fit appeler les mondeus (prêtres), et leur tint divers discours à ce sujet. Il leur parla de ce qu'il avait vu en songe, et aussi de ce qu'il avait appris des caravanes, a Que dites vous de ces cheses? leur dit » il; votre esprit peut-il savoir si cet enfant vit encore, ou » s'il est mort de froid ou par le žoleit brûtant de Tamouz? » Tous, jennes et vieux, ouvrirent la Foa-he, et dirent au héros; a'Tout homme qui s'est montré ingent exvers le Tout-

\* Le simourgh est un oiseau très célebre dans les anciennes pessies persanes. Son nom, qui signific trente otremas, indique sa grandeur. Ge qui en sera dit rappellera à tout le monde le rokh des contes arabes.

» Puissant ne sauruit jamais connaître ce qu'il y a de laen » dans les choses. Sur la terre et dans les rochers, ti res et milions; au fond des eaux, poissons et crocodiles, tous pren n neut soin de leurs petils, tous font parvenir vers Dieu » l'hommage de leur reconnaissance. Mais, toi, tu as bris i » l'all anc que Dien faisait avec toi en le faisant un don pré-» cleax, et ta as jete loin de toi cet enfant innocent. Mais » ses cheveux blanes, qui t'ont serre le cœur, de quel des-» honneur, de quel opprobre frappaient-ils un corps d'ail » leurs si parfau ? Prends garde de dire que cet enfant ne vit » plus ; mais lève-toi, prépare-toi à courir à sa recherche, » e r le froid ni le chau l'ne penvent rien contre celui que » Dien prend sous so garde. Tourne-toi vers le Seigneur avec » d'hambles exeases, ear c'est bui qui distribue le bien et » qui guide les hommes, » Le len lemain le héros courat en pleurant vers la montagne d'Albourz; quand la nuit fut obscure. Il invoqua le sommeil qui accourat plus prompt que la pensee....

Sam va redemander son fils au simourgh. - Lorsqu'il fut éveillé, il assembla les sages, fit mouter à cheral les chefs de l'armée, et se dirigea en toute hâte pour aller chercher son fils dans les lieux on il l'avait fait abandonner. Il vit une montagne dont la tête touche aux Piéiades, au point qu'on dirait qu'elle veat abattre les étoiles. Sur un point tellement élevé au-dessus de Kainan (Jupiter) qu'il n'avait rieu à crain lee des influences de cet astre, le simourgh avait porté des colonnes de bois de sandal, d'ébène et d'aloès, qu'il avait entrelacées les unes dans les autres. Sam contemplait ee rocher; cet oiseau terrible, ce nid prodigieux; c'était un asile qui avait son sommet dans la constellation de Simak (l'épi), et qui n'avait rien à redouter de la main des hommes ni des elemens. Un jeune homme, semblable à Sain, s'y tenait deboat, et se promenait autour. A cette vue Sam balaya la terre avec sa face, et rendit grâces au Créateur d'avoir créé dans ces montagnes un pareil oiseau. Il reconnui alors que Dien est le puissant, le bienfaisant, le juste, le très haut, dominant toutes les sommités. Alors il chercha le moyen d'arriver sur cette montagne, et comment les animanx y pouvaient monter, « O mon Dieu! dit-il, qui es au-» dessus de toute élévation, de l'intelligence des sages, qui » es plus élevé que le soleil et la lune, je me prosterne de-» vant toi en suppliant, et ta crainte anéantit mon âme. Si » cet enfant n'est pas né sous l'influence corruptrice d'Ahri-» man, donne à ton esclave le moyen de gravir cette mon-» tagne, ne rejette pas ton serviteur chargé de péchés; » rends-moi ce fils que j'ai reponssé. »

A peine ent-il achevé cette prière qu'elle fut agréée du

Le simourgh, apercevant du haut de la montagne Sam et sa tronpe, comprit que leur but était de reprendre l'enfant et non de l'attaquer lui-même. Il dit alors au fils de Sam; « Tu as comu l'affliction dans ma demeure; je t'ai servi de » père et de nonrrice; je t'ai donné le nom de Destan-Zend » (l'Injustice vivante), parce que ton père t'a traité avec » injustice : quand tu auras quitté ces lieux, demande que » l'on t'appelle tonjours de ce nom. Ton père, le plus il-» l.stre des héros, est au pied de cette montague; je vais te » porter près de lui. »

A ces mots les yeux du jeune homme se remplirent de larmes et sou âme de douleur. Il répondit au simourgh par un discours plein de la sagesse et de la science des anciens temps. Il n'avait pas vu beancoup d'hommes, mais le simourgh lui avait appris l'art des discours. Il invoqua le secours de Dieu, et écoutez ce qu'il dit au simourgh : « Sans » doute vous ètes las et dégoûté de votre compagnon! Pour nant votre demeure fortunée est mon trône, et vos deux » aîles sont la splendeur de ma couronne! Après Dien, c'est » vers vous que doivent s'élèver mes vœux reconnaissans; » par vous les affaires les plus difficiles me sont devenues » faciles.

Le simourgh lui dit : « Si tu voyais devant toi le trône et » la couronne, le diadème des Kaians, pent-être ce séjout » ne te plairait-il plus. Va faire l'épreuve des vieissitudes » de la fortune; je ne veux pas t'éloigner des combais ; je » veux te grâder à la souverainete. Il m'est bien doux de » t'avoir près de moi, mais il est plus avantageux pour toi » que tu t'eloignes. Porte avec toi une de mes plumes, et » sois toujours assuré du secours de ma puissance. Quelque » chose qui t'arrive, quelque chose que l'on dise de toi, jette » cette plume dans le feu, et soudain tu verras ma gloire, « car je t'ai élevé sous mon aile, comme un de mes enfans. » J'arriverai comme une mée noire, et je t'apporterai, sans » aucun mal, dans cette retraite, Que ton cœur n'oublie pas » la tendresse de ton nourricier, car l'affection que j'ai pour » toi me brise le cœur. »

Il le caime ainsi, l'enlève, lui fait traverser les mages sur son aile, et dans un clin-d'œil le d-pose près de son perc. Celui-ci, voyant à son lis on corps semblable pour la facce à celui de l'éléphant, des jones fraîches comme le printemps, pleura, inclina son front devant le simourgh, et adresses ses vœux au Créateur; « O roi des oiseaux! que le Dien juste l'accorde la gloire, la puissance et la force, à toi qui es l'appui des malheureux, le généreux distributeur de la justice. Que ceux qui te veulent du mal soient toujours dans l'impuissance, et que ta force à toi soit cternelle! »

Le simo agli prit son essor, et les yeux de Sam et de sa troupe resiatent fixés sur lui. Ensuite le prince examina le jeune homme des pieds à la tète, et vit qu'il était digne de la couronne des Kafans : une force de dion, une figure de soleil, un cœur de chevalier, une main avide du glaive, eles eils noirs, des yeux noirs comme la poix, des levres de corail, des jones comme du sang ; sauf ses cheveux blancs, on ne pouvait lui trouver aucun defant. Le cœur de Sam fat heureux de la felicité du paradis, et dit, après mille hénédictions : « O mon liès! montre-moi de la tendresse, odolie » le passé, et que l'amour récha-ffe pour moi ton cœur. Je » suis le dernier des esclaves de Dieu. Depuis que je l'ai re-vtrouvé. J'ai pris envers le ciel l'engagement de n'avoir jamais contre toi le moindre sentiment de colère, et de faire » en toutes choses tes desirs, »

Il le revêtit d'un manteau de chevalier, et il s'éloigna de la montagne. Il demanda son cheval et sa robe digne des Kosroës. L'armée entière entoura Sam, pleine de joie et d'allegresse.

Des éléphans portaient en tête ceux qui battaient du tambour; et une troupe nombreuse, semblable à une montagne couleur d'azur, se mit à jouer des timbales et des elairons, et fit enten lre le son des clorhes d'or et des grelots indiens. Tous les guerriers poussèrent un eri, et s'avancèrent en triomphe vers la ville avec un chevalier de plus....

#### FONDERIE DE CARACTÈRES D'IMPRIMERIE.



( Moule du fondeur.)

L'imprimerie a commencé par être tabellaire, c'est-àdire que d'abord on gravait chaque page d'un livre sur une pièce de bois; mais on ne tarda pas à concevoir l'idée de former ees pages avec des lettres mobiles. On évitait ainsi l'embarras de conserver une énorme quantité de planches gravées que l'humidité détériorait, et on avait l'avantage de pouvoir consacrer à imprimer un second volume les caractères qui avaient servi à imprimer le premier.

Les lettres mobiles étaient d'abord en bois : il paraît que Laurent Janszoon Coster en fit les premiers essais à Harlem, en 1437. Il les taillait avec un couteau dans du bois de hêtre, en se promenant dans la campagne. Quelques années après, Guttemberg, associé avec l'orfèvre First, s'occupait



(Vue d'une fonderie de caractères d'imprimerie.)

à Mayence de perfectionner le procédé de Coster, lorsque Schæffer, domestique de Fust, fabriqua le premier des caractères mobiles en métal : ce nouveau pas était presque une seconde création. — Honneur à Coster de Harlem, à Guttemberg, Fust et Schæffer de Mayence! ils ont créé un mode illimité de communication entre les hommes et les nations; ils ont associé les unes aux autres les intelligences humaines!

Nous allons indiquer les opérations principales de la fonte des caractères.

On commence par graver sur l'acier des poinçons en relief, représentant chaenn une lettre de l'alphabet. Avec ces poinçons trempés on frappe sur une pièce de cuivre ou d'argent, qui représente alors la lettre en creux: c'est la matrice; celle-ci est renfermée dans un moule où le fondeur verse un alliage en fusion, composé généralement de plomb et d'antimoine en certaines proportions. On obtient ainsi une petite lame métallique longue de quelques lignes (40 ½), beancoup moins large, et encore moins épaisse : elle porte à l'une de ses extrémités la lettre en relief; c'est le caractère.

Ce sont ces lames terminées par des léttres que l'on assemble côte à côte pour former une ligne du livre; puis on range une seconde ligne sons la première, une troisième sons la seconde, et ainsi de suite. — On conçoit déjà de quelle importance il est que les caractères soient tons de même hauteur et bien dressés à leur extrémité inférieure, pour que les lettres se trouvent établies sur une surface parfailement plane et horizontale : on conçoit aussi que les deux faces de la largeur doivent être exactement dressées, pour que tontes les lettres d'une même ligne imprimée se collent l'une contre l'antre, et forment une ligne droite;

enfin on voit également bien que les faces de l'épaisseur de la lame demandent à être rigourensement équarries, puisque sans cela la ligne inférieure ne s'appliquerait pas dans toutes ses parties le long de la ligne supérieure.

On est si bien parvenu à remplir toutes ces conditions, qu'une page étant composée de caractères mobiles, semble ne plus former qu'un seul morceau de métal, et qu'il suffit de l'entourer de quelques tours un peu serrés d'une mince ficelle pour pouvoir l'enlever et la transporter dans tout l'atelier de l'imprimerie avec la plus grande aisance.

On peut voir dans la gravure en tête de l'article la forme du moule où la matrice doit être placée; la grande ¿ avure représente un atelier de fonderie. Sur la droite il y a trois fourneaux; au premier on distingue le vase où le métal se fond; au second on aperçoit un fondeur venant de verser le métal dans son moule; enfin au dernier, on assiste à la séparation des deux côtés du moule. — Au milieu de l'atelier, on polit les faces de chaque caractère. A ganche on range tous les caractères l'un à côté de l'autre, pour avoir plus de facilité à les équarrir sur leurs tranches

#### ERRATA.

Dans un très petit nombre d'exemplaires de la dernière livraison, p. 200, col. r., ligne 4, lisez Metzu au lieu de Mtzeu. Page 212, col. r. — Au lieu de an vtr. lisez an vtr. Même page, col. 2. — Au lieu de alloué, lisez élevé

Les Bureaux D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, près la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardière, rue du Colombier, nº 50.

#### L'ARACARI A CRÈTE BOUCLÉE.



(L'aracari à crète bouclée. - Pteroglossus Ulocomus, Gould.)

Cet oiseau est une variété de l'une des espèces du genre toucan. Nous renvoyons à un article et à une gravure de notre tome premier, page 409, pour tous les détails relatifs au genre entier et spécialement à l'espèce araeari. Deux individus de la jolie variété que nous représentons aujourd'hui ont été transportés de Rio-Janriro à Londres. L'un d'eux appartient acutellement au Musée de la Société zoologique, l'autre au Musée breton. — Voiei la description de l'araeari à créte bouclee, donnée par M. Gould, auteur de la Monographie de la famille des ramphastide.

Le bec est allongé: chacune des mandibules présente sur les bords de nombreuses petites dentelures blanches. Celle de dessus est à son sommet d'une couleur orange, bordée d'une longue et étroite raie bleue qui s'étend presque jusqu'à la pointe. Au-dessous de cette raie, les deux côtés de la mandibule sont d'un beau rouge orange; une ligne blanche entoure les ouvertures des narines. La mandibule inférieure est teinte d'un jaune paille, qui, vers l'extrémité du bee, se fond dans une teinte orange; une étroite bande marron ceint la base des deux mandibules. La partie la plus élevée

de la tête est converte d'une crête formée de plumes sans barbe, d'un noir franc comme l'ébène et d'un bridant métallique. Ce plumage, à mesure qu'il s'approche de l'occiput, perd son caractère bouclé, et devient graduellement droit, grêle et en forme de spatule. On ne saurait donner aucune idée de l'eclat et de la richesse de cette crête. M. Gould hesite à decider si la forme des parties qui la composent resulte de la dilatation de la tige de chaque plume, ou au contraire de l'agglutination des barbes en une seule lame. Sur les deux côtes de la tête, derrière et audessons des yeux , les plumes ressemblent à celles de l'occiput, seulement elles ont la forme en spatule plus determinée, et elles sont d'un jaune pâle, qui passe au blane vers l'extremite. L'occiput et le dessus de la queue sont du rouge de sang le plus pur ; la poitrine est d'un jaune leger, délieat, marqué de lignes transversales roses; la couleur du dos, de la queue et des cuisses est vert d'olive : les pennes sont brunes et les pates couleur de plomb.

Les dimensions des aracaris à crète houclée représentés dans notre gravure sont celles-ei: —Longueur totale dix-sept pouces, longueur du bec trois pouces neuf lignes, des ailes cinq pouces cinq lignes, de la queue sept pouces, et des pieds deux pouces une ligne.

La philosophie est, à vrai dire, un mal de pays, un effort que l'on tente pour retourner chez soi.

Novalis.

#### KÉPLER.

Jean Képler, né à Weil, dans le duché de Wirtemberg, le 27 décembre 1571, a des droits à l'admiration et à la reconnaissance de la postérité comme ayant, par son génie et ses immenses travaux, reculé les bornes de l'esprit humann. C'est lui qui, ramenant tontes les observations relatives aux mouvemens planétaires à un petit nombre de faits généraux, rendit possible la détermination du principe même de ces mouvemens. Et si Newton, par la decouver, et la gravitation universelle, mérite d'être considéré comme le fondateur de l'astronomie physique, il est juste de reconnaître que Képler a fourni les bases inébranlables de ce magnifique étifice.

La vocation de Képler fut fixée de bonne heure. Dès l'âge de 25 aus il publia son premier ouvrage (Prodromus dissersertationum cosmographicarum), dans lequel il tentait de déterminer le nombre nécessaire des planètes, et leurs distances au soleil d'après les propriétés des corps régulters de la geométrie. Quoique ne renfermant aueune des découvertes qui depuis ont fondé la gloire de Képler, ce livre dut lixer l'attention des savans. Sur la lecture du Prodrome, Tyello-Brahé, l'un des plus assidus observateurs qui aient jamais existé, pressentit dans l'auteur un digne continuateur de ses propres travaux. Tycho, fuyant sa patrie d'où l'exilaient de laches persecutions, venait de trouver auprès de l'empereur Rodolphe un asile honorable. Il desira passionnement avoir auprès de lui un jeune homme de si haute expérience. - « Dans ses lettres, dit Képler, il m'engageait à suspen-» dre toute spéculation à priori, pour m'appliquer exclusi-» vement à l'etude des faits qu'il avait requeillis et qu'il » offrait de me communiquer; me représentant qu'une fois » appuyé de ces faits, il me serait bien plus facile de m'éle-» ver à la connaissance des eauses... »—Ce passage precieux fait honneur à la sagacité de Tycho. Il voyait nettement l'écueil où Képler pouvait se perdre , entraîné par la fougue de son génie, et porté par la tournure de son esprit à devancer l'observation, à ériger en principes ses propres conceptions, avant d'être en mesare de les justifier par la réalité des phénomènes. Mais aussi, lorsque cette imagination ardente, lorsque cette immense ambition de pénétrer les

plus profonds mystères de la nature serait eu possession des faits, et disposcrait de tous les matérianx amasses par de longues veilles, il ne pouvait manquer d'en faire juilir des vérités fecondes. Tycho-Brahé sut aplanir devant les hésitations de Képler tout obstacle; il obtint pour lui le titre de mathématicien impérial et la pension qui s'y trouvait attacliée; il le détermina enfin à venir avec toute sa famille s'établir à Prague.

Plus tard, Képler mettant en œuvre les précieuses observations de Tycho Brahé, ent plus d'une fois la gloire d'aproir raison contre cet astronome illustre, mais il ne cessa pas un instant de rendre à son bienfaiteur la justice qui lui était due : on aime à l'entendre s'écrier dans son pieux langage, « qu'un anssi excellent observateur que Tycho est » un present de la bonté divine pour la perfection de l'a-tro» nomie, et que la reconnaissance de ses successeurs doit » être d'établir des théories aussi bonnes que ses observations. »

Képler ne jonit pas long-temps des conseils de Tycho; une mort prématurée enleva aux sciences l'astronome danois. Képler chargé de construire, d'après le recueil de ses observations, de nouvelles tables astronomiques, consacra à l'accomplissement de ce grand travail six années de sa vie. C'est là qu'il trouva l'occasion unique de déterminer les véritables lois du mouvement planétaire, connues sous le nom de lois de Képler.

Après les grandes découvertes dont il a enrichi l'astronomie, ee qui frappa l'esprit, ee qui est vraiment digne d'admiration dans Kepler, c'est son puissant amour pour la science, e'est cet enthousiasme tout plein de religion et de poésie qui l'animent et le soutiennent dans sa carrière. Ce rare génie qui nous a préparé Newton, et dont les travaux seront à jamais un des plus beaux titres de gloire de l'espèce humaine, a véen dans la misère; pendant onze ans il a souffert à Prague les horreurs de la disette, et à 59 ans il est mort, sollicitant à Ratisbonne les arrèrages de ses pensions, et ne laissant pour héritage à sa veuve et à ses enfans qu'un nom honocable. Dans la dédicace de son premier ouvrage, de ce Prodrome dont nous avons parlé plus haut, on peut voir que dès lors il avait mesuré les difficultés de la vie qu'il embrassait : « Mais qu'y a-t-il dans » les campagnes, dans les villes, dans les royanmes et dans » l'empire même du monde, qui ait assez de bouheur et de » durée pour satisfaire aux besoins de l'esprit? C'est à des objets meilleurs qu'il faut tendre : il faut quitter la terre » et s'élever au ciel... Les œuvres de Dieu seront alors les » seules grandes à nos yeux, et nous trouverons dans leur » contemplation la véritable et pure volupté; que d'autres » méprisent ces méditations sublimes, qu'ils cherchent par-» tout la fortune, qu'ils amassent des richesses, des trésors! » aux astronomes, cette seule gloire suffit qu'ils écrivent » pour les vrais philosophes! » - Dans tous ses autres écrits on retrouve un digne sentiment de sa supériorité. une vive jouissance des vérités dont il a dérobé le sceret à la nature, et surtout la ferme confiance dans les jugemens de la postérité, ce sentiment que la Providence met au cœur des grands hommes pour les consoler de l'injustice de leurs eontemporains. Dans la préface d'un livre où il annonce une de ses plus brillantes découvertes, il eraint qu'on n'en apprécie pas bien la valeur : « Après tout , s'écrie-t-il , le » sort en est jeté! j'ecris pour mes contemporains, ou bien » pour l'avenir, cela n'importe pas. Mon livre attendra s'il » le faut un leeteur pendant cent aus ; Dien a bien attendu » six mille ans un contemplateur qui compeit son ouvrage, »

Képler a cté souvent entraîné par l'ardeur de son imagination dans des opinions dont l'experience n'a pas justifié la hardiesse; mais aussi ses previsions ent plusienrs fois regu da progrès de la science une éclatante confirmation. C'est ainsi qu'à une époque où l'astronomie physique n'existait pas encore, il plaçait dans le soleil la source active des forces qui font mouvoir toutes les planètes; il annonçait la tendance réciproque de la lune et de la terre, attribuant les inégalités lunaires à l'action du sofeil sur notre satellite. Il expliquait par l'action de la lune le flux et reflux de la mer, et dans le Somnium, seu de astronomid honari, qui parat après sa mort, il explique comme on pourrait le faire aujourfâtent, le mouvement des eaux qui doit avoir lieu à la surface de la lune pendant tout le cours de sa révolution (supposé toutefois qu'il y ait des eaux sur la lune). Enfin il fut conduit par ses idées cosmogoniques à annoncer que le soleil tourne sur lui-même d'occident en orient, ce que Galdee prouva ensuite à l'aide du telescope; et il annonça aussi une atmosphère lumineuse autour du soleil bien long-temps avant que Dominique Cassini n'eût aperçu la honiere sodineale.

#### LE CREUSOT.

Il est dans l'ancien Autunois une vallée étroite, difficilisment abordable, et que sa position topographique semblait vouer à un isolement éternel; quelques viciliards se souviennent encore de l'époque où une ferme unique, centre d'une petite exploitation rurale, s'élevait solitaire au milieu de ses prairies couronnees de bruyères. Mais, il y a envirou un demi-siècle, une compagnie de banquiers apprit que des reelerches avaient autrefois été faites dans cette localité, et qu'on y avait reconnu un gisement abondant de houille; elle en acquit la propriété, l'exploita sur une très grande échelle, et fonda la manufacture de cristaux et les usines métallurgiques, devenues depuis fameuses sous le nom d'usines du Crensot.

Je connais peu de spectacles plus curieux que celui de cet établissement vu le soir. On ne peut y arriver qu'en traversant une chaîne de collines, ou en suivant les detours d'une petite vallée très sinneuse: quelle que soit la ronte qu'on prend, on n'aperçoit le Creusot que lorsqu'on en est très près. Alors on est frappé tout d'un coap des flammes de diverses couleurs qui s'elèvent en ondoyant, et sont en quelque sorte multipliées par les nappes d'eau qui les reflètent. A leur lueur, on distingue les constructions du Creusot, les hautes cheminées de ses machines à vapeur qui s'elèvent comme des obélisques, et enfin les groupes de montagnes qui ceignent ce paysage, et sur lesquels se projet ent les derniers rayons partis de ce vaste foyer.

A mesure qu'on approche, on voit l'ensemble s'animer; le marteau résoume sur l'enchume; les machines à vapeur font entendre un bruit cadencé; le feu siffle sous l'action de puissans soufilets; d'énormes charriots circulent sur des voies de fer; la cloche appelle les ouvriers au travail, et partout circule une population nombreuse et éctive, car le Creusot renferme anjourd'hui trois ou qua re mille habitans.

Mais il faut avouer que le jour efface une grande partie de la poésie de ce tableau. Tous ces foyers, qu'on a vus la cille répandre une lumière ardente, ne jettent plus que des torrens d'une fumée noire et épaisse; le sol est convert de charbon réduit en pondre fine et pénétrante que le vent le plus lèger soulève, et jette en abondance jusque dans les apparteneus les plus regulés et les mieux fermés. Les prairies, qui avoisinent encore le Creusot, sont journellement envalues par des mouceaux de scories et de cendres. Enfin on est moins disposé à admirer l'activité et l'énergie de cette population de mineurs et de forgerons, lorsqu'on voit de près les hommes qui la composent vêtus d'habits sales et déchirés, converts de poussière et de sueur, subissant, en un mot, les consequences des travaux rades et sonvent dangereux auxquels ils se livrent journellement.

Le Creusot se compose de six établissemens distincts: 4° La manufacture de cristaux, qui n'est plus en activité

4º La manufacture de cristaux, qui n'est plus en activile depuis deux ans;

2° Les mines;

- 5° Les hauts fourneaux et les mazeries;
- 4º La forge anglaise;
- 5º La fonderie;
- 6º L'atelier de machines.

S'il fant en croire quelques renseignemens qui paraissent assez exacts, ces six ctablissemens, joints aux logemens d'un vriers qui leur sont annexes, n'ont pas coûté moins de 15 millions. Du reste, pour que nos lecteurs paissent en avoir une idée exacte, nous allons les passer successivement en revue

#### § 1. - De la manufacture de cristaux.

Ses fours et ses ateliers de taille sont démontés; les vastes bâtimens dont elle se compose sont on déserts o i habités par les employés des mines et de la forge. Fondée d'abord à Saint-Cloud, près Paris, sous la protection de la reine Marie-Antoinette, elle fot transportée au Creusot lors de la construction de l'etablissement, en 1786. On y suivit, dès l'origine, les procédes anglais pour la composition du cristal et la manière de le travailler; mais on fut long-temps reduit à tirer de l'Angleterre l'un des élemens essentiels de cette fabrication, le minium on oxide de plomb. My. Chazot, qui devinrent plus tar l'propriétaires de cet établissement, sont les premiers qui, par des procedes chimiques, aient préparé, au Creusot même, cette substance avec le degre de purcté convenable.

Ils parvincent ainsi à faire à un prix très has des cristaux , an moins aussi blanes et aussi éclatans que les cristaux anglais; mais ceux-ei conservaient une supériorité marquée pour la taille sons le rapport de la régularité, de la richesse et du fini des dessins. Le polissage surtont atteignaît en Angleterre un degré de perfection auquei les meilleurs ouvriers français ne ponvaient s'elever.

MM. Chagot voulurent voir par eux-mêmes et apprécier les procédés qui donnaient d'aussi beaux résultats. A présplusieurs mois, consacrés, en 1819, à des recherches et des études que la meliance des manufacturiers anglais rendait fort difficiles, ils furent assez heureux pour se procurer tous les renseignemens nécessaires dans les verteries et atèliers de taille de Londres, Birmingham et Newcastle; et ils établirent dans leurs manufactures des machines propres à l'application des procédes de taille à l'anglaise. Dès 1825, ils purent présenter à l'exposition des produits de l'Industrie Française une riche collection d'échantillous, sur laquelle f.t definitivement jugée en notre faveur la question de 1825, comme à celle qui l'avait (recédée, et à celle qui la saivit en 1827, MM. Chagot frères ont obtem la médaille d'or.

Depnis cette époque, ils ne cessèrent, pendant huit ans, de livrer au commerce une immense quantité de cristaux taillés. En même temps, ils s'appliquèrent à faire des cristaux colorés unis, et des cristaux blanes moulés, qu'ils vendirent à un prix au-dessous de toute croyance

Quoi qu'il en soit, en 1831, la manufacture du Greusot, qui avait toujours été connue sous le nom de fabrique de cristaux de Moncenis, fut acquise par les propriétaires de Baccarat et de Saint-Louis, qui y s'ispendirent les travaux, et se débarrassèrent ainsi d'une concurrence ruincuse pour eux.

#### § 2. Des mines du Creusot.

Les houillères du Creusot constituent l'un des gisemens les plus abondans de France. Elles donnent lieu à trois exploitations distinctes : celle de la principale couche, qui a été la seule exploitée en grand jusqu'à présent; celle d'une couche de mauvaise qualité, qui est voisine de la première, et dans laquelle on n'a jamais beauconp travailé; enfin la veine du Mont-Chanin, qui est de fort bonne qualité, et qui est exploitée depuis peu de temps. Cette dernière veine est . « z éloignée des forges du Creusot, et très voisine du canal

du centre, ce qui fait présumer qu'à l'avenir les produits en 1 seront immédiatement versés dans le commerce.

Quant à la couche principale qui jusqu'à présent a suffi au besoin de toutes les fabrications établies au Creusot, elle a été successivement attaquée par un très grand nombre de pnits, et on en retire aujourd'hui de 75 à 80,000 hectolitres de houille par mois : on ne l'a guère exploitée au-delà d'une profondeur de 200 à 250 mètres. Les travaux qu'on y exécute annuellement intéressent le mineur sous plus d'un rapport: d'abord le charbon s'y trouve en masses très grandes (20 à 50 mètres d'épaisseur); il n'a souvent pas beaucoup de consistance, et lorsqu'on l'extrait, on a des éboulemens très dangereux à craindre, à moins qu'on ne se décide à en laisser de grandes quantités, ou à exécuter des travaux de sûreté dispendicux; en outre, comme dans toutes les mines, l'on est exposé à des irruptions d'eau que le mineur ne peut prévenir que par de très grands soins.

Cette exploitation est encore menacée d'un genre de catastrophe dont les journaux ont souvent parlé, et que nous rappellerons ici : le gaz inflammable que les chimistes appellent gaz hydrogène carboné, et auquel les mineurs donnent le nom de grisou, paraît de temps à autre dans les galeries d'exploitation. Il en est quelquefois résulté des accidens terribles; cette année, par exemple, une explosion ent lieu dans une galerie qu'on croyait assainie, et où on avait négligé de se servir de lampes de sûreté. Dix-sept mineurs y furent tués. Le lendemain leurs cadavres furent retirés de la fosse, et ensevelis an milieu d'un concours de 5,000 ouvriers terriliés, qui, par apathie ou par ignorance, ne profitent pas toujours de ces terribles leçons.

Une partie de la houille du Creusot est emptoyée en nature à la forge anglaise et dans les grilles des machines à vapeur; une très petite partie est vendue aux consommateurs qui viennent l'acheter sur place. Tout le reste est converti en coke dans des fourneaux exprès, au nombre de cinquante à soixante, pour être ensuite brûlé dans les hauts fourneaux et les mazeries.

Presque tout le minerai de fer qui se consomme au Creusot s'extrait des localités voisines dans un rayon de deux à trois lieues; il est de qualité médiocre, et cependant il revient, à cause de son éloignement, à un prix assez élevé.

#### § 3. - Des hauts fourneaux et des mazeries.

Il y a au Crensot quatre hauts fourneaux de la plus grande dimension, et trois mazeries destinées à l'affinage de la fonte qu'ils produisent. Il n'y a ordinairement en roulement que trois fourneaux et deux mazeries; ils sont souffles par une machine à feu de cent chevaux, construite d'après le système de Watt, et qui fonctionne avec la plus grande regularité. Cette machine alimente aussi d'air les deux fours à la Wilkinson de la fonderie. Chaque haut fourneau coule de 8 à 9,000 kilogr. de fonte dans les vingt-quatre heures.

#### § 4. - De la forge anglaise.

Nous avons dit que chaque haut fourneau peut donner de 8 à 9,000 kilogr. de fonte par jour; cette fonte, convertie en fer dans la forge anglaise, en donne de 5 à 6,000 kilogr. On voit donc que la forge peut produire par jour de 45 à 18,000 kilogr, de fer; mais elle est établie sur des dimensions telles qu'elle peut en fabriquer le double au besoin; aussi quelques unes de ses parties sont-elles fréquemment en chômage, à moins qu'elles ne soient alimentées par des fontes achetées à l'extérieur.

La forge a été exécutée, en 1827, sur les plans de MM. Manby et Wilson. Trois mois s'étaient à peine écoulés depuis sa fondation, lorsque les travaux y commencèrent. Elle produit chaque année de 4 à 500,000 kilogr, de fer ou de tôle d'excellente qualité. Une machine à vapeur, de la force de seize chevaux, donne le mouvement à deux gros marteaux pour cingler les loupes, et une autre machine, de la force de soixante-quinze chevaux, fait mouvoir les cisailles et les laminoirs de toute espèce.

Vingt fours à puddler, quatre fours à baller, six fours à réchauffer, groupés autour des laminoirs, leur fournissent sans cesse un aliment bien préparé, et la disposition générale est si bien conçue, que les ouvriers n'ont jamais aucun détour à faire, et que depuis sa préparation jusqu'au dépôt



(Fabrique de cristaux de Moncenis.)

en magasin, ils suivent une ligne circulaire qui ne dévie | Saint-Etienne à Lyon, et de la première partie du chemin iamais.

C'est dans cette forge qu'ont été fabriqués les rails en fer laminé nécessaires à la construction de shemin de fer de nécessairement à la forge du Creusot les moyens d'occuper

de fer d'Epinac au canal de Bourgogne. Les nouveaux chemins de fer qu'or étudie en ce moment en France offriront tous ses ateliers, et nous crovons pouvoir assurer qu'elle i sera d'un grand secours pour la prompte exécution de ces immenses travaux.

Toutes les machines à vapeur qui sortent des ate-

ployée à cet usage est l'un des produits de la forge anglaise. § 5. - De la jonderie

Il n'est peut-être point d'établissement en France où on liers du Creusot, sont à chaudières eu tôle, et la tôle em-l coule mieux les grandes pièces; on y est arrivé à une telle



(Forge anglaise du Creusot.)

sûreté de procédés, que presque tout ce qui sort de la fonderie est assez parfait pour être livré au commerce. C'est là qu'ont été coulés les plus grands cylindres de fonte qui existent au monde, et parmi lesquels on peut eiter le régulateur de la soufflerie du Creusot; c'est là qu'a été exécutée la conpole de la Halle-au-Ble de Paris, entièrement en fonte et en fer. Toutes les pièces de la machine à vapeur établie à Marly, pour reinplacer l'ancienne machine hydraulique, ont été aussi fabriquées et ajustées au Creusot. On peut encore citer les vasques et les lions en fonte du Château d'eau du boulevard Bondy, et du palais de l'Institut : ce sont les premières figures en ronde-bosse qui aient été coulées en France. La fonderie du Creusot, dans son état actuel, peut l'acilement fabriquer 1,200,000 kilogr. par an en objets de mouleries.

#### § 6. - De l'atelier de machines.

L'atelier de machines est la partie la moins comme du Creusot, et une de celles qui méritent le mieux de l'être. Grace à l'habileté avec laquelle il a été monté, il peut aujourd'hui livrer des produits plus parfaits et à plus bas prix qu'aucun établissement pareil de France. Il doit cette supériorité, d'abord à l'avantage qu'il a de trouver sur place les fontes et les fers qu'il consomme, et ensuite à la perfection des procédés qu'on emploie pour fabriquer toutes les pièces élémentaires des machines, telles que les cylindres alésés, les pistons, les vis, les écrous, etc. Le Creusot est, sous ce rapport, un établissement dont on ne saurait trop recommander l'étude aux industriels et aux ingénieurs

- La situation du Creusot offre à ses propriétaires de

grands avantages, mais qui sont compensés par de nombreux inconveniens.

D'un côté, le Creusot est situé sur des houillières qui lui \* fournissent en abondance un combustible de très bonne qualité; de l'autre, il est obligé d'aller chercher assez loin des minerais très médiocres.

Il est voisin du canal du centre, et peut, par ce moyen, verser des produits du côté de l'Océan par la Loire, et du côte de la Méditerranée par la Saône et le Rhône. Mais le parcours du Creusot au canal est pénible et dispendieux, à cause du mauvais état des routes sur lesquelles il s'opère.

Quoi qu'il en soit, aucune forge ne pourrait en France mettre sur nos marchés autant de fer à aussi bas prix que le Creusot.

#### ORIGINE DE LA JACQUERIE.

Après la bataille de Crécy et de Poitiers , les possesseurs de castels n'inspiraient plus le même respect ni les mêmes craintes. La plupart des nobles hommes avaient pris la fuite sur le champ de bataille; ils étaient revenus dans leurs manoirs, sans honneur, et, pour amsi dire, à la huée des serfs. Pouvait-on craindre encore ces seigneurs, auxquels de simples archers d'Angleterre avaient fait lâcher pied? Ceci, joint à la captivité du roi Jean, aux soulèvemens des bourgeois de Paris, jetait une grande agitation dans les campagnes, et ce fut alors qu'éclata la jacquerie, on révolte des On appelait depuis long-temps Jacques, Jacques-Bonhomme, les vilains qui servaient dans les batailles, soit qu'its portassent des jacques ou jacquettes, soit qu'on leur donnât ce nom en moquerie. Dans les villes de commune, sonvent les magistrats prenaient le titre de bons-hommes, équivalant à celui d'assesseurs, de jurés.

Le lundi 21 mai 4557, un soulèvement de paysans éclata dans le Beauvoisis. Voici ce que raconte un chroniqueur : « Plusieurs menu-peuple des bourgs de Saint-Leu , de Cerens, de Noyetel et des environs, s'unirent et coururent sus à plusieurs gentilshommes. Ces gens des villes champètres ne furent pas mie cent en premiers, et disaient : « Les nobles hommes, loin de nous défendre, nous cau-» sent plus de dommages que les ennemis. Tous ces che-» valiers et écuyers trahissent le royaume, et ce serait » grand bien si tous étaient détruits. » Lors se rassemblérent et s'en allèrent sans autre conseil, et sans nulle autre armure, que des bâtons ferrés et des couteaux, en la maison d'un chevalier qui près de là demeurait; si tuèrent le chevalier, sa dame et les enfans petits et grands, et ardèrent la maison. Ainsi firent en plusieurs châteaux et bonnes maisons, et se multiplièrent tant les Jacques, qu'ils furent bien au nombre de six cents. Partout ou ils venaient, leur nombre s'augmentait, si que, chaque chevalier, dame, ecuyer, leurs femmes, leurs enfans, les fuyaient; et ces méchantes gens assemblés, sans chef ni armure, robaient et ardaient tout, et tuaient toutes dames sans pitié, comme chiens enragés. Tous ceux qui refusaient de se joindre à eux, ils les tuaient : il y avait des femmes parmi eux, car lorsqu'ils arrivaient dans un castel, avant de le brûler, les femmes des Jacques se revêtaient des atours des nobles dames et châtelaines; et alors s'entre-saluaient comme seigneurs et gentilshommes. Lorsqu'ils se virent en grand nombre, ils firent un roi on capitaine; ils choisirent un paysan très fort, du nom de Karlot, et ils le mirent à leur tête, et il l'appelaient Jacques Bonhomme. »

Au bruit des ravages de ce torrent destructeur, de cette insurrection générale des hommes des champs contre les habitans des châteaux et des villes, les nobles de toutes les provinces fortifièrent leurs manoirs; les chevaliers de tontes les parties de la France rallièrent leurs forces eparses; ceux de plusieurs pays étrangers se hâtérent de venir à leur secours. Toutes ces troupes d'hommes d'armes attaquèrent, combattirent et détruisirent en détail cette multitude insurgée, incapable de se concerter, de se rallier, et de règler sa fougue impétueuse. Le roi de Navarre, dans un seul combat, extermina, près de Beauvais, trois mille de ces malheureux, dont le chef, Guillaume Gaillet, fut enchaîne par ses ordres, et pendu. Lorsque la masse de ces bandes furieuses fut vaineue et dispersee, on poursuivit partout ses débris; en vain elles voulurent chercher un refuge dans les villages qui n'avaient point pris part à leur révolte. Les habitans de ces bourgades, redoutant leur approche, s'étaient entourcs de fosses, de remparts, pour se garantir de toute communication avec elles, et les repoussaient à coups de pierres et de piques. Il se fit un épouvantable carnage de ces malheureux, et la terreur parvint à étouffer cette révolte, première menace des serfs contre la puissance féodale.

#### MUSIQUE.

#### DES AIRS NATIONAUX DE DIFFÉRENS PEUPLES.

Chaque peuple a certaines mélodies caractéristiques qui lui appartiennent de même que sa langue, qui se lient à ses souvenirs et résistent aux progrès et aux innovations de l'art. Ces mélodies ont entre elles un air de famille qui les fait assez facilement reconnaître : ainsi personne ne confondra un ranz de vaches avec un chant polonais, une séguidille espagnole avec une mélodie irlandaise.

Quant à l'origine de ces airs, il est impossible en géneral de l'indiquer d'une manière précise. Quelquefois ce sont des chansons militaires composées à l'occasion des hauts faits de quelque guerrier célèbre; telles furent en France les chansons en latin vulgaire rimé, connues sons le nom de chansons de gestes, et, dans des temps plus modernes, l'air de Vive Heari IV. Soavent ce sont de simples airs de dans auxquels des paroles ont été ajoutées; ailleurs des chants de pasieurs transmis de génération en génération. Les mœurs et usages d'un peuple, ses croyances, la langue qu'il parle, son génie, son enthousiasme guerrier, le climat même et la nature du sol, sont autant d'influences diverses dont l'action se fait semir sur les airs nationaux.

Il est facile en effet de reconnaître l'oreille d'un peuple sensible au rhythme et disposé à la danse dans les séquiditles, boléros et fandangos espagnols. Ces airs fort animés, et de caractères differens, se dansent et se chantent en même temps avec accompagnement de guitare et de castagnettes. On entend encore en Espagne la Tirana, sorte d'air populaire plus grave que les précèdens, et dont le chant n'est point mélé de danse. Les Espagnols qui, dans les temps anciens, étaient, dit-on, les mélleurs chanteurs d'Europe, et maintenant encore savent presque tous joner de la guitare, répétent le soir ces airs sous les fenètres des danses, et souvent improvisent aussi des vers à leur lonange. Les ouvriers même se rassembleut le soir, et se delassent des travaux de la journée en chantant des boléros qu'ils accompagnent de leur instrument favori.

A Venise, de charman'es barcarolles out été composées par les gondoliers, qui se les transmettent de péré en fils. Ces compositeurs, qui doivent toute leur science à la nature, ont ainsi mis en musique les strophes harmonieuses de la Jérusalem délivrée, et passent souvent les muits d'été sur leurs barques à les repéter alternativement sur des airs pleins de mélodie; de sorte que, lorsque l'un d'eux a cessé de chanter, une autre voix s'élève de la harque voisine, et reprend la strophe suivante.

C'est au genie musical des pêcheurs napolitains que Naples doit sans doute aussi ses chants populaires. Leurs chansons et celles des gondoliers venitiens ont été de tout temps fort recherchées en Italie, et l'on n'y voit guère de musicien qui ne se fasse honneur de les savoir, et ne cherche à

les faire valoir devant les étrangers.

Quelquefois les mélodies nationales sont dues à la forme, aux accidents du sol sur lequel elles ont été créées : tels sont en Suisse les rans de raches. Ces melodies, qui ne portent le plus souvent que sur les notes essentielles de l'accord parfait, sont propres à un pays de montagnes, où elles se font entendre de lom en loin, et se prolongent en échos. Exécutées correctement dans un salon, les chansons suisses sont peu agreables; mais sur le bord des laes, au milieu des rochers des Alpes, elles acquièrent un charme et une expression indéfinissables, lorsqu'elles sont chantees avec l'accent qui leur est propre : le voyageur étonné ne sait d'où viennent ces sons melancol ques que les pâtres se renvoient de l'un à l'autre comme de vagues échos.

Ainsi que les peuples du midi , l'Angleterre , l'Irlande , la Pologne, la Suède , et les autres peuples du nord de l'Europe, ont leurs airs nationaux : ceux de la Pologne surtont , la Dumka , romance pleine de mélancolie , et qui n'est pas sans rapport avec les chants suédois ; la Polonaise , qui se chante et se danse en même temps dans un mouvement assez grave , et dont tous les compositeurs de l'Europe ont emprunté le rhythme ; le Krakoviak , air de chant et de danse plein de gaieté; la Mazurek, maintenant bien connue en France , sont autant de mélodies nationales de formes différentes que les Polonais aiment passiounément, Les plus célébres dumkas sont : la Mort de Grégoire, les Adieux du Corak, la Voisine, et les Lidas.

Les mélodies irlandaises sont aussi fort remarquables; il

en est de deux sortes : les unes se chantent lentement , les autres dans un monvement plein de vivacité. Il en est de très connues en France; ce sont celles qui ont servi de thème aux fantaisies, nocturnes, et duos d'instrumens de nos compositeurs. Les airs nationaux de l'Angleterre offrent moins d'interêt; il en est un cependant justement celebre, God save the King, prière pleine de ferveur et d'energie.

L'invention des ballades écossaises est attribuée, probablement à tort, à Jacques Ier, roi d'Ecosse. Ce prince fut celèbre comme poète et comme musicien. Depuis son regne jusqu'à celui de Jacques IV, il parut en Ecosse une multitude de melodics, dont un grand nombre subsiste encore. Brancoup d'entre elles ont pris le nom des villages, des montagnes, des ruisseaux qui parcourent cette contrée, et sur les bords desquels elles ont éte souvent chantees.

Les chants nationaux de la France sont nombreux et de genres fort variés : ce sont des airs de danse, des airs de chasse, des chants guerriers, des noëls, des lais et romances chevaleresques, des chansons badanes de toutes sortes. Il en est de fort anciens, et dont l'origine est entièrement inconnue, quelques uns même dont on n'a conserve que le nom : telle est la fameuse chanson de Roland, que toute la France a répétée, et dont il est fait mention dans plusieurs historiens; peut-être cependant a-t-elle été, à notre insu, conservée sous un antre titre et avée d'autres paroles. Nons possédons un grand nombre de noëls, parmi lesquels il s'en trouve de charmans, dont la musique est due à Certon, Areadelt, Clement Jannequin, Dacaurroy, et autres compositeurs du même temps. Ces airs ont ete chantes par toute la France, souvent avec des paroles differentes, et, dans quelques provinces, c'est encore la seule musique populaire. Deux airs justement celèbres, Vire Henri IV et Charmante Gabrielle, sont du même Ducai. :roy, maître de chapelle de Charles IX, de Henri LiI et de Hemi IV, jusqu'en 1609, époque de sa mort. Il est une romance moins connue: Viens, aurore, je t'implore, dont les paroles et la musique, toutes deux pleines de grâce et de sentiment, sont attribuées à Henri IV.

Les lais des trouba jours provençaux, et les romances des mones rels et trouvères, furent à la mode dans toute l'Europe pendant les xve et xvie siècles; les Italiens euxmêmes les chantaient, et en composaient de semblables sous le titre de cansonette alla francese. Les Français out de tout temps montre une grande predilection pour ce genre de composition, et, de nos jours encore, beaucoup de musiciens ont ecrit une foule de romances, dont plusieurs sont devenues populaires. Les chausons badines sont également nombreuses. Ces sortes de compositions, qui n'étaient souvent que de simples refrains, enreut autrefois une si grande vogue, que les compositeurs de musique sacree furent obligés de les introduire à l'église, et de composer leurs messes et motets sur ces chants peu digues d'y ligurer, Beaucoup ont été des airs de danse auxquels des paroles ont été posterienrement ajoutées; d'autres ont été des airs de chasse.

Parmi les airs nationaux modernes, la Marseillaise est sans contredit le plus remarquable : c'est l'expression la plus énergique de l'indignation et de la colère d'un peuple, et en même temps l'une des plus belles inspirations musicales connues. Cet admirable chant, dont le sens serait intelligible même sans le secours des paroles, est dû à Rouget de l'Isle, dont on ne connaît guère d'autre composition. Des voyageurs l'ont entendu chanter dans des monastères de Sicile et d'Espagne.

#### ILES D'HIÈRES (VAR).

« A quatre lieues de Toulon , à une lieue de la mer,

» est recommandé à ceux qui souffrent de la poitrine. » Telle est l'erreur que, par une confusion de noms et de lieux, une foule d'ecrivains ont adoptée, et qui se trouve encore aujourd'hui répandue dans plusieurs livres.

Or, vent-on savoir quelles sont ces nouvelles îles fortunées, sejour enchanteur que les étrangers recherchent et désirent? -- Trois à quatre vastes rochers, éloignés de plusieurs lieues de la côte, et que visitent seules les barques des pêcheurs ou les navires chasses par la tempête.

La première de ces iles est la plus rapprochée du continent ; son nom, Porquerolles, lui avait été donné à cause des nombreux sangliers qui y passaient de la terre ferme pour manger le gland des chènes verts qui s'y trouvaient en abondance. On y voit aujourd'hui quelques bois épars, une trentaine de maisons, un petit fort gardé par des invalides et les ruines de l'ancien mo, astereum Arcarium,

Le Port-Cros est la seconde et la plus petite; moins grande, mais mieux cultivée, elle nourrit une soixantaine d'habitans : on y :emarque une espèce de port et une fabrique de soude artificielle dont les produits servent aux savonneries de Marseille

Enfin la dernière, à l'est, a conservé le nom de Titan, que lui donnaient les Romains, à cause de sa position du côté on le soleil se lève. Les Grecs l'appelaient Hypæa, ou l'inférieure, parce que, à l'égard de Marseille, elle était audessous de ses voisines; rien n'indique qu'elle ait jamais été peuplée, et aujourdhui encore elle est inculte et déserte.

Telles sont les îles d'Hières : groupées en face d'une baie assez profonde, elles forment une rade très fréquentée par les bâtimens de Gênes ou de Marseille, dont les vents contrarient la marche. Il paraîtrait cependant que, du temps des Romains, ces îles étaient plus fertiles et plus cultivées qu'aujourd'hui, si l'on en juge d'après le nom que portaient alors les deux îles importantes, iles d'or; c'est sous cet ancien nom que François Ier les érigea en marquisat, et les partagea entre deux familles nobles, à condition que celles-ci les défendraient contre les incursions des ennemis.

On aperçoit, au fond de la baie, des marais salans, audelà une vaste plaine converte d'oliviers et parsemée d'orangers, et enfin une ligne circulaire de hautes collines entièrement hoisées, et sur le revers desquelles s'étend la ville d'Hières, qui seule a droit, par la beauté de son site et la douceur de son climat, à la réputation usurpée par les îles qui portent son nom.

L'abbé de La Marre, né à Quimper vers 4708, auteur de l'opéra de Zaide, et l'un des protégés de Voltaire qui l'appelle le petit La Marre, n'avait pas le sou, se portait mal, n'avait ni habit, ni pain, ni souliers; le soir, sur les onze heures, lorsque tout le monde dormait, il contrefaisait, avec une pipe à fomer, les cris d'un enfant exposé; et le matin, sur le point du jour, il mettait en train de chanter tous les coqs du voisinage. Il eut une fin bien tragique. Pendant la guerre de 1741, il avait obtenu un emploi dans les fourrages de l'armée. Il fut attaqué, à Egra, d'une fièvre maligne, et, au milieu d'un accès, en l'absence de sa garde, il se précipita par la fenêtre. On prétend qu'avant d'expirer, il dit aux gens qui le relevaient :

« Je ne croyais pas les seconds si hauts en ce pays-ci. »

ANCIENNES CARICATURES FRANÇAISES. MŒURS DU XVIIº SIÈCLE. - MONSIEUR DE GOGUELU. Heures des repas. - Le souper.

Jadis, dans toutes les maisons de Paris, on dinait à dix heures du matin et l'on soupait à six heures du soir. Après ce dernier repas, les gentilshommes et les gens aisés allaient on va visiter les délicieuses îles d'Hières, dont le séjour faire une petite promenade, puis chacun rentrait chez soit Les portes des maisons se fermaient de bonne heure, au signal du couvre-feu donné par

...La cloche de Sorbonne Qui toujonrs à neuf heures sonne... Poésies de Villon.

Les lumières s'éteignaient, et dans les rues obscures et silencieuses, peu de personnes osaient s'aventurer la nuit : çà et là sculement, on voyait se glisser d'un pas actif quelques bourgeois en retard, munis d'une lanterne et armés d'un bàton ferré; après eux venaient les écoliers, vagabondant en compagnic avec les pauvres mendians et les sergens du prévôt, qui souvent s'entendaient secrètement avec les voleurs de nuit pour éviter de livrer des combats dont ils redontaient l'issue. Puis, après eux encore, passait d'un pas lent et solennel, un homme à robe brune, bizarrement bigarré de têtes de morts et d'os en sautoir, agitant sa cloche, et répétant par intervalles d'une voix triste et lugubre :

> Réveillez-vous, vous qui dormez, Priez Dieu pour les trespassés!

Pendant ce temps, les bourgeois, dans leurs maisons, prenaient le repas du soir où ils oubliaient toutes les affaires de la journee.

Tel était encore l'usage sons Henri IV, c'est-à-dire au commencement du XYIII s'écle. Sully lui-même, dans ses Mémoires, se charge de nous apprendre quelle était alors la façon de vivre de tout homme grave et mesuré dans sa conduite. Il raconte de lui-même qu'il dinait à onze heures, après avoir présidé le conseil d'état et travaillé deux heures avec le roi.

a..... Ma table, n'étoit, pour l'ordinaire, que de dix couverts, et comme elle étoit servie avec une frugalité » qui eût pu déplaire aux seigneurs de la cour, surtout à » ces sensuels qui se font une occupation sérieuse de ranifiner sur tout ce qui se mange et qui se boit, je n'y » conviois presque personne, en sorte que ces places n'éstoient, pour l'ordinaire, remplies que par mon épouse et » mes enfants, et, au plus, par quelque ami qui n'étoit pas » plus difficile que moi.

» De quelque manière que j'eusse passé l'après-midi, et » que l'heure du souper fût venue, elle n'étoit pas plutôt arvivée, que je faisois fermer les portes, et défendois qu'on » laissât entrer personne, à moins que ce ne fût de la part » du roi. Depuis ce moment, jusqu'à l'heure du coucher, » qui étoit toujours pour moi à dix heures, il n'étoit plus » fait mention d'affaires, mais de dissipation, de joie et » d'effusion de cœur, avec un petit nombre d'amis de bonne » et surtout d'agréable compagnie. »

On voit que le ministre de Henri IV était fidèle au vieux proverbe qui disait :

Lever à six, dîner à dix, Souper à six, coucher à dix, Fait vivre l'homme dix fois dix.

Sous Louis XII l'on dinait à luit heures, et l'on se couchait encore à dix heures; mais ce prince ayant épousé, dans son vieil âge, Marie, la sœur du roi d'Angleterre, dinait le plus souvent à midi pour plaire à sa jeune épouse. Les collèges et les communautés dinaient à onze heures, et les bourgeois dans les grandes villes suivaient ect exemple. Sous Louis XIV, on ne sait trop pourquoi le diner fut reculé d'une heure.

. , J'y cours midi sonoant an sortir de la messe.

dit Boileau dans sa satire du Repas ridicule.

Bientôt, comme le roi lui-même dînait à midi, les courtisans qui lui faisaient leur cour pendant le repas, furent obligés à diner une heure plus tard. Au commencement du xvur siècle, il était passé en usage de ne pas se mettre à table avant deux heures; insensiblement on recula jusqu'à

trois, et l'on rejeta de la sorte le souper vers une lieure plus avancée de la soirée.

Comme nous l'avons vu, d'après le passage extrait de Sully, le principal repas, celui qui réunissait à la même heure les amis et les parens, c'était le souper. Là, toute affaire était mise en oubli et renvoyée au lendemain. Les jours de fête et le dimanche, les voisins s'invitaient les uns chez les autres, et vers le milieu du xviie siècle, le Roman bourgeois de Furctière, auteur contemporain, nous apprend que, dans ces réunions bourgeoises, chaque invité apportait son plat, ou, comme l'on disait alors, son salmigondis. Le choix et la réunion de ces divers mets réunis, au hasard, formaient sonvent un tout bizarre, dont l'assemblage ajoutait encore à la grosse gaieté des convives. C'est sans doute à l'un de ces repas que court ce maître Goguelu dont nous donnons ici la figure, et qui est une des caricatures les plus originales et les plus vives de cette époque. Type de ces effrontés parasites qui abondaient au xVIIe siècle, re M. de Goguelu, tenant d'une main son fanal pour se guider à travers les rues boueuses et obscures de Paris, et de l'autre un maigre gigot enseveli entre deux larges plats, et portant tous les commensaux de son logis dans sa hotte, marche d'un pas agile, le corps penché en avant, et semble déjà flairer l'odeur des mets variés de la cuisine qui l'attire. Le nom de Goguelu que l'auteur donne à ce parasite, est un terme de moquerie dont Ménage n'indique point l'origine précise; on peut supposer qu'il correspondait au sobriquet actuel de pique-assiette.



(Monsieur de Goguelu, - Caricature du xviie siecle.)

Est-il rien de plus résoln, Ni d'une humeur plus incivile, Que ce monsieu Le Goguelu Alors qu'il va souper en ville? A moins que d'être teméraire Ou goinfre de même que lui, Il est impossible de faire Ce qu'il fait au logis d'antrui; Car cet escomifleur infâme, Sous ombre d'y porter son plat, Y porte jusques à sa femme, Ses enfans, son chien et son chat.

( Légende de l'ancienne gravure.)

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, près la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardière, rue du Colombier, nº 50.

# VUES DE GRÈCE.

TEMPLE DE JUPITER PANHELLÉNIUS.



(Vue du temple ruiné de Jupher Pauhelleuius, dans l'île d'Egine.)

HISTOIRE D'ÉGINE. — ART ÉGINÉTIQUE. — PLAN ET ÉLÉVATION DU TEMPLE DE JUPITER.

L'ile d'Egine, située dans le golfe d'Egine presque en face de l'ancienne Epidaure, fut peuplée, dans les premiers temps, par des Achéens, et ensuite par quelques Doriens d'Argos dont les colonies, vers la même époque, se répandaient dans le Péloponèse, l'Italie et la Sicile.

La configuration de cette île présente un triangle irrégulier dont les côtés auraient une étendue moyenne de 10,200 mètres; sa circonférence est d'environ sept lieues, et son diamètre moyen d'un peu plus de deux lieues. A ne considérer que la faible étendue et l'aridité de cet îlot, on refuserait de croire à son ancienne importance, si le fait n'était confirmé par l'autorité de tous les historiens, et par l'exemple de Gênes, de Venise et d'autres petites républiques modernes, qui ont eu de si grandes destinées. L'industrie des Eginètes- dans la culture laborieuse d'un sol pierreux et dans l'exploitation de quelques mines de cuivre, se développa par la mise en œuvre des métaux, et le trafic des divers produits de leurs terres. Peu à peu les relations commerciales et les richesses de ce peuple s'étendirent, et bientôt sa supériorité navale lui donna une puissance d'autant plus formidable, que les récifs dont l'île est environnée la rendaient inaccessible, et en faisaient comme un lieu de refuge pour les personnes, et de sécurité pour leurs biens. Aussi l'ile d'Egine devint-elle un point central, un marché ouvert à toutes les richesses d'Asie, d'Afrique et d'Europe. L'esprit mercantile des habitans les portait à trafiquer sur tont ce qui peut être l'objet d'un commerce, ct leur cupidité devint proverbiale. Cependant, lorsque vers l'an 480 avant J.-C., la pnissante armée des Perses envahit la Grèce, le penple d'Egine, abjurant son avarice et déposant sa haine contre les Athéniens, rivatisa de gloire avec eux dans la destruction de la flotte ennemie. Cet évenement peut être regardé comme la derniere période de la prospérité des Eginètes. Après la guerre des Perses, les vieilles jalousies d'Egine et d'Athènes s'étant réveillées, cette dernière réussit, vers 450 avant J.-C., à s'emparcr de l'île, dont elle expulsa les habitans. Le petit nombre de ceux qui y étaient restés, et ceux qui s'étaient réfugies dans l'île de Tyrée, furent, à la conclusion de la guerre du Péloponèse réintégrés dans leurs possessions par Lysandre; mais Egine ne recouvra jamais son ancienne splendeur. Sous Vespasien, cette ile fut réunie aux provinces romaines avec le reste de la Grèce.

Dès la plus haute antiquité, les Eginètes, doués, malgré leur cupidité, de ce sentiment du beau qui distingua plus tard la nation entière, cultivaient les arts, et ils doivent en partie au travail des métaux, où ils excellaient, l'honneur d'avoir introduit dans la sculpture un style supérieur à tout ce qui l'avait précédé; on leur attribue aussi la fabrication des premières monnaies d'argent. Leur goût des arts et leur opulence les portèrent à embellir leur ile d'édifices et de temples magnifiques. Il y en avait, dans la vieille Egine, trois peu éloignés l'un de l'autre : c'étaient ceux d'Apollon, de Diane et de Bacchus; le temple d'Esculape était plus loin; un autre était dédié à Vénus; mais le plus célèbre de tous était celui de Jupiter Panhellenius, dont on retrouve les ruines dans la partie nord-est de l'île, sur l'une des collines qui dominent la mer.

Le Panhellenium (nav. tout, Ellny, Grec) avait été élevé,

au nom de tons les peuples de la Grèce, à Jupiter, en mémoire d'une famine dont ce dien les avait délivrés.

Ce monument était d'ordre dorique, et la disposition de son plan, caractérisée d'après les définitions techniques, était hexastyle, périptère et hypætre: il offrait à ses denx extremités un portique de six colonnes de front (hexastyle), et de chaque côté douze colonnes, ycompris celles des angles; le tout formait péristyle autour du temple, appelé pour cette raison périptère. La disposition intérieure offrait diverses parties que nous allons indiquer.

La cella, ou corps du temple, était un parallélogramme régulier enfermé dans quatre murailles, et divisé en deux parties distinctes, savoir : les ailes de droite et de gauche, soutenues par un double rang de colonnes, et formant portique, ou galerie couverte (hypætre), et le naos, qui était l'espace à ciel ouver! compris entre ces deux rangs de colonnes.

Les petits côtés des murailles d'enceinte donnaient ouverture sur le pronaos (portique antérieur), et sur l'opisthodome (arrière-portique), formés l'un et l'autre par le prolongement des deux grands côtés de l'enceinte, et soutenus chacun de deux colonnes de front. On appelle antes les



épaulemens avancés ou points d'arrêt de ces murailles , marqués A sur le plan.

Le temple et son péristyle s'élevaient sur un stylobate ou soubassement de trois marches, au dessus d'une plate-forme qui régnait à l'entour du monument, et qu'on appelait peribolos. Cette plate-forme, en partie dallee, et en partie taillée dans le roc, s'étendait à plus de 400 pieds en avant de la façade orientale, mais elle n'avait que 50 pieds de développement à l'ouest et sur les côtés. Une helle muraille avec parapet ceignait de toutes parts le peribolos.



Elévation restaurée des façades du temple.)

La largeur de la facade du temple, prise au bord du degré supérieur du stylobate, est à peu près de 45 pieds, et sa longueur de côté, de 92. Les colonnes du péristyle ont 56 pouces de diamètre à la base, et s'elèvent avec une diminution du quart de ce diamètre, à la hanteur de 17 pieds 2 ponces, y compris le chapiteau. La hauteur totale du monument est de 34 pieds, à partir du periboles jusqu'à l'angle supérieur du fronton, au-dessus duquel s'elevait un ornement nommé acrotère, dont la hauteur était de trois pieds. Le diamètre des colonnes est une des bases d'après lesquelles on calcule les proportions des edifices antiques : celles du Panhellenius ont, à une légère fraction près, 5 diamètres : de hauteur. Les colonnes du péristyle, du pronaos et de l'opisthodome, out 20 cannelures; celles de l'hypætre sont d'un moindre diamètre, et n'en ont que 16.

L'elévation et le plan joints à cet article donneront une ildée précise de la disposition de ce monument et de son état actuel. On a indiqué par la teinte la plus noire les portions de l'édifice et les colonnes encore existantes, ou celles dont la place a été reconnue. La teinte grise désigne les parties rétablies, selon leurs rapports avec les antres parties de l'ensemble.

Le défaut de régularité qu'on remarque dans l'alignement des portes orientale et occidentale du naos, parait du à quelques travaux exécutés à une époque où ce temple autit été converti en église chrétienne. Les blocs indiqués dans l'opisthodome et celui qui se trouve dans l'alignement de l'hypætre, seraient également les restes de cellules pratiquées alors; il en est de même de l'escalier plus gradhé qu'on a pratiqué à l'entrée du temple afin d'en rembre l'accès plus facile, vu la trop grande elévation donnée aux marches du stylobate.

L'élévation représentée ici s'applique aux deux façades du temple, mais les soulpures du fronton appartiement à celle de l'ouest. La pièrre qui a servi à la construction de l'édifice était un calcaire blanc trouvé dans l'île même, et que le temps a couvert d'un brun éclatant. Les dalles on tuiles plates employées à la toiture de l'édifice étaient de la même matière. Quant aux seulptures du fronton, elles étaient en marbre blanc présumé de Paros, et l'on y a remarqué de nouveaux indices du coloriage de la seutpture architecturale. Le fond on tympan a été revêtu d'une légre conleur bleue, dont l'effet devait être de donner un relicf plus apparent aux figures, qui portaient les traces de

diverses couleurs; il en est de même des moulures de différentes parties de l'édifice.

Le style de l'architecture et des sculptures du Panhellénius semblent indiquer une époque autérieure à celle de Périclés , où s'élévèrent les magniliques temples d'Athènes, et indiquer la fin du vi° siècle avant J.-C. Comme, d'un autre côté, les proportions élégantes des colonnes, la hauteur du stylobate et de l'entablement, la hardiesse de l'édifice et d'autres considérations , l'éloignent de l'ancien et lourd dorique de Sievone et de Corinthe, on peut avec toute vraisemblance rapprocher la date de sa construction de celle du Parthenon , et la comprendre dans la période de soixante-dix ans qui s'est écoulée entre la 65° et la \$2° olympiade (520 a 450 avant J.-C.).

### TALISMANS PROTECTEURS DE CONSTANTINOPLE.

On sait que les Turcs donnent tonjours à Constantinople Péptible de la bien gardée. Voici ce qu'ecrivait un auteur musulman au commencement du xv11° siècle sur les talismans qui, suivant l'opinion populaire, avaient protègé et protègéaient alors encore Constantinople.

a to Il y a dans le marché des Femmes (Avret Bazari) une colome de marbre blanc. Elle fut bâtie par Yanko, fils de Madian, qui fit sculpter à l'extérieur les figures des peuples qu'il avait vancus. On voyait autrefois au sommet une belle figure de femme qui une fois l'année poussait un cri tel, que plusteurs centaines de milliers d'oiseaux de toute espèce tombaient à terre et servaient de nourriture aux habitans. Du temps de Constantin les moines y placèrent une cloche pour avertir de l'approche des ennemis. Cette colonne fut renversée à la naissance du prophète par un grand tremblement de terre; mais grâce au talisman elle ne put être entièrement détruite, et elle présente encore un spectacle merveilleux. (C'est la colonne d'Arcadius.)

» 2º Dans le marché aux Poules (Tawouk Bazari) il y a une autre colonne de porphyre rouge, haute de 100 condées. Elle fut aussi endommagée par le tremblement de terre qui annouga la naissance du prophète gloire du monde. Constantinavait mis au-dessus un talisman qui avait la forme d'un ciourneau. Une fois l'an, l'étourneau secouait les ailes et faisait tomber des oiseaux qui portaient chacum trois olives, une dans le bec et les deux autres dans charune des pattes. (C'est la colonne de Théodose.)

» 5º Dans le marché des Selliers (Serradj-Khané), il y a an faite d'une statue qui s'élève aux cieux un morceau de marbre blanc qui sert de tombeau à la fille infortunée d'un ancien roi nommé Byzantin. On en a fait un talisman qui cloigne les fournis et les serpeus. (C'est la colonne de Marcien.)

» 4º Sir la place des Six-Marbres (Alti-Mermer), on voit six colonnes, sur chacune desquelles il y avait un observatoire bâti par les anciens sages.

» Sar l'une, on voyait la figure d'une mouche noire faite par le sage Filikus. Elle bourdonnait sans cesse et chassait tou es les mouches loin de Constantinople.

» Sur une autre, le divin Islatoun (Platon) avait mis la figure d'un cousin qui repoussait aussi tons les cousins et les moucherons.

» Sur la troisième, le sage Boerat (Hippocrate) avait placé la figure d'une eigogne dont le cri faisait mourir les cisegnes qui auraient fait leurs nids dans Constantinople. En sorte que jusqu'à ce jour il n'en est pas venu une seule faire son nid dans la ville, quoiqu'il y en ait eu abondance dans le faubourg de Abou-Eyyoub-Ansari.

» Sur la quatrième, le sage Socrate avait plâcé un coq de bronze, qui, toutes les vingt-quatre heures, battait des ailes et poussait un cri anquel repondaient tous les coqs de Con-

stantinople. C'est un fait certain, dit l'auteur, que jusqu'à ce jour les coqs de cette ville chantent de meilleure heure que ceux des autres pays. A minuit, ils font entendre leur kou kiri kou, et avertissent les hommes paresseux et negligens de l'approche de l'heure de la prière.

» Sur la quatrième de ces colonnes, Pythagore avait mis, du temps du roi Salomon, une figure de loup en brouze, qui était la terreur de ces animanx, en sorte que les troupeaux pouvaient paître sans berger et vivre en sûrcté au milieu des loups.

» Sur la cinquième, il y avait la représentation en airain de deux époux dont les bras étaient enlacés. Si des querelles ou de la froideur venaient troubler un ménage, il suffisait pour les faire disparaître que l'un des époux vint embrasser cette colunne, qui est l'œuvre du sage Aristatali (Aristote).

» Enfin sur la sixième, il y avait deux figures d'étain, œuvres du médecin Galinous (Galien); l'une représentait un vieillard courbé et décrépit, et vis-à-vis de lui une vieille femme à la mine renfrognée et avec des lèvres comme celles d'un chameau. Si quelqu'un ne vivait pas heureux en ménage, il venait embrasser cette colonne, et il était sûr qu'une separation aurait lien. Ces talismans sont maintenant ensevelis sous la terre.

» 4º Sur l'emplacement des bains du sultan Bayazid Veli, il y avait une colonne quadrangulaire de 8 coudées de haut, élevée par un ancien sage nommé Kirbarya. C'était un talisman contre la peste, qui ne régna jamais à Constautinople tant que cette colonne fut debout. Elle fut demolie par ce sultan dont les bains portent le nom, et le jour même un de ses fils mourut de la peste qui depuis n'a cessé d'af-lliger Constantinople. »

Notre auteur mentionne encore plusieurs autres talismans, tels que la colonne de 450 coudées de haut dans l'At-Meïdan, l'obélis que de pierre rouge que l'on y voit eucore, et un dragon à trois têtes qui avait la vertu d'éloigner les serpens, mais qui a perdu sa puissance depuis que Selim II l'a frappé de sa masse d'armes. Il y en avait en tout 566, sans compter ceux qui avaient rapport à la mer, et dont les uns cloignaient les vaisseaux eunemis, tandis que d'autres procuraient de bonnes pêches ou éloignaient les tempêtes.

#### POLE NORD.

Les nouvelles découvertes du capitaine Ross se trouvent indiquées sur la carte qui accompagne cet article, et qui, bien que l'échelle en soit petite, peut cependant donner un aperçu de l'état actuel des connaissances géographiques autour du Pôle Nord, principalement pour l'Amérique Septentrionale.

Les cercles concentriques sont les cercles de latitude; on a marqué le 80°, ie 70° et le 60°. Quant aux méridiens, ils sont représentés par les rayons qui partent du pôle; le rayon vertical est le méridien de Paris; il est marqué de o dans le cercle de graduation qui termine la carte; à droite et à gauche on a indiqué les portions des méridiens, à l'est et à l'onest, de 15 en 15 degrés; on ne les a pas continués jusqu'au centre pour éviter la confusion. Les parties de côtes ponctuées sont celles qui n'ont point encore éte reconnues.

Le but des voyages tentés dans les mers polaires depuis le commencement du x vi siècle est de pénetrer en Chine par le Nord. Mais y a-t-il un passage? Si le passage existe, sera-t-il suffisamment praticable pour que l'industrie en profite? — Telles sont les deux questions dont on peut prévoir que la solution est prochaine, mais sur lesquelles on ne peut encore rien afirmer, ni rien nier de positif.

Cej cudant, en repassant dans sa mémoire le nombre de eeux qui ont essaye de forcer cette barrière opposée à leurs désirs, en contemplant leur audace, leur perseverance, leur dévouement jusqu'à la mort; en interrogeant les annales de foutes les nations européennes qui ont tour à tour visé au même but et dont les essais infruetueux n'ont jamais lassé les espérances, on ne peut croire que tant d'efforts et de dépenses soient destinés à demeurer sans résultats. N'a-t-on pas vu les travaux humains les plus spéculatifs et les plus vains en apparence se trouver tout-à-conpjustifiés par l'application immédiate dont les rendait susceptibles une déconverte inespérée! Telles furent, par exemple, les recherches, long-temps inutiles, des anciens géomètres sur les sections coniques qui se trouvèrent acquérir un haut degré d'importance lorsque Képler eut montré que les planètes parcouraient une ellipse dans leur course autour du soleil.

Or, en supposant que jamais un navire parti de France,

d'Angleterre on de Hollande, ne puisse, soit en passant sous le pole, soit en s'enfonçant par les baies de Baffin et d'Hudson, arriver au détroit de Behring; en supposant que jamais traineaux ne puissent rouler sur ces plaines glaeées, et que la coupure de l'isthme de Panama doive rendre vaine la recherche d'une route par le Nord, ne peut-on pas espérer néanmoins que l'industrie ait à recueillir quelques richesses en ces régions inconnues, et que la science ait à y saisir quelque loi de la nature vainement poursuivie jusqu'à ce jour?

Déjà sans les ressources de la baie de Baffin et des mers du Spitzberg, la pèche de la baleine (1854, p. 6) deviendrait d'un minee produit. — Qui sait ee que les sciences naturelles ont

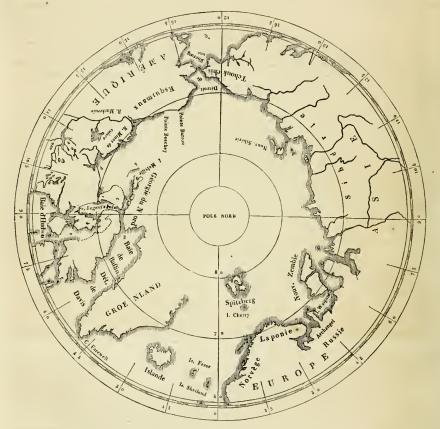

(Carte du pôle Nord où sont indiquées les nouvelles découvertes du capitaine Ross.)

à recevoir de développemens sous cette nature vierge? Nous avons déjà eu occasion d'y admirer la magnifique chute d'eau de Wood (1835, p. 577), et nous y avons trouvé le bœuf musqué jusque dans l'île Melville (1835, p. 587), vers le 75° degré de latitude; nous y avons aussi vu le renne et les chiens des Esquimaux (1835, p. 244 et 275).— C'est près du pôle, sans doute, qu'il faut aller chercher le dernier mot de réponse à toutes les questions que soulèvent les phénomènes de l'aiguille aimantée; car, de même que dans les régions tropicales, certaines lois naturelles se manifestent très vivement, tandis qu'elles échappent à l'observation dans les climats tempérés où les effets sont compliqués de trop de causes perturbatrices, de même il est probable que dans les

régions polaires se trouve le centre d'une action puissante qui, chez nous, se dérobe sous une multitude de petites actions locales: du pôle s'élèvent, en effet, les aurores boréales qui agissent jusque sur-l'aiguille aimantée de nos observatoires, et dont la cause est encore incertaine; c'est aussi là que réside cette force mystérieuse qui commande la boussole, et qui sur tous les points de notre globe préside à la navigation comme une divinité bienfaisante.

Donnons quelques renseignemens sur la carte qui accompagne cet article.

Dans le fond de la haie de Baffin, la lettre m marque l'entrée du détroit de Laneastre, déjà reconnu par Baffin vers 1615. A son premier voyage, en 1818, Ross y entra; mais il le trouva barré par les glaces, et le considéra comme une baie fermée. Parry, son lieutenant, se trouvant d'un avis contraire, y retourna tout seul, y pénétra, aperçut l'entrée du canal nommé Prince-Régent intet, découvrit le détroit de Barrow qui est à la suite de celui de Laucastre. Dans son expédition, il recommut la Géorgie du Nord, arriva jusqu'à l'île Melville, où il hiverna, et d'où il aperçut dès lors la terre d, à laquelle il donna le nom de Terre de Bank.

A la suite de ce voyage, l'opinion de Parry était que le Prince-Régent intet allait rejoindre la mer d'Hudson, et que sans doute on pourrait y arriver par le détroit d'Hudson sans être obligé de suivre le détroit de Davis, la baie de Baffin et le détroit de Lancastre (m). C'est ce qu'il essaya de faire dans une troisième expédition de 1821 à 1822. Ayant atteint le Chenal de Fox (a), il fat contraint d'y passer l'hiver, après avoir en vain cherché un passage dans la partie ouest de ces mers intérieures. Au mois de juillet suivant, il gagna le nord de ce canal, et hiverna dans le chenal nommé the Fury and Hecla, du nom de ses bâtimens. Neus n'avons pu écrire le nom de ce chenal sur la carte; c'est celui qui reunit le Prince-Régent inlet avec le Chenal de Fox (a); il borde la partie septentrionale de la *Péninsule Melville*, désignée par la lettre *b*. Arrivé là, Parry se croyait dans la mer Polaire; mais ayant passé deux ans dans ces hautes latitudes, il ne put y rester plus long-temps pour vérifier ses soupçons.

A sa quatrieme expédition, Parry avait conçu le projet de pénétrer de nouveau par le détroit de Laneastre, et de descendre ensuite au sud par le Prince-Régent inlet, dont il avait decouvert l'embouchure nord lors de son second voyage, et dont il venait, dans le troisième, de déconvrir l'entrée du sud. Il ignorait alors, puisqu'on ne le sait que depuis le retour du capitaine Ross, que la presqu'ile e, appelée North Sommerset, interceptait la communication du Prince-Régent inlet avec la mer Polaire de l'Amérique septentrionale. Parry fut malheureux cette fois ; un de ses navires fut tellement avarié au commencement du voyage, qu'il fallut l'abandonner et retourner en Angleterre sur l'autre.

Un cinquième voyage pour découvrir le passage tant désiré n'effraie point le hardi capitaine Parry; mais ce n'est plus par le nord de l'Amérique qu'il veut passer, c'est par le nord du Groënland; il veut marcher sur le pôle même et se diri-



(Hes de glace dans la mer polaire.)

ger en droite ligne vers le détroit de Behring (voir la carte). C'était mr voyage à la fois par glace et par eau; car les glaces ne forment pas une plaine continue; elles sont séparées par des coupures : il fallait donc des bateaux assez légers pour être transportés quand le chemin devenait solide, et cependant assez forts pour recevoir tous les voyageurs, lorsqu'il y avait un chenal à suivre. Ces conditions furent remplies. Parry partit en 1827; mais il ne put aller au-delà de 82°-43 de latitude; on voit sur la carte, au nord du Spitzberg, un petit point noir qui indique jusqu'où il est parvenu.

Nous arrivons maintenant au capitaine Ross, parti, en 1829, sur le bateau à vapeur la Victoire, et revenu seulement en octobre 1855. Il a passé quatre hivers consécutifs au milieu des glaces; on avait envôyé à sa recherche peu de temps avant son retour, George Back, qui n'est pas encore revenu. Le résultat géographique de ce voyage a été de constater que le Prince-Régent inlet est fermé, et que la pointe nord-est de l'Amérique se termine én une péninsule (c) rattachée au continent par l'isthme de Boothia, au  $70^\circ$  de latitude. On remarquera sur la carte, directement au-dessous de  $\varepsilon$ , et un peu an-dessus de l'isthme, un petit point ; c'est là que le capitaine Ross a cru pouvoir fixer le pole magnétique ;

il y a planté un pavillon anglais, et y a inscrit le nom du roi George.

La côte nord de l'Amérique, depuis le détroit de Behring jusqu'au point p, qui est le cap Turnagain, est presque entièrement reconnue; il ne reste plus à déterminer que les petits espaces compris, d'une part, entre la pointe Barrow et la pointe Beechey, et de l'autre entre le cap Turnagain p et l'istlume de Boothia.

La gravure qui accompagne l'artiele donne une idée de ce que pent être la navigation au milieu des glaces; à l'inspection, on se rend compte d'un évènement qui est assez commun dans ces parages. L'extrémité inférieure d'un glaçon se fond peu à peu, le sommet devient alors plus lourd que la base; l'equilibre est instable, il est bientôt rompu; la tête tombe; le glaçon, faisant la culbute, plonge et disparaît un instant pour aller se relever plus loin et continuer à flotter. Malheur alors au navire s'il se trouve sur cette masse qui remonte à la surface; il est crevé au flane et coule. Il y a quelques années, les journaux ont retenti d'un accident de ce genre, arrivé à un de nos bâtimens pécheurs.

#### CYRANO BERGERAC.

" J'aime mieux Bergerac et sa burlesque audace " Que ces vers où Moun se morfond et nous glace. " (BOILEAU, Art poétique.)

Cyrano Bergerac n'est guère connu du plus grand nombre des lecteurs que par ce jugement dédaigneux de Boileau. Cependant il s'en faut de beaucoup qu'il ait été un homme ordinaire ; célèbre pendant sa vie par une valeur qui malheureusement n'eût guère d'autres occasions de se montrer que dans les duels alors fort à la mode , sauf aux sièges de Mouzon et d'Arras (1640), il n'était pas moins renommé pour son esprit distingué, et surtout pour sa prodigieuse imagination. Sa comette intitulée le Pédant joué a fait une sorte de révolution au théâtre, et ses Histoires des Etats et Empires de la lune et du soleil, où l'on reconnaît des études avancées en philosophie et en astronomie, sont évidemment les modèles du l'oyage de Gullirer, par Swift, des Mondes, par Fontenelle, et de Mieromėgas, par Voltaire. On y trouve presque toutes les inventions les plus originales de ces ouvrages ingénieux, comme on pourra en juger par l'analyse suivante du Voyage dans la lune :

HISTOIRE COMIQUE DES ÉTAT ET EMPIRE DE LA LUNE.

( Premier article. )

a La lune était en son plein, le ciel était découvert, et neuf heures du soir étaient sonnées, lorsque, revenant de Clamart, près Paris (où M. de Guigy le fils, qui en est seigneur, nous avait regalés plusieurs de mes amis et moi), les diverses pensées que nous donna cetre boule de safran nous défrayèrent sur le chemin : de sorte que les yeux noyés dans ce grand astre, tantôt l'un le prenaît pour une lucarne du ciel; tantôt un autre assurait que c'était la platine où Diane dresse les rabats d'Apollon; un autre que ce pouvait bien être le soleil lui-même, qui, s'étant au soir dépouillé de ses rayons, regardait par un trou ce qu'on



(Bergerac montant à la lune, d'après une gravurc de 1709.) faisait au monde quand il n'y était pas : « Et moi, leur dis-je, » je crois que la lune est un monde comme celui-ci, à qui » le nôtre sert de lune. » Quelques uns de la compagnic me régalèrent d'un grand éclat de rire. « Ainsi peut-être, leur » dis-je, se moque-t-on maintenant dans la lune de quelque

» antre qui soutient que ce globe-ci est un monde, » Mais j'eus beau leur alléguer que plusieurs grands hommes avaient été de cette opinion, je ne les obligeai qu'à rire de plus belle. »

Préoccupé de ce sujet, Bérgerac rentre chez lui, monte à son cabinet, et trouve sur sa table un volume de Cardan ouvert à l'emtroit où ce philosophe dit qu'étudiant un soir à la chandelle, il aperçnt entrer, au travers des portes fermées, deux grands vicillards, lesquels, apres beaucoup d'interrogations qu'il leur fit, répondirent qu'ils étaient habitans de la lune, et en même temps disparurent.

L'imagination de Bergerac est de plus en plus frappée : il veut aller voir lui-même si la lune est habitée, et il s'enferme dans une maison de campagne, où il fait sa première tentative de vovage.

« J'avais attaché tout autour de moi quantité de fioles pleines de rosée, sur lesquelles le soleil dardait ses rayons si violemment, que la chalcur qui les attirait, comme elle fait les plus grosses nuées, m'éleva si haut, qu'enfin je me trouvai au-dessus de la moyenne région. Mais comme cette attraction me faisait monter avec tant de rapidité, qu'au lieu de m'approcher de la lune, comme je prétendais, elle me paraissait plus éloignée qu'à mon départ, je cassai plusieurs de mes fioles jusqu'à ce que je sentis que ma pesanteur surmontait l'attraction, et que je redescendais vers la terre. Mon opinion ne fut pas fausse, car j'y retombai quelque temps après; et à compter de l'heure que j'en étais parti, il devait être minuit. Cependant je reconnus que le soleil était alors au plus haut de l'horizon, et qu'il était là midi. Ce qui accrut mon étonnement, ce fut de ne point connaître le pays où j'etais, vu qu'il me semblait qu'etant monté droit, je devais être descendu au même lieu d'où j'étais parti. »

Il rencontre des sauvages qui se sauvent de frayeur, « car, dit Bergerae, j'étais le premier, à ce que je pense, qu'ils eussent jamais vu habillé de bouteilles. » A quelque temps de là, arrive une compagnie de soldats, tambour battant. Deux hommes se détachent du gros pour le reconnaître. Il leur demande dans quel pays il est, « Vous ètes en France, répondent les soldats; mais quel diable vous a mis en cet état? Est-ce que les vaisseaux sont arrivés? Et pourquoi avez-vous divisé votre eau-de-vie en autant de bouteilles? » Les explications de Bergerae paraissent fort suspectes aux deux miliciens : « Oh! oh! vous faites le gaillard! » Ils saisissent Bergerae, et le mènent vers le vice-roi, qui lui apprend qu'il est en effet en France, mais dans la Nouvelle. Notre voyageur aerien est tombé en Canada!

Bergerae entreprend avec le gouverneur de graves discussions sur les systèmes de Descartes et de Gassendi. Le digne gouverneur croît parfaitement au mouvement de rotation de la terre, et cite même à l'appui l'opinion d'un missionnaire qui avait imaginé que la terre tourne, non par les raisons qu'allègne Copernic, mais parce que le feu d'enfer étant enclos au centre de la terre, les damnés, qui veulent fuir l'odeur de sa flamme, gravissent, pour s'en Cloigner, contre la voûte, et font ainsi tourner la terre, comme un chien fait tourner une roue, lorsqu'il court renfermé dedaus.

Bientôt l'embarras des affaires de la province rompt les entretiens philosophiques; Bergerae revient de plus belle au dessein de monter à la lune : il s'enferme dans les bois pour rèver à son entreprise, et enfin, une veille de Saint-Jean, comme on tenait conseil dans le fort pour déterminer si l'on donnerait serours aux sanvages du pays contre les froquois, il s'en va tout seul sur une montagne, où il s'assied dans une petite machine de son invention, et se précipite a tout hasard du haut d'une roche.....

#### LES MARSUPIAUX.

#### DE L'UTILITÉ DES CLASSIFICATIONS.

Le mot marsupial dérivé du latin marsupium (bourse), a été employé dès le xviie siècle par un anatomiste anglais pour désigner l'animal que nous nommons sarigue, animal qui, comme chacun le sait, porte en effet une hourse ou ses petits trouvent un asile pendant les premiers mois de leur existence. Le même mot a été employé depuis par Cuvier pour désigner, non plus la sarigue en particulier, mais tous les animaux qui se rapprochent de celui-ci par les traits les plus saitlans de leur organisation, même dans le cas où ils ne portent point de hourse. Les marsupiaux forment le quatrième des neuf ordres dans lesquels l'illustre naturaliste partag tous les mammifères; ils sont distribués eux-mêmes en plusieurs familles, lesquelles à leur tour se subdivisent en un certain nombre de genres. Avant d'entrer dans le détail de ces subdivisions, il ne sera peut-être pas inutile de dire quel est le but qu'on se propose, en histoire naturelle, en répartissant ainsi les êtres que l'on considère par genres, par familles, par ordres, etc., on, en d'antres termes, en etablissant des classifications.

D'abord il est aisé de comprendre que toutes les fois que l'on aura à s'occuper d'un grand nombre d'objets de quelque nature qu'ils soient, il y aura tonjours un grand avantage à ce que chacun d'eux ait sa place déterminee, et où l'on poisse aller le chercher à tâtons, pour ainsi dire, aussitôt que l'on en aura besoin. Il n'y a pas une ménagère qui ne sache cela aussi bien au moins qu'un philosophe,

Dans quelques cas le mode d'arrangement sera à peu près indifférent, et pourvu qu'on ne s'écarte plus de celui qu'on aura une fois adopté, quel qu'il soit, il remplira également son but; mais le plus ordinairement il y en aura qui seront infiniment préférables à tous les autres. Je suppose, par exemple, qu'il s'agisse de disposer des livres; l'idée qui se présente naturellement, c'est de mettre tout en bas les plus gros, ceux qui sont le plus difficiles à manier, tandis qu'on placera les plus petits sur les tablettes où l'on ne peut atteindre qu'en alongeant le bras et s'élevant sur la pointe des pieds. Ainsi les in-folio occuperont les rayons inférieurs, les in-4° viendront au-dessus, puis les in-8°, et enfin les in-12 qui seront surmontés par les in-48. Pour l'homme qui n'aura qu'un petit nombre de livres, cet arrangement sera suffisant, car, connaissant le format de l'ouvrage dont il a besoin, il sanra dans quelle tablette l'aller chercher, et il aura bientôt retenu la place qu'il y occupe. Mais que la bibliothèque se compose seulement de quelques milliers de volumes, et cette distribution en einq séries ne sera plus suffisante; il fandra absolument avoir recours à un système de distribution plus parfait, et qui puisse soulager la mémoire.

On pourrait disposer l's livres comme ou dispose les mots dans un dictionnaire, c'est-à-dire en suivant pour les noms des auteurs l'ordre alphabétique, et ce serait évidemment un moyen très sûr d'arriver à trouver sur-le-champ un ouvrage quelconque pourvu qu'on sût par qui il a été écrit; mais on ne tarderait pas à s'apercevoir d'un grand incouvénient attaché à cette méthode de distribution; c'est que les livres qui traitent d'un même sujet, c'est-à-dire ceux que l'on peut avoir besoin de consulter pour une même recherche, ont probablement été composés par des hommes dont les noms ne se ressemblent nullement, et par conséquent se trouveront épars dans tous les coins de la bibliothèque.

Après avoir essayé divers arrangemens, on trouvera que le meilleur est celui qui est fait par ordre de matières, et dans lequel les ouvrages sont placés d'autant pius près les uns des autres dans le casier, qu'ils sont plus rapprochés par le sujet, c'est-à-dire par le plus important des traits de ressemblance qu'ils peuvent avoir entre cux.

Ce que nous venons de dire à l'occasion des livres est également applicable à tous les cas où il s'agit d'établir de l'ordre entre les objets qu'on a besoin de considérer; mais e'est pour l'histoire naturelle surtout qu'il est impossible de méconnaître l'immense avantage qui résulte d'une classification bien faite, c'est-à-dire fondée sur l'ensemble des ressemb'...nees que les êtres ont entre eux; sans un pareil secours, l'homme le plus laborieux, le plus heurensement doné ne pourrait jamais arriver à bien connaître qu'un très petit nombre des êtres qui composent, soit le règne animal, soit le règne végétal. An contraire ; une fois que les divisions et subdivisions sont bien établies, quand on a étudié complétement un seul objet, on se trouve déjà fort avancé dans la connaissance de tous ceux qui s'en rapprochent Nous ne pouvous développer ici cette idée, et nous renvoyons nos lecteurs à ce que dit Cuvier dans son admirable introduction au Règne animal sur la nécessité des méthodes naturelles dans l'étude des êtres organisés.

Aristote, à qui il faut remonter toutes les fois qu'on recherche l'origme d'une grande vue en histoire naturelle, Aristote avait parfaitement senti cette nécessité; et quoiqu'il n'ait pas précisément donné une distribution du règne animal, il est clair qu'il en avait une en vue dont il ne s'écartait point. Comme il y avait en lui un sentiment très juste, très délicat des rapports naturels des êtres, les principales divisions qu'il a indiquées sont encore en grande partie celles auxquelles on se conforme aujourd'hui, et il a même fallu, dans les derniers temps, revenir à plusieurs d'entre elles dont on s'était mal à propos écarté.

Quoique le nombre des animaux sur lesquels Aristote a pu faire des observations, ou obtenir des reuseignemens, soit très petit si on le compare au nombre de ceux que nous comaissons aujourd'hui, il est à remarquer que presque aucune des lois générales qu'il avait énoncées ne s'est trouvée infirmée par les découvertes subséquentes; seulement, le cadre zoologique n'a plus été suffisant pour contenir toutes les espèces, et l'on a été depuis dans la nécessité d'élargir quelques divisions, et même d'en ajouter de toutes nouvelles : tel est le cas, en particulier, pour les marsupiaux; et on conçoit bieu qu'Aristote n'avait pu leur préparer d'avance une place, puisque aucun des animaux compris sous ce nom n'habite les pays où les Grees pénétrèrent même après les conquêtes d'Alexandre.

Les marsupiaux se trouvent en effet dans des contrées où les Européeus n'ont commencé à avoir accès que vers le xvtº siècle; ils sont propres à l'Amérique et à l'Australasie. Quoique les diverses espéces qui appartiement à ce groupe aient entre elles une ressemblance générale tellement frappante que l'on n'en a fait long-temps qu'un seul genre, elles diffèrent si fort par les dents, par les organes de la digestion et par les pieds, que si l'on s'en tenait rigoureusement à ces caractères, il faudrait les répartir en plusieurs ordres. « Il semble en un mot, dit Cuvier, que les marsupiaux forment une çlasse distincte parallèle à celles des quadrupédes ordinaires. »

Les sarigues, qui sont les plus anciennement connus des marsupiaux, forment un geme propre à l'Amérique; les autres genres appartiennent a l'Australasie. Nous nous contenterons, pour ces derniers, d'indiquer les plus remarquables.

La terre de van Diemen nous présente le thylacine qui a la taille, la robe rayée, et presque les habitudes de l'hyène.

La Nouvelle-Hollande a le dasyure, dont quelques espèces se nourrissent de cadavres comme les chacals; des péramèles, qui creusent la terre comme notre blaireau; des protoroos et des kangourous, qui se nourrissent de végétaux, mais qu'on ne saurait rapprocher d'ancun de nos genres herbivores, quoiqu'en raison de l'alongement excessif de leurs jambes postérieures, et de leur manière de marcher par sauts, on les ait voulu d'abord assimiler aux gerhojses; enfiu des pha-

langers volans, qui ont la peau des flancs étendue entre les jambes, comme les polatouches, et peuvent de même, à l'aide de cette sorte de parachute, se soulever en l'air quelques instans.

D'autres phalangers, dépourvas de cet appareil, se trouvent aux Moluques; ee sont ceux-ei qui ont été long-temps confondus avec les sarigues auxquels ils ressemblent en plusieurs points, notamment dans l'habitude singulière qu'ils ont de



(Sarigues de Virginie.)

se suspendre aux arbres par la queue lorsqu'ils aperçoivent un homme. On parvient, dit-on, en regardant fixement ees phalaugers, à les faire tomber de lassitude, ee qui n'arrive pas pour les marsupiaux américains.

L'île de King, enfin, située au sud de la Nouvelle-Hollande, a le phascolome ou Wombat, dont les dents sont comme celles de nos lapins, dont la vie se passe de même en grande partie dans la profondeur des terriers, et dont la chair offre de même une nourriture agreable.

Les sarigues, avons-nous dit, se trouvent seulement en Amérique; cependant parmi les espèces antédiluviennes, qu'il faut comprendre dans ce groupe, quelques unes habitaient les parties du globe qui correspondent, non seulement à l'Europe, mais à la France, à Paris même, car on en a découvert des ossemens dans les plâtrières qui avoisinent cette ville.

Les sarigues ont été quelquefois désignés par l'épithète de pédimane à cause que leurs pieds de derrière présentent un pouce assez alongé et opposable aux autres doigts, à peu près comme la maiu de l'homme; mais e'est un caractère qui leur est commun avec d'autres marsupiaux. Une seule espèce, qui se trouve dans quelques parties chandes de l'Amérique méridionale, a les doigts réunis par une membrane comme la louire; c'est celle que Buffon a décrite sons le nom de petite loure de la Guyane. C'est un charmant animal, d'un tiers plus gros qu'un rat, couvert d'un poil long, fin et agréablement muancé de gris, de brun et de blanc. Il n'existe peut-être pas une plus jolie fourrure; aussi la peau de ce chironecte (c'est le nom que lui ont donné les naturalistes) est-elle fort recherchée dans les

pays qu'il habite; on s'en sert en Colombie pour faire des trousses à cigare, et la queue, qui est fort longue, sert en guise de ruban à maintenir le paquet attaché. L'auteur de cet artiele a plus d'une fois eu, dans la Colombie, l'eccasion de voir au bord des ruisseaux ect élégant marsupial, que l'on connaît dans ce pays sous le nom de perrito de agua (petit chien d'eau), comme la vraie lontre a été quelquefois désignée, par les anciens, sous celui de canis aquaticus.

Jusqu'à présent on ne connaît que cette seule espèce de sarigue aquatique; quant aux sarigues terrestres, on en reconnaît au moins ueuf espèces, dont trois: le sarigue de Virginie (opossum des Anglais), le grand sarigue du Paraguay (gamba), et le grand sarigue de Cayenne ou crabier, sont au moins de la taille d'un chat, et le second même est, pour la grandeur, comparable au renard. Ces trois espèces, de même qu'une quatrième beaucoup plus petite, le quatre-œil, ont la queue en partie couverte de poils et en partie nue comme celle d'un rat; toutes sont pourvues d'une poche destinée à recevoir les petits; les suivantes, au contraire, en sont dépourvues. Le sarigue à queue nue, le cayopollin, le grison, la marmose et le touan : ces deux derniers sont moindres qu'un rat, les deux précédens sont à peu près de la taille du surmntot.

(La suite à une prochaine livraison.)

Les Bureaux d'anonnem<mark>ent et de vente</mark> sont rue du Colombier, n° 30, près la rue des Petits-Augustins.

Imprimerié de Lachevardière, que du Colombier, nº 30.

#### JONOUE CHINOISE.



(Jonque chinoise.)

Rien de plus simple que le gréement d'une jonque chinoise : deux ou trois gros mâts portent chacun une voile carrée dont le tissu est une natte de bambou, etendue sur des traverses également de bambou. Les ancres sont de la plus grossière construction : elles consistent en une pièce de bois chargée de pierres, et ne sont destinées à retenir le navire que par leur poids, au lieu d'être façonnées comme les nôtres pour mordre dans le fond de la mer.— Deux longs avirons pareils aux antennes d'un insecte, se projettent sur l'avant de la jonque, et doivent en accélérer les évolutions lorsqu'elle vire de bord.

La navigation est loin d'être avancée chez les Chinois, du moins la navigation de long cours; car pour celle des rivières et de la pêche, il paraît que les embarcations et les matelots peuvent rivaliser avec les nôtres. Comment, en effet, ce peuple ferait-il des progrès dans la marine lorsque son gouvernement lui defeud les voyages lointains et l'expatriation, et lorsque les mandarins punivaient sévèrement une innovation dans la construction des navires?

Les Chinois se réunissent en grand nombre, quelquefois cinquante, et même cent, pour acheter une jonque; ils en divisent ensuite la contenance en autant de compartimens qu'il y a de propriétaires : chacun s'embarque dans son compartiment avec ses provisions et ses marchandises. Les cloisons de séparation sont fort épaisses, enduites d'un ciment d'huile et de chaux, qui devient extrêmement dur quand il est sec; elles ne contribuent pas peu à la solidité du corps du bâtiment. Les compartimens sont ainsi indépendans l'un de l'autre, et forment chacun comme un pe-

tit navire; ils peuvent même contenir de l'indigo liquide.

Indépendamment des propriétaires du bâtiment, qui vont vendre leurs marchandises, il s'entasse encore à bord une foule de passagers, quelquefois au nombre de mille, dont une grande partie est forcée de demeurer sur le pont sans abri pendant toute la traversée. Comme aucune prévoyance générale ne préside à l'approvisionnement, et que chacun se munit de vivres comme il peut, il en résulte souvent d'affreuses disettes.

Avec une installation aussi défectueuse, on ne conçoit guère comment les Chinois osent entreprendre (malgre les lois de l'empire, mais sons la tolérance des mandarins) d'aussi longs voyages que ceux des Philippines, de Java, de la Cochinchine! Il est vrai qu'ils longent les côtes autant que possible, profitant des moussons régulières qui sonfflent tantôt d'un côté et tantôt de l'autre; et il faut dire en outre qu'il y a chaque année de nombreux désastres à déplorer. On rencontre souvent au large des jonques égarées qui ne peuvent regagner la terre; car elles ne marchent bien que vent en arrière, et ne sont pas susceptibles de revenir dans le vent lorsqu'elles ont dépassé le port où elles ont dessein de se rendre. - Ce qui contribue encore à remplir les longues listes de naufrages, c'est l'ouragan des mers de Chine, connu sous le nom de typhon. « Quand on sonnerait. dix mille trompettes, et battrait dix mille tambours à l'avant d'un vaisseau, le bruit du typhon est si terrible qu'on ne pourrait entendre aucun de ces instrumens à l'arrière. » Barrow , qui a donné une relation de l'ambassade de lord Macartney, vers 1793, affirme que dans le seul port de

Canton, il se perd tous les ans 12,000 marins ou passagers, et que, lorsqu'un navire part pour une navigation un peu fointaine, il y a antant de chauces pour ne plus le revoir, qu'il y en a pour son retour. Si ce récit ne pouvait être soupçouné de quelque exagération, voyager serait, pour un Chinois, jouer sa vie à pile ou face.

## MONNAIES DE FRANCE. (3° article.)

MONNAIES DE LA PREMIÈRE RACE, DÉSIGNÉES SOUS LE NOM DE MONÉTAIRES.

Il est sans doute fort important de faire constater, sur les monnaies même, le nom du fonctionnaire qui a présidé à leur fabrication, afin de rendre celui-ci responsable du hon aloi de ses especes; mais an lien d'inscrire ce nom en entier, et de se priver par là de la facilité d'offrir sur la pièce des indications beaucoup plus intéressantes, telles que celles du nom du roi, du millésme, de la valeur, etc., il est à regretter qu'on n'ait pas imaginé, dès le principe, d'adopter, comme on l'a fait depuis, un signe particulier qu'on appelle le différent du directeur.

Du temps même des Romains s'était introduit l'étrange usage de remplacer sur les monnaies le nom du prince par celui du fabricant, avec la désignation de sa qualité. Mo-NETARIUS, écrite en entier ou en abrégé, soit sur le revers, soit antour de l'effigie du souverain. (Voyez premier article, 11° liv., p. 86, et les empreintes ci-après.)

Cette pratique fut suivie presque généralement en France sous la première race, en sorte que le plus grand nombre des monnaies qui nous restent de cette époque sont sans nom de roi.

Les amateurs de numismatique les désignent par la dénomination de MONÉTAIRES, et elles forment une partie importante de leurs collections. Boutroné et Le Blarie out publié près de trois cents pièces de ce genre, et il en existe un assez grand nombre en or au médailler du Musée monétaire.

On range quelquefois dans cette classe toutes celles qui ne portent pas le nom du prince. Il convient cependant de distinguer :

4° Celles qui n'offrent pas non plus le nom d'un autre personnage; telle est la pièce dont nous avons donné la fig., n° 6, premier article, 11° liv., p. 85, et dont il est aussi question à la fin du second article, 21° liv., p. 167.

2º Les monnaies sur lesquelles le nom, autre que celui du roi, n'est pas suivi de l'indication de la qualité de Monétaire. La fig. 21 ci-après en offre un exemple. Le revers porte FIGIDIUS. C'est alors ordinairement le nom du comte de la province ou du gouverneur de la ville où la Monnaie était établic.

On a contume de classer les monétaires suivant l'ordre alphabetique des noms de villes, qui y sont presque toujours inscrits, jusqu'à ce qu'on ait reconnu avec quelque certitude à quel prince il faut les rapporter.

Assurement l'histoire des officiers des Monnaies ne parait devoir présenter ni un grand intérêt, ni une grande importance; néanmoins, comme il est souvent presque impossible de savoir à qui attribuer les monnaies qui n'offrent que le nom du Monétaire, il serait à désirer que l'on pût savoir au moins à quelle époque chacun d'eux dirigeait la fabrication; on pourrait en conclure à quel règne appartient la pièce de monnaie, comme nous l'avons indiqué dans notre 2º article, 21º livr., p. 166, pour les sols d'or qui portent le nom du Monétaire BETTONE, et qu'on doit rapporter à Clovis Ier. On en déduirait aussi la consequence que les villes dont ces pièces offrent presque tonjours les noms, et dont plusieurs ne font plus partie de la France actuelle, n'existent plus, ou sont même inconnues, étaient alors sous la domination de tel ou tel de nos rois. Ces renseignemens seraient précieux pour l'histoire, car il reste encore beaucoup d'incertitude et d'obscurité sur l'étenduc et la division des contrées qui formaient les divers royaumes dont se composait la France sous plusieurs des rois de la première et même de la seconde race.

Au lieu de décrire complétement les monnaies dont suivent les empreintes, nous ne ferons qu'en indiquer les circonstances principales.

Fig. nº 47. — Tiers de sol d'or, sans nom de roi et sans nom de ville.

(a) Croix à droite de l'effigie. (a) Calice à deux anses, surmonté de trois hosties. (Lég.) TELAFIYS MONE(TARIUS). Cette pièce doit être attribuée à Chérébert I'er, roi de Paris, parce que la figure et la forme du calice ressemblent à celles de la pièce n° 3 portant le nom de Chérébert (premier article, p. 85, fig. n° 6), et qu'elles diffèrent de celles de Sigebert, son frère, roi d'Austrasie, portant les noms de Gevandan et Bagnols (voir la fin du deuxième article, 21° livraison, p. 467).

Fig. nº 48. — Tête avec bandeau uni. (Lég.) ANCECAVIS pour ANDECAVIS, Angers.

(R) Croix avec un point sous chaque bras. (Leg.) NVNNVS MO(NETARIUS).

Fig. nº 49.— (A) Deux têtes superposées. (Lég.) AvGys-TIDYNO FI(7), fait à Autum. (R) Croix avec pied à deux degrés, entre un A (alpha) et une autre lettre qui est peut-être un Ω (omèga). Voyez pour l'explication de ces deux lettres l'article premier, 44° liv., p. 85, fig. n° 4.

La croix terminée par un P, qui est le rho ou R des Grees, et quelquefois par une R, était le monogramme de Christ, dont la croix elle-même représentait l'x, ou chi gree, que nous avons remplacé par notre ch prononcé comme un K. Ainsi les mots Christus et Christ s'écrivaient anciennement



XRISTUS et arist usage qui a subsisté pour plusieurs monnaies jusque sous la troisième race.

(Leg.).... orvs monit, pour moner (arios.)

Cette monnaie, rare et curieuse à cause de la double effigie, existe dans le médailler du musée monétaire. Elle ressemble sous le rapport des deux têtes, à un tiers de sol d'or, publié par Boutrone et par Le Blanc, qui l'ont attribué à Thierri II et a Brunehaut, dont la seconde tète serait l'effizie. Le nom du Monétaire, qui n'est pas le même, se trouve du côté principal, et le mot avevstident se lit du côté de la croix, dont la forme est différente. Quant à la pièce qui est ici représentée, et dont la seconde tête parait être celle d'un homme, elle pourrait avoir été frappée à Autun par Brunehaut, en l'honneur de ses petits-fils Théodebert II, roi d'Austrasie, et Thierry II, roi d'Orléans et de Bourgozne, dont elle était tutrice.

Fig. nº 20. — (A) On n'aperçoit qu'une partie des lettres du nom du Monétaire place autour de l'effigie.

(R) Croix ancrée par le haut. (Voir le premier article, 11° Jiv., p. 85, fig. n° 9.) (Lég.) AVRILIANIS, Orléans.

Fig. nº 21. — (A) Tête avec bandeau uni. (Lég.) NAM-NETIS, Nantes.

(a) Croix avec deux degrés. (Lég.) FIGIDIVS, précèdé d'une petite croix; ce nom n'est pas suivi de l'indication de la qualité de Monétaire. (Vovez ci-dessus, § 2.)

Fig. nº 22. — (a) Buste drapé, longue chevelure. (Lég.) TRECAS CIVITATE, ville de Troyes.

(a) Croix au-dessus d'un globe; sons les bras de la croix deux caractères qui paraissent être un  $\mathbf{c}$ , on peut-être un  $\mathbf{a}$  (alpha) et un  $\mathbf{\Omega}$  (omega) (Lég.).... VS MONETARIVS.

Fig. nº 23. — Tiers de sol d'or sans effigie et sans nom de roi.

(a) Deux croix sans pied; celle du milieu reposant sur une houle et ayant un point au-dessous de chaque bras. (Lég.) MEDVLO.

(n) Espèce de rosace à huit rayons, formée sans doute par une double croix. (Lég.) CAMPO TRECIO. Ces mots désignent-ils la ville de Troyes? On trouve bien sur les monnaies, pour le nom de cette ville, Trecas, Treci. Trecæ: mais ordinairement, comme on le voit sur la pièce précédente, fig. nº 22. elle est qualifiée de civitas. Cette épithète s'appliquait, ainsi que URBS, aux villes principales; vico, aux bourgs ou villes moins importantes; CAMPO, castro, castello, aux positions fortifiées; palatio, et quelque-fois fisco, aux châteaux et aux palais ou résidences royales.

Si l'on doit lire sur l'autre côté Medulo, nous verrons, quand il sera question des monnaies de la seronde race, que ce mot écrit diversement, MEDVLO, METVLO, METALO, quelquefois avec deux L, désignait aussi une ville, Melle, suivant les autres.

Comment expliquer alors ces deux noms de ville sur une même pièce; à moins qu'on ne la suppose fabriquée avec deux coins de revers avant appartenu à deux monnaies différentes. Pent-être l'm et l'o, répondant à l'intervalle des deux eroix, sont-ils les initiales de monetarius; les autres lettres EAVL feraient partie du nom de l'officier de la Monnaie, et la pièce ne présenterait plus qu'un seul nom de ville. Nous avons, au reste, choisi cette pièce singulière, d'abord comme exemple de celles de la première race qui n'offrent pas d'effigie, ce qui a lieu rarement; nous verrons, au contraire, que presque toutes celles de la seconde race en sont dépourvues; ensuite, comme preuve des variations nombreuses qu'éprouvait dans ces premiers temps le type de nos monnaies, lequel, au lieu d'être, comme aujourd'hui, assujéti à des règles fixes et précises, le même pour toute la France, et executé par l'artiste le plus habile, était abandonné au goût et à l'arbitraire de Monétaires souvent ineapables et ignorans.

Diminution du poisson dans la Seine. — On prenaît autrefois de 25 à 50,000 aloses par saison; on n'en prend guere aujourd'hui que la motité. L'éperlan aussi a diminué de mouie; les mulets de mer, qui se montraient par milliers, ont presque dispara. Une des causes auxquelles on attribue cette diminution, est l'établissement des bateaux à vapeur.

Sur toute la côte de Normandie, comme dans la Seine, les

pécheurs se plaignent généralement de la disparition du poisson depuis 1814; ils ont long-temps attribué, quelques uns même attribuent encore cette émigration au depart de Bonaparte.

On a cherché à leur expliquer la diminution des produits de la pêche par le plus grand nombre de matelots que la paix a rendus à leurs foyers; par la facilité qu'on a cue soit d'aller pêcher au large jour et nuit, sans crandre d'être happé par les péniches anglaises, soit de tendre dans le canal de la Manche des centaines de filets d'une lieue de longueur; par l'usage de la drague qui racle sur le fond de sable, prés du rivage, et empéche le poisson de frayer Mais ces explications ne sont pas toujours bien accueillies, et malgré toutes ces circonstances , les habitans de la côte répétent encore que les poissons s'en sont allés lorsque Bonaparte est parti.

#### LÉONARD DE VINCI.

La vie de Léonard de Vinci fut consacrée tout entière à des études d'art et de science si profondes et si variées, que pour apprécier dignement la grandeur de son génie, il fandrait un homme aussi universel qu'il l'a été lui-même.

Une admirable avidité de perfectionnement, que rien ne pouvait jamais satisfaire le poussait sans cesse à de nouvelles recherches: plus il savait, plus il voulait savoir. L'activité de son intelligence ne lui perme tait pas de se reposer un instant dans la contemplation de connaissances qui, des qu'il les avait acquises, lui semblaient peu de chose auprès de ce qui lui restait à acquérir : peintre, seulpteur, architecte, mecanicien, chimiste, musicien d'un égal merite, il n'était pas moins remarquable dans l'anatomie, l'hydrostatique, la métallurgie, le génie civil et militaire. Quant à la poésie, elle ressortait si naturellement de cet ensemble merveilleux d'aptitudes, qu'il ponvait, en s'accompagnant d'instrumens de son invention, improviser des pièces de vers de longue haleine sur quelque sujet qu'il lui plut de s'inspirer. Malheureusement le plus grand nombre de ses poésies sont perdues pour nous, et à peine restet-il çà et là quelques uns de ses sonnets dans les livres des auteurs qui nous ont donné des détails sur l'histoire de sa vie et de ses onvrages.

Une si riche organisation intellectuelle était encore relevée par tout ee qu'un physique accompli pouvait y ajouter d'éclat. Léonard de Vinci était parfaitement heau; sa haute stature et sa prodigieuse force physique ajoutaient an caractère imposant de sa tête calme et mélancolèque. Il excellait dans tous les exercices du corps, dans le maniment des armes de toute espèce, dans la danse, dans l'escrime; il était habile nageur et habile cavalier.

Léonard vint au monde à Varci, château situé dans le Valdarno, près du lac de Fucecchio, non pas en 4443, comme l'ont prétendu jusqu'ici tons ses hiographes, mais en 4452, ainsi que le prouvent les registres conservés dans les archives de Florence. Il devait le jour à Pietro da Vinci, protonotaire de la république.

Il étudia d'abord chez Andrea da Verocchio, peintre, sculpteur et architecte, l'un des plus célèbres artistes qui fussent alors à Florence. En fort peu de temps il acquit un grand talent, au point que Andrea Ini ayant fait peindre un ange dans un de ses tableaux, trouva la figure de Léonard si supérieure à tout ce qu'il avait fait, qu'il hui remit sa palette en s'avouant vainen, et en déclarant qu'il ne voulait pas lutter contre un jeune homme qui débutait par de sem' lables chefs-d'reuvre. De ce jour-là, Verocchio, qui était dejà vieux, renonça à la peinture pour se livrer à l'architecture plus s'écialement qu'il n'avait fait jusque là.

Sans négliger la peinture, Léonard étudiait avec fruit la musique; il suivait assidument les messes de la cathédrale, et rentré chez lui il écrivait de mémoire les airs qu'il avait



(La Cène, fresque détruite de Léonard de Vinci.)

entendus : comme il ne trouvait pas un seul instrument qui accompagnat sa voix aussi harmonieusement qu'il l'aurait désiré, il se mit à en fabriquer lui-même, et il inventa une espèce de harpe, faite en grande partie avec des laures d'argent et dont il joua habituellement dans la suite.

Le projet du fameux canal de l'Arno occupait alors tous les esprits; on convenait unanimement de son utilité, mais on niait la possibilité de l'exécution. Léonard alla sur les lieux, leva les plans, et présenta un projet qui risolvait toutes les difficultés. Malheurensement il avait le tort d'être fort jeune, en sorte que tous les hommes graves, dont sa science compromettait l'amour-propre, le traitèrent d'extravagant, et blâmèrent l'étrangeté de ses idées, auxquelles pourtant il fallut bien revenir quinze ans plus tard, quand on voulut définitivement exécuter le canal. Alors son projet, qui n'avait paru jusque là qu'une bizarre imagination, fut reconnu comme le seul qui levât complètement, et de la manière la plus simple et la plus raisonnable, tous les obstaeles de l'entreprise.

Dès que Léonard de Vinci s'etait aperçu que ses idées ne pouvaient pas être comprises du premier coup , il avait repris ses études particulières avec son assiduité habituelle, et dans un temps où peu de médecius avaient encore songé à établir leur science sur l'étude anatomique, le Vinci cherchait sur les cadavres la science dont il avait besoin pour se rendre compte de toutes les saillies qu'il apercevait à la surface des corps humains. Il a compose des livres où sont consignées les observations qui lui furent suggérées par ces travaux, avec des reflexions très profondes sur l'application de l'anatomie à la médecine.

En même temps que ses agrémens personnels le faisaient rechercher par la plus brillante société de Florence, son talent, comme peintre, sculpteur et architecte, lui rapportait des sommes considérables. Sa maison était, et fut toujours dans la suite, montée comme celles des princes de cette époque; il avait des pages et des valets en grand nombre, les chevaux de Florence les plus beaux et les plus fringans. Il était consulté pour les ajustemens de mode et pour les ordonnances de fêtes tout aussi bien que pour toutes les choses d'art et de science.

Léonard poussait chacune de ses études jusqu'à la recherche la plus minutieuse; c'est lui qui, le premier, enseigna à mettre de l'effet dans la peinture, et il est arrivé à une suavité dont il n'y avait pas d'exemple avant lui. Il observait aussi avec une scrupuleuse attention le caractère de toutes les figures vivantes. Souvent, comme le docteur Gall l'a fait de nos jours dans le même but , le Vinci réunissait chez lui des paysans et des hommes du peuple, s'attablait avec eux, leur faisait les contes les plus bouffons, jusqu'à ce que son vin et ses fables les eussent amenés à la gaieté la plus folle; alors il étudiait le jeu de leurs physionomies, et se retirait de temps à autre pour dessiner celles qui l'avaient le plus frappé. Il suivait ordinairement les condamnés jusqu'au lieu du supplice, étudiant sur leur face toutes les angoisses de leur rapide agonie. Bien plus, il avait toujours sur lui un livre de croquis, et toutes les fois qu'il vovait passer près de lui un homme dont la tête le frappait, il la dessinait sur-le-champ par son caractère le plus saillant; et comme il mettait presque toujours le nom du personnage à côté du dessin qu'il en avait fait, on pourrait retrouver dans ses esquisses la charge de presque tous ses contemporains; les caricatures qu'on a publiées sous son nom après sa mort, avaient été prises çà et là dans ses livres. On conçoit toute la force que devaient avoir les ouvrages d'un homme qui étudiait le laid comme le beau dans la nature, et qui cherchait ses plus grands effets dans leur contraste; on conçoit encore le succès qu'ils devaient obtenir par leur extrême fini, qui les mettait à la portée de toutes les intelligences; aussi la réputation de Léonard de Vinci était immense par toute l'Italie.

Il avait treute ans, on à peu près, lorsque le duc de Milan, qui tenait à l'avoir dans sa capitale, lui fit demander à quelles conditions il vondrait venir, et à quoi il désirerait être occupé. Léonard répondit dans une lettre (écrite, comme tous ses manuscrits, de droite à gauche, à la manière des Orientaux) qu'à la guerre il pouvait emplo-ère des machines nouvelles, telles que ponts, canons, bombardes, pièces de menne artillerie, toutes de son invention, et faisant le plus grand ravage; qu'il pouvait attaquer les places fortes, et les defendre par des moyens non encore pratiqués, etc., etc.; qu'en temps de paix il était capable de faire en peinture, sculpture, architecture, mécanique, conduite d'œu, etc., tout ce qu'on ponvait attendre d'une créature mortelle.

A Milan, le duc avait rassemblé les musiciens les plus célèbres de l'Italie pour un concours; les plus distingués devaient rester à son service, avec des appointemens considérables, tandis que le premier de tous serait charge de diriger sa musique. Léonard, qui les trouva réunis à son arrivée, fit porter dans la salle où étaient assemblés les concurrens la harpe qu'il avait fabriquée, et quand vint son tour, il improvisa d'une façon si brillante, paroles et musique, sur tous les tons qui lui furent demandés, que tous les musicieus présens s'avouèrent vaincus, et ceux dont le tour n'était pas encore veun renoncèrent à jouer après l'avoir entendu.



(Léonard de Vinci.,

Un début si brillant dans un art étranger à ceux donn on lui savait la connaissance, étonna les auditeurs, et le due le chargea de la direction de tous les travaux qu'il fit exécuter dans ses Etats. Léonard fortifia les villes, bâtit des maisons, des ponts, des aquedues, et il trouvait encore du temps pour de grands ouvrages de peinture et de sculpture, car c'est à cette époque qu'il fit la colossale statue équestre de François Sforce, dont le modèle en terre se desséela et tomba pendant qu'il dirigeait l'ordonnance des fêtes célébrées à propos du mariage de Louis Sforce avec Béatrix d'Est. On trouve en tête de son Traité de la lumière et des ombres, cette note écrite de sa main : « 25 avril 4490, je commençai le présent livre et je recommençai le cheval. » Le besoin qu'il avait de se rendre compte de tont dans ses ouvrages, le conduisit à étudier

Panatonnie du cheval, et cette étude, comparée à ce qu'il avait observé par la dissection de la structure du corps Immain, lui donna les matériaux d'un Traité d'anatomie comparée, qu'il composa à cette époque, et qu'il enrichit d'observations faites sur un grand nombre d'animaux de diverses espèces.

C'est dans ce temps là aussi qu'il peignit, pour le réfectoire des Dominicains de Milan, la famense Cénedont nous donnons une gravure, et au sujet de laquelle il a couru mille bruits ridicules. Le tablean original n'a péri qu'à cause de l'humidité extrème du mur sur lequel il a été peint, mais il en existe plusieurs copies, dont quelques unes sont fort belles. Il fit encore un grand nombre de peintures très importantes, entre autres des Saintes Familles d'une suavité et d'une sensibilité admirables.

Au moment où la statue de François Sforce allait être coulce en bronze, Lonis XII s'empara de Milan, et livra ce chef-d'œuvre à ses archers, pour leur servir de but et exercer leur adresse. Léonard revint à Florence, où il fit, pour la saile du conseil, les fameux cartons de la guerre de Pise, puis il alla à Rome, où il travailla quelque temps; enfin il fut nommé architecte particulier de César Borgia, et ingénieur-général de ses Etats, par lettres-patentes données à Pavie le 48 août 4502. Il resta dans les Etats de César jusqu'an temps de son voyage en France, où il était venu pour exécuter de grands travaux de peinture et de sculpture; mais pendant tout le temps qu'il y passa, il ne s'occupa guère que d'alchimie et de sciences mathématiques sur lesquelles il composa un Traité dans les dernières années de sa vie.

Quand il sentit sa fin approcher, il se prépara a la mort avec la plus parfaite tranquillité, l'éonard de Vinci avait nonjours été très religieux; il reçut les sacremens de l'Eglise avec une grande dévotion; au moment de la communion, il se fit descendre de son lit, disant qu'il ne devait recevoir son Dieu qu'à genoux, et comme il ne pouvait se tenir sur ses jambes, il fut soutenu par les personnes qui l'entonraient. François ler était présent; il l'avait visité très assidument pendant toute sa maladie. — Léonard mourut dans les bras du roi, qui tenaît sa tête dans ses deux mains quand il expira.

### LES MARSUPIAUX. (Deuxième article. — Voyez page 239.)

Les sarigues, avons-nous dit, ont été connus avant tous les autres marsupiaux, et aussi le premier historien de l'Amérique, Oviédo, a donné, en 1526, une description du quatre-wil, qu'il désigne sons le nom de churcha. Cette description, quoique fort ancienne et faite par un homme qui ne se piquait pas de science, donne une meilleure idée de l'animal que la plupart de celles que nous avons eues depuis.

« La churcha, dit notre vicil auteur, est un animal de la grandeur d'un petit lapin, et de couleur tirant sur le fauve; elle a le poil long et menu, le museau pointu, les dents des plus aiguës; la queue, qui est très longue, est faite comme celle d'un rat, et ainsi sont les oreilles. A la Terre-Ferme, la churcha, comme en Espagne la fouine, entre de nuit dans les maisons, et tue 1 s poules pour en sucer le sang, car si lle se contentait de manger la chair, une seule poule serait plus que suffisante pour son repas, tandis que ne faisant que boire le sang, elle égorge successivement de dix et douze poules, et davantage même, si on ne vient an bruit. Mais ce qui est singulier, et on peut dire vraiment admirable, c'est que si, dans le temps où la churcha fait ses expéditions dans les poulaillers, elle se trouve avoir des petits, elle les porte avec elle dans son girou. Sous le ventre, elle a une bourse formée par deux replis de la peau, dirigés d'avant en arrière, a peu près comme on

en peut faire une dans un manteau en pinçant de haut et de has les deux plis contigus. Les deux bords de la fente que présente cette bourse dans son milieu, sont, quand l'animal le veut, si étroitement rapprochés, que rien n'en peut sortir; de sorte que, même pendant qu'il court, les petits, contenus dans cette poche, ne sont pas en danger de tomber; quand elle le vent aussi, elle ouvre la bourse et laisse sortir ses petits, qui courent à terre pour venir boire leur part du sang des poules égorgées. Quand la churcha entend que l'on vient aux cris des poules, surtout si on vient avec de la lumière, elle remet ses petits dans la bourse et s'enfuit par où elle était venne ; ou si on lui barre le passage, elle monte le long de la charpente du toit, cherchant quelque trou pour s'y cacher. Comme cependant on les prend souvent mortes ou vivantes, on a pu très bien observer ce que j'en ai dit. On trouve donc les petits cachés dans la bourse, qui renferme aussi les mamelles, et où ces petits restent pour têter tant qu'ils sont en âge de le faire. J'ai vu moi-même la chose, et à mes dépens; car les churchas ont plus d'une fois tué des poules dans ma maison. La churcha est un animal qui sent très mauvais, et qui, par le poil, la queue et les oreilles, ressemble au rat, mais qui est bien plus grand. »

Un autre sarigue bien plus répandu que celui dont nous venons de parler, c'est le sarigue à orcilles bicolores ou oppossum. C'est aussi celui qui est le mieux connu des naturalistes. Il est presque grand comme un chat, a le pelage mèlé de blanc et de noirâtre, et les oreilles de même, mipartie de noir et de blanc ; la tête est presque toute blanche. C'est un animal qui, dans tous les lieux où il se trouve, est fort redouté des ménagères; car lorsqu'il pénètre dans un poulailler, s'il ne tue pas les jeunes oiseaux, ce qui lui arrive d'ailleurs assez souvent, il ne manque guère de manger les œnfs. Ses petits, qui sont au nombre de douze ou quatorze, et quelquefois plus, ne pésent qu'un grain au mement de leur naissance. Quoique avengles et presque informes, ils savent trouver la mamelle, et y adhèrent jusqu'à ce qu'ils aient atteint la taille d'une souris, ce qui ne leur arrive qu'au cinquantième jour, époque à laquelle ils ouvrent les yeux. Ils ne cessent de retourner à la poche que lorsqu'ils ont acquis la taille du rat.

L'oppossum est connu dans la Colombie sous le nom de runche; comme il a une odeur désagréable, c'est dans presque toutes les provinces un objet d'aversion. Cependant dans la province de Pasto, on fait des pâtés de sa chair, et des personnes qui en ont mangé sans être averties. m'ont dit l'avoir trouvée agréable au goût, et comparable à la chair de poulet.

Les sarigues, en général, portent dans la langue guarani le nom de mieure; c'est sous ce non qu'ils ont été decrits en vers par don Martin del Barco Centenera, dans son histoire de la Plata, et en prose par d'Azara. Ce dernier décrit six espèces, dont la plus grande, qui parait être celle que Cuvier désigne sous le nom de gamba, lui a fourni matière à plusieurs observations intéressantes.

« Le dernier jour d'octobre, dit-il, je tuai, à l'approche de la muit, une femelle de cette espèce; je la suspendis par une corde en deliors de la maison, et je l'y laissai accrochée jusqu'au lendemain matin, où, visitant sa poche, j'y trouvai treize petitislongs de cinq pouces et demi, avecles yeux fermes et le poil qui commençait à poindre. Pour leur faire abandonner la mamelle, il me failut employer assez de force, Les ayant jetés à terre, je vis qu'ils se soutenaient dejà sur leurs pieds, et appelaient leur mère par une sorte d'éternument sourd...

»En novembre, je vis une autre femelle avec treize petits tous semblables à elle, mais moitié moindres de taille. Ils ne tetaient plus, et ne cherchaient pas à rentrer dans la poche, qui d'ailleurs n'auraît pu les contenir; mais la mère les emportait très bien, fixès à sa queue, à ses jambes et à son corps; elle ne pouvait marcher qu'avec beaucoup de peine, et je ne concevais pas comment elle parvenait à nourrir toute cette famille, »

Depuis long-temps on savait que certains sarigues portaient leurs petits sor le dos, mais on croyait que cet e habitude n'etait propre qu'aux espèces dont la femelle n'a point de bourse sous le ventre, tandis qu'il paraît bien qu'elle est commune à tous.

Je terminerai par quelques mots sur le sarigue-crabier: c'est, suivant de Laborde, un animal fort leste pour grimper sur les arbres, où il se tient beaucoup plus qu'à terre. Il a de bonnes dents et se defend contre les chiens. Les crabes sont sa principale nourriture. On prétend que lorsqu'il ne peut les tirer de leur trou avec la patte, il se sert de la queue, qu'il recourbe en crochet. Le crabe, ajoute-t-on, le pince quelquefois et le fait crier bien fort. Ce sarigue se familiarise aisement, et s'accommode de tous les alimens; de sorte que son goût pour les crabes n'est pas du moins un gout exclusif. Il se trouve des gens à Cayenne qui mangent sa chair, et prétendent qu'elle ressemble à celle du lièvre. Celle de l'oppossum de Colombic est, au contraire, ainsi que nous l'avons dit, blanche comme de la chair de poulet.

Clef des appartemens du roi en Espagne. - Le sommelier et les gentilshommes de la chambre portent tous une grande clef qui sort par la patte de lenr poche droite. Le cercle en est ridiculement large et oblong; il est dore, et est encore rattaché à la bontonnière du coin de la poche avec un ruban qui voltige, de couleur indifférente. - Cette clef ouvre toutes les portes des appartemens du roi dans tous ses palais en Espagne... Si un d'eux vient à perdre sa clef, il est obligé d'en avertir le sommelier, qui sur-le-champ fait changer toutes les serrures et toutes les clefs aux dépens de celui qui a perdu la sienne, à qui il en coûte plus de 10,000 écus.

Mémoires du duc de SAINT-SIMON, 1701.

Des caresses dans la famille. - Nos amitiés les plus vraies semblent avoir besoin d'être ranimées par des manifestations extérieures; aussi les caresses excitent-elles plus vivement la tendresse qui nous porte à les prodigner. L'enfant caressant est plus aime de ses parens, et les aime davantage, parce qu'il reveille plus souvent l'affection dans leur cœur et dans le sien. Par malheur, l'àge efface insensiblement cette habitude : devenus grands, nous avons houte de la naiveté de nos expansions; nous ne nous apercevons pas que la froideur extérieure dont nous nous enveloppons alors nous passe bientôt jusqu'au cœur. De là quelquefois l'indifference qui s'établit entre les membres d'une même famille ; de là cette désaffection reciproque qui les sépare, vers le milien de la vie, et les rend étrangers l'un à l'autre, sinon hostiles. Que l'on cherche bien, et l'on verra que peut-être du premier jour ou l'on a oublië d'embrasser son père ou sa sœur à son lever on a commence à les moins aimer. A force de supprimer l'expression d'une émotion, l'homme s'en désaccoutume; au contraire, la manifestation apparente d'un sentiment l'entretient, le surexcite, l'exalte, comme l'exercice du corps le rend plus fort et plus souple, comme l'usage de la parole accroît l'énergie de l'esprit. Aussi, la perte des habitudes caressantes de l'enfance est-elle un grand malheur dans nos mœurs; car c'est une des causes les plus propres à détruire l'affection de famille, qui est la plus douce, la plus sûre, et la plus constamment bienfaisante de toutes les amitiés,

#### LES LUTTES EN BASSE-BRETAGNE,

On sait que la gymnastique était fort en honneur chez les anciens. Ils cultivaient avec un soin particulier tous les exercices qui entretcuaient la force et l'adresse corporeiles. La plupart des legislateurs les firent même entrer dans l'education publique. Mais lorsque la civilisation eut rendu la force brutale moins nécessaire dans les combats par l'introduction des armes à feu, et moins utile dans les travaux industriels par la substitution des machines aux bras des hommes, les exercices gymnastiques qui avaient pour prem.er but d'accroître la vigueur corporelle, furent nécessairement negligés. L'esprit entra en lice à la place du corps, et les études des coles furent substituées aux jeux de l'arène.

Cependant, dans quelques provinces ou beaucoup de traces de l'antiquite sont encore vivantes, et où le temps semble ralentir sa course progressive, plusieurs des exercices de la palestre se sont maintenns. C'est ainsi que l'on retrouve encore dans les montagnes de la Basse-Bretagne la lutte avec toutes ses règles, toutes ses fine-ses et tous ses usages; la vraie lutte homérique, restée un art malgré les progrès des siècles, exercée par quelques athlètes rélèbres dans leurs paroisses, et ayant enfin, comme aux temps olympiques, ses solemnités et ses couronnes,

C'est surtout dans la Cornouaille que cet exercice est demeure en vigueur. Tous les ans plusieurs luttes s'y cellebrent à l'epoque de certains pardons. On annonce alors dans les communes de l'arrondissement que tel jour et dans tel lien des luttes auront lieu : « Que ceux qui entendent écou-» tent cette annonce, dit le crieur charge de faire connaître » le programme de la fête, et qu'ils la redisent aux sourds. » Tous les lutteurs sont oppeles. L'arbre portera ses fruits » comme le pommier ses pommes 1; faites passer dans vos » manches l'euu des bonnes fontaines . ».

Au jour convenu, on voit donc arriver la foule au village qui a été désigné. Les sons du bignion, le bruit des danses, les chants des buyeurs annoncent de loin la fête. Une aire neuve ou le cimetière servent habituellement d'arène pour le combat. La foule se presse dans l'endroit convenu avec de grands cris. On reconnaît les lutteurs à leur costume particulier. Ils sont simplement vêtus d'un pantalon et d'une chemise de grosse toile qui leur serrent la peau de manière à ne laisser aucune prise. Leurs longs cheveux sont lies sur le sommet de leur tête par une torsade de paille. Ils s'avançent, entourés de leurs partisans et de leurs familles, ils se mesurent d'avance, fiérement, d'un regard sauvage. et leurs noms volent dans la foule attentive. Bientôt un roulement de tambour se fait entendre; c'est le signal, Les vieillards se réunissent pour choisir les juges du camp. Ces fonctions sont confices à des lutteurs célèbres, imbus des bonnes traditions, mais que l'âge où les infirmités éloignent de l'arène. Une fois les juges choisis, l'arbre pyramidal, chargé des gages du combat, est porté comme un drapeau jusqu'an lieu de la lutte. La foule y afflue, et quatre huissiers, nommés par les juges, sont charges de la maintenir. Trois d'entre eux sont armés de fouets; le quatrieme d'une poèle à faire, qu'il porte majestueusement sur l'épaule, au grand amusement de l'assemblée. Au signal donné par les juges du camp, un grand cri de liss, liss! (place, place) se fait entendre. Aussitôt les trois fouets se déploient , et font reculer les spectateurs , afin de laisser un espace suffi-ant aux combattans. L'homme à la poèle à frire régularise les contours du cercle qui se forme, en menaçant de son noir instrument quiconque s'avance. et le frottant avec impartialité contre tous les genoux mal alignes. Enfin , lorsque l'arène est libre , et que chacun a tronvé sa place, un lutteur entre en lice; il prend un des prix, qu'il enlève à bont de bras si c'est un monton on un veau, et qu'il charge sur ses épaules si c'est une génisse. et il se met à faire le tour du cercle en cherchant des yeux un adversaire. S'il achève trois fois ce tour sans que son

· Allusion à l'arbre auquel sont attachés les prix.

. Les Bas-Bretons pensent que les caux de certaines fontaines ont la propriété de donner plus de vigneur aux membres. Ils font couler ces caux dans feurs manches et le long de leur poitrine pour acquerir plus de torce et se rendre invincibles à la lutte.

défi mnet ait été accepté, le prix lui appartient; mais s'il se trouve un adversaire qui veuille le lui disputer, il lui crie: chom sahue (reste debout); c'est lui annoncer que le gant est relevé, et que le combat va commencer.

Le nouveau lutteur s'avance alors dans l'arène; il touche à l'épaule son adversaire, lui frappe trois fois dans la main, et fait trois signes de croix; puis, se tournant vers lui : « - N'emploies-tu ni sortilège , ni magie? lui dit-il. - Je n'emploie ni sortilége, ni magie. - Es-tu sans haine contre moi? — Je suis sans haine contre toi. — Allons, alors. — Allons. — Je suis de Saint-Cadou. — Moi, je suis de Fouesnau. » Après avoir prononce ces mots, ils se déchaussent, se frottent les mains de poussière, afin de les avoir plus âpres et moins glissantes ; ils s'approchent l'un de l'autre, se saisissent lentement, en formant de leurs bras une echarpe qui passe de l'épaule droite à l'aisselle opposée de l'adversaire, puis se plient sur leurs reins, poussent un léger cri, et la lutte commence. Nous ne donnerons pas ici une description de ces combats longs et parfois dangereux, dans lesquels l'adresse est opposée à l'adresse, la force à la force, la ruse à la ruse. Tout ce que nous pouvons dire, e'est que parmi les bons coups qu'enseigne l'art de la lutte, il en est surtout trois qui jouissent d'une grande célébrité, et sont réputés les meilleurs. Ce sont : les toll scarge, les cliquet roon et les peeg-gourn. Le toll scarge est un coup par lequel, après avoir enleve son adversaire sur une seule jambe, le lutteur lui balaie l'autre jambe d'un coup de pied. Le cliquet roon, ou tourniquet complet, est le coup dans lequel le lutteur, restant immobile, fait tourner autour de lui son adversaire, et le jette à terre par la rapidité de ce mouvement rotatoire. Le peeg-gourn est le croc en jambe perfectionné.

D'après les règles de la lutte bretonne, il ne suffit pas de renverser son adversaire pour avoir vaincu, il faut que celui-ci tombe sur le dos. Cette manière de tomber est ee que l'on appelle, en langage de palestre, ar lam. Lorsque le lutteur tombe autrement, le saut qu'il a reçu n'est qu'un costiu, et ne compte pas.

Les Bas-Bretons ont mèlé leurs croyances superstitieuses à l'usage des luttes, comme à toutes les circonstances de leur vie, ils ont beaucoup de foi dans certaines herbes magiques, qu'il fant cueillir le premier samedi du mois, à minuit, dans certains carrefours hantés. C'est ce qu'ils appellent le louzou. Ils pensent que ceux qui sont munis de ce talisman, doivent être invincibles dans la lutte; mais c'est, disent-ils, au risque de la danmation de leur âme, car le louzou est toujours un présent du démon.

#### L'ERMITAGE DE FRIBOURG.

On trouve l'histoire de cet ermitage, dans l'État et les délices de la Suisse. La plupart des voyageurs qui ont écrit jusqu'à ce jour sur la Suisse, renvoient à ce livre, lorsqu'ils traversent près de cet endroit le canton de Fribourg. Voici le passage textuel des Délices:

A nne lieue de Fribourg, du côté de Berne, la Sane coule dans un lit profond; sur sa rive droite s'élève une chaine de rochers hauts de 3 à 400 pieds, fort escarpés et presque tont droits comme si on les avait coupés; un bois s'étend sur leur sommet. Environ à 200 pieds au-dessus de l'eau, le rocher fait une petite avance sur la rivière : c'est là qu'un ermite se fit chemin jusqu'à une fente de rocher, il y a environ 55 ans (l'auteur écrit en 4750), et y creusa ou tailla une caverne, autant qu'il en fallait pour s'y étendre tout de son long et s'y mettre à couvert des injures de l'air. Mais un autre ermite, venu après lui, nommé Jean Dupré, de Gruyère, ne se contenta pas d'un réduit si étroit. Il entreprit de se tailler un logement plus commode dans le roe, et à force d'y travailler durant 23 ans, avec un valet, il parvint à se faire tout un couvent

· On entre d'abord par une cave assez grande, et par un autre caveau où il s'est trouvé, heureusement pour l'ermite, une source abondante de bonne eau. On monte ensuite par un escalier de quelques marches, et l'on trouve une église qui a 63 pieds de long, 56 de large, et 22 de haut. La sacristie, qui est à côté, a 22 pieds de long, autant de large, et 4 de haut. Mais ce qui est le plus digne d'admiration, c'est le clocher qui s'élève, jusqu'au-dessus du rocher, à la hauteur de 70 pieds, sur 6 de large. Entre l'église et le réfectoire, il y a un salon ou antichambre, qui a 44 pieds de long, sur 34 de large. Le réfectoire est petit, comme il le faut pour un ermite; il a 21 pieds de long, et il est occupé en partie par un lit et un fourneau. A côte, est la cuisine, avec une cheminée, dont le canal est plus admirable encore que le clocher de l'église ; car il a 90 pieds de haut. De là on passe dans une grande salle longue de 93 pieds, sur 22 de large, et qui est percée de grandes fenêtres, aussi bien que toute la partie de la maison qui donne la vue sur la rivière. On ne peut s'empêcher de se sentir saisi de quelque effroi quand on regarde au bas, et qu'on voit la rivière si loin audessons Au-delà, sont deux autres chambres qui font ensemble la longueur de 54 pieds, et au côté de la grande salle, dans l'obscurité, est un escalier dérobé. Il est presque inconcevable comment cet homme a pu faire, avec un seul valet, un si grand et si difficile ouvrage, et surtont couper les canaux du clocher et de la cheminée. Certainement il lui a fallu bien du temps, bien de la peine et de la patience. Dans l'ermitage et dans la petite avance dont il a été parlé, il a pratiqué un petit jardin potager, qui fournit des herbages et des fleurs. Cet ermite avait dessein de pousser son ouvrage plus loin; mais la mort ne le lui a pas permis. Le pauvre homme se noya l'an 1708, le jour de saint Antoine, qui était celui de la dédicace de son église. Quelques écoliers y étaient allés ce jour-là, qui est le 17 de janvier, pour célébrer sa fête avec lui : il voulut les reconduire au-delà de l'eau, dans un hac qu'il tenait pour cet usage; malheureu-



(L'Ermitage de Fribourg.)

sement le bac renversa, et il périt avec les écoliers qu'il conduisait. Son ermitage fut vacant durant quelque temps ; à la fin, il s'est trouvé un bon prêtre qui est allé remplir sa place. Il tire sa substance des aumônes considérables qu'on lui fait, et aucun étranger curieux qui y va, ne s'en retourne sans lui faire quelque présent; comme aussi lui, de son côté, offre honnêtement du pain, du vin, et un petit bouquet d'œillets à ceux qui vont le voir.

LES BURNAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, pres de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 50

# MAISONS ÉGYPTIENNES.



luxe de l'architecture et des décorations pour l'intérieur des édifices; cette contume paraît avoir pour origine, en partie la crainte des exactions et des avanies qu'une appa-

L'usage, dans les villes arabes, est de réserver tout le | fonctionnaires chargés de la perception des impôts, et en partie la vie retirée des femmes, dont les mœurs sont tout intérieures. Les rues sont étroites, et n'offrent à l'œil qu'un aspect triste et sombre : on ne voit que murailles en pierres rence de richesse attirait infailliblement de la part des sèches, percecs de fenètres grillées. Au contraire, si l'on

Tome II

Cour ouverte d'une maison du Caire.)

pénètre dans les maisons , on trouve des cours assez grandes , oit sont des fontaines , des palmiers , des colonnettes , des salles basses , et des galeries pour prendre le frais. Les murs sont ornés de ro-acces variées ; les grilles des fenètres , élégamment découpées , chaument l'œil par les sinuosités , les nœuds et les entrelacemens de leurs tiges. Car bien qu'aujourd'hui l'architecture des maisons soit oubliée en Egypte aussi bien qu'en France , quelques unes ont cependant encore assez de traces de la fantaisie arabe pour faire comprendre l'antique réputation du « faste oriental. »

Les beys mameluks sont restés long-temps fidèles à l'habitude de construire de vastes maisons, décorées pour la plupart d'un beau portail, qui en faisait ressortir la monotonie extérieure. On a peine à concevoir comment s'est perpétué, dans les immenses galeries de ces monumens, l'usage incommode de s'asseoir les jambes croisées, usage commun à tout l'Orient, et qu'on a voulu expliquer comme une suite de la vie des camps et de la vie nomade. L'ameublement actuel d'une maison turque se compose encore d'amples divans à plusieurs étages, qui garnissent les trois côtés des galeries. Le divan supériour est placé en saillie sur la rue, convert, dans les maisons riches, d'élégantes étoffes, et quelquefois de cachemires. - On ne se sert de tables que pour les repas : ces tables sont de vasles plateaux de cuivre étamé ou argenté, posés sur une sellette très basse, d'ivoire on de nacre. Quelques arabesques de mauvais goût, des perspectives à fresque plus ridicules encore, forment les seuls ornemens dont l'art moderne ait décoré les murai les, où l'on ne voit d'ailleurs ni tableaux, ni papiers de tentures, à la faveur desquels se multiplieraient les insectes, déjà si importuns.

Le luxe des jardius est complètement inconnu en Egypte; on entre sans obstacle dans les cours des maisons, où l'on entretient des gazelles, des antilopes ou des auruches. Un portier (ordinairement Abyssinien) se tient sous la porte, et fame ou dort sur une natte.

Ou ne saurait trop respecter l'innocence de l'enfant : médites-tu quelque action dont tu doives rougir, songe à ton fils au berceau. Juvénal, sat. xiv.

HISTOIRE COMIQUE
DES ÉTAT ET EMPIRE DE LA LUNE
PAR CYRANO BERGERAG.
(Second et dernier article. — Voyez page 233.)

Bergerae avec sa machine, au lieu de s'élever dans l'air comme il l'avait espéré, tombe rudement dans la vallée, et se meurtrit tout le corps. Lors il se traine chez lui, et se frotte de la tête aux pieds avec de la moëlle de bouf, se fortifie le cour d'une bonteille d'essence cordiale, ct retourne chercher sa machine; mais des soldats qu'on avait envoyés couper du bois pour faire le feu de la Saint-Jean, s'en étant emparés, et ayant découvert l'invention du ressort, l'avaient portée sur la place de Québec, où l'on avait trouvé plaisant d'y attacher quantité de rangs de fusees volantes, « d'antant plus, disait-on, que leur rapidité les devant enlever bien haut, et le ressort agitant ses grandes ailes, il n'y aurait personne qui ne prit cette machine pour un dragon de fen.» Enthousiasmés de cette belle imaginative, les soldats y avaient déjà approché la méche, lorsque Bergerac accourt sur la place, voit ce spectaele, s'clance désespéré, saute dans la machine pour éteindre la première fasée; mais crac, pesspfff...., il est sul itement emporté au milieu d'un million d'étincelles. Il s'évanouit d'épouvante : quand un rang de fusées s'éteint, un autre s'allume, et donne un nouvel élan à l'ascension; enfin le dernier rang s'éteint, la machine tombe : o prodige! Bergerac continue à s'èle er ; car, dit-il , la lune, qui, pendant ec quartier, avait coutume de sucer la moëlle des animaux, bavait toute celle dont il s'était enduit à cause des meuririssures de sa chute, l

avec d'autant plus de force que son globe était plus voisin, et que l'interposition des nuées n'en affaiblissait pas la vigueur.

La course fut longue: Bergerac voyait diminuer la terre et grossir la lune; tout d'un coup il se sent choir les pieds en haut, sans avoir culbuté en auenne façon: il a changé d'atmosphère, et il est précipité avec une affreuse vitesse; après un temps fort long, il se trouve sous un arbre, embarrassé avec trois ou quatre branches assez grosses qu'il avait brisées en passant, et le visage et les lèvres mouilles d'une pomme, « qui s'étant par bonheur écachée contre, » avait ranimé de sa saveur ses esprits defaillans.

Il regarde autour de lui, et le premier aspect éblouit ses yeux : la nature est mille fois plus belle, plus riche et plus variée que sur notre terre; les fleurs out des formes, des parfums, des couleurs, des instinets qui nous sont inconnus; elles ne végétent pas, elles semblent plutôt vivre; les oiseaux et les échos sont meilleurs musiciens; les arbres, sans hyperbole, portent au ciel un parterre de haute futaie; leur front, superbement élévé, semble plier sons la pesanteur des globes celestes, dont on dirait qu'ils ne sontiennent la charge qu'en gémissant. Bergerac, par l'influence de l'air embaumé qu'il respire, sent sa jeunesse se rallumer; son visage redevient vermeil; il recule sur son âge environ à quatorze ans.

Après avoir cheminé une demi-lieue à travers une forêt de jasmins et de myrtes, il aperçoit, couché à l'ombre, un bel adolescent qu'il prend pour un dieu; mais en l'était qu'un habitant de la terre comme lui, qui s'était clevé à la lune au moyen d'un char d'acier poli et d'une boule d'attracts calciné d'aimant qu'il avait adroitement lancée, de distance en distance, an-dessus de son char, dans la direction de la lune.

Ce jeune homme est comme une apparicion qui révêle à Bergerac une Genèse mystique de la terre et de la lune; Pobseurité des pensées de l'anteur est en ore redoublee dans ce passage par de fréquentes lacunes.

Deux habitans de la lune étaient jadis descendus sur la terre entre la Mésopotamie et l'Arabie. Certains peuples les avaient connus sous le nom de... et d'autres sous celui de Prométhée. La lune était ainsi demeurée déserte. Mais le Tout-Sage permit que, peu de siècles après, un de leurs descendans, ennuyé de la compagnie des hommes qui s'écartaient des voies de la justice, voulut se retirer dans la terre Bienheureuse (la lune), dont son aïcul lui avait tant parle, et dont personne n'avait encore observé le chemin : son imagination y suppléa; car, comme il cut observé que... il remplit de fumée deux grands vases, qu'il luta hermetiquement et se les attacha sous les ailes ; aussitot la fumée qui tendait à s'élever et qui ne pouvait pénétrer le métal, poussa les vases en haut, et de la sorte ces vases enlererent avec eux ce grand homme. Quand il fat monte jasqu'à 4 toises au-dessus de la lune, il délia promptement les vaisseaux qu'il avait ceints comme des ailes autour de ses épaules : l'élévation cependant était assez grande pour le beaucoup blesser, sans le grand tour de sa robe, où le vent s'engouffra et le soutint doucement jusqu'à terre.

On remarquera que Bergerae écrivait ces lignes au milian du xvnº siècle : or le ballon et le parachate qu'il avait si ingénieusement pressentis n'ont été découverts qu'à la fin du xvnr.

Après avoir raconté la rencontre de ce jeune homme, Bergerae parle de nouveau des sensations de sa clute. Il marche, et il est bientôt entouré d'une foule de grands animaux; l'un d'eux le saisit par le col, le jette sur son dos, et le mène dans une ville. Ce nouveau monde est habité par des gé.ns de douze coudées de longueur, qui marchent tous à quatre pares, et qui vivent trois ou quatre mille ans. Les plus pesans attrapent les cerfs à la course. Deux idiomes senlement sont usités, l'un qui sert aux grands,

et l'autre qui est particulier au peuple. Celui des grands est une suite de tons non articulés, à peu près semblables à notre musique; quand ils sont las de parler, ils prennent un luth ou un autre instrument dont ils se servent pour se communiquer leurs pensées. Leurs discussions les plus graves sont d'harmonieux concerts. L'idiome du peuple s'exécute par le trémoussement des membres; l'agitation d'un doigt, d'une oreille, d'une lèvre, d'un œil, signifie un discours entier, ou du moins une longue période avec toutes ses phrases, Un petit pli sur le front, le frissonnement d'un aussele désignent des mots. Un babillard semble un homme qui tremble.

Les Limariens, à la vue de Bergerac, étaient tombés d'accord que cette petite créature ressemblait parfattement à une antre qui appartenait à la reine. On envoie un message à la cour; provisoirement un bateleur s'empare de notre voyageur, et l'instruit « à faire le godenot, à faire des « culbutes, à figurer des grimaces, » Bergerac, assez coufus, amuse, là-haut, ben gré mal gré, son public gigantesque; heureussement il est bientét délivré par un homme évaige du sofeil, qui a long-temps vécu sur la terre, eû il a été le génie de Socrate; cet homme le prend en affection, et le conduit à la capitale de la Lune. En route, on s'arrête dans une hôtellerie, où se passent les scènes suivantes.

« On nous vint quérir pour nous mettre à table, dit Bergerac, et je suivis mon conducteur dans une salle magnifignement meublée, mais où je ne vis rien de préparé pour manger. Une si grande solitude de viande, lorsque je périssais de faim, m'obligea de lui demander où l'on avait mis le couvert. Je n'écoutai point ce qu'il me répondit ; car trois ou quatre jeunes garçons, en sus de l'hôte, s'approchèrent de moi en cet instant, et avec beaucoup de civilité me dépouillèrent de mes vêtements. Cette nouvelle cérémonie m'étonna si fort, que je ne sais comment mon guide, qui me demanda par où je voulais commencer, put tirer de moi ces deux mots, un potage. Mais je les eus à peine proférés, que je sentis l'odeur du plus succulent mitonné qui frappa jamais le nez du mauvais riche, Je voulus me lever de ma place pour chercher à la piste la source de cette agréable fumée, mais mon porteur m'en empêcha. Où voulez-vous aller? me dit-il; nous irons tantôt à la promenade; mais maintenant il est saison de mauger; achevez votre potage, et puis nous ferons venir autre chose. - Et où diable est ce potage? lui répondis-je presque en colère. - Qu'i donc , me répliqua-t-il, ignorez-vous que l'on ne vit ici que de fumée ? L'art de cuisinerie est de renfermer dans de grands vaisseaux moulés exprès l'exhalaison qui sort des viandes en les cuisant; el quand on en a ramassé de plusieurs sortes et de différens goûts, suivant l'appêtit de ceux que l'on traite, on débouche le vaisseau où cette odeur est assemblée ; on en découvre après rela un autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que toute la compagnie soit repue.- Il n'eut pas plus tôt achevé, que je sentis entrer sucessivement dans la salle tant d'agréables vapeurs, et si nourrissantes, qu'en moins de demi-quart d'henre je me sentis tout-à-fait rassasié. Ce n'est pas, dit-il, chose qui doive causer beaucoup d'admiration, puisque vous ne pouvez pas avoir tant vécu sans avoir observé qu'en votre monde les cuisiniers, les pâtissiers et les rotisseurs, qui mangent moins que les personnes d'une autre vocation, sont pourtant beaucoup plus gras. D'où provient leur embonpoint, à votre avis, si ce n'est de la fumée dont ils sont sans cesse environnés, et laquelle pénètre leur corps et les nourrit.

» Nous discourûmes encore quelque temps, puis nous montâmes pour nous coucher. Un homme, au haut de l'escalier, se présenta à nous, et nous ayant envisagés attentivement, me mena dans un cabinet dont le plancher était couvert de fleurs d'orange à la hauteur de trois pieds, et mon démon dans un autre rempli d'œidets et de jasmin. Il me dit, voyant que je paraissais étonné de cette magni-

ficence, que c'étaient les lits du pays. Enfin nous nous couchâmes chacun dans notre cellule, et des que je fus étendu sur mes d'urs, je m'endormis à la lueur d'une trentaine de gros vers luisans enfermés dans un cristal, car ou ne se sert point d'autres chandelles, »

Le lendemain, en quittant l'hôtellerie, le démon paie un sixain pour la valeur de l'écot. Quand nous ferions ici ripaille pendant huit jours, dit-il, nous ne saurions dépenser un sonnet, et j'en ai quatre sur moi avec deux épigrannures, deux odes et anc églogue. — Eu! plût à Dieu que cela fût de même dans notre monde, s'écrie Bergerac, qui lui-même était poête. J'y connais beaucoup d'honnetes poètes qui meurent de faim, et qui feraient bonne chère si on payait les traiteurs en cette monnaie.

Arrivé à la cour, Bergerae est confronté avec un petit Castillan, qui avait aussi trouvé le moyen de se faire porter jus ju'au men le de la Lune au moyen d'oispaux. Les grands déstarent, comme le peuple, que ces deux animaux sont de la même race, et on les loge ensemble au palais. Bergerac vent progver qu'il n'e 1 pos un animal; il se hâte d'apprendre la langue du pays. On convoque une assemblée des États pour l'entendre soutenir une thèse de philosophie : par malheur, comme il ne répond aux questions qu'on lui adresse qu'en citant des passages d'Aristote, on conclut d'une commune voix qu'il n'est pas un homme, « mais possible quelque espèce d'antruche, vu qu'il portait comme elle la tête droite, qu'il marchait s a deux pieds, et qu'enfin, moins un peut de duvet, il lui était tout semblable ; » si bien qu'on ordonne à l'oiseleur de le reporter en cage. L'entretien du Castillan, et les attentions des jeunes filies de la reine, qui lui fourrent toujours quelques bribes dans son panier, le consolent ua peu. Il s'obstine tellement toutefois à vouloir raisonner, qu'on lui fait son procès , à la suite duquel il est condamné à déclarer publiquement que la lune n'est pas une lune, que la terre n'est pas une terre, etc. An prix de cette condamnation, il recouvre la liberté et parcourt en paix la lune avec son cher démon.

Entre autres choses extraordinaires, voici ce que Cyrano remarque : jamais deux armées ne se battent dans la lune sans que l'on se soit assuré que les forces sont entièrement égales de part et d'autre. — Il y a des villes sédentaires et des villes mobiles; les maisons des villes sédentaires peuvent s'abaisser à volonté sous le soi à l'aide de fortes vis, de manière à se mettre à l'abri du mauvais temps, du froid, ou de l'excessive chaleur; les maisons des villes mobiles sont construites sur roulettes, sont armées de volles et de puissans soufflets, et elles émigrent suivent les aisons. — Les habitans font un cadran si juste avec leurs dents, que lorsqu'ils veuient instruire quelqu'un de l'ieure, ils ouvrent les lèvres, et l'ombre de leur nez, qui vient tomber sur leurs dents, marque celle dont le curieux est en peine.

Dans toutes les controverses philosophiques , Bergerac est battu par les Lunariens : on rit de ses préjugés ; on le traite comme un enfant, et il avoue lui-même son infériorité. A la fin , le mal du pays sempare de lui ; il obtient des passeports, et son démon lui demande en quel endroit de son pays il vent descen lre. « Je lui dis que la plupart des bourgeois de Paris, se proposant un voyage à Rome une fois en la vie, ne s'imaginant pas après cela qu'il y ent rien de beau ni à faire ni à voir, je le priai de trouver bon que je les imitasse, » Le démon enfève Cyrano comme un tourbillon , et après un jour et demi de voyage le dépose en Italie. Dans les commencemens, Bergerac ent grande peine à échapper à la poursuite des chiens, qui, ayant contume d'aboyer à la lune, sentaient qu'il en venait et qu'il en avait l'odeur; mais insensiblement il reprit son caractère et toutes ses habitudes d'homme terrestre, se rendit à Rome où son cousin, M. de Cyrano , lui preta assez d'argent pour gagner Civita-Vecchia et de là Marseille.

# MA MÈRE!

# Paroles de Mb. Leon Cafont, Abusique de Mb " Pantine Duchambge.

- « Heureux qui peut, au sein du vallon solitaire,
- "Naître, vivre et mourir sous le toit paternel.

VICTOR HUGE



Je le vois, ces tristes adieux
Mettent des larmes dans vos yeux;
Sur ma poitrine palpitante
Je vons retiens presque mourante.
Ma mère, je vons quitte, hélas!
Au nom du ciel, ne pleurez pas!
Mon Dieu! mou Dieu! ne pleurez pas!

Je suis soldat, il le faut bien!

Nous ne possèdons presque rien.
J'ai du courage, allez, ma mère;
Un jonr de moi vons serez fière.
Ma mère, je vous quitte, hélas!
Au nom du ciel, ne pleurez pas!

Mon Dieu! mon Dieu! ne pleurez pas!

Par les procédés de E. Duverger.

La romance a été imprimée d'après les procédés ingénieux de M. E. Duverger. Au lieu de graver la musique sur métal, il emploie des caractères mobiles. Indépendamment d'une diminution dans les frais, surtout pour les ouvrages qui doivent se tirer à un grand nombre d'exemplaires, les nouveaux procedes permettent d'intercaler des citations musicales dans le texte d'un livre, ce qui auparavant était à peu pres impossible. Cette heureuse invention parait destinée à rendre de grands services.

DE L'AFFRANCHISSEMENT DES COMMUNES.

EST-CE LOUIS VI, DIT LE GROS, QUI EN EST L'AUTEUR? ORGANISATION DE LA COMMUNE. - LECTURE PU-BLIQUE D'UNE CHARTE.

C'est dans la dernière moitié du x1e siècle que les documens historiques présentent, pour la première fois, des villes constituées en communes; mais ces documens sont trop incomplets pour qu'on puisse dire en quel pays cette grande révolution a pris naissance. Tantôt propagée de ville en ville, tantôt éclatant dans plusieurs licux d'une manière simultanée, elle embrasse, dans ses développemens rapides, tous les pays de langue romane, à l'exception de l'Espagne, que la conquête des Maures plaçait, pour ainsi dire, hors du mouvement europeen.

Les anciens historiens ont établi le préjugé généralement adopté, que l'affranchissement des communes est dû à Louis VI, dit le Gros; cette erreur a été réfutée par M. Augustin Thierry, dans ses Lettres sur l'histoire de France. Au XIIe siècle le pouvoir royal ne régissait qu'une très petite partie de la France actuelle : la Flandre, la Lorraine, une portion de la Bourgogne, la Franche-



(Affranchissement des communes, - Lecture publique d'une charte.)

Comté, le Dauphiné, étaient sous la suzeraineté de l'empire d'Allemagne; la Provence, tout le Languedoc, la Guienne, l'Auvergne, le Limousin, le Poiton et la Bretagne, étaient des états libres, sous des ducs ou des comtes qui ne reconnaissaient aucun suzerain; la Normandie obcissait au roi d'Angleterre, et enfin l'Anjou, quoique

lement son autorité. Il n'y avait donc pas lieu pour Louis VI d'affranchir, par des ordonnances, les villes de ces différens pays, et les vues bienfaisantes qu'on lui prête ne pouvaient se réaliser qu'entre la Somme et la Loire. Or comment se fait-il, si c'est ce roi qui est l'auteur des communes, qu'on les voie s'établir en même temps dans toute soumis féodalement au roi de France, ne reconnaissait nul- l'étendue de la Gaule, et en plus grand nombre dans les provinces les plus independantes de la couronne? L'histoire est là pour attester que, dans le grand mouvement d'où sortient les communes ou républiques du moyen âge, pensée et exécution, tout fut l'ouvrage des marchands et des artisans qui formaient la population des villes. Les chartes royales ou seignenriales ne faisaient guère que sanctionner des révolutions oj érées d'avance, et sur lesquelles il é-ait désormais impossible de revenir; ce sont ces concessions qui ont donné à Louis-le-Gros l'honneur de l'initiative dans l'affranchissement communal.

Les habitans des villes qui voulaient se délivrer de l'autorité féodale se réunissaient dans la grande église ou sur la place du marché, et là prétaient sur les choses saintes le serment de se soutenir les uns les autres, de ne point permettre que qui que ce fût fit tort à l'un d'entre eux, ou le traitât désormais en serf; c'était ce serment, ou cette conjuration, comme s'expriment les anciennes chroniques, qui donnait naissance à la commune. Tous ceux qui s'etaient lies de cette manière prenaient dès lors le nom de communiers on de jurés. Pour garantie de leur association, les membres de la commune constituaient un gouvernement, un corps de magistrature élective, dont les fonctionnaires avaient le titre de jurés, et s'assemblaient tous les jours dans l'Hôtel-de-Ville, qu'on nommait la Maison du Jugement. Les jurés, au nombre de quatre-vingts, se partageaient l'administration civile et les fonctions judiciaires. Tous étaient obligés d'entretenir un valet et un cheval de selle, afin d'être prêts à se rendre, sans aucun retard, partout où les appelaient les devoirs de leurs charges.

Cés devoirs n'étaient pas aussi aisés à remplir que ceux des maires et échevins de nos villes modernes; il ne s'agissait pas, en temps ordinaire, de veiller à la police des rues, et, dans les grandes circonstances, de régler le cérémonial d'une procession on d'une entrée, mais de défendre à force de courage des droits chaque jour envahis. Il fallait vêtir la cotte de mailles, lever la bannière de la ville centre des comtes et des chevaliers, et, après la victoire, ne point se laisser abattre par les séntences d'excommunication dont s'armait le pouvoir épiscopal.

Chargés de cette tache pénible d'être sans cesse à la tête du peuple dans la lutte qu'il entreprenait contre ses anciens seigneurs, les nouveaux magistrats avaient mission d'assembler les bourgeois au son de la cloche, et de les conduire en armes sous la bannière de la commune.

La cloche jouait un grand rôle dans les communes, elle annencait aux bourgeois libres l'ouverture et la fermeture de l'assemblée populaire, les dangers de la cité; elle était placée dans le beffroi. Le beffroi, on la grande tour communale, bâtie ordinairement au centre de la ville, était un sujet d'orgueil et d'emulation pour les petites républiques du moyen age. Elles employaient des sommes considérables à la construire et à l'orner, afin qu'aperçue de loin elle donnât une grande idée de leur puissance. C'était principalement parmi les communes du Midi que régnait cette espèce d'émulation; elles cherchaient à se surpasser l'une l'autre en magnificence, et quelquefois en bizarrerie, dans la construction de leurs toms. On donnait à ces édifices des noms sonores et recherchés, comme éclui de Mirandin, on la Merreille; et il parali que la fameuse tour de Pisc doit à une vanité de ce genre son architecture singulière.

Quand la commune était parvenue à se constituer et à se rendre mattresse de la ville, l'autorité féodale, soit l'évêque on le seigneur laic, se trouvait enlin forcée de reconnaître les droits des hourgeois, et cette révolution se terminait par la délivrance d'une charte. C'est une de ces cérémonies que la gravure représente. Au son de la cloche du belliroi, tous les habitans de la ville, cleres, chevaliers, commerçans et gens de métier, étaient assemblés sur la place, et lecture était faite de la charte. Voici un des plus curieux monumens de ces constitutions du moyen âge.

#### Charte de Beauvais.

a Tons les hommes domiciliés dans l'enceinte du mur de la ville et dans les faubourgs, de quelque seigneur que relève le terrain où ils habitent, prêteront serment à la commune. Dans toute l'étendue de la ville, chacun prêtera secours aux autres, loyalement et selon son ponvoir.

» Quiconque aura forfait envers un homme qui aura juré cette commune, le majeur et les pairs : , si plainte leur en est faite, feront justice du corps et des biens du coupable.

» Si le compable se réfugie dans quelque château-fort, le majour et les pairs de la commune parleront sur cela an seigneur du château on à celui qui sera en son lien, et si, à leur avis, satisfaction leur est faite de l'ennemi de la commune, ce sera assez; mais si le seigneur refuse satisfaction, ils se feront justice à eux-mêmes sur ses biens et sur ses hommes.

» Si quelque marchand étranger vient à Beauvais pour le marché, et que quelqu'un lui fasse tort ou injure, dans les limites de la banticue; si plainte en est faite au majeur et aux pairs, et que le marchand puisse trouver son maffaiteur dans la ville, le majeur et les pairs en feront justice, à moins que le marchand ne soit un des ennemis de la commune.

» Nul homme de la commune ne devra prêter ni créancer son argent aux canomis de la commune, tant qu'il y aura guerre avec eux; car s'il le fait, il sera parjure, et si quelqu'un est convaince de leur avoir prêté ou créance quoi que ce soit, justice sera faite de lui, selon que le majeur et les pairs en décideront.

» S'il arrive que le corps des bourgeois marche hors de la ville contre ses ennemis, nul ne parlementera avec eux, si ce n'est avec licenec du majeur et des pairs.

» Si quelqu'un de la commune a confié son argent à quelqu'un de la ville, et que cehi auqueil l'argent aura été confié se réfugie dans quelque château-fort, le seigneur du château en ayant reçu plainte, on rendra l'argent, on chassqua le débiteur de son château; et s'il ne fait ni l'une ni l'autre de ces choses, justice sera faite sur les hommes de ce château.

» Si quelqu'un enlève de l'argent à un homme de la commune, et se refagie dans queique château-fort, justice sera faite sur lui, si on peut le rencontrer, ou sur les hommes et les biens du seigneur du château, à molus que l'argent ne soit rendu, »

Après la iceture de la charte, le seigneur ou l'évêque jurait d'abord de l'observer, et les habians de tout état prétaient après lui le même serment. En outre, pour donner à ce pacte une garantie plus solide, le 10i était invité à le correborer par son approbation et par le grand secan de la couronne.

La conquête de ces communes a coûté le plus souvent à nos pères les plus grands sacrifices , et n'a pas été emportée sans faire conler des flots de sang. Les communes n'ont guère conservé leur organisation et leur liberté que pendant trois siècles , jusqu'à la fin du quatorzième. L'agrandissement et la centralisation du pouvoir royal détruisirent insens/blement leurs préviléges. Qu'était-ce qu'une poignée de marchands en présence de l'autorité royale et papale des XIII et XIV siècles? qu'était-ce que ces petites sociétés bourgeoises jetées çà et là au milieu d'une population de paysaus , trop ignorante encore pour sympathiser avec ceux qui reniaient l'esclavage, et prête, au contraire, à servir de milice aux seigneurs contre leurs sujets révoltés?

De toutes les institutions communales, l'échevinage survéeut seul jusqu'à la révolution de 1789, comme un simulacre de l'ancienne existence républicaine, et le signe d'une liberté qui n'etait plus.

<sup>b</sup> Noms des magistrats elus.

## TABLEAU HISTORIQUE DE L'ART CHEZ LES ÉTRUSQUES.



(Style étrusque ancien. - Premieres periodes.)

L'Etrurie on la Tuscie était une contrée de l'Italie dont les habitans, à une époque très reculée, portèrent les arts à un degré de perfection assez avancé. On trouve peu de renscignemens écrits sur l'origine des Etrusques, parce qu'ancun de leurs historiens n'est parvenu jusqu'à nous. Quoique ce peuple fameux se fut rendu maître de presque toute l'Italie avant la fondation de Rome, la longue domination des Romains et les ravages du temps ont laissé à peine subsister quelques inscriptions qu'il est difficile d'expliquer, parce qu'on ignore le fond de leur langue, et même un grand nombre de lettres de leur alphabet. Les Romains semblent aussi avoir affecté de ne point parler des Étrusques, et l'on ne peut guère reconnaître les goûts et quelques uns des usages de cet ancien peuple, qu'au moyen des monumens échappés à la destruction, au moyen de l'analogie qui peut exister entre ces monumens et ceux des nations contemporaines, et enfin des renseignemens en général assez rares fournis par des historiens étrangers.

La première période de l'existence des Étrusques depuis les temps primitifs jusqué à l'époque où ils perdirent leur liberté originelle paraît descendre jusque vers l'an 4345 avant l'ère clirétienne, époque à laquelle les Pelasges, peuples venus les uns de l'Arcadie, les autres de l'Attique, s'établirent chez les Étrusques, et de concert avec eux classèrent les Embri du lieu où ils habitaient. D'autres Pelasges contriens arrivèrent successivement à divers intervalles, se joignirent aux premiers, et se mel-rent aux Étrusques pour ne former qu'un seul peuple. Vers ce temps déjà, c'est-à-dire plus de 524 ans avant la guerre de Troie, les arts étaient avancées en Italie, où la sculpture et l'écriture avaient dité appropriées demis plus d'un siècle.

été apportées depuis plus d'un siècle. Deuxième période. - Vers 992 avant J.-C., 295 ans avant la fondation de Rome, les Etrusques étaient devenus très puissans; c'est alors qu'eut lieu une seconde transmigration composée de Grees. La nation étrusque ainsi mélangée, se trouvant trop resserrce dans sa patrie, se partagea en deux branches : l'une passa sur les côtes d'Asie, l'autre s'étendit dans l'Etrurie, vers la contrée de Pisc, qui prit le nom de Tyrchénie. Fortifiés sans cesse par de nouvelles colonies, les Toscans ou Étrusques, appelés aussi Osques ou Volsques, s'etendirent par toute l'Italie, et développèrent leur commerce au point de faire alliance avec les Phéniciens. Ils étaient partagés en douze cités avant chacune un chef appelé lucumon, et un roi électif, comme était Porsenna. Ils eurent une forme de gouvernement democratique, et jouirent dans cet état d'une longue paix, alors que les Grecs étaient sans cesse troublés par des dissentions civiles. C'est vers cette époque qu'il faut placer les premières notions de l'art perfectionné chez ce peuple. Les villes de Nola et Capoue s'eleverent en 801 avant l'ère chrétienne. Rome fat fondee en 754; ses nouveaux habitans adoptérent les lettres pélasgiques modifiées par les Étrusques, et employèrent des artistes de cette nation. Cependant des les premiers temps de l'établissement de la république romaine ils curent avec elle des guerres sanglantes à sontenir. En 509 avant J.-C., Tarquin-le-Superbe, chas-é de Rome, se retira chez les Etrusques. Porsenna, lar, c'est-à-dire chef

des habitans de Clusium, s'arma pour le venger, et cette fois il eut l'avantage. La paix fut accordée aux Romains à des conditions très-dures. En 425 les Samuites s'emparèrent de Capone, qui était la principale ville des Etrusques ; mais les Gaulois à leur tour leur enlevèrent plusieurs parties de territoire; enfin, depuis l'an 585 avant J.-C., les Etrusques soutinrent contre les Romains et d'autres peuples du voisinage plusicurs guerres qui furent si malheureuses qu'un an après la mort d'Alexandre (524 ans avant J.-C.) la nation fut presque enti-rement subjuguée par les Romains, et la langue étrusque même, après s'être peu à peu transformée en langue latine, se perdit entièrement. Après la mort du dernier roi Elius-Volturrinus, tué à la grande bataille qui ent lieu près du lac Lucumo, l'Etrurie fut changée en province romaine. Cette révolution arriva l'an 474 de la fondation de Rome, 280 ans avant J.-C.

Troisième periode. — Peu de temps après (vers 265) les Romains qui s'etaient emparés de Volsinium, aujourd'hui Bolsène, ta ville des Artistes, suivant la signification de son nom, transportèrent de cette seule ville à Rome 2,000 statues, et il y a toute apparence que les autres villes en renfermaient également un grand nombre, et qu'elles furent dépouillées de même. Les Étrusques, ainsi que les Grees, dont la destinée fut assez semblable, cultivèrent encore les arts sous le joug des Romains; mais leur style, qui depuis long-temps déjà se ressentait de l'influence des Grees, dut suivre alors l'impulsion donnée par Phidias, et ne tarda pas à s'effacer entièrement comme leur nationalité s'effaçait sous la domination étrangère.

Portrait et parure d'une jeune beauté javanaise d'après un poète du pays. — Ses dents sont noires, brillantes et bien rangées; ses levres sont de la couleur de l'écorce fraiche du mangoustan (vermillon tirant sur le brun); ses sourcils sont comme deux feuilles de l'arbre imbo; ses yeux sont étince-lans; son nez est aquilin. Sa peau est d'un jaune éblouissant; ses bras sont comme un arc; ses doigts, longs et flexibles, ressemblent aux épines de la forêt; ses ongles sont des perles. — Son pied est aplati sur la terre; sa démarche est majestueuse comme celle de l'éléphant.

Cette belle personne était parée d'un chindi-patola de conleur verte entouré d'une ceinture d'or; à son doigt était une bague, production de la mer; ses boucles d'oreilles étaient d'emerandes enchássées de rubis et de diamans; l'épingle qui attachait ses cheveux était d'or; elle était surmontée de rubis et d'emerandes. Son collier était formé de sent pierres précienses.

Elle était parfumée de manière à ce qu'il n'était possible de distinguer l'odeur d'aucun parfum.

Sens des mots basilique, église et cathédrale. — Grégoire de Tours, qui vivait dans la dernière moitié du xvi siècle, et les écrivains de son temps, donnent constamment la qualification de basiliques aux bâtimens de fondation royale, consacrés au culte chréiien (basilique vient du mot grec basilicos, royal).

Le mot église (formé du mot ecclesia, assemblée) n'était jamais employé que pour signifier l'ensemble des fidèles, la rénnion du clergé et du peuple.

Aujourd'hui l'on ne donne le nom de basiliques qu'à quelques églises principales, par exemple à Saint-Pierre de Rome.

On appelle cathédrale (formé du mot cathedra, siège), la principale église d'un évêché où siège l'évêque.

## PRÉTENDU POUVOIR DE FASCINATION ATTRIBUÉ AUX SERPENS.

Est-il vrai que si les yeux d'un serpent rencontrent ceux de l'animal dont il vent faire sa proie, le terrible regard du reptile paralyse sur-le-champ sa victime, lui ôte la faculte de fuir, et même l'attire, comme par un pouvoir magique, jusque dans la gueule ouverte pour la dévorer? Cette croyance populaire est accréditée par quelques naturalistes, et ne manque point de l'appui d'un bon nombre de récits merveilleux. Cependant il s'est trouvé des incrédules qui ont vouln examiner, discuter, et, avant tout, avoir les faits sous les yeux. Mais on ne peut rencontrer que très rarement en Europe, où les serpens n'abondent point, l'occasion d'observer leurs chasses, leurs ruscs, leurs moyens de capture, suivant la force, l'agilité, les armes naturelles, du gibier qu'ils poursuivent. L'Amérique est bien plus propre à ces observations; car les serpens y sont très communs et très gros, quoique l'énorme boa ne s'y trouve pas. Le docteur Barton a soigneusement étudié, aux Etats-Unis, les mœurs des serpens de cette contrée, parmi lesquels il faut mettre en première ligne le redoutable boïquira (serpent à sonnettes): il n'a pu rien découvrir qui soit en faveur de l'opinion commune, quoique ses recherches aient été dirigées de manière à ne laisser echapper aucune occasion d'observer les faits dont le témoignage est invoqué. Le résultat de ses curienses études est consigné dans un mémoire imprimé à Philadelphie. Voici quelques extraits de cet ouvrage plein d'intérêt et de faits instructifs.

Il n'est pas étonnant qu'une femelle d'oiseau, surprise dans son nid par l'apparition d'un serpent, hésite quelques momens avant de se résondre à quitter ses œufs ou ses petits, et à fuir devant l'ennemi. Si le reptile s'arrête aussi quelque temps à contempler une proie qui ne peut lui echapper, pour trouver la voie qui l'en mettra plus facilement en possession, la terreur et l'irrésolution de la pauvre mère augmenteront ; elle perdra peut-être le sentiment de son propre danger, tant elle est préoccupée de celui qui menace sa progéniture. N'a-t-on pas assez d'exemples du dévouement qu'inspire l'amour maternel, surtout à quelques espèces? La femelle du loriot, par exemple, se laisse prendre dans son nid, et si on la transporte dans une cage, elle y convera ses œufs et nourrira ses petits jusqu'à ce que le regret de la liberté perdue ait terminé sa vie, ce qui ne tarde guère. Dans tous ces faits il n'y a point de fascination, mais les merveilles de l'instinct, le touchant spectacle d'une nature qui devrait attendrir le cœur de l'oiseleur, s'il connaissait la pitié. Les oiseaux qui posent leur nid à terre, ou sur des buissons à une médiocre hauteur, dans les marécages, au bord des eaux, etc., sont les plus exposés aux incursions des serpens : on devait s'y attendre. Quant aux espèces qui établissent beaucoup plus haut le berccau de leur race, clles n'ont rien à redouter de la voracité des reptiles, suivant M. Barton, qui doute même que le serpent à sonnettes monte jamais sur les arbres. Ce donte est très extraordinaire, car des témoins oculaires non moins éclaires que le naturaliste de Philadelphie, ont décrit la chasse de l'écurcuil gris par ce redoutable serpent, non seulement jusqu'au sommet des plus grands arbres mais dans le cas ou l'animal poursuivi saute d'un arbre à

un autre, et croit échapper ainsi à la voracité du poursuivant, qui ne l'a pas perdu de vue.

Ce n'est qu'au temps de la construction des nids, de l'incubation, de la nourriture et de l'éducation des petits, que les oiseaux cessent de fuir à l'approche d'un serpent : c'est alors que des préoccupations fortes, impérieuses, les mettent au-dessus de la crainte, et peuvent les exposer à des périls qu'ils ne braveraient pas en toute autre occasion; mais en tout cela, rien qui s'écarte des lois ordinaires de la nature, rien qui fasse soupconner une influence mysterieuse, une fascination.

M. Barton a vu quelquefois des coulenvres mises en fuite par les violens coups de bec d'une mère éperdue; mais quelquefois aussi elle partage le sort de sa famille, elle est dévorée. A l'approche de l'ennemi elle pousse un cri douloureux, et ne cesse de le répéter jusqu'à ce que le danger soit passé. Elle choisit près de son nid un poste d'on elle puisse harceler le serpent, fait usage de toutes ses armes, succombe ou triomplie; malheureusement le premier resultat a lieu plus souvent que le second. Les espèces de loriots propres au Nouveau Monde se distinguent, comme celle du loriot de nos bois, par des prodiges d'amour maternel, qui ne leur font pas pardonner les degâts qu'ils causent quelquefois dans les cultures; le grand dépredateur des champs de mais, le loriot aux ailes rouges ou de Baltimore, a l'imprudence de placer son nid trop bas, sur des arbrisseaux qui ne sont pas inaccessibles à la grosse coulenvre noire de ce pays. On le voit assez sonvent aux prises avec cet ennemi de sa race, cramponné sur son cou, s'épuisant vainement à l'accabler de coups de bec, tandis que le reptile est occupé à dilater son gosier pour faire passer la proie qu'il vient d'avaler. Lorsque les petits ont quitté le nid, et commencent à pourvoir eux-mêmes à leur subsistance, comme ils n'ont pas encore assez de connaissance des périls qui penvent les menacer, ni assez de force pour



(Loriot de Baltimore aux prises avec une couleuvre noire, pour l'écarter de son nid.)

se defendre ou échapper par la fuite, la mère continue à les protéger; elle ne les quitte définitivement que lorsqu'ils n'ont plus besoin de secours. Mais, encore une fois dans tout cela il n'y a point de fascination.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lachevardtere, que du Colombier, nº 50.

#### LES VOITURES A NAPLES.



(Calesso de Naples.)

A Naples et dans ses environs jamais de brouillards, jamais de ciel couvert, de journées inecrtaines, mais seulement des mois de soleil ou des mois de pluie.

Pendant ces derniers mois, de larges ondées s'infiltrent profondément dans la terre, et, rappelées ensuite à sa surface par l'ardent soleil des beanx jours, entretienment incessamment la rare fécondité du sol.

Pendant les temps de pluie, il ne faut point songer à sortir. La rue de To'ède ressemble au grand canal de Venise, et ce peuple, qui d'ordinaire mange et dort en plein air sur tes places et aux carrefours, semble refoulé dans ses demeures par l'inondation.

De cet usage napolitain de rester absolument enfermé quand il pleut, il résulte qu'on ne trouve dans les rues de Naples, en fait de voitures publiques, que des voitures déconvertes,

Au retour du soleil, qui promet une longue série de beaux jours, on voit se croiser dans les rues, s'élancer en foule sur les routes, des voitures de toute forme, mais surtout des calèches et des tilburys, curriculi, corriboli, calessi, calessini. Ces derniers se ressentent du goût traditionnel qui à Naples donne une forme élégante aux objets dont l'usage est le plus commun, et même aux ustensiles de ménage.

Tenté par les noms magiques que l'adroit conducteur jette à vos oreilles étrangères, vous décidez-vous à une promenade, voilà votre équipage: un cocher en bonnet rouge et en veste brodée, deux chevaux, petits et gréles, mais dont l'humble attitude n'est que modestie (vous les verrez à l'œuvre!), et enfin un siège souvent triangulaire et à trois pieds, quelquefois à un seul pied comme un tabouret de piano, posé sur un train à deux

roues; tout cela est à vous pour un carlino, pour huit sous. Assis sur le siège, vous cherchez la place du cocher; il

est dejà monté derrière. Les renes se séparent et vous embrassent pour se rejoindre dans une de ses mains, tandis que de l'autre il excite du fonet la prompte ardeur de ses elievaux.

Cependant sa voix trainante ne cesse de retentir : Baia , Cume , l'Arerno , Portici , Ercolano , Pompei , comme , vers l'entrée des Champs-Elysées , à Paris, le cocher de concon , crie : Boulogne , Saint-Cloud , Versailles ; et tandis que vous cherchez à qui peut s'adresser son appel , un nouvean personnage s'est glissé près de vous , et , en se déclarant l'esclave de votre eccellenza , s'empare des trois quarts du siège qui vous suffisait à peine. Vous retournez-vous alors pour adresser vos réclamations au cocher , deux nouveaux compagnons de route vous le cachent. Heureux serez-vous encore, si ces derniers venus ne sont pas deux ciceroni, qui , pendant le trajet , vous étaleront bucoliquement tour à tour , et quelquefois en même temps , leurs connaissances locales et les uoms des grands personnages qui les ont acceptés pour guides , avec la conclusion obligée.

Peu après, le nombre des voyageurs s'accroît encore; les solides brancards deviennent à leur tour des sièges élastiques, et le filet suspendu comme un hamae sous le train, reçoit un chien et un enfant. Tout cela crie, boit ou fume, et se dispute, ou rit à vos dépens

Cependant les petits chevaux que vous méprisiez naguère, semblent ne pas s'apercevoir de cet aetif recrutement : ils volent; ce sont des ouragans. Les glands jaunes et rouges des harnais brillent et santent sur leurs flanes, le clinquant étincelle et bruit à leur crinière, et les roues à rayons dorés tourbillonnent dans la poussière ardente.

Au reteur, ne cherchez pas votre monchoir; prenez un bain, ou passez une heure à votre toilette.

# LE COMMERÇANT ANGO A DIEPPE (XVI<sup>e</sup> siècle).

Ango naquit à Dieppe, en 1481, de parens honnèles, mais pauvres, qui le destinérent, dès son enfance, à l'état de marin, ressource ordinaire des Normands au xve siècle.

Doué d'un esprit vif et d'un caractère entreprenant, Ango embrassa avec ardeur la currière aventureuse qui s'ofirait à lui. Dès l'âge de 16 ans, il s'embarqua sur un navire marchand qui allait trafiquer dans la Mediterranée; il visita ensuite, en qualité de lientenant, les côtes occidentales de l'Afique, et, devena capitaine, il fit plusieurs voyages aux grandes Indes, où son intelligence et son activité lui acquirent promptement une fortune assez considérable.

De retour dans sa patrie, Ango céda aux instances de sa famille, et quittant le rude métier de marin, il se livra plus tranquillement à son gout pour les entreprises lointaines et

pour les spéculations les plus hasardeuses.

Ainsi, pendant que ses nombreux navires allaient disputer aux Portugais le commerce de Geylan et de Java, il prit à ferme les revenus de plusieurs seigneuries du pays de Caux, entre autres de la vicomté de Dieppe, qui appartemat à l'archevêque de Rouen, et acheta, en 1552, la charge de contrôleur au grenier à sel, emploi très lucratif à cette époque de privilèges.

La fortune le favorisa constamment, et au bont de quelques années il avait amassé d'immenses richesses.

Le premier usage qu'il en fit, fut d'élever dans sa ville natale un hôtel magnifique qui excita l'admiration et l'envie du cardinal Barberini.

En l'année 1854, Anzo regut dans son hôtel François I<sup>er</sup>, qui, pour la seconde fois, parcourait ses états de Normandie. L'armateur dieppois déploya en cette circonstance un luxe vraiment royal, et les chroniques nons apprennent, entre autres détails, que François ayant manifesté le désir de se promener sur mer, Ango fit immédiatement équiper et armer six nefs légères celatantes d'or et de sculptures, et les offrit à son gracieux souverain.

Pour prix de cet accueil, Augo reçut du roi de France le titre de vicomte et l'investiture du gouvernement de la

ville et du château de Dieppe.

A quelque temps de là, la guerre éclata de nonveau; Ango, jaloux de justifier la bonne opinion que François I<sup>er</sup> avait de lui, augmenta l'activité de ses constructions navales, et prit une part très active dans les entreprises dirigées contre l'Angleterre.

Ango était parvenu alors à l'apogée de sa prospérité et de sa grandeur ; il traitait avec les têtes couronnées, recevait des ambassadeurs, et ressemblait à un souverain dont Dieppe cùt été la capitale.

Un seul trait fera juger de la grande puissance de ce négociant.

Les Portugais, rivaux des Normands dans l'Inde, et jaloux de leurs succès, violèrent le droit des gens, attaquèrent et prirent en pleine paix un des navires de l'armateur dieppois : celui-ci, indigné de cet acte déloyal, résolut d'en tirer une vengeance éclatante. Il fait aussitôt armer dix-sept vaisseaux de toutes grandeurs, en confie le commandement à un capitaine audacieux et expérimenté, et lui ordonne de bloquer le Tage pendant que les flottes portugaises étaient occupées dans les mers du Sud.

Les Normands s'emparent d'une foule de petits bâtimens, opèrent une descente sur la rive droite du fleuve, ravagent la côte, et se disposaient à mettre le siège devant Lisbonne, lorsqu'un ordre de leur maître vint les arrêter.

Emmanuel-le-Grand régnait alors en Portugal; surpris de la brusque invasion des Dieppois, il avait incontinent envoyé un député en France pour se plaindre à son cousin de ces hostilités, au milieu d'une pleine paix entre les deux Etats. François 16 renvoya l'ambassadeur à Ango; ce dernier l'accueillit, le traita avec honneur, et, satisfait dans son amour-propre, prescrivit à son escadre de quitter les caux du Tage.

Telle était l'existence du négociant dieppois.

Maiscette carrière de gloire et d'autorité eut un terme : aux prospérités sucédèrent des revers; à la faveur des rois, leur disgrâce; le gouvernement, embarrassé dans ses finances, refusa de rembourser à Ango des prêts considérables qu'il en avait reçus; et des pertes nombreuses, dans des entreprises commerciales, étant venues compliquer sa position, il perdit son opulence, son crédit, son commandement de Dieppe dont il était si fier, et, réduit à un état voisin de l'indigence, il fut contraint d'abandonner son bel hôtel témoin de ses longues annces de bonheur, pour se retirer dans une maison de campagne, peu cloignée de la ville, où il monrut quelque temps après de chagrin et d'ennui.

De la reconnaissance. — Il semble que nous ne soyons obligés qu'à ceux qui ont en un dessein formé de nous être utiles, et non pas à ceux qui, cherchant leur intérêt on leur plaisir, nous ont rencontrés sur leur chemin, et comme par hasard; mais par cette règle, adien la reconnaissance. Ainsi, pour la conserver, il faut s'arrêter au bienfait sans remonter à la source. — Il ne faut pas subtiliser en matière de reconnaissance : elle s'évapore en subtilisant.

NICOLE.

Les battus paient l'amende. — On sait qu'autrefois la France était divisée en une foule de provinces et de juridictions régies par des coutumes différentes. Ces contumes contenaient parfois des dispositions fort étranges. Par exemple, suivant l'ancien usage de la coutume de Saint-Sever, en Gasgogne, il était du une amende au seigneur pour toutes les plaies faites avec armes et volontairement. L'agresseur n'était pas le seul qui dût payer l'amende; elle était aussi prononcée contre celui qui avait blessé, même en se défendant, c'est-à-dire contre le battu. Cette dernière disposition fut abrogée lors de la réformation de la coutume, vers l'année 4514.

Lettre du dauphin, depuis Louis XIII, trouvée par les éditeurs de l'Isographie, dans les manuscrits de Béthune, de la bibliothèque du roi, et donnée par Tallemant des Reaux, tome [cr., p. 164.

La voici avec son orthographe:

« PAPA

» Depuy que vou etc patí, j'ay bien donné du paisi à maman. J'ay été à la guere dans sa chambe, je sui allé reconete les enemy; il été tous a un tas en la ruele du li à maman où je dormé. Je les ay bien éveillé avec mon tambour. J'ay été à vote asena (arsenal), papa. Moncheu de Rony m'a monté tou plein de belles ames, et tan tan de go canon, et puy i m'a donné de boune confiture et ung heau petit canon d'agen; i ne me fau qu'un peti cheval pour le tiré. Maman tue renvoie demain à Saint-Gemain, où je pieray bien Dien pour hon papa, alin qu'il vous gade de tou dangé, et qu'il me fasse bien sage, e la gache de vou pouvoi bien vo faire tes humbe sevices. J'ay fort envie de domi, papa, fe fe Vendôme (César de Vendôme, fils de Henri IV) von dira le demeuran, et moi que je sui vote tes humbe e tes obcissan fit li, papa, et servicu,

DAUPHIN. »

### LES PIGEONS VOYAGEURS DE L'AMÉRIQUE.

Les ornithologistes ont donné à cette espèce de pigeons le nom de columba migratoria, et ses habitudes justifient complètement cette dénomination, qui n'est cependant pas assez caractéristique. En effet, tantôt fixée près du golfe du Mexique, et tantôt visitant les côtes de la baie d'Iludson, ses courses lui font parcourir plus de sept cents lieues suivant la direction du méridien. Elle s'etend moins en longitude, et ne dépasse point la chaîne des montagnes rocheuses, limite de ses excarsions à l'ouest; quelques individus plus aventureux, ou entraînés hors des régions qu'ils fréquentent le plus habituellement, traversent l'Océan, et viennent quelquefois jusqu'en Ecosse. Leur puissance de vol et la portée de lenr vue sont étonnantes ; de la hauteur à laquelle ils s'élèvent dans l'air, ils aperçoivent sur les arbres les petits fruits dont ils se nourrissent, les baies de genièvre ou les airelles, et lorsqu'ils s'arrêtent au milieu de leurs courses, ce n'est jamais infructueusement. Comme ils volent en troupes nombreuses et serrées, au point qu'ils interceptent quelquefois la lumière du soleil, on a pu mesarer leur vitesse par les moyens qui donnent celle des nuages, et il est avere qu'ils ne font pas moins de vingt-einq lienes de poste par heure. Si l'industrie humaine parvenait à s'associer ces rapides courriers, les télégraphes deviendraient presque inutiles; une matinée sufficait pour transmettre un message de la capitale jusqu'à Lyon, Bordeaux, Strasbourg, etc.

La structure et la forme du corps favorisent dans ees oiseaux les longs voyages qu'ils entreprennent. Leurs ailes sont proportionnellement plus longues que dans aucune autre espèce de ce genre; leur queue fourchue et d'une grande surface est un gouvernail proportionné à l'étendue et à la force de leurs ailes. Quant aux couleurs et à leur distribution sur le plumage de ces oiseaux, on remarque une très grande différence entre les deux sexes; l'extérieur modeste des femelles contraste avec la brillante parure des males, autant que celui des poules comparé à la magnificence des coqs. Si ces pigeons voyageurs pouvaient s'accoutumer à la vie sédentaire des colombiers, ils seraient un ornement de plus pour les habitations champêtres. Le mâle est non seulement plus bean, mais encore plus grand que sa femelle; depuis le bec jnsqu'à l'extrémité de la queue, sa longueur est de près de deux pieds; la tête est d'un bleu d'ardoise, les ailes et le dessus du corps du même blen parsemé de taches noires et brunes; la poitrine est d'une couleur de noisette rougeatre, le cou est orné des plus belles conleurs: l'or, le vert, le pourpre, un écarlate magnifique, y brillent de tout leur velat; le ventre est d'un blanc pur, les jambes et les pieds d'un beau rouge; une large bande d'un noir lustré traverse la queue dans toute sa longueur.

Le caractère distinctif et dominant de cette espèce paraît être l'amour de la société : point d'individus isolés; dans les courses lointaines, point de traineurs. Leurs bandes sont d'une étendue proligieuse lorsqu'ils se mettent en route pour chercher dans les forêts un lien qui fournisse à leur subsistance. M. Audubon, célèbre naturaliste américain, estime à plusieurs centaines de millions une de ces troupes volantes qu'il rencontra près des bords de l'Ohio, et son calcul, loin d'être exagéré, descend peut-être beaucoup trop au-dessous de la réalité. En effet, ce nuage d'oiseaux s'etendait sur une largeurd'environ deux mille mêtres, et comme son passage ne dura pas moins de trois heures, sa longueur était au moins de soixante-quinze lienes, ou trois cent mille mètres. En ne comptant que deux oiseaux par mêtre cubique, la bande aurait été composée de 4,200,000,000 d'oiseaux; mais la troupe était si serrée qu'eile projetait une ombre sur la terre. M. Andubon ajoute que le bruit de toutes ces ailes mises en mouvement était très fort et d'une monotonie assoupissante. Il faut observer que ces immenses co-

lonnes mobiles se forment par la réunion d'un très grand nombre de troupes distinctes, mais ayant toutes un but commun, exécutant les mêmes manœuvres dans les mêmes lieux; elles ont ansi la singulière habitude de se choisir un même juchoir, lien du rendez-vons où elles arrivent le soir, quelquefois de tres loin, et qu'elles quittent le matin pour aller chercher leur subsistance. La forêt qui reçoit ces hôtes est bien mal payée de son hospitalité, car les pigeons s'abattent si impétueusement et en si grand nombre sur les arbres, que de fortes branches sont rompues, et tombent avec leur fardeau. On dirai q'un violent orage a frappé à coups redoublés cette partie de la forêt.

M. Audubon a calculé la quantité de nouvriture consomm'e chaque jour par une grande bande de ces pigeons, en réduisant chaque individu à une ration très mo lique; car ils ont b soin de manger souvent et beaucoap. On a peine à croire au resultat de cett es imation : une seule de ces populations ailées, qui établit au sein des forêts sa ville aérienne, consommerait quatre on cinq fois autant que la capitale de France, en ne tenant compte to defois que du poids des sub istances! Il n'est donc pas étonnant qu'à l'apparition de l'aurôre cette population se disperse pour mettre à contribution un espace equivalent à plusieurs departemens français. Quelques divisions de la grande bande vont pren lee leur repas très join et par consequent très tard, ce qui ne les empêche pas de revenir ponetuellement au juchoir. Ce lieu de repos a été choisi avec prudence, anssi secrètement qu'il a été possible, loin de l'habitation ordinaire des ennemis naturels de ces paciliques viseaux; précautions insuffisantes contre les plus dangereux de ces ennemis, les co'ons américains. Aussitôt qu'un juchoir de pigeons est découvert, on fait à la hâte les préparatifs d'une expédition de longue durée, et qui occupera tout le monde; outre les armes, les munitions et les provisions indispensables, les chariots transportent des fatailles vides, du sei, quelques ustensiles de ménage; toute la famillie se met en marche, menant avec elle ses animaux domestiques. Lorsque les chasseurs sont réunis et installés, ils conviennent entre eux de divers signaux d'averti-sement, etablissent une sorte de police pour l'intérêt et la sûreté de tous, et la campagne est ouverte. La fusillade commence le soir, et dure aussi long-temps qu'on peut apercevoir le gibier. De grand matin, et après le départ des oiseaux, on procéde à la récolte; mais l'homme a été devancé sur ce champ de camage par les animaux voraces de la contrée, oiseaux et quadropèdes, durant la journée; d'énormes tas de pigeons imposent une forte tache aux personnes chargées de plumer, preparer, encaquer. Cependant la récolte n'a pas été complète : on a laissé la portion des glaneurs; ce sont les cochons qui, durant cette chasse, ne vivent que de pigeons et engraissent à vue d'œil. Si on n'est pas trop éloigné des villes, les marchés y sont abondamment approvisionnés de ce gibier, que les gourmets ne dédaignent point, M. Audul on a vu à New-York un brick uniquement chargé de cette marchandise, et dont la cargaison emplumée eut un prompt et avantageux debit.

La vie des malheureux pigeons est une succession de fatigues et de périls. Attaques au lieu de leur repos, ils le sont encore à l'époque des soins et de l'éducation de chaque génération nouvelle. Pour ce temps, il faut choisir un domicile et renoncer aux grandes courses. Mais les associations, quoique subdivisées, ne sont pas dissoutes, et les nids, rapprochés autant qu'il est possible, convrent tous les arbres d'une grande forêt. On a vu , dans l'état de Kentucky, un de ces établissemens qui, sur une largeur de plus d'une liene, occupait au moins seize lienes en longueur. Tous les nids sont occupés à la fois au commencement d'avril; vers la lin da mai, les petits prennent leur volée, et toute la bande commence ses g ands voyage. Il y a nit-on , jusqu'à trois couvées par 200, et l'és souvent trois nids à construire. Dès

qu'un lieu de nichée est reconnu, ce qui n'est pas difficile, les moyens de destruction sont préparés; les chasseurs arrivent dans la forêt peu de jours avant l'époque du départ, armés de haches, amenant, comme pour l'autre expédition, tout leur ménage, et ce qui est nécessaire pour un campement de quelques jours; les arbres sont abattus, tous les nids dont ils étaient surchargés tombent à la fois ; les eris de désespoir des victimes, le bruit de la chute des arbres, et plus encore celui des ailes des pères et mères qui ne cessent de voler autour de leur malheureuse progéniture que lorsque la faim les y contraint, les coups redoublés des haches et les avertissemens des bûcherons, font un vacarme si assourdissant qu'on ne peut se faire entendre qu'en se parlant à l'oreille, et très haut. Les pigeonneaux sont alors très gras. Les indigènes américains ont appris aux colons comment cette graisse peut être mise à profit; ils la recueillent en la faisant fondre, et la conservent dans des pots dont ils ont eu soin de se monir. Un grand arbre, chargé de nids et de jeuncs oiseaux, suffit quelquefois pour fournir à une famille sa provision de graisse durant plusieurs mois.

Ces pigeons voyageurs de l'Amérique ne peuvent conserver leurs habitudes que dans les immenses fortes de l'intérieur, an-delà des monts Alleghauis. Les bandes qui s'aventurent à l'est de cette chaîne rencontrent sur leur passage plus d'ennemis, et ne trouvent plus des asiles aussi sûrs. Lorsque la faim les contraint à s'abattre sur les plaines cultivées, une autre arme leur est encore plus funeste que le fusil; les cultivateurs prennent leurs filets, et d'un seul coup ils amènent ordinairement plusieurs centaines de pri sonniers. Tonte la population est à la chasse; la mousqueterie ne cesse de se faire entendre que lorsque la bande ailce a terminé son passage. On mange alors du pigeon à tous les repas, sans que l'uniformité de ce régime paraisse fatiguer ni déplaire. Mais les Américains n'y sont pas condam-



(Pigeon voyageur de l'Amérique, Columba migratoria.)

nés pour toujours; le temps approche où la chasse des pigeons de passage sera beaucoup moins productive. A mesure que la population augmentera dans l'intérieur du continent, ces oiseaux se trouveront resserrés dans un plus petit espace; les associations ne pourront continuer, et l'espèce, toujours poursuivie avec acharnement, diminuera de plus en plus; elle sera forcée à changer ses mœurs, aujourd'hui si remarquables, et vivra dans les forêts de l'Amérique, comme les ramiers dans celles de l'Europe, disséminée, confondue avec les autres espèces du même genre, et n'excitant plus une curiosité particulière.

# LA PORTE TAILLÉE, A BESANÇON.

Dès long-temps avant la conquête des Gaules par les Romains, Besaucon dut jouer un rôle important dans l'histoire de ce pays; mais les monumens historiques manquent com-

plètement jusqu'à cette époque. Peut-être sculement le nom de Chrysopolis, ville d'or, que lui avaient donné les Grecs de la colonie de Marseille, suffit-il pour prouver que dès ce temps-là on exploitait dans cette ville la péche des parcelles d'or que le Doubs roule dans ses eaux, et que l'on aperçoit encore, çà et là, sur ses rives, briller au solcil à travers le sable.

Quand on observe que l'or était assez commun dans les Gaules pour que le plus grand nombre des guerriers portassent des brasselets et des colliers de ce métal, on ne pent pas douter qu'il n'existât dans ce pays assez d'or pour fournir à une partie de la consommation. D'ailleurs, il existe des titres qui prouvent que l'exploitation de l'or des sables du Doubs fut affermée dans le moyen âge, et qu'elle était encore productive. Il est probable qu'elle avait été abandonnée du temps de César, comme elle l'a été depuis, après avoir été reprise et continuée avec succès pendant plusieurs siècles; car les Commentaires, qui, dans une description fort

détaillée de cette ville, nous la montrent comme une place de guerre très importante, située dans un pays riche et fertile, ne disent rien de ses richesses sous ce rapport; ils ne disent rien non plus du percement de rocher dont nous allons nous occuper.

Pour sentir toute l'importance des travaux qu'a nécessités cette entreprise, il faut avoir une idée des lieux où elle a été exécutée. Voici la description qu'en fit Pelisson par ordre de Louis XIV.

« Besançon est située au fond d'un très beau vallon qui » représente presque un amphithéâtre qu'on aurait paré ex-» près de vignobles, de vergers et de bois, pour le seul plaisir » des yeux. Jules César l'a décrite en ses Commentaires » comme l'une des plus fortes villes des Gaules, parce que » le Doubs, grande rivière qui coulait sons ses remparts, l'euvironnait de tous côtés comme un fossé en forme de » fer à cheval, ne laissant qu'un espace de six cents pas à » l'ouverture, remparé d'une haute montagne dont le pied » plongeait dans la rivière des deux côtés, et qui, étant en » cuttre fermé d'un mur, servait de citadelle à la ville an » seul endroit par où l'on en pouvait approcher. Depnis, la » ville s'est accrue, et au-delà du Doubs on a vu s'elever » comme une colonie et une autre ville, jointe à l'aucienue » par un beau nont. »

Du temps des Romains on ne pouvait pénétrer dans la ville que par le pont de bois que les Gaulois avaient établi



(Vue de la porte taillée, à Besançon.)

sur la rivière, ou bien en traversant la citadelle, qui, étant le seul chemin pour communiquer avec l'Helvétie et toute la montagne, devait être exposée à un coup de main par l'affluence continuelle des marchands et des voyageurs. Il devait être bien plus à la convenance des vainqueurs de faire de la citadelle une forteresse inabordable, d'où ils pussent commander des routes passant à plus de cinq cents pieds perpendiculairement sous leurs remparts, que de la laisser ainsi ouverte à tout venant.

Tel a été, à ce qu'on prétend, le motif qui a dû les déterminer à faire des chaussées aux pieds des rochers et à percer la roche même dans l'endroit où elle ne pouvait être que difficilement tournée; mais cette explication n'est pas satisfaisante, car il est évident qu'avant l'élévation du nivean de l'eau par les écluses bâties pour le service des moulins à eau construits dans la ville, il restait un espace libre entre la rivière et le rocher, espace pen considérable, à la vérité, mais suffisant pour le passage des voitures, dont les ornières sont restées empreintes sur le roc, et qu'on aperçoit encore dans les eaux basses. Ainsi, l'ouverture taillée dans le roc n'a pu avoir d'autre but que de donner passage au canal ou aqueduc qui amenait les eaux d'Arcier à Besançon. D'ailleurs, elle était trop étroite et trop peu élevée dans l'origine pour qu'on puisse supposer qu'elle ait été destinée à donner passage à une grande route.

Beaucoup plus tard, lorsque l'aqueduc abandonné cessa d'amener l'eau dans la ville, il est probable qu'on déblaya la place qu'il avait occupée pour en faire un chemin, et que l'élévation du niveau de l'eau rendant l'ancienne route impraticable, on fut forcé d'élargir cette ouverture, qui ne fut long-temps qu'un passage couvert auquel le roe servait de voûte. Enfin, après la conquête par les Français, Vauban la fit mettre à ciel ouvert lorsqu'il traça les fortifications de la place. Il bâtit aussi la petite tourelle isolée qui la domine, que l'on confie à la garde d'une centaine de fusiliers lorsque la ville est assiégée.

Les historiens sont unanimes sur ce point, que Besançon n'avait jamais été prise avant Louis XIV, et qu'alors même elle ne fut livrée, après vingt-lunit jours de tranchée ouverte, que par la trabison et les intrigues de l'abbé de Vatteville, qui reçut en récompense des terres et des seigneuries. Mais ces faveurs profitèrent peu à la famille de l'abbé : la dernière héritière de son nom est morte à Besançon, sous l'empire, dans un état voisin de l'indigence.

#### LE SUISSE DE LA RUE AUX OURS.

Vers le milieu du siècle dernier, on remarquait au-devant de la maison qui formait l'encoignure de la rue aux Ours et de la rue Salle-au-Comte, une statue de la Sainte-Vierge enfermée dans une grille de fer, et connue dans le quartier, depuis longues années, sous le nom de Notre-Dame de la Carole. La piété des fidèles entretenait devant cette image une lampe allumée, et conservait chaque année, par une cérémonie religieuse, la tradition d'un attentat commis autrefois à cette même place. Voici le récit merveilleux de ce erime, tel qu'il a été transmis.

La rue aux Ours, appelée au moyen âge rue aux Oues, ou aux Oyes, était habitée en grande partie par des rôtisseurs, dont le commerce consistait surtout en oies; de là leur vint le nom d'oyers, ou vendeurs d'oies. Cet oiseau était un régal que nos pères affectionnaient, et qu'ils ne manquaient jamais de se permettre les dimanches et les jours de fête. Dans la vieille farce de Patelin, l'avocat rusé, en invitant maître Guillaume à souper, n'oublie pas de le prévenir qu'il aura une bonne oie grasse. Les dindons n'étaient pas connus alors, puisque le premier qui parut en France, envoyé du Mexique, fut servi aux noces du roi Charles IX. Or, le 3 juillet 1418, veille de la translation de saint Martin, un soldat sortant de la boutique d'un tavernier rôtisseur, après avoir perdu son argent et ses habits au jeu, frappa d'un eouteau l'image de la Vierge en jurant et blasphémant : le sang, dit-on, jaillit aussitôt de la blessure. A la vue de eet étrange miracle, la foule émerveillée se rassemble, et s'empare du malheureux qu'elle conduit avec de grands eris devant messire Henri de Marle, chancelier de France. Le soldat fut mis à mort dans la rue même témoin de son attentat, non sans avoir souffert d'horribles tortures.

Depuis cette époque, et en mémoire de ce drame mystérieux, dont l'issue fut si funeste au misérable archer, chaque année les bourgeois du quartier, réunis en confrérie sous le nom de Société des bourgeois de la rue aux Ours, celébrérent, par une cérémonie à la fois religieuse et profane, l'anniversaire de cet évênement. C'était pour eux comme l'explation du sacrilège dont cette rue avait été le théâtre. Aussi, chaque année, au mois de juillet, après avoir élu parmi eux un roi ou chef de la société pour présider la fête, ils faisaient élever au milieu de la rue aux Ours, en face de la rue Salle-au-Comte, un échafaud de forme earrée, dont la décoration imitait les couleurs nuancées du marbre, Trois de ses côtés regardaient les rues Salle-au-Comte, Saint-Denis, et Saint-Martin; le quatrième côté s'appuyait aux maisons de la rue aux Ours; sur les trois eôtés étaient écrits de manvais vers.

Pendant plusieurs jours on promenait dans les rues de Paus une grande figure d'osier, converte d'habits militaires, représentant le héros de l'aventure : puis, le 5 juillet, aux clameurs joyeuses et applaudissemens de la foulc entassée

dans les rues étroites et boneuses du quartier Saint-Martin, vers les neuf heures et denie du soir, les hourgeois de la société, précédés de tambours et guidés par leur roi, qui tenait en main un flambeau allumé, donnaient le signal du feu d'artifice, au milien duquel la figure d'osier était solennellement brûlée pendant que le peuple chantait l'antienne satre Regina. Les fragmens enflammés de cette image étaient jetés sur la populace, qui s'en disputait les débris. Le lendemain, il y avait grand repas pour les confrères, et feu d'artifice.

Pendant long-temps cette contume fut religiensement observée; mais, en 4745, cette fête, dont les scènes s'accordaient mal avec l'évènement qui y avait donné naissance, fut interdite par le lieutenant de police, et convertie en une messe solennelle et publique, qui fut célébrée tous les ans dans l'église paroissiale de Saint-Leu et Saint-Gilles. On continua à brûter la figure d'osier devant l'image de la Vierge; mais il n'y eut plus de procession, ni de fête solennelle.

C'est à tort que quelques personnes appellent la figure de cet archer, le Suisse de la rue aux Ours: à l'époque où l'on suppose qu'arriva cet évènement, c'est-à-dire sous Charles VI, il n'y avait pas de soldats suisses à la solde de la France.

#### INDUSTRIE MINÉRALE EN ESPAGNE.

Sous les Romains, l'Espagne fournissait du plomb, de l'étain, du fer, du cuivre, de l'argent, de l'or et du mercure; les Maures gardèrent en activitéun assez grandnombre d'exploitations; mais quand ils furent repoussés en Afrique, l'industrie minérale fut à peu près anéantie par les vainqueurs.—Lors de la découverte de l'Amérique, les rois d'Espagne, pour cux la source des plus grands revenus, interdirent presque entièrement les exploitations dans la Péninsule, et îl ne resta guère en activité que les mines d'Almaden, qui envoyaient chaque année à Mexico 5 à 6 mille quintaux de mercure nécessaires à l'extraction des métaux précieux; la production annuelle d'Almaden fut même portée à 48 mille quintaux, vers le milieu du dernier siècle, par suite d'accidens arrivés dans une mine du Pérou.

Toutefois les guerres diverses que l'Espagne eut à soutenir, soit avec la France, soit avec les colonies, amenèrent l'industrie minérale à un état de décadence dont elle atteiguit le dernier terme en 1820. — A cette époque, les règlemens qui entravaient les exploitations dirent disparaitre devant le nouveau gouvernement; d'ailleurs ils étaient devenus tellement embarrassans, qu'ils ne purent être rétablis au retour de la puissance de Ferdinand, et que, le 4 juillet 1825, la législation des mines en Espagne fut assise sur les principales bases de la législation française.

Les évènemens politiques de 1820 eurent sur l'industrie minérale mie influence prodigieuse. — Empruntons quelques faits à l'itinéraire du voyage récent de M. Le Play, ingénieur des mines.

« La population de la contrée montueuse des Alpujarras, qui, depuis l'expulsion des Maures, vivait dans une misère et une démoralisation profondes, sortit tout-à-coup de son apathie en apprenant qu'un monopole odieux avait enfin cessé, et se porta avec ardeur vers l'exploitation des mines de plomb, si abondantes dans ce pays. Le succès dépassa les espérances les plus exagérées : un petit nombre de mois suffisait souvent pour créer des fortunes à de pauvres paysans que le hasard favorisait ; les exploitans se multiplièrent à l'infini, et des 4826 plus de 5,500 mines avaient été mises en exploitation dans les Sierras de Gador et de Lujar. Vers le milleu de 1855, j'appris à Adra que plus de 4,000 putts avenint été dejà creusés dans la seule Sierra de Gador.

n Avant 4829, les usmes royales, qui scules avaient le

privilége de fondre les minerais qu'elles achetaient à un prix fixé par le gouvernement, ne produisaient par an que 50 à 40 mille quintaux de plomb. En 1825, la production s'elevait déjà à 590 mille quintaux, et en 1827, époque de la plus grande prospérité de la fabrique, celie-ci fournissait 800 mille quintaux.

» Le prodigienx développement de l'industrie fit une grande sensation. Chacun se crut placé sur un sol qui ne demandait qu'à être entr'ouvert pour livrer à d'heureux inventeurs d'inépoisables trésors. Malheureusement le défaut d'une direction intelligente vint s'opposer, dans la plupart des cas, au succès des entreprises. L'Espagne ne s'était pas abstenue impunement du monvement qui, depuis trente ans, avait été imprimé aux sciences dans le reste de l'Europel »

Mais le développement subit de l'industrie minérale dans le royanne de Grenade fut pour le gouvernement un haut enseignement : deux écoles des mines furent créces , l'une à Madrid, l'autre à Aimaden. Plusieurs clèves furent envoyés à l'école de Freyberg en Saxe; on rappela plusieurs personnes qui, bunnies à la suite des évènemens politiques, avaient étudié les sciences et les procédés industriels en France, en Angleterre, en Hollande, et en Allemagne.

Anjourd'hui l'exploitation des richesses minerales de l'Espagne se poursuit avec activité, et se développe de toutes parts. Dans l'Andalousie et la Galice, des minerais de fer; près du Portugal, les mines de cuivre de Rio-Tinto; dans la Manche, à Alcaraz, des depôis de calamine; dans le royaume de Jaen, en Catalogne, du plomb qui s'exploite malgre la concurrence de la Sierra de Gador; dans les Asturies, aux environs d'Oviédo, de puissantes formations hosilières. Une compagnie se dispose à exploiter en France la houille qu'elle tire des environs d'Aviés, sur les lords de la mer, dans le golfe de Gascogne, à 85 lieues environ de Bayonne. Les bateaux à vapeur, qui font en 12 heures le rajet de Séville à Cadix sont alimentes par les produits d'un bassin houiller situé auprès de Séville.

# MUSÉES DU LOUVRE.

ÉCOLE FLAMANDE.

ADRIEN VAN OSTADE.

Adrien Van Ostade naquit à Lubeck en 1610. Il entra fort jeune dans l'atelier de François Ilals, l'un des plus grands peintres de l'ecole flamande. Done d'une intelligence rare, Van Ostade ent bientôt compris la peinture de son maître, qu'il imita quelque temps : ensuite il se mit à peindre dans la manière de Brauwer, ce pauvre enfant, qu'il avait connu chez Hals, et qu'il avait souvent soutenu dans son decouragement (voir 1835, page 568); il suivit aussi celle de Téniers, qui était a'ors dans toute la force de son talent, mais Brauwer le détourna de toute espèce d'imitation, en lui faisant comprendre qu'un imitateur demeure toujours nécessairement inférieur à son modèle, qu'il se réduit ainsi à n'être qu'une espèce de machine dirigée par une intelligence etrangère, et que, si parfaite que soit l'imitation, la renommée de l'imitateur finit tonjours par se perdre et se confondre dans celle de l'artiste original.

Ostade, qui avait su deviner un grand homme dans les premiers ouvrages de Brauwer, se pénétra parfaitement des raisons qu'il lui donnait, et comme il avait vrainent en lui la puissance créatrice qui caractérise les hommes d'art, et les individualise, il se fit bientôt une manière qui lui fait propre et lui acquit la grande réputation dont il a joui de son temps, et qui s'est augmentée jusqu'à nos jours.

Les mœurs et les habitudes des artistes flamands ont été essentiellement différentes de celles des artistes des autres pays, et des Italiens surtout. On voit Michel-Ange sénateur

florentin, gouverneur de la ville lorsque la ville est assiégée, avec un pouvoir d'étatorial, qu'il abdique pour se remett, e aux arts des qu'il a forcé l'ennemi à lever le siège. On voir Léonard de Vinei i genieur-général des armées de César Borgia, attaquer des places et les defendre; et il en est ainsi de beancoup d'autres : hommes d'art, hommes politiques, hemmes de guerre, suivant les circonstances, ils étudiaient tout, se mélaient à tout, et, ce qui est plus merveilleax, renssissaient dans tout. Au contraire, les peintres flamands, absorbés dans la contemplation de la nature pittoresque, à la reproduction de laquelle ils se sont voués corps et ame, demeurent étrangers au drame politique qui se jone autour d'eux. Que leur importe à qui ils appartiendront, de qual prince ils reléveront; leur indépendance de caractère restera la même, leur talent n'en sera pas amoindri, ils n'o...t pas de grandes pages c'histoire à écrire, mais ils auront toujours leur pipe, leur pot de bière, et leurs joyenses tablées de buveurs. Branwer ne sait pas même si l'on est en paix ou en guerre, et il se laisse arrêter comme espion, en s'obstinant à frapper aux portes d'une ville assiègée. Van Ostade, averti de l'approche des armées ennemics, abandonne son pays, vend tout ce qu'il possède, quitte llarlem, et songe à retourner a Lubeck, pour y travailler sans inquietade.

Ostade passeit à Amsterdam, lorsqu'un riche hourgeois de cette ville, nonnne Constantin Senneport, l'engagea à rester chez lui. Les avantages que le peintre trouva dans une aussi grande ville, où le goût des arts était généralem nt répandu, le décidèrent à s'y fixer; d'ailleurs sou non y était connu. et ses ouvrages très recherchés; c'était ve.s Pan 1662; de cette époque datent ses meilleurs tableaux, cur, quoi qu'il ne pût suffire aux demandes qui lui arrivaient de toutes parts, il n'en négligea j. mais aucun; il produisit autant que quelque autre artiste que ce fût, mais son application continuelle l'empécha de laisser des ouvrages médioces ou incomplets. Il possait habituellement la soirée à faire des dessins ou à graver d'après ses tableaux : ses caux fortes,



(Adrien Van Ostade.)

qui sont très estimées, conservent tonte l'originalité et le caractère de sa peinture.

Adrien Van Ostade mourut à Amsterdam, en 1683, à

l'âge de soixante-quinze ans. Son frère Isaac, plus jeune | a laissé des tableaux qui ne le cèdent en rien à ceux de sou que lui de quelques années, et mort dans un âge pen avancé, aîné.



(Grande galerie du Louvre. - Le Fumeur, par Van Ostade. - Hauteur 27 centimètres; largeur, 23 centimètres.)

Les sujets d'Ostade sont ordinairement pris dans les tavernes, les marchés et les places; ce sont, comme dans Téniers, quelques ivrognes, quelques paysans, une marchande de légumes ou un rémouleur; néanmoins ces deux artistes ont trouvé moyen d'imprimer un cachet remarquable d'individualité à leurs tableaux. Il règue dans les figures d'Ostade tant de justesse d'observation, de finesse et de vérité, qu'on oublie, en les regardant, la laideur peu commune qu'il leur donne presque toujours. Quand il représente un intérieur, il place ordinairement le point de vue très haut, de manière à faire voir par les portes une suite d'appartemens, qu'il remplit de figures et de menbles détaillés et exécutés avec la plus grande finesse.

La gravure que nous donnons peut donner une idée de sa manière habituelle. Le tableau qu'elle représente est com- | Imprimerie de LACHEVARDIÈRE, rue du Colombier, nº 30.

posé comme tous eeux que cet artiste a faits dans la même proportion; il n'est pent-être pas peint d'une manière aussi délicieuse que le marchand de poissons, sujet analogue, qui se trouve, comme le précédent, dans la galerie du Louvre. Tous les amateurs se rappellent avoir vn au château de la Muette, à Passy, dans la galerie de M. Erard, deux des plus admirables tableaux de Van Ostade, une Adoration des bergers et un intérieur avec un grand nombre de figures.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, près la rue des Petits-Augustins.

## MONUMENS DE LA RENAISSANCE.

MAISON DE FRANÇOIS I'ET AUX CHAMPS-ÉLYSÉES. - TOMBEAU DE FRANÇOIS I'ET A SAINT-DENIS.



Maison de François 1er, transportée aux Champs-Elysées, à Paris.)

François Ier, appelé le Restaurateur des lettres et des arts, ne fit que favoriser en France un mouvement commencé en Italie depuis plus d'un demi-siècle. Rome et Florence présentaient déjà les chefs-d'œuvre de l'architecture, de la sculpture et de la peinture. Les guerres des Français en Italie dans le xve siècle, en leur faisant contempler tant de merveilles de l'art, leur donnèrent le désir de les imiter, et tous les artistes de la fin de cette époque se mirent à étudier Michel-Ange et Raphaël. Mais ce ne fut que vers le milieu du xvie siècle que les beaux-arts prirent en France ce developpement original désigne sous le nom de la renaissance. François Ier ent la gloire de contribuer aux rapides progrès de l'art, en appelant auprès de sa personne les artistes les plus célèbres de l'Italie, et entre autres Léonard de Vinci et Primatice; il établit des écoles, des manufactures, d'où sortirent les hommes de génie qui ont embelli la France de tant de monumens admirables d'élégance, de grâce, de belles proportions dans l'ensemble et de delicatesse dans les détails : Pierre Lescot, architecte; Jean Gonjon, sculpteur et architecte; Philibert Delorme, architecte; Jean Bullant, architecte et sculpteur; Pierre Bontemps, sculpteur; Bernard Palissy, potier de terre; Jean Consin, peintre et sculpceur; Léonard de Limoges, émailleur célèbre; Germain Pilon, sculpteur, etc.

Sous le règne de François I'r, l'architecture et la sculp-

ture multiplièrent surtout leurs chefs-d'œuvre; le roi donna la direction de ses bâtimens à Pierre Lescot.

Jean Goujon, ami particulier de ce dernier, exécuta les sculptures de la maison construite à Moret, dans la forêt de Fontainebleau, pour servir de rendez-vous de chasse. Ces sculptures consistent dans les ornemens de la principale façade telle qu'elle est représentée par la gravure; dans ceux qui embellissent la porte d'entrée de l'arrière-corps de l'édifice; enfin, dans une magnifique cheminée, dont le travail est un type du style de la renaissance pour l'élégance et la délicatesse. Cette maison n'était unllement disposée pour être habitée, et c'est ce qu'il est facile de voir d'après la disposition intérieure. Ce monument a été vendu par le gouvernement, et transporté en 1826, pierres par pierres, aux Champs-Elysées, Cours-la-Reine, où il existe aujour-d'hui; il n'est occupé que par un vieil invalide, qui veille à la garde des précieuses sculptures de Jean Goujon.

Philibert Delorme vint après Pierre Lescot et Jean Gonjon; on pent juger de son talent en examinant le corps de bâtiment des Tuileries placé entre les deux ailes, la façade du château d'Anet, transportée des bords de l'Eure à l'école royale des Beaux-Arts de Paris, et surtout le tombeau de François let, qui se voit dans une des chapelles sépulcrales de l'église de Saint-Denis.

Ce tombeau en marbre blanc fut érigé en 1550. François Ice

et Claude de France, sa femme, y sont représentés dans leur état de mort. Ces deux statues, plus fortes que nature, sublimes par leur exécution, et la connaissance profonde de l'anatomie que l'artiste, Pierre Bontemps, sculpteur, né à Paris, y a exprimée, sont posées sur une estrade ornée d'une frise en relief, dont le sujet est la bataille de Marignan, dite bataille des Géans. Une grande voûte, composée d'arabesques et de bas-reliefs exécutés par Germain Pilon, représente des génies éteignant le flambean de la vie; l'immortalité de l'âme, figurée par l'allégorie du Christ, vainqueur des ténèbres, et les quatre prophètes de l'Apocalypse entourent les deux génies.

On voit dans les bas-reliefs du tombeau de François Istraties à la manière des camées antiques pour la finesse des saillies et du trait, la forme des canons, des habits de guerre du temps, ainsi que l'arbalète introduite dans nos armées sons le règne de Philippe-Auguste; mais ce qu'il y a de plus remarquable dans cette sculpture, ee sont les portaits des principaux capitaines qui se sont distingues à la bataille de Marignan, tels que Trivulce, marquis de Vigerano; Claude de Lorraine, duc de Guise, etc. Ce dernier est représenté sur une des faces du monument, à cheval, auprès de François Ist, chargeant l'ennemi.

Le vieux maréchal de Trivulce est aussi à cheval donnant des ordres. C'est ce grand guerrier qui mourut de chagrin d'avoir été exilé de la cour de François I<sup>e</sup>; il ordonna lui-même son tombeau et composa son épitaphe : Hic quiescit, qui maquam quievit, Ici repose celui qui ne s'est jamais reposé.

Les plafonds arabesques qui couvrent les deux passages et tous les ornemens qui décorent ce tombeau ont été scuiptés par Ambroise Pesret, Jacques Chantrel, Bastien Galles, Pierre Bigoigne et Jean de Bourges.

On possède une description curieuse des ornemens qui décorèrent l'églisc de Saint-Denis lors des honneurs rendus au corps de François I<sup>cr</sup>.

La nef, la croisée et toute l'enceinte de l'église étaient tendues de drap noir, avec une draperie de velours chargée d'écussons de France d'or fin. Les chaises du chœur, hautes et basses, étaient couvertes de drap noir, et au-dessus il y avait deux draperies de velours noir semées d'armoiries. Le grand antel et tous les autres étaient également parés de velours noir, avec une croix de satin blanc et des écussons en broderie. Toute l'église était éclairée d'une multitude infinie de cierges et de flambeaux, et surtout la chapelle du chœur, sous laquelle était placé le corps de François Ier; cette chapelle ou ce eatafalque avait 15 pieds en carré et 56 de haut. Au-dessus de la corniche étaient treize petites pyramides garnies de cierges, et aux quatre pans du catafalque autant de grands éeussons en broderie. Tout autour, audessons de la corniche, il y avait une draperie de velours frangée d'or et de soie.

François I<sup>er</sup> mournt, en 4547, au château de Rambonillet, dans la trente-troisième année de son règne, âgé de près de cinquante-trois ans. Ce fut Henri II, son fils et son successeur, qui lui fit élever le superbe mausolée que nons venons de décrire.



Tombeau de François Ier, à Saint-Denis.

# IDÉE FAMILIÈRE DU SYSTÈME SOLAIRE.

Il est souvent malaisé de prendre une idée nette et lucide des rapports qui sont exprimés par un nombre de chiffres considerable; il semble que les grandeurs numeriques étant les plus abstraites soient aussi celles que notre esprit laisse échapper le plus volontiers. Mais il estpeu d'endroits où ette imperfection de notre intelligence se fasse mieux sentir que dans les questions astronomiques, lesquelles comprennent presque toujours des durées et des étendues qui dépassent tontes les durées et tontes les étendues que nous sommes habitués à nous imaginer. Ainsi, par exemple, lorsque l'on dit que les étoiles sont situées à une distance de notre système planétaire, qui est au moins égale à 6,720,000,000,000,000.000 lieues, quel est celui de nous qui serait en état de se faire

une idée précise de cette énorme grandeur? quelle imagination s'est jamais représenté une route ou un ruban de six quatrillions sept cent vingt mille trillions de lieues? et quelle impression notre souvenir conserve-t-il d'un tel chiffre, sinon qu'il indique un éloignement qui dépasse toutes les limites de nos mesures? Il en est à peu près de même quand on se contente d'exprimer par des chiffres les rapports qui existent entre la masse de la terre et celle du soleil, ou des principales planètes, entre les diamètres des divers astres et ceux de leurs orbites, ou d'autres rapports aussi compliqués. La géom trie, en un mot, ne se peint pas toujours chez nous d'une façon claire et précise. Aussi, une représentation simple et familière de la figure générale du système planétaire laisse-t-elle dans notre mémoire des traces bien plus luminenses et plus profondes que tous les enscignemens de chiffres et de relations mathématiques, M. Herschell, dans son Traité d'astronomie, n'a point dédaigné d'employer ce langage pour fournir aux yeux un tableau complet et facile à étudier ainsi qu'à retenir des divers astres en compagnie desquels nous vivons. Voici à peu près la comparaison qu'il établit.

Représentons-nous une vaste prairie bien unie et d'environ trois quarts de lieue de longueur en tons sens : nous en ferons le grand plan de l'écliptique que toutes les planètes rencontrent sans jamais s'en éloigner, sinon d'une très petite quantité, soit en-dessus, soit en-dessons; nous pourrons done nous figuree qu'elles roulent tontes dans leurs orbites comme des boules qui marcheraient sur le gazon. Maintenant, en mettant dans le milien de notre prairie une boule de deux pieds de diamètre, comme une grosse citronille, nous en ferons le soleil. Mercure, qui est la planète la plus voisine, tournera sur un cercle à 82 pieds de distance de notre colosse du milien, et sa grandeur relative sera simplement celle d'un grain de montarde. Vénus, représentée par un petit pois, tournera dans son orbite à une distance du soleil de 142 pieds. La terre, représentée par un pois un peu plus gros, tournera à 215 pieds; et la lune, par un grain de chenevis, à 5 on 6 pouces de la terre. Mars, comme une forte tête d'épingle, à 327 pieds. Les quatre petites planètes, Junon, Cerès, Vesta et Pallas, semblables à des grains de sable, seront à 5 ou 600 pieds. Jupiter, semblable à une orange moyenne, sera dejà à 1,100 pieds. Saturne, comme une petite orange entourée d'un anneau de papier d'un demi-pouce de largeur et séparé par un intervalle à peu près pareil du corps de l'orange, se trouvera à une distance du soleil de 2,000 pieds, ou un demi-tiers de lieue. Uranus, figurée par une grosse cerise, tournant en cercle dans un éloignement de 4,100 pieds, ou environ un tiers de lieue, terminera le tableau, et formera la limite extérieure du système solaire. Quant aux comètes que l'on verrait parfois descendre irrégulièrement et en tous sens dans la prairie, les plus petites seraient comme une plume légère qu'un coup de vent transporte; les plus grandes comme la fumée d'un feu de feuilles mortes allumé par quelque bûcheron dans le milien de la prairie, et se perdant dans l'espace par son extrémité, tout en projetant sa vapeur d'un astre à Pautre.

Ce qui frappe dans ce grand spectacle ainsi rendu saisissable par un seul coup d'œil , c'est l'étonnante disproportion qui existe entre la quantité de matière solide et la quantité d'espacevide où elle se meut. Dans un si vaste champ, à peine dix à douze graînes semées! On ne sait de quoi s'étonner davantage, ou de l'avarice avec laquelle la substance sidérale est partagée aux astres qui en sont composés, ou de la magnificence avec laquelle l'etendue a été proliguée à leurs mouvemens et à leurs orbites presque solitaires par l'énorme distance qui les sépare. Mais la main qui entretient les étoiles dans le ciel ne manquait ni de la richesse du nombre pour compenser la petitesse apparente de chacune de ses créatures, ni de la richesse de l'immensité pour doter chacune d'elles du territoire spacieux qui lui convient. Mais cet enchaînement entre des êtres aussi petits que les planètes et séparés les uns des autres par des distances aussi enormes, devient bien plus frappant et plus surprenant encore quand on quitte notre monde pour élever sa conception jusqu'au monde des étoiles.

En effet, si, après avoir réduit les planètes, comme nous venons de le faire, de manière à les emprisonner dans l'é troite enceinte de quelqu'une de nos vallées, on suppose que les étoiles se soient amoindries et rapprochées dans la même proportion, il faudra voyager bien long-temps avant de parvenir à rencontrer les plus voisines d'entre elles, Quoiqu'on ne sache pas au juste quelle est la distance à laquelle on les devrait trouver, cependant il est certain que l'on pourrait aller à 5000 lieues environ dans tons les sens avant d'en trouver une scule ; alors on toucherait sans doute du pied quelque nouvelle boule enflammée, grosse de deux pieds, comme le soleil, ou moins grosse peut-être, ou au contraire plus grosse encore; grosse d'un pied, de quatre, de cinq; de cent, de deux cents! Qui peut savoir les mystères du ciel? On toucherait quelque étoile près de laquelle notre soleil à son tour ne paraîtrait plus que comme une cerise ou un grain de montarde à côté d'une citrouille; quelque étoile illuminant et échauffant, comme notre soleil, un cortége de planètes dont les dimensions surpassent peut-être aussi tont ce que nous connaissons et qui tournent chacune dans d'immenses orbites de plusieurs lieues de diamètre autour de leur astre central. Puis à des milliers de lieues une lumière nouvelle, des planètes nouvelles! Et des millions de ces soleils se gouvernant ainsi dans leur éloignement réciproque sans se choquer ni se contrarier, après qu'on les aurait examinés, classés, mesurés, se montreraient comme réunis en groupes d'un milliard de lieues de diamètre, séparés peutêtre à leur tour par des milliards de milliards de lienes d'autres agglomérations solaires de même nature distribuées dans un antre coin de l'espace. C'est ainsi qu'après avoir réduit un instant les grandeurs du ciel de manière à ce que notre esprit puisse les saisir, nous les voyons bientôt nous échapper de nouveau, malgré la diminution prodigieuse que nous avons supposée, pour se perdre comme auparavant dans les abimes de l'infini. Voilà la condition de toutes les choses divines et sans mesure. On croit les rapetisser en en prenant la moitié, puis le quart, puis le dixième; mais on s'aperçoit bientôt qu'il n'y a ni moitié, ni quart, ni dixième dans un tout qui est infini, et que la millième partie est infinie tont aussi bien que le premier infini dans lequel on avait commencé à perdre ses regards.

Que ne se permettra pas envers les autres celui qui aura pris la coupable habitude de mentir devant son père! TÉRENCE, les Adelphes.

# ANCIENS COMIQUES. (Deuxième article, voyez page 163.)

Les frères Parfait prétendent, contre l'opinion de Brossette, que Tabarin, beau-père de Gaultier-Garguille, n'était pas le valet, mais bien l'associé de Mondor, fameux opérateur qui vendait du baume sur le Pont-Neuf : la méprise du public et de Brossette serait venue de ce que, pour attirer les chalaus, Mondor et Tabarin faisaient des colloques comiques, dans lesquels ce dernier remplissait le rôle de valet. On aura une idée de l'esprit grossier de ces espèces de parades par l'extrait suivant :

TABARIN. Enfin, j'ai tant fait que nous ferons le banquet. Je n'eusse su au monde faire une meilleure rencontre, C'est maintenant la difficulté de dresser les préparatifs. Le sieur Piphagne s'est mis en frais à cause de ses noces : il m'a donné vingt cinq écus pour aller donner ordre aux provisions de gueule. Il me faut premièrement avoir pour cinq écus de salade, pour cinq écus de sel, pour cinq écus de vinaigre, pour cinq écus de raves, et pour cinq écus de clous de gnofle. Mais je n'ai ni pain, ni vin, ni viande! Il vaut

mieux faire mon calcul autrement. J'aurai pour cinq écus de vin, pour cinq écus de pain, pour cinq écus de salade, pour cinq écus de champignons pour l'entrée de table, et pour cinq écus de tripes. Mais je n'ai point de moutarde,



(Theatre en plein vent de Mondor et de Tabarin , sur le Pont-Neuf, vers 1630.)

il faut que mon calcul ne soit pas juste. J'aurai donc pour cinq écus de pieds de pourceaux pour l'entrée de table, pour cinq écus de cerises pour le second mets, pour cinq écus de confitures pour le troisième service, pour cinq écus de jambon, et pour cinq écus d'andouilles... Il faut que je m'avance pour aller à la boucherie... Mais, à propos, je ne sais pas bien le chemin; il me le faut demander à Francisquine que voici. Ma commère, je vous prie de m'enscigner le chemin de la boucherie.

Francisquine lui offre deux pourceaux qu'elle a dans deux sacs pour vingt écus; Tabariu accepte le marché, et dit qu'il va chercher ce qui lui est nécessaire pour tuer ces pourceaux. Il rencontre Piphagne, lui rend compte du marché qu'il vient de conclure, et revient habillé en boucher. Il découvre l'un des sacs, et, pensant voir un pourceau, trouve que c'est Lucas.

PIPHAGNE. Oimé! quel miracolè prodigio grande qui paraisse.

Lucas. Au meurtre! on me veut égorger! Je suis Lucas, et non pas un pourceau.

Tabarin. Vade, sac à noix, tête non pas de ma vie! voilà un pourceau qui parle.

FRISTELIN, qui est dans l'autre sac. Songez à moi, mes amis, je suis mort.

TABARIN. En voici encore un qui est dans ce sac.

FRANCISQUINE. Haye, haye!

TABARIN. Prodige, Messieurs, prodige! voilà les pourceaux qui sautent. Je n'en demeurerai pourtant point là, il faut que je vous étrille. Vous êtes cause que je perds un hon souper.

#### (Tous se battent.)

En l'honneur de l'esprit de Tabarin et du goût de nos ancêtres, il faut observer que ce passage reproduit senlement la situation des personnages : aucun des acteurs n'ap prenait de rôle; chacun d'eux se laissait aller à sa verve, et c'était dans les allusions, les pantomimes, les grimaces et les coups, que se trouvait le principal mérite du spectacle.

Dans une ancienne gravure, on voit attachés, au-dessus du théâtre en plein vent de Mondor et de Tabarin, deux écriteaux où sont écrits ces vers :

> Le monde n'est que tromperie , Ou du moins charlatanerie ; Nous agitons notre cerveau Comme Tabarin son chapeau. Chaeun joue son personnage : Tel se pense plus que lui sage ,

Qui est plus que lui charlatan. Messieurs, Dieu vous donne bon AN.

Le CAPITAINE MATAMORE, ou le CAPITAINE FRACASSE des théâtres de l'hôtel de Bourgogne et du Marais, correspondait au Capitan ou au Spezzafer de l'ancien théâtre Italien. c'est un poltron qui fait le brave, et assomme les gens du récit mensonger de ses prouesses. Son costume est en général espagnol.



(Le capitaine Fracasse.)

On lit au bas des gravures qui le représentent :

Tout m'aime ou tout me craint, soit en paix, soit en guerre. Je croquerais un prince aussi bien qu'un oignou.

> Ce capitan plein de boutades, Estalant en rodomontades Sa graud' valeur aux assistans, A tant d'artifice et de grâce Qu'il nous fait en la moindre farce Rire et trembler en même temps.

On croit que le nom de Matamore, ou Matamort, lui est venu du titre d'une comédie de Maréchal, tirée du *Miles* gloriosus de Plaute.

Une des comédies de Searron est intitulée le capitan Ma-

tamore : elle est écrite en vers de huit syllabes sur la seule rime ment. En tête de la p.èce plusieurs prologues sont écrits sons le titre de Boutades du eapitan Matamore. Voici la dernière stance d'un de ces prologues :

> Aujourd'hui des laquais, me trouvant à l'écart, M'ont donné quantité de bonnes bastounades, Mais cet affront m'a mis en de telles boutades, Que j'en ai dévoré les mors d'un boulevard. Enfin, tout boursousse de dépit, de rancuue, De rage et de foreur,

J'ai roué la Fortune, Ecorché le Hasard, et brûlé le Malheur.

Dans un passage de l'Illusion comique, de P. Corneille, un brave apostrophe ainsi Matamore:

> . Point de bruit, l'ai déjà massacré dix hommes cette nuit, Et si vous me fâchez, vous en croîtrez le nombre. MATAMORE.

Cadedieu! ce coquin a marché dans mon nubre, Il s'est rendu vaillant d'avoir suivi mes pas; S'il avait du respect, j'en voudrais faire cas.



BRIGUELLE est le même personnage que le Brighella italien : c'était un valet fripon , comme était Turhipin.

> Briguelle fourbe fait la figue A tous les démesleurs d'intrigue.

On ignore le nom des acteurs qui ont rempli ce rôle, et presque tous les éloges se rapportent à celui qui a joué en second les Zani, depuis 1671 jusqu'en 1675.

On lit au bas de son portrait eette apologie, qui semble témoigner d'un jeu supérieur à celui de la farce et d'une habitude heureuse d'improvisation :

> J'aime la comédie, où, riant, je fais rire Ceux qui prennent plaisir d'écouter de bons mots. Quand je suis en humeur des traits de la satire, Je pique également les savaus et les sots.

De 1675 jusqu'en 1680, Briguelle a été remplacé par un autre personnage du nom de Flautin. Jean Gherardi, qui avait crée ce nouveau rôle, excellait à s'accompagner de la guitare, dont se servait aussi Briguelle.

> Avec sa guitare touchée Plos eu maître qu'en écolier. Il semble qu'il tienne cachée Une flûte dans san gosier.

JACQUEMIN JADOT jouait sur le théâtre de l'hôtel de Bourgogne vers 1634, dans les beaux temps de la farce. On ne trouve aucun souvenir digne d'intérêt sur ce personnage. Les frères Parfait paraissent avoir supposé à tort que Jac-



(Jacquemin Jadot.)

quemin et Jadot étaient deux acteurs differens. Les vieilles estampes offrent les deux noms reunis, avec eette légende :

> Jacquemin, avec sa posture, Sa grimace et son action, Nazarde à la perfection, Et rend quinarde la nature, On ne pent assez admirer Les bons contes qu'il nons vient dire, Qui font qu'à force de trop rire Nons sommes contraints de pleurer



(Le docteur.)

Le Docteur était un personnage bavard qui parlait toujours par sentences et par citations. Ordinairement, il tenait un livre d'Aristote, dont il tournait en raillerie les endroits

les plus sérieux. Sur le théâtre Italien , on l'appelait le docteur *Gratian Paloardo*: il y a été joué avec succès par Constantin Lolli jusqu'en 1694, et ensuite par Marc-Antonio Romagnesi jusqu'à la suppression du théâtre, le 14 mai 1697. C'était, comme le *Pancrace* et le *Marphurius* de Molière, dans le *Mariage forcé*, un savantasse que l'on ne se faisait pas faute de frapper.

Du fameux docteur Balonarde Le nez souffre mainte nazarde.

#### Et ailleurs :

Quand le docteur parle, l'on doute Si c'est latin ou bas-breton, Et souvent celui qui l'écoute L'interrompt à coups de bâton.



GANDOLIN, dont les historiens du théâtre font à peine mention, jouait sur le théâtre du Marais un personnage semblable à celui d'Arlequin. On a conservé sur lui quelques vers assez insignifians:

Gandolin par sa rhétorique Nous fait la rate épanouir, Et pour n'avoir pas la colique Il faut tant seulement l'ouir. Quelques fables qu'il nous raconte, Elles ont un si bel effet, Que chacun y trouve son compte Et s'en retourne satisfait.

#### AGIOTAGE.

DANQUE DE LAW DE LAURISTON. — LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES INDES. — LE MISSISSIPI. — LA RUE QUINCAMPOIX.

Jean Law de Lauriston, né à Édimbourg au mois d'avril 1671, était fils de Jeanne Campbell, de la maison ducale d'Argile, et de William Law, orfèvre, qui avait acquis une grande fortune par ses opérations de banque. A vingt ans, Jean Law quitta sa mère pour courir le monde et satisfaire sa passion des sciences, des voyages et des plaisirs. A Londres, il étudia les secrets du crédit et du commerce; il se lia avec tous les grands seigneurs, se battit en duel, joua gros jeu, et contracta beaucoup de dettes. A Amsterdam, pour mieux connaître le mécanisme ingénieux de la banque, il se fit commis du résident anglais. A Paris, il taillait le

pharaon. Il n'entrait jamais au jeu avec moins de 400,000 livres, et il gagna des sommes si considérables, que l'intendant de police d'Argenson lui signifia de partir dans les vingt-quatre heures. A Turin, il prêta de l'argent à Vendòme, se fit présenter à Victor Amédèe, auquel il exposa son système de finances, et qui lui répondit : « Je ne suis pas assez puissant pour me ruiner. « A Venise, à Gênes, à Vienne, à Bruxelles, partont il joua, partont il gagna. Ses bénéfices s'élevant à plus de deux millions, il les fit passer en France, et y arriva au moment où Louis XIV venait de mourir.

Le régent, dans l'impossibilité de remplir toutes les obligations de l'État, réduisait les unes, ajournait les autres, élevait la valeur nominale de la monnaie, soumettait les effets exigibles au visa, et instituait une chambre de justice pour poursuivre les agioteurs sur les effets royaux, tels que : promesses de la caisse des emprunts, billets de Legendre, billets de l'extraordinaire des guerres, billets d'État, etc., etc. Desmarest présenta le tableau de l'année 1716 : dépense de 148 millions, recette absorbée d'avance à trois millions près ; 710 millions d'effets royaux exigibles dans le courant de l'année; des campagnes dépeuplées, un commerce ruiné, des troupes non soldées et prêtes à se révolter. C'est dans un moment aussi critique que Law proposa son système au régent. Ce prince, ami des novateurs et des savans, s'était occupé de politique, de finances, de chimie, d'alchimie même; il avait connu Law, apprécié ses talents, compris ses théories. Le conseil des finances ayant rejeté ses offres, Law proposa alors une banque privée établie à ses frais ; ce qui lui fut accordé par l'édit du 2 mai 1716. Le fonds de cette banque fut de 6 millions, divisé en 1200 actions, de 5000 livres chacune. Le haut prix de l'escompte, l'incertitude des monnaies, favorisaient beaucoup l'établissement de Law, et lui permirent, en moins d'un an, de réaliser ce qu'il avait prédit. Avec son fonds, il put émettre jusqu'à 50 et 60 millions de billets, qui circulaient alors dans toute la France. Dès ce moment, sa banque étant devenue banque générale, il songea à y joindre une compagnie de commerce.

Un immense territoire découvert par le célèbre voyageur Delasalle, qui l'appela Louisiane, occupait alors tous les esprits : on parlait de sa fertilité, de la richesse de ses mines. Law en obtint la souveraineté pour une compagnie qu'il créea sous le nom de Compagnie des Indes occidentales. Le capital de 160 millions, à fournir par les actionnaires, fut divisé en 200,000 actions de 500 livres. La banque qui en prit un certain nombre fut déclarée banque royale; le roi devint garant des billets, Law fut directeur, et le capital remboursé en espèces aux actionnaires. En avril 1719, la demande croissante des billets en fit augmenter l'émission jusqu'à 110 millions. Cependant, comme les actions de la Compagnie montaient peu, Law excita plusieurs seigneurs à en acquérir ; lui-même contracta l'obligation d'en acheter 200 an pair. Il s'engagea, pour rendre le pari plus sûr, à payer la différence d'avance, et consentit à la perdre s'il ne faisait pas l'acquisition convenue : ce fut là le premier exemple de marché à prime. Law ayant obtenu du régent de réunir le commerce des Indes orientales et de la Chine à sa compagnie, créa 50,000 actions de 500 livres pour cette adjonction, et exigea qu'elles fussent payées 550 livres en argent, tant on supposait les avantages considérables.

La fabrication des monnaies présentant 200 millions à gagner sur les refontes, Law, par un édit du 25 juillet 1719, fit attribuer pour neuf ans à sa compagnie des Indes cette fabrication, qu'elle paya 50 millions, le régent ayant besoin de cette somme pour distribuer des faveurs. Songeant toujours à complèter son projet en réunissant les fermes à son système et en remboursant la dette publique, Law imagina de substituer la compagnie à l'État, et de convertir cette dette en actions des Indes. Le bail des grandes fermes ou

perception des impôts fut retiré aux frères Paris, qui avaient essayé de lutter contre Law en formant l'anti-système, et adjugé à la compagnie des Indes, qui en donna au trésor 52 millions par an.

Ainsi, Law qui s'était successivement fait donner le privilège d'une banque générale, l'exploitation des Indes occidentales, le commerce de la Chine et d's Indes orientales, la fonte des monnaies, ent encore la perception des impôts, pour laquelle il ajouta à son premier capital une émission de 100,000 actions an capital nominal de 500 livres et au prix de 5,000. Il pouvait ainsi pourvoir aux frais que nécessitait cette nouvelle entreprise, et même satisfaire aux anticipations dont le gouvernement faisait alors un fréquent usagre.

La fureur d'avoir des nouvelles actions fut telle, que l'on s'étouffait pour pénétrer à l'hôtel de Nevers, où se délivraient les souscriptions. Les moindres employés de la Compagnie étaient des protecteurs recherchés. Comme il n'existait pas alors de bourse à Paris, la rue Quineampoix, où habitaient les agioteurs de papiers, était devenue le lieu où l'on débitait les nouvelles pour produire la hausse ou la baisse. On y voyait des nobles illustrés sur le champ de bataille ou honorés dans la magistrature, des gens d'église, des commerçans, des bourgeois paisibles, des domestiques enlin, que des fortunes rapides avaient remplis de l'espérance d'égaler leurs maîtres. Toutes les maisons de cette rue étaient devenues des bureaux pour les marchands de papiers; celles qu'on louait auparavant 7 ou 800 livres en rapportaient 50 ou 60,000. Un savetier, qui avait placé dans son échoppe une table et une écritoire, gagnait 206 livres par jour. Une partie des habitans de Paris avaient transporté leur vie dans ce quartier; ils y venaient le matin, ils y déjeunaient, ils y dinaient, et lorsque l'ardear des négociations était calmée, ils jouaient aux quadrilles. Les variations étaient si rapides, que des agioteurs recevant des actions pour les vendre, en les gardant un jour seulement, avaient le temps de faire des profits énormes. On en cite un qui resta deux jours sans paraître, on crut les actions volées ; point du tout : il en rendit fidélement la valeur; mais il s'était donné le temps de gagner un million pour lui. On prêtait des fonds à l'heure, et on exigeait un intérêt dont il n'y a plus d'exemple. On appelait la rue Quincampoix le Mississipi, fleuve des pays cedes par le régent à la Compagnie. Le fils de Law fut admis à danser avec le roi, dont il avait l'âge; sa fille, qui comptait à peine six à huit ans, donna un bal chez elle : la noblesse la plus brillante brigua l'honneur d'être admise à cette fête, et des princes demandaient déjà à être fiances à cette petite

Le régent, séduit comme les autres, enleva les finances à d'Argenson, et destina Law au contrôle-général. Comme il était protestant, l'abbé Tencin fut chargé de sa conversion. Il achetait ostensiblement des terres en France, il ne prenait aucune précaution pour s'assurer une fortune à l'étranger, et rien n'annonçait en lui la crainte de la haine ou de la proscription. Les actions avaient fini par monter jusqu'à 18 et 20,000 livres, c'est-à-dire à trente-six et quarante capitanx pour un. Tont avait été régularisé dans la rue Quincampoix; des gardes y avaient été placés; une commission avait été nommée pour juger sommairement toutes les contestations. Les Mississipiens commençaient à se livrer aux plaisirs et aux désordres qui accompagnent les fortunes rapides. Le régent dégagé de ses soucis, la noblesse qui se croyait enrichie, les agioteurs possesseurs de quantités immenses de papiers, se livraient à toutes les débauches : l'usage du drap d'or était devenu extrêmement commun, on le voyait porté par des gens de toutes les classes. Un nombre inoui d'equipages parcouraient la capitale; les aboutissans de la rue Quincampoix étaient tellement embarrassés par les voitures, que les marchands s'adressèrent au régent pour

se plaindre des obstacles apportés à leur commerce. La fin de 1719 fut le terme de cette funeste illusion. Un certain nombre d'agioteurs plus avisés, commençant à douter, on pressés de jouir, s'entendirent pour vendre leurs actions On les vit entrer en possession de beaux hôtels, de superbes terres, et réaliser des fortunes de 50 ou 40 millions. Les actions subirent une première baisse lorsqu'elles furent abandonnées par les réaliseurs. Law fit ce que font tous les gouvernemens dans les mêmes circonstances, et ce qui leur réussit si mal; il commença à recourir aux moyens forces. Plus ces moyens se multipliaient, plus les actions baissaient. Le régent feignit d'attribuer tout le mal à Law, et lui ôta le contrôle-général pour accorder une satisfaction à l'opinion publique; mais il le reçut en secret et lui donna des consolations. Le mécontentement augmenta de jour en jour; des scènes sanglantes avant même en lien, Law se retira d'abord à sa terre de Guermande, puis demanda des passeports au due d'Orléans, qui les lui envoya. Le duc de Bourbon, enrichi par le système, lui fit offrir de l'argent et la voiture de Mme de Prie; il refusa l'argent, accepta la voiture, et se rendit à Bruxelles, n'emportant que 800 louis. Le séquestre fut mis sur tous ses biens, consistant en terres et en actions. Il avait été imprudent, coupable même à la fin de son plan; mais il était plus occupé de ses idées que de sa fortune. Tandis que les riches Mississipiens avaient acquis des sommes de 40 millions, lui, possesseur de tous les trésors du système, avait à peine gagné 40 millions, les avait placés en France, et n'avait rien envoyé à l'étranger.

Ce génie malheureux, après avoir un moment rempli l'Europe de son nom et de son système, parcournt diverses contrées, et se fixa à Venise, où il mourut en 1729, pauvre, oublié, et à peine âgé de cinquante-huit ans. « C'était, dit Montesquieu, le même homme, toujours l'esprit occupé de projets, toujours la tête remplie de calculs et de valeurs numeraires ou représentatives. » Il jonait souvent et assez gros jeu, quoique sa fortune fût fort mince, puisqu'elle ne consistait guère qu'en un gros diamant, qu'il mettait en gage ou qu'il retirait, selon que les chances lui étaient contraires ou favorables.

Dominique de Vic, gonverneur d'Amiens et de Calais, vice-amiral de France, avait eu le gras de la jambe droite emporté d'un coup de fauconneau; quoique guéri de sa blessure quiluioccasionnait néanmoins des douleurs violentes, il s'était retiré dans ses terres en Guienne, et y vivait depnis trois ans, lorsqu'il apprit la mort de Henri III, et le besoin que Henri IV avait de tous ses fidèles serviteurs. Il se fait ceuper la jambe, vend une partie de ses hiens pour aller trouver ce prince, auquel il rendit des services signalés à la bataille d'Ivry et dans plusieurs autres occasions. Deux jours après l'assassinat de Henri IV, de Vic passant daus la rue de la Féronnerie et regardant où avait été commis le crime, fut saisi d'une telle douleur, qu'il tomba presque mort; il expira le lendemain.

Soyons avares du temps; ne donnons aucun de nos momens sans en recevoir la valeur; ne laissons sortir les heures de nos mains qu'avec épargne, avec fruit, avec autant de regret que lorsque nous donnons notre or; ne souffrons pas qu'un seul de nos jours s'écoule sans avoir grossi le trésor de nos connaissances et de nos vertns. L'usage du temps est une dette que nous contractons en naissant et qu'il faudra payer avec les intérêts que notre vie stérile a entassés.

LETOURNEUR.

## BAIE DE SCRATCHELL DANS L'ILE DE WIGHT.

L'île de Wight, située dans la Manche près de Portsmouth, est la plus importante des îles qui bordent la côte d'Angleterre

Longue de huit lieues et large de quatre, elle possède un sol fertile; ses récoltes abondantes, ses bestiaux nombreux, la douceur de son climat, lui ont fait donner le nom de Jardin de l'Angleterre. On y trouve des conches de houille, de la nierre de taille, des terres propres à la fabrication des pote-



(Baie de Scratchell.)

ries, des eaux minérales : le gibier y est abondant, et les côtes sont très fréquentées par le poisson.

Henri VI, à l'occasion de son mariage avec Marguerite d'Anjou, l'érigea en royaume pour le comte de Warwick, qui fut couronné, en 1445, roi de Wight, de Jersey et Guernesey. Ce roi de nouvelle création mournt peu de temps après : c'est le moins remarquable de tous ceux qui ont porté le nom célèbre de Warwick. Il ne faut pas le confondre avec son père Richard Beauchamp, comte de Warwick, ambassadeur auprès du concile de Constance, en 1414, l'un des seigneurs anglais qui montrèrent le plus d'acharnement dans le procès de Jeanne d'Arc à Rouen, et qui, élevé ensuite à la dignité de règent de France, en place du duc d'York, gouverna deux ans sous ce titre les conquêtes éphémères des Anglais sur notre continent ; il faut encore moins confondre le roi de Wight avec son beau-frère, Richard Neville, comte de Warwick, surnommé le Faiseur de Rois, qui joua un rôle si important lors de la querelle de la rose rouge et de la rose blanche, entre le duc d'York et Marguerite d'Anjon.

Les côtes de l'île de Wight sont fort élevées; elles forment dans la plus grande partie de leur étendue un rempart inexpugnable, dont le sommet se dresse parfois à plusieurs centaines de pieds au-dessus des vagues qui en baignent la base. Ces rochers élevés sont habités par de nombreux oiseaux de mer, d'espèces différentes, qui y cherchent en vain un abri contre l'audace des chasseurs.

Il y a dans l'île plusieurs baies; celle dont nous donnons une vue est la baie Scratchell, terminée par la dangereuse

chaine de rochers, célèbre chez les marins, et connue sous le nom de Needles (les aiguilles). Pour premier plan on a l'arche d'une caverne magnifique, naturelle, de 150 pieds de hanteur, telle qu'il s'en trouve un grand nombre dans l'ile. A droite, on aperçoit de grands rochers blancs de calcaire crayeux, traversés par des couches de silex ou d'argile, dont les lignes noires, contrastant singulièrement avec la blancheur du fond sur lequel elles se détachent, sembleraient des raies d'encre tracées sur une feuille de papier.

Un navire, naufragé à pen de distance des Needles, atteste mieux que toutes les descriptions le danger de les approcher. Cependant les Touristes, qui des différens points d'Angleterre viennent visiter l'intérieur de l'île et ses côtes, aiment à naviguer autour de ces aiguilles où la mer se brise, à passer et à repasser entre elles, malgré la rapidité des courans et l'agitation des eaux. C'est un plaisir recommande aux esprits romantiques; ils peuvent donner carrière à leur imagination, en louvoyant sous ces rocs sourcilleux, isolés comme des tours ou réunis comme une masse de fortifications imposantes; tandis qu'ils sentent frémir dans sa membrure la barque fragile qui les porte, et que les cris rauque, des oiseaux de mer appellent la brise qui fraîchit.

Les Bureaux d'abonnement et de vente sont rue du Colombier, nº 30, près la rue des Petits-Augustins.

Imprimerie de Lacuevandière, rue du Colombier, nº 39.

JEANNE GREY.



Salon de 1834, — Exécution de Jeanne Gray, tableau de M. Paul Delaroche.

# LE TABLEAU DE M. PAUL DELAROCHE. - SES PRINCIPAUX OUVRAGES.

En publiant dans notre 43º livraison le portrait original de lady Jeanne Grey, nous avons raconté la vie et les derniers momens de cette jeune femme, qui paya de sa tête l'honneur d'une royanté de quelques jours; il nous restait à donner la gravure du tableau inspiré à M. Paul Delaroche par ce pathétique épisode des sanglantes luttes civiles et religieuses de l'Angleterre. L'importance et l'intérêt du travail de M. Delaroche nous ont fait désirer de laisser à l'artiste chargé de le reproduire tout le temps nécessaire pour en rendre les beautés aussi fidèlement qu'il serait possible. Depuis de longues années, nulle œuvre d'art n'avait encore obtenu un succès plus populaire que la Jeanne Grey : la curiosité attachante excitée par le sujet, la manière dont il a été exécuté, la disposition des personnes, l'expression des figures, la douleur et la sensibilité répandues dans toute la scène, justifient les suffrages unanimes qui ont accueilli cette nonvelle production du peintre de Cromwell.

La situation choisie par l'artiste était naturellement re-

poussante et fort d'ifficile à rendre sans exetter l'homenr on le dégoût. Une jeune femme que le bourreau va frapper! quoi de plus hideux? Confiez un semblable sujet à un peintre médiocre, vous ne pourrez pas en supporter la vue. Mais, tout au contraire, la toile de M. Delaroche soulève l'émotion la plus vive, sans faire détourner les regards, sans offenser le goût et la délicatesse : il est parvenu à ce résultat en ôtant à l'action sa crudité et sa brutalité, et en charmant les yeux par l'élégance de son dessin et la magie de sa couleur.

Jeanne Grey est agenouillée; ses mains tremblantes, indécises, se baissent pour chercher le billot sur lequel cle doit poser sa tête. Ce mouvement a été rendu par le peintre avec un rare bonheur. Il a conservé à Jeanne Grey tous les traits de la jennesse et d'une beauté presque enfantine encore; le type de sa tête est d'un choix plein de goût; l'expression de la figure et des mouvemens du corps est l'effroi du conp qui va la frapper, mais non pas l'effroi de la lâcheté. Fidèle à l'histoire, M. Delaroche a donné au bourreau une ettitude de respect et de pitié; et il a su exécuter ce personnage sans tomber dans l'exagération on le ridicule; le sentiment dont il est animé est délicatement empreint dans l'expression triste de la figure, l'immobilité du corps, la timidité avec laquelle sa main semble se préparer à saisir la hache. Il fant dire que ce bonrreau est un chef-d'œuvre pour la Lardiesse et la simplicité des lignes, pour la vérité des chairs et du coloris, Jeanne Grey a distribué ess bijoux et ses vêtemens aux deux femmes qui l'ont accompagnée; elles sont livrees à la plus vive douleur, et veulent éviter de voir et d'entendre la fatale exécution. Rien de plus henreux que la manière dont le peintre a varié et rendu le désespoir de ces deux femmes : l'une se trouve mal, et est étendue, pâle, immobile; l'autre se retourne avec effroi contre la muraille.

Ce tableau réunit toutes les qualités qui distinguent le talent de M. Paul Delaroche, la pureté du dessin, l'habileté de la composition, la vérité de l'expression, l'harmonie du coloris: cette qualité surtont a été développée avec le plus

d'éclat dans Jeanne Grey.

M. Paul Delaroche est jeune encore, et il a déjà composé in grand nombre d'ouvrages. Les premiers tableaux qu'îl exposa furent : Joas dérobé du milieu des morts par Josabet, sa tante, et un Cheist descendu de la croix. Mais les deux œuvres qui ont commencé sa réputation sont : Jeame d'Arc interrogée dans sa prison par le cardinal de Winchester, et la Mort d'Elisabeth; l'un exposé en 1824, et l'autre en 1827. La Mort du président Duranty, qu'il fint chargé de peindre dans une des salles du conseil d'Elist, au Louvre, manifesta aussi d'une manière échtante l'habileté d'exécution et la vivacité d'expression du pinceau de M. Paul Delaroche. Au salon de 1829, les Enfans d'Edouard, la Mort de Mazarin, Cinq-Mars et Richelieu, obturcent un magnifique succès. Cromwell fit la vogue du salon de 1851.

Les autres ouvrages de M. Delaroche publiés à différentes époques sont : Saint Vincent de Paul préchant pour les enfans trouvés; saint Sébastien secouru par Irène; la Mort d'Annibal Carrache; le dernier Prétendant et miss Mac-Donald; le Jeune Caumont sauré; la Prise du Trocadéro, la Suite d'un duel. La plupart de ces tableaux ont été reproduits par la grayure.

M. Paul Delaroche a été élu, en 4852, membre de l'académie des beaux-arts.

Il ne suffit pas d'avoir raison; c'est la gâter, c'est la déshonorer que de la soutenir d'une manière brusque et hautaine. FÉNELON.

# DES DIFFÉRENTES PORCELAINES ET DE LEUR FABRICATION.

La fabrication des poteries est un de ces arts tellement anciens, qu'il semble que l'on doive en chercher des traces jusque vers l'origine des sociétés. Tons les peuples s'y sont livré en metrant plus on moins de science dans la préparation des pâtes, et de goût dans la form- des vases.

De toutes nos poteries, la porcelaine est sans doute la plus précieuse; elle doit sa supériorité à la finesse, à la blancheur et à la dureté de sa pâte, à laquelle il ne manque pent-être qu'une senle qualité, celle de résister sans se fendre à toutes les variations de température. On ne sait r'en de positif sur l'époque de son invention. En Chine, elle est comme sons le nom de tsè-lei : on l'y fabrique depuis des temps fort reculés. D'après les annales de la ville de Feou-Lean, l'art de la porcelaine remonterait au moins à l'an 442 de l'erce chrétienne. A cette époque le fameux bourg de Kin-te-Tchin avait dejà le privilège de fournir la porcelaine aux empereurs, qui nommaient deux mandarios pour en surveiller la I dirication. Saivant d'autres, elle aurait eté connue déjà sous la dynastie de Hane, qui commença l'an 202 avant J.-C. Plusieurs provinces en fabriquent à présent, et

la forme et la qualité des vases varient presque suivant chaque localité. On lui donne toutes les formes et toutes les dimensions; on l'emploie à tous les usages. Pour les riches on en fait des bassins larges de 4 on 5 pieds, sur une hanteur presque égale. Dans ces vaisseaux, appelés kan, on met des fleurs, des plantes aquàtiques on des possons dorés. D'autres fois on en fait des lampes, des écuelles, et même des cuillères à l'usage des geus peu fortunes.

Pendant long-temps les porcelaines chinoise ou japonaise ont excité l'admiration des amateurs et l'envicdes fabricans européeus. Elles sont en effet fort belles, fines, dures, et résistant bien à l'action d'une très haute chaleur; mais depuis que les fabriques françaises nous en ont donné qui réunissaient à toutes ces qualités plus de blancheur, il n'est reste à la porcelaine japonaise que son cachet originel avec ses formes un pen manièrées et fantastiques, avec ses peintures molles et fines que l'on a trop imitées en Europe.

C'est au père Entrecolles, missionnaire français dans la Chine, que nous devons les premieres notions sur la fabrication des porcelaines. Il l'avait étudiée à Kin-té-Tchin, où it etait parvenn à former une église. On sut alors q e la porcelaine était composée de deux substances: l'une argileuse, blanche et douce au toucher, nommée kaolin, paraissant résulter de la decomposition de certaines roches feldspathiques, et l'autre, dure et vitrifiable, comme sons le nom de pé-tunzé.

Les Anglais n'ayant pas chez eux ces matériaux, en tirèrent à grands frais de la Chine pour faire des essais; mais ils n'avaient opéré que sur du kaolin, et n'obtinrent qu'une poterie commune. En Allemagne, un chimiste saxon avait par hasard trouve le secret en combinant des terres à creuset. En France on avait réussi à faire une assez belle porcelains avec les materiaux du pays; mais elle n'avait pas les propriétés de celle de la Chine. Réaumur, qui se livra a des expériences comparatives, constata que nos porcelaines étaient à demi transparentes, qu'elles avaient une cassure unie et vitreuse, qu'elles se vitrifiaient completement à une haute température, tandis que celles de la Chine, au contraire, étaient d'un blanc opaque, à grains lins, serrés, luisans, et qu'elles resistaient, sans se fondre, a la chaleur la plus élevee de nos fourneaux. De là cette facile conclusion à dédaire : que notre porcelaine etait le produit d'une matière à demi fondue, tandis que la porcelaine chinoise ctait formée d'une pâte infusible, imbabée d'une espèce de verre qui la durcissait et lui donnait son éclat. De cetre différence dans les caractères devait naitre naturellement la distinction que l'on a faite entre la porcelaine tendre d'Europe, et la porcelaine dure on chinoise. La première, dont la fabrica tion est presque abandonnee en France depuis 4805, es anjourd'hui fort estimée des amateurs qui recherchent le rieux Serres, et le paient plus cher à mesure qu'il devient plus rare. Ses couleurs étaient fort belles, vives et bien fon-

La fabrication de la porcelaine se compose d'une série d'opérations qui exigent beaucoup de soins de la part des ouvriers. En premier lieu, la préparation de la pâte demande un broyage assez long et un séjour prolongé dans des cuves on dans des fosses convertes. L'espèce de réaction qui s'établit dans la masse lui donne du liant et la rend propre à être travaillée. On a dit qu'en Chine cette macération durait jusqu'à cent ans ; quoi qu'il en soit d'un pareil fait , l'expérience prouve que la meilleure pâte est celle qui a sejourné le plus long-temps dans les cuves. Après cette préparation préliminaire, la pâte est marchée, c'est-à-dire petrie par des ouvriers, et réduite en masses rondes ou ballous. Viennent alors les tourneurs, qui, sur un tour, et à l'aide d'un instrument nommé tournasin, lui donnent la forme de vases; les mouleurs, qui, dans certains cas, l'appliquent sur des moules; les encasteurs et les enfourneurs, qui sont charges de mettre les pièces au four; puis les émailleurs,

les fleuristes et les brunisseuses, qui achèvent le travail de la porcelaine.

La porcelaine dure on chinoise se compose, ainsi que nous l'avons dit, d'une argile infusible (le kaolin) et d'une matière vitrifiable, le petunzé. L'une et l'antre de ces matières se trouvent sur plusieurs points de la France, et principalement aux environs de Limoges, à Saint-Yriez-la-Perche.

Les porcelaines du commerce peuvent être divisces en trois classes, dont chaeme reçoit un genre de peinture suivant sa qualité. On réserve l'or pour les paus belles; d'autres reçoivent la peinture à grands dessins; la bleuette est pour les qualités inférieures. On applique ces couleurs avec le pinceau. Ordinairement ce sont des verres colorés par des oxides métalliques, broyés et délayés avec des essences de lavande on de térebenthine. Leur cuisson n'exige pas un decre de chaleur très élevé, mais ce degré doit varier presque pour chacune d'elles. On les retrouve après une première fusion, et on les soumet une deuxième fois à la chaleur duns des moulles qui les tiennent à l'abri de la posssière.

Pendant long-temps la manufacture de Sèvres a fourni les plus belles porcelaines de France; mais les fabriques particulières étant parvenues à rivaliser avec elle pour la beauté des produits, une ordonnance royale de 1770 défendut aux fabricans de faire des lleurs en relief, et de peindre autrement qu'en bleu. Cette prohibition n'ayant pas en de succès, le monopole tomba avec l'ordonnance.— Par suite de la rivalité d'industrie, la porcelaine française est maintenant arrivée à un beau degré de perfection. Elle est, à la vérité, plus fusible que celle d'Allemagne, et moins estimce que celle de la Chine; mais elles les surpasse l'une et l'autre pour la blancheur.

Jeu du cochon. - En 1423, pendant qu'une partie de la France était tombée momentanément au pouvoir des Anglais, après de longues et terribles guerres, on vit à Paris les habitudes, les coutumes et les jeux de la nation victorieuse prendre un instant faveur dans le peuple. Entre autres jeux, on donna aux Parisiens le spectacle d'un amusement empreint d'une cruauté bizarre. Le dernier dimanche d'août 1425, dans l'hôtel d'Armaguac, situé rue Saint-Honoré, et sur une partie de l'emplacement des bâtimens du Palais-Royal, on avait fait dresser un champ-clos, où l'on enferma quatre aveugles armés de gros bâtons, et converts d'une armure. Avec eux se trouvait également enfermé un cochon destiné à celui des quatre combattans qui viendrait à bout de le tuer. L'historien contemporain qui nous a conservé ces détails, et qui était un riche et considérable bourgeois de Paris, assistait sans doute à cette fête qu'il appelle une bataille étrange, et qui rejouit fort les as-

A un signal donné, les quatre avengles, agitant en l'air leurs masses ou bâtons noueux, s'avancèrent au hasard pour frapper l'animal, dont la mort seule devait finir le combat. Aux grognemens répétés de la victime, chaque fois qu'ils s'approchaient du côté où ils avaient entendu sa voix. ch cun d'eux, accourant à la fois et frappant au hasard, portait de rudes coups, recevait tour à tour et faisait des blessures d'autant plus terribles quil était impossible de les parer. Si l'on en croit le bourgeois, auteur du Journal de Paris, sous Charles II, ce jeu ne fit pas fortune. Cette lutte d'avengles, où ni la force ni l'adresse ne pouvaient tronver leur place, et qui semblait moins un combat qu'un massacre, revolta bien plus qu'elle n'amusa. Quant aux avengles, a ils se donnèrent, dit l'auteur, de si grands » coups de bâton que dépit leur en fut; car quand le mieulx » cuidoient (croyaient) frapper le pourcel, ils frappoient » l'un sur l'autre; s'ils eussent été armés pour vrai, ils se \* fussent tués l'un l'autre.... »

Cloches de Saint-Jacques de Compostelle. — La ville de ce nom ayant été prise d'assant, en 997, par Almanzor, l'un des plus grands guerriers d'entre les Maures d'Espagne, le trésor fut pillé, l'égiise en partie abatue et les cloches enlevées; celles-ci furent transportées à Cordone sur les épaules des prisonniers chrétiens, et les plus petites, suspendues à rebours aux voîtes de la grande mosquée, y servirent de lampes pour les prières de muit. — Lorsqu'en 1256 saint Ferdinand ent pris possession de l'ancienne capitale des califes, il fit reporter à Saint-Jacques de Compo-telle, sur les épaules des prisonniers musulmans à leur tour, les cloches dont Almanzor s'était emparé.

### MAITRE ADAM, OU LE MENUISIER DE NEVERS.

Adam Billaut, surnommé maître Adam, était né de parens pauvres aux environs de Nevers, dans le commencement du xvnº siècle (on ignore la date); il n'eut moven que d'apprendre à lire et à cerire, et ensuite le métier de menuiserie. Dans ses poésies en voit que, dès ses premières anuées, il éprouva de profonds regrets d'être né dans une position sociale si peu favorable à ses inclinations. Il ne parait pas même avoir en dans sa jeunesse cette sorte d'aisance qu'on trouve chez quelques ouvriers laborieux. Il avait une mère qu'il aimait tendrement, et il la perdit durant une peste qui désola Nevers. Cet évènement semble lui avoir inspiré son premier chant de douleur. Il se maria de bonne heure, cut des enfans, et ce ne fat d'abord que dans ses momens de loisir qu'il lit desvers. Le prince de Gouzague, duc de Nevers, fut curienx de le voir et devint son protecteur.

En 1658, il arriva à Paris pour plaider contre le curateur de sa femme; mais il négligea son procés, et composa des vers qui lui valurent une pension du cardinal de Richelieu, pension dont plus tard il fut obligé de solliciter le paiement, comme on le vit, du reste, soiliciter l'accomplissement d'une foule d'autres promesses que tant de grands seigneurs lui faisaient fibéralement. A cette époque Adam Billaut avait environ vingt-luit ans.

Il est probable qu'il fit plusieurs voyages à Paris. Il y vint d'abord fort pauvre, assez obscur, puis la singularité de voir un artisau poète émerveilla tous les beaux esprits; Scudery, de Thou, Mezerai, Rotrou, le grand Corneille luimême, célèbrent le menuisier en vers français, en vers latins. Il est peut-être curieux de lire les vers fort peu connus de Corneille:

Jetaut Fame d'Orphée en un poète françuis:

— « Par quel crime, dit-elle, ai-je offensé vos lois,

— bigne du triste sort que leur rigueur m'impose?

» Les vers fout broit en France, ou les lonc, on en cause,

» Les miens en un moment auront toutes les voix;

» Mais j'y verrai mon homme à toute heure aux abois,

» Si pour gagner du pain it ne sait autre chose,

— Nons savons, dit le dren, le pouvoir d'un métier;

» Il sera fameux poète et fameux mennisier.

» Afin qu'un peu de bien suive beaucoup d'estime, »

Le dieu de Pythagore et sa métempsycose,

A ce nouveau parti l'âme le prit au mot, Et s'assurant bien plus au rabut qu'à la rime, Elle eutra dans le corps de maître Adam Billot.

Le mennisier de Nevers, vanté de toutes parts, devint presque à la mode parmi les grands. Mais il n'en fat pas plus heureux. Ses idées changérent; il se sentit mal à l'aise dans les cours; leur raillense admiration lui devint à charge; il fit un voyage en Italie sans que l'on sût trop pourquoi. Plus tard, on le surprend regrettant sa rue paisible de Nevers, son établi, ses outils qui se soat rouilles. Plus, soit que sa vic ait été un peu désordonnée, soit que les largesses des grands n'aient pas été durables, on le voit obligé de reprendre l'état de menuisier pour vivre. A cette époque

maître Adam chante sa pauvreté, le mépris de la richesse et des riches qui se sont joués de lui; il célèbre son unique protectrice, la princesse Marie, celle qui devait épouser le roi de Pologne: elle résidait habituellement à Nevers. Il chante tristement son départ; il était alors en proie aux douleurs d'une vieillesse anticipée. Ses affaires n'allaient guère mieux que sa santé. Il était séparé de sa femme; on lui retira nn privilége qu'il avait obtenn sur la vente des eaux de Bourbon-l'Archambault; il se représente:

Un des pieds chaussé, l'autre nu.

Cependant il est probable que la fin de sa vie fut moins misérable que n'en fut le commencement. Il y a tont lieu de croire qu'il se réunit à sa femme, qu'il avait quittée; et son fils ainé, pour lequel il sollicitait un bénélice, ne



(Maison de maitre Adam, à Nevers.)

dut pas le laisser dans un besoin absolu. Il mourut, le 19 juin 1662, dans une maison connue sons le nom du Rarelin ou de la maison de l'Arquebuse. Le duc de Nevers la lui avait donnée en usufruit. Cette habitation appartient encore à la ville. Le portrait d'Adam Billaut et celui de sa femme sont exposés dans la salle des séances du conseil-général.

Maître Adam a laissé trois ouvrages: les Cherilles, le Villebrequin, et le Rabot. Ce dernier n'a jamais paru. Les Chevilles, imprimées pour la première fois en 4644, renferment des passages bieu supérieurs, en général, à ce qu'on rencontre dans le Villebrequin, qui se sent de la vieillesse et de la misère de l'auteur. C'est dans le premier recueil que se trouve la célèbre chanson : « Aussitôt que la lu« mière », seul monument vraiment populaire en France de ce poète sorti du peuple. Cette chanson si connue a subi, avant de nous parvenir, de nombreuses altérations, et l'on doit la préférer telle que l'auteur l'a faite.

Parmi tes morceaux dont se composent les deux recueils dont nons venons de parler, on ne doit pas craindre de dire qu'on trouve des fragmens d'odes et d'élégies empreints du caractère le plus noble, le plus éuergique et le plus touchant. Nous citerons ce morceau composé à propos d'une contestation survenue entre maitre Adam et Dupuy, célèbre médecin de ce temps, qui prétendait que l'âme etait soumise aux organes. Adam fit les stances suivantes:

Mon corps n'est plus qu'un tronc qui tremble et qui soupire, Le sang dans ses canaux va perdre.sa chaleur; Mais l'àme qui soutient ce trébuchant empire, Est exemple des coups qui causent ce malheur.

Son immortalité brave cette prison, Et par des sentimens plus divins que profanes, Elle rit de ces fous qui mettent les organes Au-dessus du pouvoir qu'elle a sur la raison.

Les rochers, comme nous enfans de la nature, Ces monstres soureilleux qui pénètrent les airs, Et qui, dès le moment que l'on vit leur structure, Ont toujours surmonté la foudre et les éclairs; Ces immobiles corps, dont les têtes chenues Avoisinent les cieux à la honte des nues, Par les rigueurs du temps ont-ils été détruits; El l'éclatante écho qui leur sert de génie N'a-t-elle pas toujours la pareille harmonie Que celle qu'elle avait quand ils furent construits?

Nous terminerons par cette strophe d'une élégie qu'il publia sous le titre d'*Epitaphe*, à la mémoire de madame Claude de Saulx de Tavannes, morte fort jenne:

Dans ect henreux séjour où tout le monde aspire, Où les contentemens surpassent les désirs, Où tout est immortel, où les moindres plaisirs Scat plas à désirer que l'éclat d'un empire, Dans les félicités qu'on ne peut exprimer, Assise sur les bords du céfeste rivage, Elle voit des mortels l'ambitieux orage Sans crainte de la mer.

#### LE CLAMYPHORE.

Le clamyphore constitue peut-être la plus singulière de toutes les espèces comprises dans l'ordre des édentés, ordre qui cependant ne se compose guère que d'animaux très étranges. Le nom d'édentés par lequel on les désigne collectivement ne peut s'appliquer, rigoureusement parlant, qu'à quelques unes des tribus de ce groupe; dans le langage des naturalistes, il signifie seulement l'absence de dents à la partie antérieure des mâchoires; c'est un caractère commun à toutes les tribus, mais tandis que dans celle des paresseux les incisives scules manquent en haut et en bas, dans les tatous et les oryctéropes il y a de plus absence de canines; enfin, il n'existe de dents d'aucune sorte dans les fourmiliers et les pangolins; il n'y en a pas non plus dans les monotrèmes, que pour cette raison quelques naturalistes on t comptés au nombre des édentés; tandis que d'autres, en raison de la conformation de leur bassin, les out placés parmi les marsupiaux ; au reste, les monotrèmes diffèrent tellement de tous les animanx dont on a voulu les rapprocher, qu'on en doit former au moins un ordre à part, si même on ne les fait entièrement sortir de la classe des mammifères, comme l'ont proposé quelques zoologistes, pour en faire une classe intermédiaire entre celles des mammifères et des oiseaux.

« Les édentés, dit Cuvier, quoique réunis par un caractère négatif, l'absence de dents antérieures, ne laissent pas que d'avoir entre eux quelques rapports positifs. Ainsi, ils présentent en général de gros ongles qui embrassent l'extrémité des doigts, et se rapprochent plus ou moins de la nature des sabots; de plus, ils sont remarquables par un défaut d'agilité et une lenteur dans les mouvemens qui résultent évidenment de certaines dispositions dans leurs membres. »

Les édentés sont, comme les marsupiaux, des animaux à peu près inconnus aux ancieus naturalistes, et qui ne l'ont été des modernes qu'à la suite des découvertes faites par les navigateurs dans le xv° et dans le xvi siècle. Proyenant

de pays lointains, il n'est pas extraordinaire qu'ils nous semblent étranges ou étrangers, car ces deux mots ont en définitive la même signification, et dans notre vieux langage se prenaient indifferemment l'un pour l'autre. Aussi quand nous disons que les formes d'un animal sont étranges, cela signifie seulement qu'elles différent des formes que nous avons le plus habituellement sous les yeux, et cela ne veut pas dire qu'elles le rendent moins propre à teuir sa place dans la création ou qu'elles en fassent un être misérable.

Quant au premier point, il faut songer que si l'histoire naturelle avait été cultivée d'abord par les habitans de la Nouvelle-Hollande, leurs livres parleraient probablement de nos bœufs, moutons et chevaux, comme de Létes très singulières; quant au second point, quoiqu'il présente plus de difficultés pour certains détails, on peut remarquer, en général, qu'à mesure que nous avançons dans la connaissance des mœurs des animaux, nous reconnaissons mieux que chaque être a dans son organisation tout ce qu'il lui faut our vivre commodément. Ainsi Buffon, quoiqu'avant d'or-

dinaire un sentiment très juste des harmonies naturelles, s'est tout-à-fait trompé à l'égard du paresseux; et on sait aujourd'hui que ce lent animal, dont le sort lui paraissait si digne de compassion, ne mène pas une vie plus malheureuse que le cerf de nos forêts. Ses membres, à la vérité, ne sont pas disposés pour courir, mais ils lui servent à se transporter commodément sur les branches des arbres où il trouve sa nourriture, et à s'y soutenir sans fatigue pendant tout le temps nécessaire. Ces cris mélancoliques, qu'on supposait arrachés par la douleur que lui cause le mouvement. ne sont rien moins que plaintifs. J'ai vu des animaux de cette espèce vivans et tourmentes d'une manière barbare : la douleur ne leur arrachait aucun gémissement; les sons flûtés qu'ils font entendre la nuit, surtout lorsqu'il fait un beau clair de lune, et qui rappellent les trois notes de l'accord parfait, ont, à la vérité, quelque chose de triste pour notre oreille, mais non pour celle des paresseux, chez lesquels ils sont un appel à leur compagne.

Si nous avions vu en Europe des kangourous empaillés



(Chlamyphores.

avant d'avoir rien appris des habitudes de ces animaux, en observant leurs petits bras presque inutiles pour la marche, nous aurions peut-être été portés à croire qu'ils ne pouvaient échapper que difficilement aux poursuites, et cependant les premiers voyageurs qui les ont aperçue surent à peine dans les commencemens distinguer quelque chose de leurs formes tant ils fuyaient avec rapidité.

Pour revenir à notre sujet, c'est à-dire aux édentés, nous dirons que l'ordre des édentés, en n'y comprenant point les monotrèmes, se divise en deux tribus, dont la première, celle des tardigrades, ne comprend que le genre des paresseux, lequel n'est composé lui-même que de deux espèces, l'a et l'undu, l'une et l'autre habitantes des parties chaudes du continent américain.

L'ai est remarquable par le nombre des os qui forment la portion cervicale de son épine. Tous les mammifères, depuis la girafe, dont le cou est plus long que le corps, jusqu'aux cétacés, chez lesquels cette portion par sa brièveté ne se distingue pas du trone, y ont un même nombre de vertébres,

sept, ni plus ni moins. L'aï seul en a neuf, et cette exception est d'autant plus remarquable, que l'unau, qui ressemble à l'aï par presque tous les autres points, rentre pour celui-ci dans la règle générale.

La tribu des tardigrales, avons-nous dit, ne se compose que d'un seul genre; mais si l'on comprend dans le cadre zoologique les espèces perdues, il faut rattacher à ce premier groupe des édentés deux espèces d'animaux antédiluviens dont les débris ont été aussi trouvés en Amérique. Ils étaient l'un et l'autre dans des projoritions colossales, et comparables à celles de l'éléphant, tandis que la taille des paresseux ne dépasse pas celle du chien. On leur a donné les noms de mégathérium et de mégalonyx. Le premier differe des paresseux surtout par l'absence de canines; quant au second, on ne le connaît pas assez bien pour savoir s'it constitue seulement une espèce ou bien un geure distinct.

Les édentés de la première tribu ont un régime purement végétal; ceux de la seconde, au contraire, se nourrissent principalement d'insectes et de cadavres. Les naturalistes les ont répartis, d'après la considération des dents, en deux groupes, dont l'un comprend les genres tatou et orgetérope, chez lesquels on trouve encore des dents mâchelières, l'aupre les genres fourmitiers et pangolins, chez lesquels il n'y a plus ancune sorte de dents. Cette distribution ne paraît pas trop home, car, à ce caractère près, les oryctéropes resemblent de tout point aux fourmitiers, et de même les tatons se rapprochent des pangolins par la enirasse écuilleuse dont leur corps est revêtu, par la faculté qu'ont presque toutes les espèces de se rouler en boule forsqu'elles sont menacées de queique danger, enfin par leur genre de vie.

Les fourmiliers, comme leur nom l'indique, vivent de fourmis et de termites. Pour attaquer la demeure de ces insectes (demenre souvent maçonnée avec une grande solidité), ils ont les pattes antérieures munics d'ongles très puissans. Afin de ne pas user inutilement ces précieux instrumens, les fonrmiliers tiennent habituellement les doigts reployés, la pointe des ongles étant reçue dans un crenx que présente la paume de leur main, et, pour surcroit de précaution, en marchant, ils ne posent que sur le côté exterieur du poignet. Lorsqu'ils ont ouvert la tranchée dans une fourmilière, ils font sortir de leur long museau une langue qui ressemble à un ver de terre, et qui s'alonge énormement. Cette langue est recouverte de viscosités auxquelles les fourmis se collent, et l'animal la ramenant alors dans sa bouche, cerase entre ses mâchoires dépourvues de dents les insectes qui y étaient restés adhérens. Il est remarquable que le pie-vert, qui est le fourmilier des oiseaux, peut aussi faire sortir démesurement sa langue, et qu'il possède, comme l'animal dont nous parlous ici, des moyens énergiques pour creuser, quoique ce soit par un procédé fort different.

On connaît trois espèces de fourmillers, dont la plus grande a la taille de l'ours, et la plus petite celle du rat. Toutes les trois sont originaires des parties chaudes et tem-

pérées de l'Amérique.

L'oryctérope, dont on ne connaît qu'une espèce, se trouve dans le nord de l'Afrique. Ses ongles sont moins bien disposés que ceux des fourmiliers pour entamer une maçonnerie, mais ils sont plus propres, en raison de leur largeur, à creuser promptement, dans un sol peu résistant, les terriers où l'animal se retire.

Les pangolins, comme nous l'avons dit, ont, de même que les tatous, le corps revêtu d'une sorte de cuirasse; mais, pendant que chez les derniers les pièces de l'armure sont disposées en plastrons et en bandes transversaies, chez les premiers, elles sont disposées en écailles qui se reconvrent à la manière des feuilles d'un artichaut.

Des deux espèces de pangolin, l'une, qui a la queue deux fois plus longue que le corps, est originaire d'Afrique; l'antre, dont la queue est proportionnellement beaucoup moindre, se trouve aux Indes orientales. Cette dernière a été vaguement connue des anciens, et Elien en parle sous le nom de Phattagen.

On a trouvé sous terre, dans le Palatinat, une phatange onguéale qui annonce un pangolin de vingt pieds et plus de longueur.

On a trouvé de même en Amérique, à l'état fossile, des ossemens d'une tatou de taille gigantesque, et long de dix pieds au moins, sans la queue.

Dans les tatous proprement dits, les diverses pièces de l'armure tiennent intimement dans la peau, ou plutôt sont développées dans son épaisseur même; mais dans le sonsgeure des clamyphores, cette cuirasse est séparée du corps dans presque toute son étendue; on peut introduire la main entre la face inférieure et la peau qui revêt le dos et les flancs de l'animal, de sorte que l'on serait presque tenté de croire que le clamyphore peut, suivant les besoins, revêtir on quitter ce corselet. Il n'y que a dix ans que l'existence du clamyphore est connue aux naturalistes. Il fut apporte du

Chili à Philadelphie à la fin de 1824 et décrit l'année suivante par M. R. Harlan.

Nous ne parlerons point de ses formes générales, la figure mise en tête de cet article en donne une plus juste idée que ne le ponrrait faire toute description. On remarquera que eette forme le distingue de tous les 'mammifères comus, puisque, lorsqu'on l'aperçoit de profil, on croirait voir un animal à qui on aurait retranché toute la partie postérieure. Cette apparence est rappelée par l'épithète de truncatus (tronqué), qui sert à désigner la seule espèce jusqu'à présent comune.

La taille du clamyphore atteint à peine celle de la taupe, à laquelle on peut le comparer en raison de ses habitudes souterraines, et de certaines particularités de structure qui sont liées au reste avec ce genre de vie : tels sont l'extrême petitesse des yeux, organes en effet à peu près inutiles à des êtres qui vivent habituellement dans les ténèbres; un museau robuste, sorte de boutoir nécessaire à tous les animaux destinés à fouir, et dont le cochon nous offre un autre exemple; enfin des bras vigoureux pour exercer le rude métier de mineur, des mains larges pour enlever à la manière d'une pelle la terre remuée, et des on gles forts et tranchaus qui puissent entamer le sol q a lque dur qu'il soit. Du reste, entre la main de la tampe et celle du clamyphore, il y a cette différence, que la première l'a dirigée en dehors et la seconde en dedans. Les membres postérieurs sont faibles chez l'une et chez l'autre, et à la surface du sol il est probable que le clamyphore ne se mouvrait pas avec plus d'agilité que notre taupe.

La tête du clamyphore est couverte d'un seul plastron à compartimens arroudis. La cuirasse qui revêt le corps résulte de l'assemblage de lames étroites dont chacune se compose elle-même, suivant le rang qu'elle occupe, de 43 à 22 plaques quadrangulaires. Cette enveloppe, qui daus aucun point n'a pas plus d'une ligne d'épais seur, presente plus de consistance et moins de flexibilité qu'une semelle de cuir également épaisse. Elle est , comme nous l'avons dit, libre partout excepté le long de l'épine et à la nuque; elle est attachée au dos seulement par un prolongement de peau assez lâche, mais elle se fixe plus solidement à la tête sur deux protubérances qui s'élèvent de l'os frontai. Sans cette adhérence et sans la disposition de la queue, qui est fortement recourbée en arc, l'écaille serait facilement en-levée.

Les lames du dos ont la forme d'un buse arqué; celles de la partie postérieure sont plates et ont la figure d'un fer à cheval. Dans l'échancrure qu'offre le bord inférieur de la dernière se loge la partie descendante de la queue qui bientôt après se recourbe pour se porter directement en avant, et est ermine par une sorte de pelle ou de spatule.



(Tête disséquée du chlamyphore.)

Tonte la surface du corps est couverte d'un beau poil soyeux plus long et plus brillant que celui de la taupe, mais moins épais. On en voit sortir au-dessus de la dernière rangée des plaques du dos, garnissant ainsi d'une sorte de frange le bord de cette cuirasse. Les oreilles et les yeux sont aussi protégés par de longs poils, au milieu desquels ces organes sont comme cachés, disposition qui n'est pas assez clairement exprimée dans la gravure.

Le clamyphore porte dans la langue du pays dont il est originaire, le nom de pechichiago.

Amitiés. - Il ne faut pas chercher la cause du peu de durée de nos liaisons de cœur dans la légèreté naturelle à l'homme, mais plutôt dans notre manière de comprendre l'amitié. Au lieu de voir surtout dans cet attachement un sentiment, on y cherche trop souvent un moyen de réussite. Nos amis ne sont pas toujours pour nous sculement des objets d'affection, ce sont en même temps des instrumens que nous employens pour notre bien-être, notre plaisir ou notre fortune. Nous ne nous contentons pas d'en être aimés, nous voulons nous en servir : aussi, au lieu de bâtir dans notre âme à l'amitié un temple en dehors du monde et à l'abri de ses froissemens, nous la mélons à notre vie extérieure, et nous la rendons dépendante des évènemens; nous nous occupans de son utilité encore plus que nous ne sentons sa douceur; et notre affection, ainsi lice à notre intérêt, eesse, sans que nous nous en apercevions, aussitôt que celui-ci ne nous sollicite plus. - Il faut aimer son ami pour le bonheur d'aimer, et non pour le prolit qu'on en peut attendre.

Jean de Nivelle. — Ce proverbe remonte assez haut dans notre histoire; aussi la tradition s'en est-elle altèrée, et dans ces vers de La Fontaine,

Ce n'était pas un sot, non, non, et crayez-m'en, Que te chien de Jean de Nivelle,

on ne retrouve plus l'origine de cet adage, que l'on rapporte de la manière suivante :

Jean de Nivelle était le fils d'un de nos plus puissans et de nos plus nobles seigneurs; il s'appelait aussi Jean de Montmoreney. D'un caractère naturellement violent, il ne sut pas modèrer ses emportemens mème à l'égard de son père, et dans une querelle domestique il lui donna un souffice. Cité pour ce fait devant la cour du parlement, il n'eut garde de comparaître; en vain fut-il sommé, selon l'usage, à son de trompe, par tous les carrefours de Paris, « tant plus on l'appelloit, dit un auteur, tant plus il se hastoit de courir, et de fuir du costé de la Flandres; » et le peuple, qui d'ordinaire ne manque pas d'expressions énergiques à appliquer aux objets de son amour ou de son mepris, l'appela « Chien de Jean de Nivelle, qui s'enfuit quand on l'appelle!» locution qui depuis est passée en proverbe.

#### IMPRIMERIE.

DU COMPOSITEUR. - DES CASSES.

Nous avons vu, page 224, que les caractères d'imprimerie consistent en lames métalliques, allongées, parfaitement équarries sur leurs quatre faces, et portant chacune à leur extrémité supérieure une jettre en relief.

Pour former une ligne d'écriture, il s'agit de maintenir les lettres juxiaposces l'une contre l'autre; à cet effet, un ouvrier, que nous désignerons désormais sous son nom de compositeur, tient dans sa main gauebe le petit instrument dont nous donnons le dessin, et y pose successivement dans le fond les lettres convenables; quand la ligne est finie, il en forme une seconde, en l'adossant contre la première, de même qu'il avait adossé celle-ci contre le fond de l'instrument, et ainsi de suite.



Le nom de composteur a été donné à cet instrument,

aussi indispensable à l'onvrier compositeur qu'un fusil à un fasilier. On voit qu'il porte une sorte d'équerre ac, dont le côté c peut glisser le long de la paroi où sont ligurés des trons à distances égales, et s'y maintenir à l'aide du boulon; en outre, le boulon étant reçu dans une ramure pratiquée sur ce même côté c, avant d'être serré il permet à l'equerre de glisser par un mouvement doax à droite et à gauche. On obtient ainsi tel écartement que l'on juge nécessaire entre les côtés a et b, et par soite telle longueur de ligne que l'on désire. Cet écartement détermine ce qu'on appelle la justification de l'ourrage.

Les lettres d'une ligne, posées rapidement au-dessus des lettres de la figne précédente, dans le cours de la composition, ne glisseraient pas avec facilité, re qui occasionnerait une perte de temps; c'est pour cela que l'on applique sur la première ligne déjà composée une lame de euivre bien poli, contre laquelle on pose les lettres de la seconde ligne, et que l'on retire ensuite pour passer à la troisième. La lame de cuivre est un peu plus élevée que les caractères; elle est ligurée sur le composteur dont nous avons plus hant la représentation.

Le compositeur en rangeant ses caractères doit avoir grand soin de mettre les lettres toujours dans le même sens, sans quoi on aurait, par exemple, des i avec le point en bas, des g la queue en l'air, comme on le voit dans le mot suivant : visilenea. Or s'il lui fallait regarder la lettre lorsqu'il la dispose, le compositeur ne ferait pent-être pas le quart de sa hesogne ordinaire, sans compter qu'il serait horriblement fatigné de cette attention portée sans cesse sur un petit objet. On a imaginé de faire un ou deux crans sur un des côtes du caractère, de façon que, d'un simple coup d'œil jeté sur le cossetin où est la lettre qu'il va prendre, le compositeur distingue les crans, et sait dans quel sens il doit placer le caractère. Voilà une invention bien simple; mais si l'on essavait de ealeuler le temps qu'on a gagné par son secours, l'argent qui a été épargné, le plus grand nombre de livres qui par suite ont été repandus dans le monde, l'instruction aequise..... que de choses!

Le compositeur est généralement payé d'après l'ouvrage qu'il fait : au plus habile, à celui qui a la main la plus leste, le coup d'œil le plus vif, à celui qui porte à son ouvrage la plus grande attentieu, à celui-la revient à la fin de la quinzaine la soide la plus forte. Disons ici, en passant, que MM. les auteurs peuvent être pour quelque chose dans la quantité de besogne qu'un compositeur met à fin; il leur suflit d'écrire lisiblement, clairement; mais, en général, ce n'est pas leur vertu : de bien s'en fant. Il est certain que, d'une part, l'impétuosité des idées peut être cause de mois à moitié écrits, et que de l'autre, le précepte de Boileau :

Vingt fois sur le métier remettez votre auvrage, Corrigez-le sans cesse....

amène des ratures, des notes, des additions, etc.; mais on devrait se faire un cas de conscience de livrer certains manuscrits absolument griffonnés, et tels que le *Chat Murr* d'Hoffmann les eût reniés; on peut tout concilier en faisant recopier quelquefois.

Le composteur contient 6, 8, 10 lienes; lorsqu'il est plein, on en saisit le contenu avec les doigts des deux mains, et on le pose sur une pièce de bois à rebords, nommée la galèe. Une certaine adresse est nécessaire pour opèrer ce transport; si on le manque, tous les caractères, qui ne se no intiement que par leur frottement et la pression des doigts, tombent en desordre; l'ouvrier a fait un pâté, en langage teclnique; il est aussi confus qu'un écolier, qui, sur une page d'écriture destinée à souhaiter une bonne fête, laisse tomber une grosse tache d'encre, un beau chapon! Du reste ces accidens arrivent rarement.

Nous parlerous dans un autre article de la mise en pages, ainsi que de la correction des épreuves : anjourd'hui nous

terminerons en racontant quelques détails sur les compartimens qui contiennent les lettres.

La seconde gravure donne une idée suffisante de ce que nous avons à dire Elle représente deux rangs; dans celui

du fond, on voit le compositeur devant des casses (c'est ainsi qu'on nomme la boite à compartimens où est renfermé le caractère); il a la copie sous les yeux, le composteur dans la main gauche, et de la droite il saisit un r dans



(Intérieur d'un atelier de compositeurs.)

le cassetin. Sur le rang du premier plan, il n'y a qu'une casse, et l'ouvrier n'y est pas; on voit à gauche un châssis, où quatre pages sont disposées; d'autres châssis vides sont à droite, et une galèe est par terre contre le pied du rang. Enfin deux tables horizontales en pierre sout à droite de chaque compositeur pour recevoir les pages.

Une casse se compose de deux parties ou casseaux : le haut et le bas ; dans le bas sont les caractères courans a, b, c, d..., les chiffres, la virgule, etc.; dans le haut sont les petites et les grandes capitales A, B, A, B, etc.

Les compartimens ou cassetins ne sont point rangés par ordre alphabétique; on a disposé les lettres qui reviennent le plus fréquemment dans la partie inférieure du casseau d'en bas, la plus proche du compositeur; sa main a ainsi moins de chemin à faire. - On doit remarquer que, pour la même raison, les compartimens ne sont pas tous d'une égale dimension; les plus grands contiennent les lettres dont on fait le plus usage : celles-ci sont avec les autres dans une proportion déterminée par l'expérience. L'e est la lettre dont on a le plus besoin : ainsi, dans une vente ou police de 100,000 lettres, contenant toutes les sortes d'un caractère, il y a pour le e 12,000, pour le s 8,000, pour le i, le r, le t, 6,000; le le a, le o, le u, 5,000; 5,500 n, et seulement 2,600 m: on ne compte que 200 k. Les grandes capitales sont bien moins nombreuses: il y a 600 E, 75 L; les petites capitales encore moins: 400 E, 50 K.

La disposition de la casse dont on se sert aujourd'hui paraît

avoir été en usage dès les temps les plus anciens; elle était sans donte alors convenablement disposée : aujourd'lui, les modifications de la langue exigeraient quelques cliangenens. M. Théotiste Lefevre, prote d'une imprimerie à Saint-Germain, a fait à ce sujet un travail consciencieux et d'une effrayante longueur : il a calculé les espaces que la main parcourt en allant chercher les lettres dans teurs cassetins, tels que ceux-ci sont disposés dans la casea actuelle; puis il a refait ces mêmes calculs avec une nouvelle disposition de casse de son invention. La comparaison lui a donné des résultats fort curieux dont nous citerons les principaux.

Se douterait-on, par exemple, que la main droite d'un compositeur d'une habileté ordinaire parcourt moyennement dans une année, pendant les 500 jours de travail, 6,928,955 pieds; près de 600 lieues, c'est-à-dire une distance plus grande que celle de Paris à Constantinople ou à Saint-Pétersbourg? Ce résultat est néanmoins véritable : on concevra donc qu'en rapprochant du compositeur certaines lettres, trop éloignées de lui relativement à la fréquence de leur emploi, on puisse épargner beaucoup de temps. M. Lefevre a trouvé par un premier calcul une économie de 553,000 pieds, qui donne par an au compositeur un hénéfice net de 25 jours de travail.

C'est le treizième du temps! les compositeurs des gazettes quotidiennes, qui travaillent à la journée, pourraient terminer leur travail une demi-heure plus tôt. Néanmoins ce changement ne saurait s'introduire brusquement : il faudrait qu'un certain nombre de compositeurs appréciassent convenablement par expérience la bouté de chacune des nouvelles modifications, et qu'ils voulussent se soumettre aux premières difficultés d'un changement d'habitude.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VERTE sont rue du Colombier, n° 30, prés de la rue des Petits-Augustins.

IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, Successeurs de M. Lachevardiere, rue du Corombier, n° 30.

## LE LOTUS ÉGYPTIEN.



(Nymphaa carules , nymphaa lotus.)

Différens arbres ou arbrisseaux ont été appelés lotus par les anciens. - Le duduim, vanté dans l'écriture pour la suavité de son odeur et la bonté de son fruit, paraît être le rhamnus lotus de Linnée, arbre épineux, à feuilles découpées comme celles du houx, et produisant un fruit farincux, gros comme une olive ou une fève. - Homère, dans l'Odyssée, représente les compagnons d'Ulysse séduits par l'extrême douceur du fruit du lotus, jusqu'à perdre le souvenir de leur patrie. - Certains peuples qui vivaient sur les côtes d'Afrique, aux environs de la petite Syrte, sont surnommés, par l'historien grec Hérodote, lotophages (de lótos, lotus, et de phagó, mange). Le même écrivain compare les fruits du lotus aux dattes. - Théophraste, philosophe gree, auteur d'un Traité des plantes, rapporte que l'armée conduite par Ophellus contre Carthage n'eut pendant plusieurs jours d'autres alimens que ces fruits. - L'historien gree Polybe donne une description d'un lotus arbre, où l'on reconnaît les caractères du zizyphus lotus plutôt que ceux du rhamnus lotus : il ajoute qu'avec les fruits macérés at brisés dans l'eau on composait une liqueur délicieuse. -Pline le naturaliste parle de cette liqueur comme d'un vin qu'on ne pouvait conserver plus de dix jours. - Enfin, Eustathe, évêque de Thessalonique au XIIº siècle, appuie l'assertion de Pline, et attribue en outre au fruit le goût de la nèfle.

Les anciens ont encore donné le nom de lotus aux cinq plantes suivantes : nymphæa lotus , nymphæa ærtulea , nymphæa nelumbo , arum colocasia et trifulium melilotus. Quoique les trois premières aient des rapports communs , elles offrent des différences sensibles. La nymphæa nelumbo est incarnat ; la nymphæa lotus est blanche , ses pétales extérieures sont seulement un peu rosées à l'extrémité. La nymphæa cærulea est bleue. Les feuilles de la nymphæa lotus sont orbiculaires , un peu dentées sur les bords et en cœur (voyez le dessin). Celles de la nymphæa nelumbo

sont pliées. Les feuilles de la nymphwa cœrulea sont à peines sinnées.

Les recherches des botanistes modernes sur ces plantes ont aidé à éclaireir certains points obscurs de l'histoire de l'antique Egypte : tant il est vrai que toutes les sciences sont appelées à se secourir mutuellement : l'archéologie doit une part de ses progrès aux progrès de l'histoire naturelle.

Dans Hérodote, que nous avons déjà cité, on lit ce passage : « Les Egyptiens qui vivent dans les lieux marécageux usent des moyens suivans pour se procurer de la subsistance : Quand le Nil est parvenu à sa plus grande hauteur, et que les champs sont submergés, il paraît à la surface de l'eau une immense quantité de plantes ressemblant à des lis et qu'on appelle lotos : les Egyptiens, après les avair coupés, les font sécher au soleil; ils fabriquent une espèce de pain avec la semence de cette fleur, qui ressemble à celle du pavot; ils en mangent aussi la racine, qui est ronde, de la grosseur d'une pomme, et d'un parfum agréable. » La description de Théophraste s'accorde assez avec celleci; on y voit de plus que les pédoneules de cette plante soutiennent une belle fleur rosacée, se ferment au coucher du soleil, et se plongent dans l'eau pour reparaître à son lever; ce phénomène a lieu chaque jour jusqu'à ce que la fleur soit tombée et le fruit formé. Le fruit ressemble à celui d'un large pavot, et contient une grande quantité de petites graines, comme colles du millet. Il est question dans le même auteur d'une autre variété de cette plante que l'on mange crue ou cuite; sa tige est haute de quatre condées, et de la grosseur du doigt; sa fleur est grosse comme une fois celle du pavot; son fruit ressemble à un rayon orbiculaire contenant dans ses loges des fèves bonnes à manger; ce lotus est le nymphæa nelumbo, que Théophraste appelle kyamos aigyptiakos.

Cette sleur a été respectée et honorée à cause de la forme

Tome II.

orbiculaire de ses feuilles, qui était chez les anciens un symbole de la perfection, et à cause des différens états que fait éprouver à cette plante la présence du soleil. La nymphæa lotus à dù les mêmes honneurs à l'éclatante blancheur de «a fleur, symbole de la pureté. D'après ces diverses fdées, les Égyptiens ont figuré par le lotus le lever d'Osiris ou du soleil, parce qu'ils disaient que cet astre sortait de régions humides. Osiris, dit Plutarque, était habituellement paré d'une couronne de lotus; il était d'ailleurs d'usage de faire des couronnes de ces fleurs, qui répandaient une odeur suave de cannelle ou d'anis. Les Égyptiens avaient fait aussi du lotus un emblème de l'inondation du Nil et de la fertilité de leur sol, Ils y attachaient des idées différentes, suivant les variétés d'espèces, et selon les divers degrés de floraison, depuis le simple bouton jusqu'à l'entier développement de la corolle. Le lotus était consacré comme emblème de la création du monde, qu'on disait sorti des eaux. Ces diverses attributions, et beaucoup d'autres, sont indiquées sur un grand nombre de bas reliefs et sur les peintures qui décorent les caisses des momies; enfin l'on a trouvé dans les tombeaux des couronnes et des bouquets de sa fleur desséchée.

Le lotus d'Égypte était peu connu des Grecs et des Romains, qui l'ont comparé, comme on l'a vu ci-dessus, à des plantes plus communes, et en ont confondu les variétés. On reconnaît sur les monumens égyptiens le fruit du lotus blanc, qui a la même forme que celui du pavot, et c'est à cette ressemblance que l'on croit pouvoir attribuer les erreurs commises à son sujet par les anteurs anciens et par les antiquaires qui ont quelquefols confondu avec les fruits du pavot cenx du lotus figurés sur plusieurs médailles d'Égypte. La numphera nelumbo, à fleurs incarnat, serait aujourd'hul inconnue des naturalistes, s'ils ne l'avaient retrouvée dans les Indes orientales, où elle est désignée dans les livres sous le nom de tamara, sirlscha, kamala. Cette plante y était honorée et considérée, suivant l'ancienne religion des Hindous, comme un emblème de la puissance productrice du monde. Brahma est porté au-dessus de l'abime sur une fleur de tamara; c'est aussi l'attribut d'une déesse de l'abondance. Enfin le dieu Naraayana (ou Brahma) est représenté assis sur une fleur de lotus supportée par des ojes : il tient aussi d'une main un lotus, et de l'autre un vase. Le lotus fait allusion à l'origine du monde, qui passait pour être sorti du sein des eaux. (On peut observer le rapport qu'il y a entre cette idée, celles des Égyptiens, et le premier verset de la Genèse.) L'oie, le lotus, le vase, sont des emblèmes communs à l'ancienne religion de l'Inde et à celle de l'Égypte. Mais si le rapprochement des symboles et des doctrines mythologiques de ces deux peuples pronve qu'il y eut antrefois entre eux certains rapports d'origine, les recherches des savans, bien que suivies d'importans résultats, n'ont pas encore fixé l'opinion sur l'antériorité que chacun de ces deux peuples revendique

M. Delille, auteur des mémoires sur le lotus, insérés dans la grande description de l'Égypte, a retrouvé dans cette contrée les deux espèces de cette plante le plus fréquemment reproduites sur les monumens, et qui se rapprochent le plus des descriptions d'Hérodote et de Théophraste; ce sont la nymphæa cærulea et la nymphæa lotus, toutes deux représentées par le dessin qui accompagne cet article. L'espèce blanche (nymphwa lotus) croît dans les fossés, les canaux et les rivières de la basse Égypte, et varie de hauteur suivant la profondeur des eaux ; elle atteint jusqu'à 5 pieds : sa racine offre un tubercule arrondi d'environ 15 lignes de diamètre, et reconvert d'une écorce sèche et brune, semblable à du cuir. Ses tiges, cylindriques, ont la grosseur du petit doigt, et offrent cinq épines à leur naissance, ce qui s'a corde avec la description de Théophraste. La nymphæa cærulea, à feuilles en fer de flèche, est plus rare,

#### NAUFRAGE DES ENFANTS DE HENRII<sup>er</sup>, ROI D'ANGLETERRE, EN 4120,

PRÈS DE BARFLEUR.

Au mois de novembre 1120, Henri 14°, roi d'Angleterre, se trouvait dans son duché de Normahdie. Après une guerre longue et opiniatre, il venait de falre la paix avec le roi de France Louis-le-Gros. Un mariage que Guillaume, son fils ainé, l'héritier de sa couronne, avait contracté avec la fille de Foulques, comte d'Anjou, venait d'ajouter une province de plus à ses possessions du continent, L'ambition du roi était satisfaite; victorieux de tous ses ennemis, il se voyait maître de l'Angleterre et d'une partie de la France; sa fortune ne semblait pas pouvoir monter plus haut. Après une absence de quatre années, il s'en retournait triomphant dans sa ville de Londres.

Il se rendit avec sa famille et ses chevaliers au port de Barfleur, en Normandie, où une flotte venait d'être équipée pour leur passage.

La cour était rassemblée sur le rivage, quand un certain marin, nommé Thomas, s'approcha du roi et lui présentant un marc d'or, lui adressa ces paroles:

« Étienne, mon père, a toute sa vie servi le vôtre sur mer; ce fut lui qui transporta au rivage d'Angleterre le bon duc Guillaume, quand il alla, avec l'aide de Dieu, en entreprendre la conquête. Seigneur roi, je vous supplie de me donner en fief le même office; l'ai pour votre service royal un vaisseau neuf, que l'on appelle la Étanche-nef, parfaitement équipé, et manouvré par cinquante rameurs habites. »

Le roi lui répondit : « J'ai choisi le navire que je dois monter, et je ne le changerai pas ; mals , pour faire droit à ta requête , je confie à ta garde et à ta conduite mes deux fils , Guillaume et Richard , et ma fille Adèle , que j'aime tous comme moi-même, avec un grand nombre de mes chevaliers et mon trésor. »

Le navire du roi partit le premier par un vent du sud, à la chute du jour, et aborda le lendemain matin à Nor-thampton.

La Blanche-nef tarda de plusieurs heures; ses matclots, transportés de joie, entouraient les jeunes princes : des muids de vin furent apportés et distribués avant le départ, et la muit était venue, que les danses et les chants joyeux duraient encore sur le rivage.

On mit à la voile enfin. Outre Guillaume et Richard, les fils du roi, et leur jeune sœur Adèle, il y avait sur le navire dix-luit domes, filles ou épouses des plus nobles seigneurs, plusieurs évêques et savans prélats, cent quarante barons et chevaliers, la fleur des armées d'Angleterre et de Normandie, tous plus ou moins illustrés par de lengues années de combats. On y comptait en tout trois cents pa-sagers.

Plusieurs d'entre eux pourtant, les plus prévoyans et les plus sages, descendirent à temps du navire, hésitant à confier leur vie à des matelots privés de raison, qui, dit le vieux chroniqueur, s'emparaient des sièges ou se heurtaient sur les muids de vin et les coffres du trésor royal qui encombraient le pont.

Au signal du départ, l'équipage s'élança à la manœuvre avec ardeur, et la Blanche-nef sortit du port aux acclamations; mais voilà qu'au moment d'entrer dans le raz de Gatte, aujourd'hui Gatteville, tandis que ses rameurs, pleins de vin, déployaient leur force, se faisant un point d'honneur de rattraper le vaisseau du roi, elle donna de son flanc gauche sur un rocher que la mer couvrait à peine, et que l'on croit être echui nommé Quil'ebœuf, dont la tête ronde et blanche commence à sortir de l'eau à mi-narcé.

Un cri de détresse fut poussé à la fois par tous les passagers : on l'entendit du rivage, car la mer était calme et helle; mais aucun secours ne vint, personne n'en pouvant soupçonner la cause.

On dit qu'au milieu de la confusion et des ténèbres, Thomas,

le malheureux pilote, chercha entre tous le fils aîné du roi. Il le descendit dans une chaloupe, qu'il lit voler sous ses avirons; mais aux cris de la jeune Adèle, sa sœur, le fils du roi voulut retourner pour la recueillir, et la faible barque, se rapprochant du navire à demi submergé, chavira sous le poids de tous les naufragés qui s'y jetèrent.

Le prince Guillaume avait dix-huit ans ; il venait d'épouser Malthide, l'Inérilière d'Anjou, qui n'en comptait que quatorze. Déjà veuve avant d'avoir quitté l'enfance, la jeune reine comprit tout le malheur de sa destinée, et, pleine de tristesse, finit sa vie dans un monastère.

Tout avait disparu dans ce naufrage, hormis deux hommes, un jeune chevalier, fils de Geoffroy de l'Aigle, et un boucher de Rouen, nommé Bérold.

Tous deux se tenaient cramponnés à la pointe d'une vergue, quand Thomas, le pilote, reparut après avoir plongé ; il avait repris ses forces et recouvré sa raison. Il dressa la tête audessus de l'eau; n'apercevant plus que ces deux hommes ; « Qu'est devenu le tils du roi? leur criait-il. — Il a disparu comme les autres, répondirent-ils, — Malédiction sur moi! » dit le pilote, et il se replongea dans l'abime.

Le temps était resté calme et la mer unie comme une glace; la lune éclaira les flots toute la muit. C'était une muit de novembre longue et froide, et les deux naufragés se soutenaient toujours au mât qui les avait sauvés. Ben des fois sans doute ils s'étaient recommandés à Dieu et à leur saint patron ; ils avaient promené leurs yeux avides sur la mer, ou tenté si leurs cris de détresse et leurs signaux ne pourraient pas attirer les pécheurs de la côte.

C'étaient deux existences bien différentes que ces deux compagnons d'infortune disputaient aux flots! Mais dans ce rapprochement fortuit et cette communauté de périls, tous deux s'aidaient et s'encourageaient par des paroles affectueuses.

Fufin le jeune seigneur, plus délicat sans donte, sentit ses forces lui manquer; ses mains, engourdies par le troid et vaincues de lassitude, lâchèrent le bois qu'elles ne pouvaient plus serrer; il s'abandonna à la mer en priant Dieu, disent les chroniques, pour le salut de son compagnon.

Le houcher Bérold échappa seul au naufrage; ses membres, plus robustes, endurérent mieux le froid de la muit : des pécheurs vinrent sur le matin le recueillir dans leur barque. Cétait un pauvre bère, vétu d'une peau de mouton, le plus obscur et le plus misérable des trois cents passagers de la Blanche-nef, qui ne l'avaient reçu que par charité, et le seul qui ait transmis ces détails aux chroniqueurs du temps.

Le lendemain de cette terrible muit, tandis que la mer rejetait à la rôte de Barfleur les corps des naufragés, le roi Henri, après une heureuse traversée, attendait sur l'autre rivage l'arrivée du second navire. Tout le jour s'éconla dans l'inquiétude.

La funcste nonvelle se répandit erfin sur le soir ; mais nul nosa se charger d'en informer le roi. Tous ceux qui avaient des amis ou des proches, renfermaient leur douleur en euxmêmes; tous tremblaient de porter au roi ce coup terrible.

On en chargea un enfant qui se précipita à ses pieds, et lui apprit tout en pleurant. Le roi Henri tomba à terre de douleur, et pendant plusieurs jours ses larmes ne tarirent pas; il appelait tour à tour ses trois enfans, ou recommençait incessamment le récit des pronesses de tous les braves qu'il avait perdus.

De ce jour-là, disent les historiens, on ne le vit plus jamais sourire.

Murmure, murmurer. — Cette onomatopée (voy. t. 4°, p. 143), ne varie point dans le grec, dans le latin, dans l'italien, dans l'espagnol, etc. Ce sont là de ces mots que la nature semble avoir enseignés à tous les peuples,

Leur son point parfaitement à l'oreille le bruit confus et doux d'un ruisseau qui coule à petits flots sur les cailloux, ou du feuillage qu'un vont léger balance et qui cède en frémissant. Le monvement vague et presque imperceptible des caux et des bois élève dans la solitude une rumeur qui interrompt à peine le silence, tant elle est délicate et flatteuse; et c'est de là que les langues ont firé ces expressions si harmonieuses et si vrales, que, tous les jours répétées, elles paraissent toujours nouvelles,

Tout est change, tout me rassure; Je n'entends plus qu'un bruit Semblable au dony muimure De l'onde claire, pure, Qui tombe, coule et fuit,

Dans ces vers de Bonneville, toutes les syllabes coulent et murmurent.

J'ose croire que nous n'avons point à envier, dans cette circonstance, la prononciation des Latins, si elle était telle que Dumarsais et beaucoup d'autres grammairlens le présument. En effet, le mot murmure, prononce à la fiançaise, est composé de sons plus liquides eten quelque sorte plus fugitifs que n'étaient ceux de leur mourmour (murmur), et du mormoria des Italiens; et l'harmonie un peu emphatique de ces derniers mots leur fût perdre, selon moi, quelque chose de leur grâce et de leur fluidité.

Dict. des Onomatopées.

### MUSÉE DES PETITS AUGUSTINS.

SON HISTOIRF. — DESCRIPTION DE L'ARC DE GAILLON.
— FONDATION DE L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS. — DES-CRIPTION DE TOUTES LES CONSTRUCTIONS COMMENCÉES DANS CETTE ÉCOLE.

Lorsqu'en 1790 l'Assemblée constituante ent déclaré les biens du clergé propriétés nationales, on s'occupa de la conservation des monumens qui ornaient les édifices religieux. Une Commission des monumens, composée de savans et d'artist es, fut spécialement chargée de ce soin. Les bâtimens du couvent de la rue des Petits-Augustins furent choisis pour receveir les tableaux et les sculptures; M. Alexandre Lenoir en fut nommé conservateur, et s'occupa de ranger les monumens par ordre des temps. Ce fut le 1st septembre 1795 que ce précieux Musée fut ouvert au public.

On vit des productions de l'antiquité, du moyen âge, des temps modernes, classées par siècles, et de la manière la plus instructive, la plus propre à faire connaître l'état des arts et leur marche progressive. Depuis 4795 jusqu'en 1814. cette vaste collection s'enrichit continuellement d'objets de la plus haute valeur comme art; toutes les parties des bàtimens des Augustins, l'église, le chœur, le cloître, la cour, et le jardin, nommé Élysée, à cause des tombeaux qu'on y avait placés, en furent remplis et décorés. M. Lenoir avait placé dans la nef de l'église plusieurs monumens d'époques différentes, celtiques, grecs, romains, français, et de divers siècles; cette nef se nommait la Salle d'introduction. C'était là qu'on voyait les trois Graces de Germain l'ilon les tombeaux de Diane de Poitiers, de François 1er, de Richelieu, etc. Dans la distribution des autres salles, M. Lenoir avait adopté un ordre chronologique. Cinq salles séparées contenaient les productions des arts de cinq s'écles; cette division commençait au treizième et se terminait aux dix-liuitième.

La cour de ce Musée offrait plusieurs objets curieux; mais le plus remarquable qui s'y voit encore est une porton considérable du château de Gaillon, construit en 1500, par le cardinal d'Amboise, premier ministre de Louis XII.

Le xviº siècle a éié, en France, le plus important pour le perfectionnement des arts. C'est alors que l'on vit dans les

formes des statues, et plus encore dans les bas-reliefs, un j principe d'élégance et une grâce naturelle de style, que Jean Goujon et Germain Pilon développèrent avec tant de bonheur. L'architecture multipliait des ornemens et des décorations empruntés aux plus agréables fantaisies de l'imagination. Ce fut le cardinal George d'Amboise qui contribua le plus à ce mouvement, en envoyant des artistes en Italie étudier les chefs-d'œuvre de Raphaël. Le type de cette charmante architecture du xvie siècle fut le château de Gaillon, bâti par le cardinal avec une magnificence rare : il employa à la décoration de ses palais Jean Juste, sculpteur, né à Tours, qu'il avait envoyé à Rome, à ses frais, pour étudier les arabesques de Raphael. Ce château, ayant été démoli, fut recueilli par parties, de 4801 à 4802, au Musée des Petits-Augustins; la partie la plus importante est celle nommée l'arc de Gaillon, qui orne la cour du Musée.

Dans cette même cour, on voit une façade qui a pareillement été transférée du château d'Anet, mais dont

l'architecture est inférieure à celle de l'arc de Gaillon.

D'après le plan de M. Alexandre Lenoir, le jardin, appelé Elysée, contenait principalement des tombeaux, parmi lesquels on distinguait ceux d'Anne de Montmorency, de Dagobert Ier, et celui d'Abélard et d'Héloise, transféré depuis au Père-Lachaise.

Ce Musée perdit quelques monumens de peinture et de sculpture, lorsque, par suite du concordat de 1802, on donna une nouvelle organisation au culte catholique : plusieurs églises réclamèrent des objets qu'elles avaient possédés. Mais, en 1815, la suppression de ce Musée fut décidée : une grande partie des richesses qu'il renfermait fut enlevée; toutes celles qui étaient relatives aux princes et princesses des familles royales, tombeaux, statues, bas-reliefs, etc., furent transférés dans l'église de Saint-Denis, où ils avaient été pris. Diverses églises ou maisons religieuses rentrèrent en possession d'autres parties de cette collection qui perdit dès lors la qualification de Musée, et reçut celle de Dépôt de mo-



(Arc de Gaillon, à l'École des beaux-arts de Paris.)

numens d'arts. En 1816, l'Ecole royale des beaux-arts fut établie sur cet emplacement, et, en 4820, commencèrent de nouvelles constructions destinées à cette école.

Mais, depuis cette époque, le développement qu'a reçu l'Ecole des beaux-arts, l'insuffisance du local réservé aux précieuses collections qu'elle possède encore, et la nécessité de pourvoir à de nouvelles exigences, réclamées par les changemens survenus dans la direction des études, ont forcé l'administration à modifier les anciens projets, et à commander des travaux sur un plan plus vaste. Ces travaux sont maintenant en pleine activité, et promettent un des monumens les plus importants de Paris.

Ce nouveau plan contient trois grandes divisions : la première renferme les salles destinées aux études quotidiennes; la seconde est consacrée aux divers concours; enfin la troisième comprend le musée des études, c'est-à-dire la partic appelée à recevoir toutes les œuvres qui pourront servir de modèles aux artistes. De tout le projet cette partie est la

plus importante : l'architecte a pour but de distribuer les modèles de la manière la plus propre à instruire les élèves, de réparer autant que possible la perte du Musée des monumens français, en utilisant les restes précieux qu'on a laissés enfouir dans les caves ou tomber en ruine.

Par un henreux hasard, l'arc de Gaillon, qui seul avec le portique d'Anet a survécu à la destruction de la collection du Musée des monumens français, se trouve précisément dans l'axe du bâtiment principal construit dans le jardin; cette position favorable a déterminé l'architecte à en faire la décoration principale d'une vaste cour d'entrée, qui doit servir d'introduction aux diverses parties de l'édifice. Cette cour, véritable musée en plein air, sera séparée de la rue des Petits-Augustins par une grille de trente mètres de longueur: tout le mur de gauche sera décoré par les nombreux fragmens d'architecture gothique que possède l'école, et représentera l'art français jusqu'au xve siècle environ. L'arc de Gaillon, complété par des arcades d'un style varié, et prove-

nant aussi du même château, offrira aux artistes le type de la jolie architecture du siècle de Louis XII, et servira de transition à l'architecture de la renaissance, dont Philibert Delorme nous a laissé le modèle dans le portique d'Anet. Le côté de la cour qui s'aligne avec ee portique conservera le même style d'architecture. Neuf colonnes doriques venant aussi du château d'Anet, et retrouvées dans les caves de l'école, serviront à décorer un large portique à arcades, qui doit donner entrée aux salles des cours et à celles des modèles. L'ancienne église du couvent, à laquelle le portique d'Anet sert de façade, sera restaurée de manière à recevoir les fragmens des monumens français qui ne pourraient être exposés à l'action de l'air. Une colonne de marbre rouge, une belle vasque du xve siècle, qui doivent être placés dans la cour, complèteront le tableau chronologique de notre architecture nationale,

A travers les arcs à jour de Gaillon, et parallèlement à lui, s'apercevra le monument principal, qui en est séparé par mi espace de trente mètres environ; cet espace présente à ses extrémités deux parties circulaires, qui, en dégageant le monument des constructions trop rapprochées, reliera entre elles les diverses portions de l'édifice, et permettra encore de disposer avec ordre les nombreux fragmens que la première cour ne saurait contenir.

Ce musée, consacré à l'étude de l'antiquité, renfermera dans le rez-de-chaussée les modèles d'architecture grecque et romaine. Des salles pour les expositions des concours, pour les conseils d'administration, pour la collection des grands prix de peinture, occuperont tout le premier étage. Un étage en atitque, élevé sur la façade de l'édifice, sera destiné à recevoir la bibliothèque, et tous les dessins et manuscrits possèdes par l'école. Sur un rez-de-chaussée, percé par des croisées circulaires, s'elèvera encore un étage d'archite ture à arcades, séparées par des demi-colonnes corinthiennes. Au-dessus de ce dernier étage, une attique, ornée de pilastres saillans, en satisfaisant au besoin de la localité, complètera l'ensemble de la façade, et permettra au monument de dominer les autres constructions, et d'être aperçu de la rue, au-dessus de l'arc de Gaillon.

#### ECLAIRAGE DES PHARES.

Si un brasier de charbon de terre ou de bois était placé au sommet d'une tour, on le verrait de tous les points de l'horizon; mais pour que sa portée atteignit à plusieurs lieues, il faudrait une grande consommation de combusti ble, un soin continuel des gardiens; d'ailleurs, l'intensité pourrait être variable, et l'apparence étant la même que celle de tout autre feu allumé parfois sur la côte, il y aurait danger de les confondre; enfin tous les phares se ressembleraient, et un navigateur, trompé sur sa route (voyez tom. 1°, pag. 282), prenant l'un pour l'autre, courrait risque de s'aller briser sur une pointe de roches, au lieu d'entre dans une passe.

On imagina, vers la fin du siècle dernier, pour le phare de Cordonan, de placer une lampe d'Argant au foyer d'un miroir parabolique argenté. C'est à M. Teulère, architecteingénieur de Bordeaux, et à Borda, membre de l'Institut, que l'on doit l'idée et le perfectionnement de cette découverte dont nous allons donner une explication.

On sait que si un point lumineux est placé au foyer d'un miroir concave parabolique, tous les rayons, qui vont frapper dans des directions diverses la surface de ce miroir, sont réfléchis en un faisceau de rayons parallèles : ainsi, l'observateur sur lequel on dirigerait l'axe du réflecteur, recevrait tous les rayons émis par le point lumineux, au lieu de n'être frappé seulement que du petit nombre des rayons envoyés dans sa direction, comme cela arriverait dans l'appareil parabolique.

Cependant cela ne remplacerait point le brasier : la lu- il y a quelques années.

mière n'éclairerair qu'une direction privilégiée. On pourrait parer à cet inconvénient en disposant plusieurs bees et réflecteurs dans des directions diverses; mais il y aurait toujours des espaces angulaires où jamais la lumière ne parviendrait. On satisfait à toutes les conditions en faisant tourner l'axe qui porte les lampes, de manière à éclairer successivement toutes les directions.

Tel fut le principe de l'éclairage des phares jusque vers 4825. Il y fut fait dans cet intervalle de nombreux et considérables perfectionnemens, surtout par M. Bordier-Marcet. Mais M. Fresnel a changé le principe d'éclairage précèdemment fondé sur la réflexion des miroirs, et il a fondé le sien sur celui de la refraction au moyen d'une lentille.



(Exposition de 1834. — Appareil d'éclairage du phare Saint-Matthieu, par M. Soleil.)

La lentille, comme le paraboloide, jouit de cette propriété, que tous les rayons lumineux qui arrivent sur elle, de son foyer, dans des directions obliques, en ressortent de l'autre côté en un faisceau de rayons parallèles.

Les gravures qui accompagnent cet article (p. 286) sont destinées à donner une idée du nouveau mode d'éclairage adopté pour les phares de France. On voit dans la fig. 1 le plan, et dans la fig. 2 la coupe de l'appareil tel qu'il fut d'abord imaginé par M. Fresnel, que les sciences ont perdu il y a quelques années.

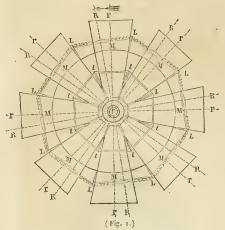

Une lampe F (fig. 2) occupe le foyer commun, de huit lentilles; tous les rayons lumineux divergens qu'elle projette sur cet entourage forment huit faisceaux de rayons parallèles. Dans la fig. 1, on voit le pourtour des huit lentilles LL, LL, LL, etc., qui ont un mouvement de rotation autour du foyer par le moyen du mécanisme G E (fig. 2). Il en résulte que, pour un navire placé à une certaine distance, la lumière du phare est tantôt vive et brillante, tantôt palissante par degrés, et tantôt éclipsée, pour reparaître d'abord pâle, puis s'accroissant par degrés, et enfin vive et brillante de nouveau. Expliquons ces phases diverses.

Le parallélisme et la concentration des rayons divergens a surtout lieu sur le milieu de la lentille, près de son axe; ces effets sont moindres à mesure qu'on s'écarte du centre. Lors donc que, par la rotation, l'axe d'une lentille passes sur un navire à 5 ou 6 lienes en mer, il se manifeste un éclat de lumière qui s'affaiblit à mesure que la lentille tourne. Bientôt il ya éclipse, parce qu'il ne s'échappe passuilisamment de lumière par les points de jonction L, L, L, (fig. 1) et parties avoisinantes.

Mais les lentilles verticales qui entourent la lampe ne recoivent pas tous les rayons échappés du foyer; il yen a qui s'en vont par-dessus et par-dessous; les seules qui atteignent la lentille X X, par exemple (fig. 2), sont comprises dans l'angle X F X. Ceux qui sont au-dessus se perdent dans l'atmosphère. On avait imaginé, pour les recueillir, une petite lentille l'inclinée de his, qui concentait les rayons supérieurs à X F; ceux-ci en ressortaient formant un faisceau de rayons parallèles, et se réfléchissaient parallèlement à F L R au moyen d'un miroir : chaque grande lentille LL, LL (fig. I) était accompagnée d'une lentille mointre ll, ll, ll, etc., et d'un miroir M, M, M, M, qui se projette (fig. 4) sous la forme d'un trapèze.

Depuis, on a remplacé ces petites lentilles par des couronnes de miroirs qui opèrent le même effet. Elles sont représentées sur le dessin que nous donnons du phare de l'exposition. On distingue en haut cinq de ces couronnes disposées en jalousies. On en a aussi placé en bas pour recueillir les rayons inférieurs, perdus sans cela autour du pied du phare.

Au moyen de cette lumière fixe, produite par l'appareil subsidiaire des miroirs, d'une moindre portée que celle des grandes lentilles, le navigateur, arrivé à une certaine distance du phare, ne le perd plus de vue, et les éclats ne cessent pas néanmoins de se faire sentir.

Les lentilles sont à échelons; cette disposition, pressentie par Buffon, a été trouvée et exécutée par M. Fresnel, et c'est là la principale partie de sa découverte. Elle permet de tra-

vailler les lentilles en plusieurs morceaux et de pouvoir ainsi en obtenir de considérablement plus grandes que celles d'une seule pièce de cristal. En outre, on peut modifier la courbure des différens morceaux, de façon à donner à l'action de la lentille un effet optique plus parfait.

Les lampes qui occupent le foyer de l'appareil sont disposées d'après le système de Carcel, où un mouvement d'horlogerie amène toujours au bec une huile surabondant qui rafraichit sans cesse la mèche; cette mèche elle-mème n'est point unique, il y en a plusieurs concentriques : deux, trois, quatre, — Le résultat est tel qu'une lampe à quatre mèches peut équivaloir à vingt-deux becs d'Argant, et que cette lumière, après avoir traversé la lentille, produit dans le sens de l'axe le mème effet que 4,000 becs d'Argant réunis. — On admet que la portée d'un phare du premier ordre peut être, pour les éclats, de 41 à 12 lieues marines, environ 15 à 16 lieues de poste,



LE MYSTÈRE DE SAINT NICOLAS.

Dans les images de sainteté que l'on trouve aux anciens livres de dévotion et sur les enseignes de nos ancêtres, les peintres représentent ordinairement saint Nicolas avec trois jeunes enfans dans une sorte de baquet. L'aventure à laquelle ectte peinture fait allusion, se retrouve dialoguée et mise en scène dans un mystère du xviné siècle. C'est un des essais dramatiques de France les plus anciens et les moins connus. Cette pièce, écrite en prose latine assez sembable à celle qu'on chante à l'église, n'a jamais été traduite; elle est notée en plain-chant syllabique, et elle se chante en déclamant et en gesticulant

#### PERSONNAGES.

SAINT NICOLAS, TROIS ÉCOLIERS OU CLERCS, UN VIEILLARD, AUBERGISTE, SA VEMME.

(On entend les lamentations de trois écoliers qui frappent à la porte du vieilland.)

LE PREMIER ÉCOLIER. Le desir de nous instruire dans les sciences nous à conduits dans des pays étrangers, et à cette heure que les rayons du soleil s'eteignent, nous cherchons un asile.

LE SECOND ÉCOLIEN. Dejà le soleil est prèt à pionger dans la mer avec ses coursiers rapides, cette contree nous est inconnue, demandons au plus tôt l'hospitalité.

LE TROISIÈME ÉCOLIEU. Voici une femme âgée qui se présente à nous ; touché de nos prières, le maître de cette maison se montrera sans doute bienveillant.

Tous LES TROIS EN CHŒUR. Cher hôte, par amour de l'étude nous avons quitté notre patrie; donnez-nous l'hospitalité pour cette nuit senlement.

LE VIEILLARD. Que Dien créateur de toutes choses vous héberge, car, certes, ce ne sera pas moi; à cela je ne vois ni profit ni agrément.

LES ÉCOLIERS, à la femme du vicillard. Que ce soit donc vous, chère dame, qui nous obtienne ce que nous denemdons, et pour recompenser ce bon office, Dieu pent-être vous rendra mère d'un fils.

LA FEMME, au rieillard. Par charité, au moins, nous ne pouvons leur refuser l'hospitalité; quel mal y a-t-il à cela?

LE VIEILLAND, à sa femme. Ton conseil est bon et je vais les introduire. (Aux écoliers.) Entrez, entrez, messieurs les écoliers, ce que vous souhaitez vous est accordé.

(Ici les écoliers se couchent et s'endorment.)

LE VIEILLARD, à sa femme. Tiens, regarde donc leurs escarcelles; que d'argent! Il ne tient qu'à nous d'avoir en nos mains ce trésor

La FEMME. Depuis notre naissance nous portons le fardeau de la misère, mon ami, mais leur mort peut nous en affranchir. Arme-toi donc de ton épée, leur mort va nous enrichir pour le reste de nos jours, et personne ne connaîtra jamais cette action.

(L'hôte égorge les écoliers, et les cache dans un coffre de bois comme de la chair à saler.)

NICOLAS, chantant à la porte de la maison. Pauvre voyageur, accablé de fatigue, mes pieds se refusent à marcher; pour cette nuit, je vous prie en grâce, donnez-moi l'hospitalité.

Le vieilland, à sa femme. Celui-ci mérite-t-il d'être accueilli, chère épouse, qu'en penses-to?

LA FEMME. Son extérieur est respectable, il faut le recevoir.

LE VIEILLAND, ourrant la porte. Etranger, vous nous semblez un homme recommandable, entrez ici, et si vous souhaitez souper, vous n'avez qu'à commander.

NICOLAS, assis à table considérant les mets. Je ne veux rien de tout cela; ce que je veux, c'est de la chair fraiche. LE VIEILLARD. Je vous donnerai la viande que je possède, mais non pas de la chair fraiche, car je n'en aj point.

NICOLAS. Tu mens, vicillard, tu mens; il y a ici de la chair toute fraiche, et cela par suite du crime horrible que t'a fait commettre la soif de l'or.

Le viellland et sa femme, ensemble, tombant aux genoux du saint. Ayez pitié de nous! nous reconnaissons en vous un saint du Seigneur; notre crime est abominable, mais n'en saurions-nous être absous?

NICOLAS. Apportez ici ces cadavres, et priez avec une âme repentante; ces mallienreux seront rendus à la vie par la bonté divine, et vous obtiendrez votre pardon.

(On tire du coffic le bassin où sont les trois corps, et le saint, s'agenouillant, dit:)

O mon Dica! dont la main a créé toutes closes, le ciel, la terre, l'air et l'elu , permes que ces enfans revivent, et tu les entendras chanter tes louauges.

(Les trois enfans ressuscitent, et lons les acteurs ente :nent en chœur : Te de.m land. mus, etc.)

—D'ordinaire, à la fin de ces pieces, les spectateurs s'unissaient d'âme et de voix aux acteurs pour réciter avec eux les prières convenables.

#### COMBATS DE COQS EN ANGLETERRE.

La charité et l'indulgence sont des vertus plus difficiles et plus lentes à pratiquer de nation à nation que d'individu à individu, et les reproches que se renvoient les antipathies nationales se perpétuent, même après avoir cessé d'être justes. Aunsi, depuis long-temps, les Italiens et les Espagnols ne sont plus aussi prompts à jouer du stilet que veulent bien le répéter encore nos romanciers et nos voyageurs; ainsi l'on peut traverser aujourd'hui à pied une ville d'Angleterre sans rencontrer deux hommes qui se boxent et une femme qu'on va vendre au marché; un boucher, un charcetier, un cavalier qui frapperaît sans nécessité un animal, serait réprimandé par tous les temoins de sa colère; et même les combats de coqs, où se pressaient au dernier siècle nobles et bourgeois, sant en pleine voie de décadence.

An reste, on pouvait prédire sans témérité, il y a cent ans, ces améliorations dans les mœurs anglaises, puisqu'il se rencontrait, des cette époque, un homme de génie assez hardi pour fiétrir énergiquement de son crayon populaire et avec une clévation de conscience digne de nos jours, la brutalité de goût de ses contemporains. Hocarth a peint sons leur aspect le plus reponssant les habitudes vicieuses de son temps; il a accusé audacieusement la noblesse et le peuple d'inhumanité; il a attaqué en face leurs plaisirs ridicultes et odieux, leur intempérance, et cette protestation couragease a été comprise et a insensiblement triomplée. Aujourd'hui, le nom d'Hogarth n'est prononcé dans les rangs du peuple qu'avec reconnaissance et avec respect.

Au centre de son tableau contre les combats de coqs, on voit un personnage très connu du temps d'Hogarth; c'était un gentilhomme aveugle, de fort mauvais renom, le duc d'Albermale Bertie, qui avait pour le jeu et pour les paris une passion désordonnée : cinq ou sept hommes , placés au-dessus et à côté de lui, le tirent et le pressent de leurs eris pour l'exciter à parier avec eux : le noble aveugle, ne sachant auquel repondre, exprime l'impatience, et se tient le plus raidement possible au milien de cette bourrasque et de cette confusion de voix; il cherche à defendre de son micux l'argent et les billets qu'il a amassés dans son chapeau, mais un petit volenr profite de son embarras, et lui dérobe un billet avec une expression diabolique de malice et de moquerie. On suppose que le postiflon déguenillé à la ligure goguenarde qui est au-dessus du fripon, et qui vient de heurter dans son empressement le hras d'un monsieur fort mecontent, veut avertir l'aveugle du vol; mais il ne peut réussir à se faire entendre : l'attention du gentilhomme est tout entière aux propositions de jeu de ses voisins

A droite de ce premier groupe, on en voit un second très distinct: des spectateurs, entrainés par leur vive enriosité, se pressent et foulent les rangs qui sont devant eux; on se calbute, on joue des coudes et des poings; l'un rit d'espoir, l'autre grimace de crainte et de rage; cependant personne ne paraît songer à cette bataille de la galerie, sauf deux pauvres diables cerases sous un vieux lord qui porte un cordon et une croix: l'une des victimes, dont le cou est serré contre l'arène et dont la perruque tombe, réclame en vain avec une physionomie déplorable.

De l'antre côté, ou remarque les trois figures expressives d'un homme qui curegistre les paris, d'un vicillard à la gravité ridicule (le jockey Jackson), qui tient un sac d'où sort la tête d'un coq, et d'un campagnard, joueur enragé, qui place sa pièce d'argent sur l'arène et provoque des paris. An- Plus haut encore, un infortuné spectateur, auquel un mar

dessus, un pauvre sourd ne paraît rien entendre même de ce que l'on crie avec tant de vigueur dans son cornet,



quis français jette du tabac dans les yeux, pleure et éternue tout ensemble. Enfin l'individu qui est accompagné d'un chien et qui fume avec une aisance toute particulière, ct le ramoneur à droite, sont des portraits historiques.

Les maîtres desdeux cogs sont places en face l'un de l'autre, et on ne voit que l'ombre d'un des pieds de chaeun d'eux sur l'arène.

Les deux misérables coqs, chétifs, sans plumes, sans crêtes et sans queues, se menaçant tristement du bee, et attirant sur eux tant de regards, font merveilleusement ressortir le ridicule de la scène.

Au premier plan, des joueurs, approchant les extrémités de leurs cravaches, concluent des paris : sur le dos d'un des spectateurs on a dessiné à la eraie une potence. La lueur d'une lampe (car ces combats avaient lieu à la nuit) projette sur l'arène une grande ombre : tes commentateurs anglais assurent que c'est l'ombre d'un homme qu'on a suspendu au

plafond dans un panier pour avoir parié plus d'argent qu'il n'en pouvait payer, et qui, persistant à jouer, offre de mettre sa montre an jeu. On voit l'ombre des deux cordes ou chaines qui soutiennent le panier.

A la muraille sont suspendus deux tableaux : l'un représente les armes du roi, l'autre est le portrait de Nan Rawl, surnommée Deptfort-Nan, femme eélèbre par son talent pour dresser les eogs.

L'ovale qui est au bas de la gravure est le fac-simile d'un billet d'arène.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins.

IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET Successeurs de LACHEVARDIERE, rue du Colombier, nº 30.



(Mahomet II, d'après un dessin de Gentile Bellini.

SON PORTRAIT. — SES GOUTS. — SON CARACTÈRE. — PRISE DE CONSTANTINOPLE. — LUTTE CONTRE SCANDER-BEG. — LETTRE DE MAHOMET II A SCANDER-BEG. — NOM-BREUSES VICTORES DU SCLTAN. — SA MORT.

Mahomet II fut le plus illustre empereur des Ottomans, celui qui porta au plus haut degré leur puissance et leur civilisation, qui étendit le plus au loin leurs conquêtes; il signala son règne par l'un des évènemens les plus mémorables du xve siècle, la prise de Constantinople, dont la chute exerça une si grande influence sur le développement de l'esprit moderne.

Il était fils du sultan Amurath II, et naquit à Andrinople le 24 mars 4450. Son père ayant abdiqué, il monta sur le trône à Pâge de treize ans. L'empire fut menacé par Ladislas IV, roi de Hongrie: Amurath reprit les rênes du gouvernement, en 1444, pour les abandonner encore quand le danger fut passé. Quatre mois après, un soulèvement des janissaires, le premier qu'ils eussent osé tenter, et les préparatifs de guerre des chrétiens, apprirent à Amurath que le pouvoir était confié à des mains trop faibles; il remonta sur le trône, et le jeune Mahomet rentra daus la foule des sujets. Enfin la mort de son père le plaça pour toujours au rang des sultans daus sa vingt-deuxième année. De cette époque date un règne qui ne fut qu'une suite de triomphes.

Le nouvel empereur était d'une constitution vigoureuse, d'une taille médiore, ramassée, et capable de supporter de grandes fatigues; il avait le teint olivâtre, l'œil fier et farouche. La première passion qui agita son esprit fut une ardente émulation et un désir violent de dépasser les jeunes princes de son âge, retenus pour otages, et appelés à partager ses exercices; parmi ces dernièrs figurait Georges Cas-

triot, connu sous le nom de Scander-Beg, et contre lequel Mahomet eut plus tard à soutenir une lutte si longue et si acharnée. - Il aimait avec passion la peinture et la musique, et s'appliquait à la ciselure et à l'agriculture; mais son étude principale était celle de tous les arts propres à la guerre: l'usage du canon ayant été inventé dans son siècle, il chercha à en perfectionner le service. L'astrologie fut aussi une de ses occupations favorites, et il sut plusieurs fois employer les connaissances qu'elle lui procurait à se donner l'apparence d'un pouvoir supérieur par ses interprétations de phénomènes naturels. Il possédait plusieurs langues; non seulement l'arabe, exclusivement consacré aux lois ottomanes et à la religion de Mahomet, mais les langues persane, grecque, francque. Son humeur était inégale et violente; ses passions le dominaient, et lui firent commettre des actes nombreux de cruanté.

Tel était ce prince qui en 1451, monta sur le trône des Ottomans, et fut destine à être pour sa race un sujet de gloire et de grandeur, pour la chrétienté un sujet de terreur et d'épouvantables calamités. L. but de tous les efforts de Mahomet, la pensée qui préoccupait toute son ambition, c'était la conquête de Constantinople; il s'y prépara par d'immenses travaux. D'abord, il bâtit une forteresse dans une bourgade à deux lieues de la ville, sur la rive septentrionale du Bosphore, en face de celle que son aïeul avait élevée sur la rive asiatique, et l'ayant garnie de tronpes et d'une nombreuse artillerie, dont faisait partie une fameuse pièce qu'un ingénieur hongrois lui avait contée en bronze, et qui lançait à plus de mille toises un boulet de 600 livres, il parvint à fermer l'entrée de la mer Noire aux Latins, à ruiner le commerce de Constantinople, et affama bientôt la capitale en portant le ravage jusqu'à ses portes. Afin d'enlever aux Grees leurs dernières ressources, il envoya une armée attaquer les places qui leur restaient dans le Péluponèse : Sparte fut la seule que la force de ses murs garantit de la fureur des Turcs. Dans le même temps, Mahomet soumettait les villes que les Grees possédaient sur les bords de la mer Noire et de la Propontide, ainsi que dans la Thrace. Enfin la troisième année de son règne (2 avril 1453), à la tête de trois cent mille hommes, parmi lesquels on comptait des soldats de toutes les nations, grees, latins, allemands, hongrois, polonais, soutenus par une artillerie formidable et par une flotte de cent vingt voiles, il parut devant Constantinople. Le siège dura cinquante-cinq jours; malgre l'état de mollesse et de lâcheté dans lequel était tombé l'empire grec, sa capitale se défendit avec courage, grace à l'exemple donné par l'empereur Constantin-Dracosès, et un général vénitien, Giovani Giustiniano. La veille du dernier assant, Mahomet ordonna un jeune général à ses troupes, et commanda que chacun se lavât sept fois pour se purifier par des ablutions; puis il leur fit de magnifiques promesses, en jurant par l'immortalité de Dieu, par quatre mille prophètes, par l'âme de son père Amurath, par ses propres enfans, et par le sabre qu'il portait à son côté. A une heure après minuit, il fit commencer l'attaque générale; Mahomet était à la tête de ses troupes, ayant à la main une bagnette de fer, qui en ces grandes occasions lui servait de bâton de commandement. La ville fut prise, et livrée à un effroyable carnage. L'empire d'Orient fut anéanti, après avoir subsisté onze cent quarante-trois années et quelques mois. L'empereur Constantin, brave souverain, digne d'un meilleur sort, mourut sur la brèche, les armes à la main. Après avoir abandonné Constantinople, pendant trois jours, à la fureur de ses soldats, Mahomet fit cesser le pillage et le meurtre, rendit les honneurs funèbres à Constantin, mit en liberté un grand nombre de prisonniers, et s'occupa de repeupler la ville, en accordant aux vaincus le libre exercice de leur religion. On raconte que lorsque le sultan sit son entrée dans le palais des empereurs grees, il récita ce distique persan · « L'araignée ourdira sa toile dans le palais

 ${\tt n}$  impérial, et la chouette fera entendre son chant nocturne  ${\tt n}$  sur les tours d'Efrasiab.  ${\tt n}$ 

Mohomet résida trois ans dans sa nouvelle conquête. Il fut enlevé à ses plaisirs, et aux joies de son triomphe, par les defaites que Scander-Beg fit éprouver à ses généraux. Ne pouvant vaincre par les armes l'indomptable Albanais, il essaya de le séduire, et de se l'attacher comme allié. Dans ce but, il écrivit plusieurs lettres à son ancien compagnon de jeux; nous donnons ici la traduction de l'une d'elles, qui fait connaître l'esprit de ce terrible Tarare; on verra comme il emploie tour à tour des paroies de tendresse, de flatterie et de menaces.

Mahomet empereur des Turcs, à Scander-Beg, prince des Albanais et des Epirotes.

> Considérez plutôt la cause d'une offense et d'une injure que l'injure et l'offense elles-mêmes. It ne faut jamais violer les traités faits sous la loi du serment.

« J'ai toujours admiré ta fidélité et ta probité, illustre » Scander-Beg ; aussi j'ai en de la peine à croire que toi , prince si magnanime et si généreux, tu eusses osé violer » avec tant de facilité et de témérité la foi et la paix que tu » m'avais jurées. Car, comme je l'apprends, tu as franchi » les frontières de mon empire, à la tête d'une armée con-» sidérable, portant partout le fer et le feu, et emportant un » grand butiu. Il est certain pour moi, et j'en ai acquis la » preuve, que les Vénitiens sont la cause de cette conduite ; » c'est par leur conseil que tu as été poussé. Séduit par leurs » promesses fallacieuses, par leur mensonge et leur astuce, » tu m'as fait la guerre, au mépris des traités et du droit des » gens; c'est pourquoi je pense que je ne dois pas t'en attri-» buer la faute, considérant plutôt la cause de cette injure » que l'injure elle-même, et rejetant tous les torts sur ces » Vénitiens, qui ont toujours été mes ennemis.

» Et pourquoi en avoir agi de la sorte à mon égard, Scan-» der-Beg? As-tu pense, par cette bravade, atteindre ma » puissance étendue sur tant d'hommes et de royanmes? Tu » as dévasté nos champs et ravi nos troupeaux, plutôt à la » manière d'un brigand que d'un ennemi; et moi, cepen-» dant, je ne t'ai donné aucun sujet de plainte. Mais con-» tinue, persévère, si cela te paraît juste. Je prefère encore » ton amitié et ta bienveillance à tous ces biens qui me sont » si précieux, parce que, tu le sais, je t'ai toujours tendre-» ment chéri; car toutes les fois que je pense à notre jeune » âge, aux années que nous avons passées ensemble dans le » palais de mon père, à Andrinople, je ne puis, en vérité, » ne pas te rendre toute espèce de service. C'est pourquoi, » cher Scander-Beg, je te prie et te sopplie, je te conseille » de renouveler notre traité de paix, et de le confirmer par » serment. Si tu avais en la volonté d'observer le premier, » jamais to ne te serais laissé séduire et circonvenir par les » Vénitiens. Il est temps encore de traiter ensemble, et de » jurer la paix. Si tu y consens, comme je l'espère, et si tu » écontes mes conseils, toi et tes enfans vous règnerez jus » que dans la postérité la plus reculée, et tu conserveras tous » tes biens; sinon, crois moi, tu t'en repentiras. Tu cou-» nais déjà mes forces, relléchis sérieusement si tu peux leur » resister. Ni les rois tes voisins, ni tes séducteurs veni-» tiens ne t'arracheront à mon bras et à ma vengeance... » Suis done, Seander-Beg, mes avis; fie-toi à mes pro-» messes, je te le jure, tu n'auras pas à t'en repentir.

Seander-Bez continua d'attaquer les troupes de Mahomet; celui-ei fut obligé de marcher en personne contre son ennemi, et fut vaincu; mais le héros de l'Albanie mournt, épuisé par ses fatigues et les nombreux combats qu'il avait livrés Mahomet rencontra encore dans Iluniade, général des troupes bongroises, un adversaire invincible. Iluniade défendit Belgrade contre cent cinquante mille O tomans; cette defense a immortalisé son nom. Mahomet fut blessé dangereusement au siege de cette place, et sur le point d'être fut prisonnier. Son armée fut obligee de battre en retraite, laissant plus de quarante mille morts.

Mais les conquêtes de Mahomet en Grèce le dédommagérent de ces defaites. Il envahit la Morée, s'empara d'Athènes, dont il fit respecter les monumens, assiègea et prit Corinthe. Il soumit ensuite à son empire Trébizonde, la Bosnie, la Caramanie, les iles de l'Archipel, vainquit le roi de Perse. Enfin, sur la mer Noire, Caffa enlevée aux Génois, en 1475; la Crimée forcée de recevoir un khan de sa volonté : la Géorgie et la Circassie rendues tributaires ; la Moldavie, l'Albanie, la Dalmatie, le Frioul, subjugués; l'Italie effrayée de l'apparition d'une armée ottomane et de la prise d'Otrante : tels sont les exploits qui, en 1480, du centre de l'Europe au centre de l'Asie, sur mer et sur terre, fondèrent la gloire militaire de Mahomet. On ne sait plus où se seraient arrêtees toules ses victoires, si sa mort n'était venu sauver l'Italie et l'Europe chrétienne. Mahomet 11 fut enlevé à sa gloire et à ses projets de conquête universelle, l'an de l'hegire 886 (de J.-C. 1481). Il mourut dans une hourgade de Bythinie, lorsqu'il menaçait à la fois Rome, la Perse et l'Egypte.

Le portrait que nous donnons a été fait par Bellini, peintre vénitien. Mahomet II ayant demandé un peintre distingué au gouvernement vénitien, Bellini fut envoyé à Conslantinople, et véent dans les faveurs de ce sultan. On a souvent racouté qu'ayant représenté une decapitation dans un de ses tableaux, le sultan lui fit quelque observation sur le retrait qu'eprouvaient les chairs du con après l'exécution, et demanda un esclave auquel il coupa la tête devant le peintre effrayé, pour justifier la vérité de son observation; mais ce fait est au moins douteux.

#### LE CINQ MAI. ODE DE MANZONI SUR NAPOLÉON.

Le poète vivant le plus renommé de l'Italie est Alexandre Manzoni, ne à Milan en 1784. Il est petit-fils du marquis de Beccaria, auteur de ce célèbre Traité des délits et des peines, où la barbarie des codes criminels est attaquée avec une vigueur de raison qui a fait tant d'impression à la fin du dernier siècle. Les œuvres principales de Manzoni sont des Hymnes saerces, publiées en 1810; deux tragédies : le comte Carmagnola et Adelehi , publiées , la première en 1820, la seconde en 1825; le Cinq mai, ode à Napoléon, publiée en 1822 ou 1825; et le roman des Fiancès (i Promessi sposi) qui a paru en 1827. On ignore quel ouvrage nouveau doit sortir de la villa où le poète vit retiré, près de Milan. Dans une notice pleine de faits nouveaux et de considérations élevées, que M. Charles Didier , l'auteur de Rome souterraine , vient de donner à la Rerne des deux Mondes, Manzoni est classé comme poète dans l'école de Goëthe, et comme romancier dans l'école de Walter Scott. Cette appreciation critique paraîtra juste à tous ceux qui connaissent déjà les divers ouvrages dont nons avons rappelé les titres : les lecteurs auxquels la littérature italienne serait peu familière, pourront se former quelque idée de la manière de l'auteur, en lisant la traduction littérale du Cinq Mai que nous hasardons et où nous avons cherché à rendre aussi fidèlement que possible les inversions, les images, et jusqu'aux demi-obscurités du texte.

Il n'est plus ... Comme après le dernier soupir sa dépouille privée d'une telle aue resta inmobile et saus mémoire, ainsi frappée et interdite, la terre, à cette nouvelle, reste muette, et pensant à la dernière heure de l'homme du destin, elle ignore quand le pied d'un sendifable mortel viendra fonler sa poussière sanglante.

Mon genie le vit étincelant sur son trône, et il s'est tu. Lorsque, jouet des vicissitudes incessantes de la fortune, in tomba, se redressa et retomba, na voix ne sest pas métée à la rumeur de tant d'autres voix. Fur de serviles cloges et de làches outrages, maintenant je me lève, tout énu de la disparition soudaine d'une si grande lunière, et j'entonne sur l'urne funéraire un cantique qui peut être ne mourca pas.

Des Alpes aux Pyramides, du Mançanarès au Rhin, l'éclair jaillissait de sa main toujours calme et pure, et soudain la foudre éclatait : elle éclata de Scilla au Tanais, de l'une à l'autre mer.

Fut-ce une vraie gloire? A la postérité la sentence ardue! Nous, inclinons le front devant le supréme arbitre, qui voolut graver en lui une plus vaste empremte de sou esprit créateur.

La joie orageuse et palpitante d'un grand dessein, l'angoisse d'un œur qui bouilloune indocile en songeant à l'empire, qui y atteint, et qui saisit un but qu'espèrer seulement était folie; in éprouva tont.

La gloire, plus grande après le péril, la fuite et la victuire, le tronc et l'exil, deux fois dans la poussière, deux fois sur les autels!

In se nomma. Deux siècles armés l'un contre l'autre se tournérent vers lui comme à l'attente du destin; in fit silence et s'assit entre cux.

Le disparut, et ne finit ses jours dans l'oisiveté d'une plage étroite, objet unique d'immense envie et de piété profoude, d'inextinguible haine et d'indomptable amour.

Comme sur la tête du naufragé l'onde se roule et pèse, l'imde où le regard avide du malheureux rherche en vain des rives lointaines, ainsi tomba sur cette âme le faix des souvenirs. Oh! combien de fois ra entreprit de se raconter lui-même à la postérité, et combien de fois sur les éternelles pages sa main retomba de lassitude!

Oh! combien de fois, à la fin silencieuse d'un jour incrte, ses yeux faudroyans baissés, les bras serrés sur la poitrine, il resta immobile, et la mémoire des jours passés l'assaillit!

Et un revit les tentes mobiles et les retentissantes vallèes, et l'éclair des escadrous et les flots de la cavalerie, et l'empire convoité et l'obeissance rapide.

Hélas! peut-être devant une telle image son esprit retomba haletant, et tr. descepéra; mais une main forte descendit du ciel, et, miséricordieuse, le transporta dans un air plus respirable; elle le conduisit par les sentiers fleuris de l'espérance aux champs éternels et à re but qui surpasse même le desir et où la gloire passee est silence et téucher.

O Foi! belle, bienfaisante, immortelle Foi! tu es accoutumée aux triomphes; écris encore eclui-ci; réjouis-toi! jamais plus superbe tête ne s'inclina devant le déshonneur du Golgotha!

Et toi, éluigne toute parole triste de ces cendres fatignées : le dieu qui terrasse et qui élève, qui contriste et qui console, repose à côté de lui sur sa couche solitaire,

Les crabes de l'île Longue. — L'île Longue, située à l'entrée du canal de Bahama, est un immense rocher de 17 lieues environ de longueur sur 2 ou 5 seulement de largeur, très fréquenté par les navires anglais, qui viennent y chercher des cargaisons de sel blane et gris. Il est peuplé d'une centaine d'habitans blanes et de 12 à 1500 nègres, qui y exploitent les salines et cultivent à grand' peine quelques cotomniers rabongris et quelques rares plantes qui croissent çà et là dans les fissures des rochers et dans le fond des vallées.

Cette petite Thébaide est particulièrement remarquable par l'innombrable quantité de reptiles, d'insectes, etc., qu'on y voit ramper sur la terre et obscurcir l'air après le coucher du soleil; les crabes nommés turburus ou tourlourous sont surtout tellement nombreux, qu'on ne sacrait faire un pas sans en écraser plusieurs. Ils s'avancent en bruissant vers les habitations, et les assiègent, si lés portes et les fenètres ne sont pas hermatiquement closes, en se glissant dans chaque appartement, dans les armoires, et jusque dans les alcèves. Les blanes et les noirs en font une que dans les alcèves. Les blanes et les noirs en font une

grande consommation; car, dans cette sorte de désert, les crabes sont pour eux comme une manne envoyée du ciel.

#### SAINT-PIERRE DE ROME.

Dans la rue Tordinona s'ouvre un passage étroit et obseur où roulent, vers les eaux du Tibre, les immondices du quartier. D'illustres voyageurs, d'elégantes touristes, n'ont pas craint de s'aventurer sous sa voûte sombre et humide, et d'acheter, au prix d'un instant de dégoût, un des plus beaux points de vue de Rome.

A droite s'enfuient les quais pittoresques du Tibre; au fond s'entassent, pâles et bleues, les collines du Latium; plus près, c'est le mont Marius; plus près encore, le châtean Saint-Ange; à gauche le pont, et au-dessus le dôme de

Saint-Pierre. C'est d'ici qu'il faut voir le Panthéon d'Agrippa suspendu dans les airs; c'est d'ici, car au-delà du pont Saint-Ange, en approchant de l'édifice, on voit l'orgueil-leuse coupole se coucher comme un soleil derrière l'attique de la façade, jusqu'à ce que la croix qui la surmonte ait disparu derrière la statue gigantesque du Christ. C'est là une des imperfections de l'édifice; on l'attribue, à tort, à Michel-Ange. Ce grand homme avait adopté le plan de Peruzzi, son devancier, qui voulait élever la basilique sur les lignes de la croix grecque; mais cent ans après, Charles Maderno fit prévaloir le projet du Bramante, qui, avant Michel-Ange, avait préféré la croix latine. Les parties de ralongement, achevées en 4615, firent de Saint-Pierre de Rome le plus vaste édifice du monde; mais tout l'effet de la coupole fut sacrifié.

Une co'onnade elliplique, surmontée de cent quarante statues, règne autour de la place qui précède l'église; au



(Vue extérieure de Saint-Pierre de Rome.)

milieu s'élève l'obélisque d'Héliopolis; à droite et à gauche deux cascades où se croisent les arcs-en-eiel qui s'élancent et retombent depuis trois siècles dans de larges bassins de granit.

Deux galeries droites terminent les portiques du Bernin, et forment une seconde place qui s'élève en amphithéâtre jusqu'aux marches du temple.

Ces marches, nul artiste ne les franchit, pour la première fois, sans émotion; car tous savent qu'ils vont contempler la plus grande œuvre artistique du christianisme, et redoutent d'avoir à se dire en sortant: « Est-ce là tout ce que peut l'homme? »

C'est an moins tout ce qu'il a pu; le temps et la matière ne lui ont pas manqué. Trente pontifes ont livré aux artistes leurs trèsors grossis des offrandes des rois et des peuples; les métaux, les marbres précieux, ont été prodigués; de grands maîtres et de grands élèves ont consumé leur vie à tailler ees marbres, à fondre ces métaux; et cependant plusieurs ont osé dire que leur attente avait été trompée. De ce nombre doivent être ceux qui demandent à la basilique ro-

maine la même impression catholique et mystérieuse qu'à nos cathédrales du nord. D'autres ne cherchent que le culte pompeux, la puissance temporelle, la magnificence extérieure de l'église romaine du xvi siècle; pour eux, Saint-Pierre est l'expression complète de tout cela.

Le vestibule prépare aux merveilles de l'intérieur. Constantin et Charlemagne, les grands soutiens de la chrétienté, gardent le seuil du premier de ses temples; cinq portes s'ouvrent sur les einq nefs; la principale est de bronze et d'un fort beau travail. La première, à droite, reste murée jusqu'à l'année du jubilé: c'est la porte sante.

Les ornemens de l'intérieur, exécutés sur des proportions gigantesques, sont tellement en harmonie avec l'ensemble, qu'ils en dissimulent d'abord l'immensité. Ces ornemens consistent en statues colossales dont l'église est peuplee, et en figures de haut et de bas-relief. Les ornemens dits architectures, tels que les moulures et les chapiteaux, sont dores ou peints, et les parties architectoniques sont revêtues d'incrustations de marbres précieux et de mosaïques, dont une partie reproduit avec exactitude les plus beaux tableaux des

grands maîtres. Sous la grande coupole, s'elève un baldaquin de bronze aussi haut qu'un palais, et, à peu de distance, au dernier pilier de la nef, les fidèles baisent le pied d'une statue de saint Pierre, coulée avec le bronze du Jupiter Capitolin.

Mais la plus intéressante décoration de Saint-Pierre, chacun la voit dans ses tombeaux; exécutés par les grands artistes des derniers siècles, tous éternisent des mémoires illustres. Les derniers Stuarts et Christine de Suède, reposent au milieu des pontifes; Rome, à son hospitalité, ajouta ce dernier honneur. La comtesse Mathilde a un moniment fort humble: presque tous ceux des papes sont

d'une grande magnificence. L'un d'enx, cclui de Clément XIII, attire généralement l'attention : les statues sont de Canova. On admire surtont celle du pape agenouillé, et les deux lions qui gardent l'entrée du sépulcre. Thorwaldsen, que madame de Staél prefère à Canova, a aussi exécuté le tombeau d'un des derniers papes; mais il est ici resté an-dessous de son rival. Le. monument d'Alexandre VII, par Beruin, et celui de Paul III, exécutés sons la direction de Michel-Ange, sont d'une grande beauté. Les autres contieunent tons des parties remarquables.

Sous le grand baldaquin de bronze s'ouvre une eglise souterraine, où les femmes n'ont la permission d'entrer que



( Vue intérieure de Saint-Pierre de Rome. )

le lundi de la Pentecôte. Cette partie de l'édifice, plus secrète et plus sainte, éclairée par des lampes toujours ardentes, conserve les cendres de plusieurs souverains illustres, et des reliques de martyrs.

Après en avoir visité l'intérieur, il faut parcourir les parties extérieures de l'édifice. Un escalier tournant conduit à la terrasse du portique, où les ateliers des ouvriers de la fabrique, et les onze coupoles, grandes et petites, offrent l'aspect d'une ville. De longues galeries et des escaliers spacieux conduisent eusuite jusqu'au dernier balcon de la lanterne, d'où l'on voit la grande campagne romaine se dérouler jusqu'à la mer.

Le projet de la basilique de Saint-Pierre appartient au pape Paul V. Jules II en posa la première pierre en 1506. Elle fut terminée sous le pontificat d'Urbain VIII, en 1616, et coûta plus de 250,000,000.

CORSAIRES FRANÇAIS. - SURCOUFF.

Pendant nos dernières guerres maritimes contre l'Angle-

terre, des nuées de corsaires sortis des ports de la Manche et de l'Océan, porteurs de lettres de marque, firent un tort considérable au commerce anglais qu'ils désolaient. Ces bátimens légers, presque tons fins voiliers et montés par des hommes intrépides qui se jouaient de la tempête et des combats, profitaient des temps de brume pour sortir des petites criques qui leur servaient de refuge, et, tombant à l'improviste sur les navires marchands, ils les enlevaient à l'abordage.

Le fameux Suscouff, né à Bénic, village non loin de Saint-Malo, est le type de ces hommes de mer courageux, qui secondèrent si bien nos escadres en harcelant sans cesse les Anglais, non seulement dans les mers de l'Europe, mais aussi dans celles de l'Inde, car il acquit surtont sa réputation et sa fortune en faisant la grande course.

Surcoust était loin de ressembler à la plupart des chefs de corsaires, valeureux, mais brutaux et pillards, dissipant dans les orgies tumultueuses ce qu'ils ont enlevé à coups de hache et de poignard. Son caractère était doux, il avait même des goûts paisibles. Il naviguait au cabotage, lorsqu'il parvint à se faire aimer d'une demoiselle dont il sollicita la main. Le père de la demoiselle, homme fort riche, ne voulant pas le décourager par un refus positif, lui dit : « Efi bien, mon garçon, si tu veux ma fille il faut la gagner. Pour cela deviens riche, puis tu viendras me trouver, et alors nous verrous. »

Surcouff prit aussifot sa résolution, qu'il exécuta immédiatement, selon son habitude; il alla tenter fortune dans l'Inde, sachant bien qu'elle pouvait y sourire à un marin hardi. On était alors en 1796.

Arrivé à l'He-de-France, quelques jeunes gens armèrent un petit corsaire monté par des lascars (marins indiens), et lui en confièrent le commandement. A l'embouchure du Bengale, il attaqua un petit convoi escorté par un bateaupilote armé en guerre; il s'en empara et passa à bord avec son équipage. Peu après, avec son bateau, n'ayant que deux canons, Surcouff prit à l'abordage un vaisseau de la Compagnie des Indes, nommé le Triton, monte par cent cinquante Européens et ayant vingt-six canons en batterie. Il dut ce succès à une ruse de guerre, car ses hommes, cachés à son bord lorsqu'il accosta l'Anglais, ne parurent que pour santer sur le vaisseau ennemi. L'abordage fut terrible, mais Surcouff triompha, et il mena sa prise à l'He-de-France, après avoir renvoye ses prisonniers à Madras sur son petit schooner. Il leur avait fait signer un cartel d'échange.

Bientôt Surcouff retourne à la mer sur un corsaire plus fort que le précédent. Chassé par trois vaisseaux de la Compagnie dont un porte deux cents soldats passagers, il parvient au moyen d'une manœuvre habite à les isoler; puis, les attaquant séparement, il en enlève deux, et contraint le troisième à prendre la faite. En montant à l'abordage du premier de ces navires, Sorcouff vit un jeune midshipman poursuivi par un matelot malais qui cherchait à le poignarder. Vainement prit-il le jeune homme sous sa protection; le Malais frappa sa vietime d'un coup mortel. Le capitaine, irrité de la cruauté du matelot, lui brûla sur-e-champ la cerveile

Après plusieurs courses aventureuses, Surcouff fut sur le point d'être depon'llé du fruit de ses dangers parce qu'il avait écumé la mer sans lettres de marque. Cependant, en considération de ses services, le Directoire lui decerna, à titre de recompense nationale, la valeur de ses prises. Il ent pour sa part 4,700,000 francs, revint en France, et épousa celle qu'il aimait.

Surcouff, riche et considéré, ne resta pas long-temps oisif. Il avait goûte de la mer, comme disent les marins, et la terre lui semblait fade et monotone. Ses tempêtes, ses courses, ses combats, lui manquaient; il partit de nouvean. Plusieurs campagnes heureuses augmentèrent encore sa fortune, et lorsqu'il revint en Europe, en 1815, avec une vicille frégate qu'il avait achetée du gouvernement et armée en flûte, il pussédait une fortune qui s'élevait à plus de 5 millions. Le frère du capitaine Surcouff, intrépide marin coame lui, fut son second pendant près de quinze ans, et contribua à ses succès. La mémoire du brave capitaine de corsaire est chère à tons les marins qui l'ont comu, et la France s'en honore comme de l'un de ses plus heureux defenseurs.

Surcouff est mort il y a quelques années à Saint-Malo.

#### CHASSES A L'OURS EN LITHUANIE

Nous avons dejà montré comment, dans les contrées populenses de l'Europe occidentate, où l'industrie de l'homme a transformé en nature civilisee toutes les richesses de la nature sauvage, la chasse a perdu visiblement eette gloire et ces charmes qu'elle avait dans les siècles passés. Il y a même quelque chose de mesquin et de cruel à la fois dans les massacres que de grands seigneurs exécutent dans leurs pares bien fermes, où l'on a concentré des milliers d'animanx en quelques coins pour se donner le plaisir de les tuer.

Au contraire, dans plusieurs contrées du nord de l'Europe, la chasse étant encore d'une nécessité impérieuse pour défendre la propriété et souvent même la vie, elle y a conservé plusieurs de ces traits distinctifs qui la metaient jadis au nombre des amusemens nobles et chevaleresques. Un des pays les plus remarquables sous ce rapport est sans doute la Lithuanie, couverte d'immenses et de magnifiques forêts, où la nature se deploie grande, majestueuse, pleine de sève et de vie : là habitent le buffie, l'elan, le daim, le sanglier, l'ours, le loup, le lynx, et ils devienment le but de ces expéditions joyeuses et tumultueuses qu'on ne connaît plus dans notre France, ni dans les pays qui nous sont limitrophes.

Nous ne parlerons ici que de l'ours, aux habitudes solttaires et assez paisibles, et qui serait le moins nuisible de tons les animaux qui parconrent les forêts, sans son goût très prononcé pour le miel et pour l'avoine. Il ramasse avec ses pattes les épis d'avoine encore verts, les suce, et détruit quelquefois pour un repas la quantité qui pourrait nourrir un cheval pendant plusieurs semaines.

Il y a deux espèces d'ours en Lithuanie; l'un grand, dont le poil est de couleur jaune sale, l'autre considérablement plus petit, ayant la pelisse de couleur brune foncée. Ce dernier, à cause de sa prédilection toute particulière pour le miel, et de son adresse pour le dénicher, a reçu des paysans lithuaniens le sobriquet de garde d'abeilles (bartnik). Toutes les deux espèces s'apprivoisent très facilement. Il y a une vingtaine d'années il existait encore, comme nous l'avons dejà dit (1855, p. 7), deux academies des ours : une à Smorgonie, en Lithuame, et l'autre à Klewanie, en Wollivnie : c'étaient des fours arranges d'une certaine manière, sur lesquels on mettait l'apprenti nouvellement arrivé de la foret, en lui entortillant bien les pattes de derrière; la chaleur lui faisait lever celles du devant, et on lui apprenait par ce procédé peu galant à danser et à faire mille tours. Dans la maison d'un des princes Radziwill, assez connu par ses bizarreries en Pologne et à Paris, on voyait les ours remplissant les fonctions de laquais à la table, et ce genre de service n'aiguisait pas toujours l'appêtit des

La chasse à l'ours se fait habituellement en gran l par plusieurs propriétaires voisins, dont chacun fouruit un certain nombre de chiens, de fusils, de munitions, etc. Les chiens que l'on emploie sont ordinairement de l'espèce des grands dogues, car les chiens courans ne sont bons que pour lancer l'animal. Un fasil à double com bien chargé, et un contelas, sont les seules armes dont on ait besoin; mais celui qui n'est pas sûr de son adresse, on qui ne se sent pas capable de conserver le saug-froid nécessaire, reçoit toujours des chasseurs l'avis de lire l'Horace ou le l'irgile, c'est-à-dire de rester à la maison, - Le bruit et le craquement des broussailles annoncent que l'ours a été lancé de son gite. En commençant, il cherche toujours à se sauver par la fuite; mais lorsqu'il s'aperçoit qu'il lui est impossible d'echapper; lorsqu'une ou deux balles maladroites l'ont irrité, il prend la résolution de se défendre, et sa foreur augmente avec le danger et la rapidité des attaques. Ce sont les chiens qui s'engagent les premiers : c'est un combat terrible, et il ne finit jamais sans de nombreuses pertes de la part des assaillans. L'ours attaqué saisit quelquefois une enorme massue, et la manie d'une manière très habile; quelquefois il déchire en deux l'adversaire le plus acharné, étouffe l'autre dans ses embrassemens, fait voler en l'air le troisième en le lançant à une hauteur de quelques toises. Malheur au chasseur maladroit, si l'ours, socti victorieux de ce combat, le rencontre sur son passage, car il l'attaque ordinairement en se dressant sur ses pattes de derrière : une balle bien dirigée, ou un coup de coutelas, manquent

rarement d'étendre par terre l'animal déjà harassé par les

Outre cette chasse à l'ours, les habitans des forêts en Lithuanie lui tendent encore différens pièges, dans lesquels il tombe souvent, malgré son caractère prudent et circonspect; c'est sa gourmandise qui l'y entraîne, surtout si le miel sert d'appât.

Un de ces piéges est assez ingénieux. Il arrive souvent que dans les troncs de pins sveltes et élancés de la Lithuanie se forment des excavations naturelles qui servent de ruches aux abeilles. Sur la branche d'un de ces arbres on suspend horizontalement une roue par une corde bien solide; on la fait descendre jusqu'à la ruche, et on la fixe tout auprès à l'aide d'un ressort ; l'ours , alléché par l'odeur du miel, grimpe sur le pin, et voulant plus commodément dénicher et manger sa nourriture favorite, il s'assied sur la roue; le ressort se détend à l'instant même, et le gourmand reste suspendu dans l'air à une hauteur de 80 à 100 pieds. N'ayant ni assez de courage pour santer par terre, ce qui au reste l'exposerait à une mort certaine, ni assez d'agilité pour grimper sur une mince corde aux branches supérieures de l'arbre, il attend dans cette position gênante l'arrivée du propriétaire du miel,

Avez-vous des chagrins? attachez vos yeux sur un enfant qui dort, qu'ancun souci ne trouble, qu'ancun songe n'alarme; vous emprunterez quelque chose de cette innocence, vous vous sentirez tout apaisé. Chateaubriano.

#### PONT NATUREL DE L'ICONONZO.

(Extrait de M, de Humboldt )

Parmi les scènes majestueuses et variées que présentent les Cordillières, les vallées sont ce qui frappe le plus l'imagination du voyageur européen.

L'énorme hauteur des montagnes en effet ne peut être saisie en entier qu'à une distance considérable, et lorsqu'on se tronve placé dans ces plaines qui se prolongent depuis les côtes jusqu'an pied de la chaîne centrale. Les plateaux qui entourent les cimes couvertes de neiges perpétuelles, sont, la plupart, élevés de 2,500 à 3,000 mètres au-dessus du niveau de l'Océan. Cette circonstance diminue, jusqu'à un certain point, l'impression de grandeur que produisent les masses colossales du Chimborazo, du Cotopaxi et de l'Antisana, vues des plateaux de Riobamba et de Quito. Mais il n'en est point des vallées comme des montagnes plus profondes et plus étroites que celles des Alpes et des Pyrénées, les vallées des Cordillières offrent les sites les plus sauvages et les plus propres à remplir l'âme d'admiration et d'effroi. Ce sont des crevasses dont le fond et les bords sont ornés d'une végétation vigoureuse, et dont souvent la profondeur est si grande, que le Vésuve et le Puy-de-Dôme pourraient y être placés sans que leur cime dépassât le rideau des montagnes les plus voisines. Les voyages de M. Ramond ont fait connaître la vallée d'Ordesa, qui descend du Mont-Perdu, et dont la profondeur moyenne est de près de 900 mètres (459 toises). En voyageant sur le dos des Andes, de Pasto à la Villa de Ibarra, et en descendant de Loxa vers les bords de la rivière des Amazones, nous avons traversé, M. Bonpland et moi, les fameuses crevasses de Chota et de Cutaco, dont l'une a plus de 1500 et l'autre plus de 1300 mètres de profondeur perpendiculaire.

La vallée d'Icononzo ou de Pandi, dont une partie est représentée dans la gravure, est moins remarquable par ses dimensions, que par la forme de ses rochers, qui paraissent taillés par la main de l'homme. Leurs sommets unis et arides offrent le contraste le plus pittoresque avec les touffes d'arbres et de plantes herbacées qui couvrent les bords de la crevasse. Le petit torrent qui s'est frayé un passage à tra-

vers la vallée d'Icononzo, porte le nom de Rio de la Summa-Paz. Il descend de la chaîne orientale des Andes, qui, daus le royaume de la Nouvelle-Grenade, sépare le bassin de la rivière de la Madelaîne des vastes plaines du Meta, du Guaviare et de l'Orénoque. Ce torrent, encaissé dans un lit presque inaccessible, ne pourrait être franchi qu'avec beaucoup de difficultés, si la nature même n'y avait formé deux ponts de rocher qu'on regarde avec raison, dans le pays, comme une des choses les plus dignes de fixer l'attention des voyageurs. C'est au mois de septembre de l'année 1801 que nous avons passè ces ponts naturels d'Icononzo, en allant de Santa-Fé de Bogota à Popayan et à Quito.

La crevasse profonde à travers laquelle se précipite le torrent de Summa-Paz, occupe le centre de la vallée de Pandi sur plus de 4,000 mètres de longueur, dans la direction de l'est à l'ouest. La rivière forme deux belles cascades au point où elle entre dans la crevasse et au point où elle en sort. Il est très probable que cette crevasse a été formée par un tremblement de terre : elle ressemble à un filon énorme dont la gangne aurait été enlevée par les travaux des mineurs. Les montagnes environnantes sont de grès à ciment d'argile ; cette formation, qui repose sur les schistes primitifs de Viilela, s'étend depuis la Madelaine C'est elle aussi qui renferme les couches de charbon de terre de Canoas ou de Chipa, que l'on exploite près de la grande chute de Tequendama.

Dans la vallée d'Icononzo, le grès est composé de deux roches distinctes. Un grès très compacte quartzeux, à ciment peu abondant, et ne présentant presque pas de fissures de stratification, repose sur un grès schisteux à grains très lins, et divisé en une infinité de couches très minces et presque horizontales. On peut croire que le banc compacte et quartzeux, lors de la formation de la crevasse, a résisté à la force qui déchira ces montagnes, et que c'est la continuation non interrompne de ce banc qui sert de pont pour traverser d'une partie de la vallée à l'autre. Cette arche naturelle a 14m, 5 de longueur sur 12m, 7 de largeur; son épaisseur, au centre, est de 2m, 4. Des expériences faites avec beaucoup de soin sur la chute des corps, et en employant un chronomètre de Berthoud, nous ont donné 97m, 7 pour la hanteur du pont supérieur au-dessus des eaux du torrent. Une personne très éclairée, qui a une campagne très agréable dans la belle vallée de Fusagasuga, don Jorge Lozano, a mesuré avant nons eette même hanteur an moyen d'une sonde; il l'a trouvée de 412 varas (93m, 4) : la profondeur du torrent paraît être dans les caux moyennes, de 6 mètres. Les Indiens de l'andi ont formé, pour la sûreté des voyageurs, d'ailleurs très rares dans ce pays désert, une petite balustrade de roseaux qui se prolonge vers le chemin par lequel on parvient au pont supérieur.

Dix toises au-dessous de ce premier pont naturel, s'en tronve un autre auquel nous avons été conduits par un sentier étroit qui descend sur le bord de la crevasse. Trois énormes masses de roches sont tombées de manière à se soutenir mutuellement : celle du milieu forme la clef de la vonte, accident qui aurait pu faire nattre aux indigenes l'idée de la maconnerie en arc, inconnue aux peuples du Nonvean-Monde, comme aux anciens habitans de l'Égypte. Je ne déciderai pas la question si ces quartiers de rochers ont été lancés de loin, ou s'ils ne sont que les fragmens d'une arche détruite en place, mais originairement semblable au pont naturel supérieur. Cette supposition est rendue probable par un accident analogue qu'offre le Colysée à Rome, où l'on voit, dans un mur à demi écroulé, plusieurs pierres arrêtées dans leur chute, parce qu'en tombant elles ont formé accidentellement une voûte.

Au inilieu du second pont d'Icononzo, se trouve un trou de près de 8 mètres carrés, par lequel on voit le fond de Pabime. C'est là que nous avons fait les expériences sur la chute des corps. Le torrent paraît couler dans une caverne



(Vue du pont naturel de l'Icononzo, d'après M. de Humboldt.)

obscure; le bruit lugubre que l'on entend est dù à une infinité d'oiseaux nocturnes qui habitent la crevasse, et que l'on est tenté de prendre d'abord pour des chanve-souris de taille gigantesque, qui sont si communes dans les régions équinoxiales. On en distingue des milliers qui planent au-dessus de l'eau.

Les Indiens nous ont assuré que ces oiseaux ont la grosseur d'une poule, des yeux de hibon et le bec recourbé. La conleur uniforme de leur plumage, qui est d'un gris bleuâtre, m'a fait croire qu'ils n'appartiennent pas au genre caprimulgus, dont les espèces sont d'ailleurs si variées dans les Cordillières. Il est impossible de s'en procurer, à cause de la

profondeur de la vallée. On n'a pu les examiner qu'en jetant des fusées dans les crevasses, pour en éclairer les parois.

L'élévation du pont naturel d'Icononzo est de 895 mètres '458 toises) au-dessus du niveau de l'Océan.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins.

IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, Successeurs de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 30.

#### LA CIGOGNE BLANCHE.



(La Cigogne blanche au repos.)

les ornithologistes dans l'ordre des échassiers ; et comme les bords de son bec sont tranchans et amincis, pareils à des lames de couteau, il a été renfermé dans la subdivision des cultrirostres.

La cigogne est haute de trois à quatre pieds, y comprīs son long cou. Ses pieds sont palmes, et ses jambes sont si fréles, qu'on a peine à comprendre comment ce corps assez gros s'y tient en équilibre, surtout lorsque, retirant un de ces grêles supports vers le ventre, la cigogne reste immobile sur l'autre. Le bee et les pattes sont d'un beau rouge , le corps est blanc, hors les ailes, qui sont noires.

Cet oiseau n'est pas commun en France; la Lorraine et l'Alsace sont les seules provinces de notre pays où les cigognes daignent poser pied à la suite de leurs longues émigrations. Une culture perfectionnée et le dessèchement successif des marais ayant détruit les repaires les mieux fournis en serpens, en grenouilles et autres animaux des terrains fangeux, gibier préféré de la cigogne, elle s'est exilée de tout l'ouest de la France et de l'Angleterre; en ce dernier pays, on n'en a tué, dans l'espace d'un siècle, que deux, égarées et poussées par la tempête.

Sauf cette exclusion, la cigogne blanche, grâce à ses habitudes de voyages, se reneontre dans les contrées chaudes, froides ou tempérées; elle change de climat, selon que l'influence du soleil réveille tout le peuple de reptiles à l'existence duquel sa vie est attachée; car lorsque l'hiver fait

Cet oiseau juché sur des pattes très élevées est placé par rentrer tous ces animaux à sang froid dans la profondeur des marais et dans leurs retraites cachées, force est à la cigogne de chercher des latitudes plus chandes, où les reptiles ne tombent jamais dans la torpeur et où par conséquent sa subsistance est toujours assurée.

Les cigognes passent notre hiver en Arabie et en Egypte, et elles arrivent avec le printemps vers avril et mai dans nos latitudes tempérées, ainsi qu'en Allemagne, en Hongrie, en Pologne, en Prusse, et surtout en Hollande, terre promise des cigognes.

La nidification de ces oiseaux se lie à des mœurs presque domestiques. Ils bâtissent leurs nids sor les clochers, sur les vieilles tours, quelquefois dans les gouttières d'une simple maison, entre les branches d'un arbre mort.

Dans les campagnes de l'Alsace et dans tous les districts marécageux, où la eigogne rend de grands services en détruisant les serpens et les autres reptiles , les habitans lui préparent une aire pour établir son nid; c'est une vieille roue de voiture, portee à plat par le trou du moieu au haut d'un long mât. Les Hollandais disposent des caisses sur le toit des maisons; et eux si propres, si jaloux de la netteté extérieure de leurs édifices , ne refusent jamais à la cigogne la libre disposition de la partie du toit qu'elle a choisie pour établir son nid, malgré les inconvéniens qui en peuvent résulter. Ce nid est construit de bûchettes, de roseaux enlaces, et recouvert en dedans de mousse ou de laine arrachee par les buissons aux troupeaux ; il n'est jamais détruit, et il n'a besoin que d'être renouvelé; il est habité plusieurs | années par un même couple, lidèle à sa première denœure, à son premier berceau. Après un long voyage, les cigognes reviennent le rétablir et y déposer leurs œufs , au numbre de deux au moins, de quatre au plus; la femelle les couve avec la plus touchante sollicitude; on l'a vue préférer la mort à la nécessité de les abandonner. M. Bory-Saint-Vincent a cité un exemple vraiment étonnant de cette persistance de l'amour maternel chez la cigogne. Peu de temps après la bataille de Friedland, le feu mis par des obus se communiqua à un vieil arbre sur lequel une cigogne avait fait son nid et convait alors ses œufs ; elle ne les quitta que lorsque la flamme commença à s'approcher, et alors, voltigeant perpendiculairement au-des sus, elle semblait guetter l'instant de pouvoir enlever ses œufs au désastre qui les menaçait; plusieurs fois on la vit s'abattre sur le foyer comme pour combattre la flamme; enlin, surprise par la chaleur et la fumée, elle périt dans une dernière

Après tant de soins pendant l'incubation, viennent les soins de l'éducation; les père et mère ne quittent pas leurs petits d'un instant, et lorsque l'un d'eux est allé au butin, l'autre fait sentinelle. Peu à peu les jeunes oiseaux s'exercent à voltiger au-dessus du nid, puis à faire en l'air quelques tours; enfin, lorsqu'ils out acquis la lorce convenable, ils accompagnent les parens dans les pacages pour cla-ser et pècher ensemble, jusqu'à la prochaîne émigration où se rompent les liens de famille et où touter les affections se confondent dans l'esprit qui dirige l'association générale de la tribu. Au moment du départ, toutes les cigognes d'un canton se réunissent en rase plaine; là le conseil se rassemble et paraît delibérer sur la direction à prendre, sur l'instant du départ; puis une belle nuit..... tout est parti.

Comme, en prenant leur essor, les oiseaux se mettent en longues files, et que les bandes sont nombreuses, on a vu des passages de cigognes durer jusqu'à trois heures.

Les forts et les jeunes soutiennent, dit-on, les vieux et les infirmes, prennent le vent à leur place, et leur évitent ainsi les plus grandes fatigues d'un voyage à tire d'aile. Le vol des cigognes est fort et soutenn; le cou penché en avant, les pattes rejetées en arrière pour l'équilibre, la cigogne se trouve comme couchée sur l'air, dont elle fend les regions les plus élevées; c'est de cette manière qu'elle traverse de grands espaces de mer.

Nous avons dit que les eigognes trouvent en Hollande bon accueil, gite et protection : c'est que la chasse qu'eile fait aux reptites est très utile dans ce pays. On la voit en Hollande au milieu des vaches, et ne s'effarouchant ni des mouvemens des troupeaux, ni de ceux des gardiens.

Les anciens Evyptiens et ceux de nos jours l'ont respectée et la respectent encore; l'opinion publique la protège; un homme qui tue un de ces oiseaux est livré à l'animadversion générale et même à des peines sévères; c'est qu'aussi en Egypte la cigogne dévore les nombreux et dangereux serpens qui pullulent dans la fange abandonnée par le Nil.

Nous avons dejà en occasion de dire que les Tures ont pour la cigogne le même respect et la même vénération.

A Bagdad ils hi permettent de bâtir son nid sur les plateformes qui terminent les minarets; on se garde bien de déranger le nid; et comme il deborde, et que l'oiseau est placé dessus, le tout semble un complément architectural du minaret hi-même.

Les Tures lui ont donné le nom de l'adji Lug Lug ( Pélerin Lug Lug ), par le premier not faisant allusion aux habitudes voyageuses et réputées pieuses de la ergegne, et par la répetition du monosyllabe imitatif, Lug Lug, faisant allusion à ce elaquement de bec qu'elle produit en agitant ses mandibules, et qui ressemble à celui de deux planchettes fortement choquées l'une contre l'autre. On peut l'entendre à la ménagerie du Musému. C'est le seul bruit d'aqqel et d'effroi de la cigogne, elle n'a

pas d'autre voix. Du reste, le naturel de cet oiseau a été regardé comme le résumé de toutes les vertus : fidelité, patience, amour des parens envers les petits et des petits envers les parens, sagesse, dévotion même (au dire des bons Turcs, qui croient que la cigogne prie comme eux et avec eux, parce que la voyant le cou cache entre ses épaules, bien silencieuse, bien calme, ils pensent qu'elle médie); toutes les vertus, disons-nous, seraient son partagé; la vérité est que cet oiseau doux, patient, ne se fait comai re à l'homme que par des bienfaits, et qu'il a ainsi mérité dans les avantages sociaux la part que bien des peuples lui ont concédée par reconnaissance.

Un monument funéraire chez les habitans de la Nouvelle-Hollande. - Après un combat entre deux tribus, vivant dans le voisinage de Wollombi, quatre hommes et deux femmes qui avaient été tués, furent ensevelis de la manière suivante au milieu d'un joli paysage. On disposa les quatre hommes en forme de croix; on les coucha sur le dos, tête contre tête, et on les attacha chacun à une pièce de bois; ensuite on les couvrit de terre. Les deux femmes qu'on avait laissées à quelque distance, les genoux plies et attachés au cou, ainsi que les mains, furent placées la tête en bas, et couvertes de deux cônes de terre, hauts chacun de trois pieds. La régularité que ces sauvages avaient observée dans la structure de la croix et des cônes était surprenante ; la hauteur en était si exactement pareille, et les surfaces en étaient tellement unies, que l'observateur le plus minutieux aurait eu de la peine à y trouver la moindre différence de forme. Alentour ils tracèrent une zone de trente pieds de diamètre, et ils la recouvrirent de morceaux d'écorce, placés l'un à côté de l'autre, de la même manière que les tuiles sur les toits en Europe. Les arbres furent tous, à quelque distance, et à la hauteur de quinze à vingt pieds, marqués de figures grossièrement taillées, représentant des kangourous, des opossums, des serpens, etc., et aussi des armes en usage dans la tribu. Dans le centre de la croix on enterra quatre ouaddies on massaes, alin, disait un indigène, que les morts eussent des armes pour chasser le diable, lorsqu'ils viendraient à se relever et que cet ennemi des hommes vondrait les entrainer de nouveau sur la terre!

## AIGUES-MORTES.

(Gard.)

On pense généralement qu'à l'époque de l'embarquement de saint Louis pour l'Egypte, la mer baignait les murs d'Algues-Mortes, et que, depus ce temps, elle s'est retirée à plus d'une lieue : c'est une crreur accréditée par Buffon, Voltaire, Velly, Ducange, l'abbé Vertot, etc., elle est accueillie sans examen, et se propage ainsi de génération en génération.

Sans doute il fut un temps où la mer roulait ses ondes sur cette plage déserte; les étangs et les marais qui la courrent en sont un témoignage irrecusable; mais ce temps, que les Romains n'ont pas comun, est bien antérieur à l'existence d'Aignes-Mortes, et il paraît certain qu'au siècle de saint Louis la mer était déjà resserrée dans ses limites actuelles et que la ville se trouvait alors, comme aujourd'hui, à une lieue environ du rivage.

L'examen attentif des localités prouve cette assertion : chaque pas que l'on fait sur cette plage révèle son antique existence. En se dirigeant vers la mer, on est dejà bien loin de la ville lorsqu'on rencontre (sur les bords de la *Grande-Roubine*, dont la construction, attribuée a Marius, remonte à l'an 650 de Rome), les restes d'un édifice dont l'orignne est perdue, et qui date de si loin, que les habitans du pays ayont oublié sa première destination, l'ont appelé la Pey-

rade (amas de pierres). Auprès de ces debris sont deux étangs qui existent depuis un temps immémorial, ainsi que le prouvent les archives de la ville. A partir du premier, règne un large canal, qui ne se rattache à aucun des travaux exécutés depais saint Louis.

En suivant la trace de cet antique ouvrage, et près d'arriver à la mer, quelques fragmens de murs runnes frappent tout-à-coup les regards : si l'on marche au milieu de ces ruines, on entend le sol retentir, et le voyageur n'est pas cloigné de penser que de vienx sépulcres sont ereusés sous ses pieds. Ce lieu, connu dans le pays sous le nom de Tombes, paraît être l'emplacement de l'hiopital que saint Louis fit bâtir pour les pélerins malades. Ainsi ces tombeaux, respectés par le temps, restent là pour nous désigner la place où deux fois (en 1248 et en 1269) le roi quitta le sol de la France.

En ontre, non loin des Tombes, la direction du canal vieil et la tradition indiquent l'emplacement da Grau-Louis, dont le nom seul existe encore et que l'œil ne peut reconuaitre parmi les sables au milieu desquels il etait situé.

Voilà donc, à une lieue d'Aigues-Mortes, la grève où venzient et où viennent encore expirer les flots de la mer.

Mais ce n'était pas là ce qu'on appelait le port d'Aignes-Mortes; ce port existait sous les murs mêmes de la ville : lorsque les navires voulaient y remonter, ils entraient par le Grau-Louis dans le canal vieil, suivaient ce canal jusqu'à sa jonction à la Grande-Roubine, et là, par une onverture qui subsiste toujours, mais qui s'est beaucoup rétrécie, pénétraient dans l'étang qui baigne la partie méridionale d'Aigues-Mortes. Cet étang, appelé Etang de la ville, et qui, depuis longues années, se comble de jour en jour, était alors très large et très profond, et formait le véritable port. Quoiqu'il ne conserve aucune trace distincte des ouvraces que saint Louis y fit construire, on ne peut néanmoins douter que, même long-temps après la mort de ce monarque, il ne donnât accès aux bâtimens de mer, puisqu'en voit attachés aux remparts de gros anneaux de fer qui se: vaient à les amarrer.

La diminution sensible de cet étang, et par suite la destruction de l'ancien port d'Aigues-Mortes, doivent être attribuées au changement de direction de la branche droite du Rhône, qui venait autrefois se perdre dans les marais situés au sud de la ville, et qui se jette actuellement, sous le nom de petit Rhône, au *Grau d'Orgon*, où elle forme un côté du delta de la Camargue.

De la conscience. — Le vice laisse comme un ulcère en la chair, une repentance en l'âme qui tonjours s'égratigne et s'ensanglante elle-même : car la raison efface les autres tristesses et douleurs, mais elle engendre celle de la repentance, qui est la plus griève d'antant qu'elle naît au dedans, comme le froid et le chand des fièvres est plus poignant que celui qui vient du dehors ... — Il y a je ne sais quelle congratulation de bien faire qui nous réjouit en nous-mêmes, et une fierté généreuse qui accompagne la bonne conscience. Ce n'est pas un lèger plaisir de dire en soi : « Qui me verrait jusque dans l'âme , encore ne me trouverait-il compable ni de l'affection et ruine de personne, ni de vengeance on d'envie... » MONTAIGNE.

Ancienneté d'un dicton. — Tout le monde connaît ce dicton vulgaire relatif à l'accroissement des jours sur la fin de décembre; ils augmentent, dit-on,

> A sainte Luce, D'un saut de puce.

Cependant si l'onjette les yeux sur le calendrier, on pourra être étonné de voir que sainte Luce tombe le 15 décembre;

les jours ne commencent cependant à augmenter qu'après le solstice du 22 décembre! Cela montre que ce dicton est antérieur à l'adoption du calendrier grégorieu en 4582. On sait que les dates se trouvaient alors comptées de dix jours en avance, et que le jour nommé 13 décembre était en realité le 25 décembre relativement à l'année solaire; ainsi sainte Luce tombait véritablement après le solsice d'hiver, et alors on avait grand' raison de dire que les jours augmentaient.

A sainte Luce, D'un saut de puce. Aujourd'hui cela est faux.

Le corail, sa péche et ses usages. — Le corail appartient à cette classe de productions marines qui, paraissant emprunter quelque caractère à chacun des trois règnes, anian vegétal et minéral, ont laissé quelquefois les naturalistes incertains sur leur véritable nature. On le considère aujonc d'Inti comme la tige pierreuse d'un animal rayonné appartenant à l'ordre des polypes à polypiers (1855, page 284). Cette tige a l'aspect d'un arbrissean sans feuilles, croissant indistinctement dans tous les sens, et fixé aux rochers qui se trouvent sous la mer; elle est enveloppée d'une écorce molte et gélatineuse, dans laqueile vivent une multitude de polypes qui se meuvent autour de cet axe solide.

On trouve le corail dans la mer Rouge et dans la Méditerranée, et l'on a cru qu'il s'y propageait à l'aide d'œufs qui se fixaient au fond de la mer et s'y développaient; mais il est démontré qu'il se multiplie par des bourgeons qui se détachent de la tige et croissent partout où ils trouvent un appui: en sorte que l'on pourrait multiplier le corail avec avantage en le divisant pour en semer les débris dans la mer. Son accroissement est rapide, et quelquefois il atteint une hanteur de scize à dix-huit pouces. On en fait la pêche principalement à l'entrée de la mer Adriatique et sur les côtes de Barbarie. Elle dure tout l'été et se pratique souvent sur des bateaux, à l'aide de bâtons garnis d'étoupes que l'on traîne au fond de la mer avec un boulet; derrière se trouve un filet à larges mailles, où le corail tombe à mesure qu'il est détaché. A peu près faite au hasard, cette pêche est souvent infructueuse, et d'autres fois elle produit abondamment. Le plus souvent les coraillers plongent à des profondeurs de cinquante ou soixante pieds pour ramasser ce que leurs filets n'ont pu saisir. C'est à Marseille que se fait presque tout le commerce du corail. On le dépouille de son enveloppe pendant qu'elle est fraîche; sa couleur alors varie du jaune au rouge, et il est d'autant plus estimé que cette couleur rouge est plus vive. Consideré sous le point de vue chimique, le corail est presque en entier du carbonate de chaux coloré par un peu d'oxide rouge de fer; sa grande dureté et la préciense finesse de sa pâte le rendent susceptible d'un poli très brillant. En France il a perdu beaucoup de sa valenr, mais il est très estimé en Orient pour faire les chapelets des pèlerins et décorer les armes des guerriers. Il sied très bien aux Orientales, qui savent l'employer dans leur parure.

#### CROSBY-HALL, A LONDRES.

Crosby-Hall, l'un des plus anciens édifices de Londres, est pent-être le seul qui puisse donner une idée des logemens partieuliers qu'habitaient les personnes riches dans le xv° siècle; et, sous ce rapport, ancune autre ville ne peut se flatter de possèder un specimen mieux conservé, malgre les ravages de l'incendie et de l'esprit d'embellissement; une société nouvellement formée doit s'occuper des moyens d'effectuer la restauration de ce monument, on au moins de le préserver d'une raine plus grande.

Il fut érigé, peu de temps après l'an 4466, par John

Crosby, qui l'obtint du couvent de Sainte-Helène, à la charge d'un bail de 99 ans. On ne sait rien autre chose sur ce personnage, sinon que c'était un marchand qui, après avoir obtenu plusieurs dignités dans sa corporation, mourut en 1475, laissant des richesses considérables acquises dans le commerce; mais la célébrité historique de Crosby-Hall tient surtout à ce que ce palais devint la résidence du duc de Glocester, depuis Richard III, et c'est à ce titre qu'il en est fait plusieurs fois mention dans Shakspeare. Confisqué au profit de la couronne, après la destruction des maisons religieuses, loué ensuite successivement à plusieurs riches marchands, il ne cessa de servir, comme demeure particulière, que sous le protectorat; sir John Langham, à cette époque lord maire de Londres, fut le dernier qui y fit sa résidence. Il fut en grande partie détruit par le fen à la fin du xv11e siècle; les salles que l'incendie épargna servirent de lieu de réunion à plusieurs sociétés religieuses jusqu'en 1778 où on le convertit en un magasin.

Il a été aussi la demeure de plusieurs ambassadeurs étrangers. « Ainsi, dit la notice anglaise à laquelle nous emprun-» tons ces détails, il eut, en 1603, l'honneur d'être occupé » pendant quelque temps par le célèbre duc de Sully, por-» tant alors le nom de M. de Rosny. »

Notre gravure représente la grande salle des banquets, mesurant 48 pieds dans sa longueur, 24 dans sa largeur, et présentant, depuis le plancher jusqu'au faite, une hauteur de 54 pieds. Le principal ornement de cette chambre est sa belle toiture de chène et de châtaignier, de forme elliptique, partagée, selon le style ancien, en compartimens quadrangulaires. C'est un ouvrage de la plus grande beauté et d'une délicatesse parfaite, qui est heureusement très bien conservé. La lumière arrive par douze grandes croisées, six de chaque côté, qui commencent à 47 pieds au-dessus du plancher. Dans le mur septentrional est une immense cheminée: exemple singulier et peut-être unique de cette disposition dans les salles de banquet, où généralement elle était places



(Architecture du xvº siècle. - Iutérieur de Crosby-Hall, à Londres.)

au centre de la salle, sous une ouverture faite au plafond pour laisser échapper la fumée. Dans le coin du nord-ouest on trouve un petit réduit, espèce de houdoir de ce temps là, d'environ 9 pieds de diamètre, aussi clevé que la salle, éclairé par quatre fenètres, et qui offre les plus heureux effets dans le travail fini et délieat de sa décoration.

## MUSĖES DU LOUVRE. LIONELLO SPADA,

PEINTRE BOLONAIS.

Lionello Spada naquit à Bologne vers 4576, de parens fort pauvres qui ne purent lui donner aucune espèce d'éducation. On ne lui fit pas même apprendre un état qui pût le nourrir, en sorte qu'il était réduit à faire tout ce qui se présentait, un jour une chose, un jour une autre, pour gagner de l'argent, lorsque les Carraches le prirent chez eux comme homme de peine pour nettoyer l'atelier, tendre les toiles et broyer les couleurs. A force de voir peindre et d'entendre causer peinture, il commença à vouloir essayer s'il ne pourrait pas aussi être artiste. Il dessina d'abord, puis il se mit à peindre, et au hout de quelque temps il fut

capable d'aider le Baglione dans les grands travaux qu'il avait à exécuter. Plus tard, il ent à peindre pour son compte plusieurs tableaux d'église qui lui firent une certaine réputation. Ses premières peintures sont faites dans la manière des Carraches, qu'il n'aurait probablement pas quittée sitôt sans les sarcasmes du Guide et des autres peintures de l'école, qui, habitués à ne voir en lui qu'un broyeur de couteurs, le raillaient sur sa peinture. Mais lui, qui avait déjà eu occasion détudier plusieurs tableaux d'un maître dont la manière vigoureuse convenait de tout point à son caractère ferme et résolu, les laissa là un beau jour, et partit pour Rome sans rien dire à personne.

Il vint trouver Michel-Ange de Caravage, et il fut saisi d'une telle admiration pour le génie incomparable de ce grand artiste, il fut si touché de sa franchise et de sa bienveillance, quelquefois un pen rude, qu'il devint aussitôt son élève et son ami le plus dévoué; il ne le quitta ri dans la bonne ni dans la mauvaise fortune; il le suivit à Naples après certain meurtre d'un gentilhomme romain qui obligea Caravage à fuir; puis à Malte, enfin partont où son maître pouvait avoir besoin de ses pinceaux pour l'aider dans ses ouvrages ou de son épée pour protéger sa vie. Le Spada était devenu spadassin à l'école du Caravage, car

celni-ci ne souffrait chez lui que des gens toujours prêts à dégalner; il avait contume de dire que les hommes lâches et sans caractère étaient incapables de faire de bonne peinture. Après la mort du Caravage, Lionello Spada revint à Bo-

logne avec un style absolument différent de tout ce qu'on faisait alors dans cette ville. Sa manière n'a pas toute la puissance de celle du Caravage; elle n'est pas aussi intimement vraie, aussi fidelement prise sur la nature. Sa conleur a quel-



( Grande galerie du Louvre. - L'Enfant prodigue, tableau de Spada. - Hauteur, t mêtre to centimètres; largeur, 2 mêtres.)

quefois plus de clinquant que de vérité, et son dessin manque souvent de science, d'ênergie et de précision : cela vient de ce qu'il consentit trop souvent à sacrifier quelque chose de ses idées à la manière de voir de ceux qui lui faisaient faire de la peinture; mais dans ses hons ouvrages il est d'une hardiesse et d'une originalité entières, d'une vigueur et d'une précision peu communes. C'est ainsi qu'il se montra dans l'église de Saint-Dominique, où il représenta ce Saint

brûlant des livres défendus : cette peinture est certainement une des meilleures qu'il ait faites à Bologne. Le tableau qui représente le miracle de saint Benoit, qu'on nomme vulgairement le Scarpellino (le tailleur de pierres) de Lionello, ne cède en rien au précèdent, non plus que tontes les peintures qu'il fit soit à l'huide, soit à fresque, concurremment avec le Tiarini, dans l'église de la Madone de Reggio, où sont les plus beaux ouvrages de ces deux artistes. Les peintures de Lionello ne sont pas rares dans les galeries et les collections de tableaux, mais elles sont entre elles d'an merite et d'un caractère bien différens. Les décorations du théâtre de Parme, qu'il exécuta pour le due Ranuccio, sont d'une manière large et facile, c'était ce qu'on avait vu jusque là de plus admirable en ce genre; mais ses peintures de la même époque sont d'une manière et d'un style absolument opposés; car, pour plaire au duc, qui le fit travailler jusqu'à sa mort, il se laissa aller à l'imitation du Parmesan, dont il exagéra les défauts. Lionello mourut peu après, en 1622, à l'âge de quarante-six ans.

Les sujets qu'il représentait de préference sont des décollations de saint Jean-Baptiste, et autres sujets bibliques, qu'il peignait en demi-figures à la manière du Caravage, Il a souvent répété aussi le sujet de l'Enfant prodigue : l'original de la gravure que nous donnons aujourd'hui est dans la galerie du Louvre; ce n'est pas une de ses plus belles peintures, mais elle suffit pour faire apprécier son style et sa

manière habituelle.

#### RENSEIGNEMENS ETHNOGRAPHIQUES SUR LES LANGUES D'ASIE.

(Troisième et dernier article. Voir pages 75 et 206.)

Après avoir donné quelques détails sur chacune des langues sémitiques en usage dans la partie de l'Asie la plus occidentale, nous allons rapidement passer en revue les principales langues des six autres familles qui se partagent le reste de cette partie du globe.

#### Famille des langues caucasiennes.

Dans la branche des langues caucasiennes, c'est-à-dire de la région comprise entre la mer Cas; ienne, la mer Noire, le nord de la Perse et les provinces méridionales de l'empire russe, nous ne mentionnerons que les deux langues arménienne et géorgienne. La première est commu en Europe par les travaux des religieux lazaristes de Venise, et elle est professée à Paris à l'école des langues orientales vivantes. La seconde est l'objet des travaux de quelques savans, et l'on peut espèrer de retrouver dans sa littérature des traductions de plusieurs monumens précieux de l'antiquité. Elles se divisent l'une et l'autre en langue ancienne et langue moderne.

#### Famille des langues de la Perse.

Le persan moderne peut être regardé comme le centre de toutes les langues qui composent la famille persane. En effet, il est dérivé du zend, et plus immédiatement du parsi, que l'on peut considérer comme deux langues mortes; et, d'un autre côté, le kurde, parlé par diverses tribus nomades, le poucho, parlé par les nombreuses tribus d'Afghans, sont pour ainsi dire des dialectes du persan, avec lequel ils ont beaucoup de rapports.

Le persan, dont la riche littérature est bien comme des orientalistes européens, s'écrit avec les mêmes caractères que l'arabe (voir le tableau des caractères, p. 208). Il est parlé dans tonte la Perse et dans une grande partie de l'Inde. Dans tout l'Orient, il est, ainsi que l'arabe, enlivé par tous les gens lettrés.

W1 111 1 1 1 1 1

## Famille des langues indiennes.

Dans les langues de l'Inde, il faut distinguer les langues mortes et les langues vivantes.

Parmi les premières, le sanskrit et le pali sont deux langues sœurs qui paraissent avoir régné ensemble sur ces vastes régions, l'une en-deçà, l'autre au-delà du Gange.

Le sanskrit, qui est depuis quelque temps l'objet de nombreux travaux, paraît être la souche de la plupart des autres langues: on lui trouve beaucoup d'analogie avec le slave, le zeud, le persan, le gree, le latin, et tous les idiomes germaniques. Sa littérature se compose d'un grand nombre d'ouvrages de philosophie, de mathématiques, de morale, d'astronomie et de poésie. Un de ses poèmes, le mahabharata, n'a pas moins de 120,000 quatrains. Le sanskrit est resté la langue savante et religieuse de l'Inde. Il s'écrit de gauche à droite avec un caractère nommé devanagari, dont nous avons donné un specimen (p. 208).

Le pali est resté la langue liturgique des iles de Ceylan, de Java, etc., et de toute l'Indo-Chine, à l'exception de la presqu'ile de Malaca. Il se divise en plusieurs dialectes.

Parmi les langues vivantes de l'Inde (appelées que'que fois langues pracrit), et qui sont en très grand nombre, nous distinguerons seulement les principales et les plus commes; ce sont; t'el'hindoustani, qui est pour ainsi dire la langue vivante commune à tonte l'Inde; c'est un mélange de sanskrit, d'arable et de persan. Elle emploie tantôt le caractère dewanagari, tantôt le caractère arabé;

2º Le malabare, langue de la côte de Malabar;

- 5° Le eingalais, qui est la langue de l'île de Ceylan;
- 4º Le tamoul, parlé sur la côte de Coromandel;
- 5º Le telinga, parle dans le Décan, le Nizam, etc.;
- 6º Le carnatara, langage du Mysore;
- 7º Le bengali, parlé au Bengale;
- 8º Le mahratte, langue de la république militaire qui portait ec nom.

Toutes ces langues, et plusieurs autres qu'il scrait trop long d'indiquer, ont des alphabets particuliers. Quelques unes, et surtout le telinga, l'bindoustani, le bengali, le tamoul, possèdent une riche littérature. Les Anglais ont fait traduire beaucoup d'ouvrages en bengali et en himloustani, et presque toutes ces langues possèdent des traductions plus ou moins honnes de la Bible, dues au zèle des missionnaires.

#### Langues de la région transgangétique.

Nous voici arrivés dans la vaste région transgangétique comprise entre la petite Boukharie, la Kalmukie, la Mongolie, la Mantehourie au nord, le graud Océan et la mer de Chine à l'est; entre cette même mer, le golfe de Bengale et l'Inde au sud; entre le détroit de Malaca, le golfe de Bengale et l'Inde à l'ouest. Là, nous trouvons un système grammatical tout différent, et qui n'a point d'analogue dans les autres langues.

Le chinois, auquel se rapportent plus ou moins les langues écrites de ce groupe, abonde en monosyllabes. Il a dans certains cas me construction exactement inverse de la construction naturelle; les mots sont invariables dans leur forme; et les rapports d'annexion et de dépendance, ainsi que les modifications de temps, de personnes, etc., se déduisent sculement de la position des mois, ou se marquent par des mots séparés avant ou après le thème du nom ou du verbe. Les Chinois n'ont point de lettres proprement dites, mais des signes qui expriment des idées. Il y a 214 radieaux ou cles principales, sous lesquels on range les 40,000 mots ou caractères que l'on reconnalt. Les lignes sont verticales, et se lisent de droite à gauche (4854, pages 454 et 2018).

Cette langue se divise en ancienne (kou-wen) et moderne (kouan-hou). La première est la langue des king, ou livres classiques, et l'on doit la considerer comme morte depuis long-temps; la seconde est parlée et cerite de nos jours.

Le thibétain, qui est la langue des états régis par les trois pontifes Dalai-Lama, Bogdo-Lama et Darma-Lama, est écrit dans un caractère qui a été formé d'après le dewanagari.

Le japonais et le coréen emploient des signes syllabiques fabriqués avec des débris de caractères chinois.

La langue japonaise differe du chinois, mais elle en a adopté heaveout de mots.

Les autres langues de cette famille sont les langu s de l'Indo Chine, que l'on divise en langues polies et cerites, et en langues incultes non écrites. Les principales de la première classe sont : le birman, le siamois, l'anamite, suffisamment indiquées par leur nom. Ces langues doivent avoir beaucoup emprunté du pali, qui est la langue morte des contrées où elles fleurissent maintenant. Elles ont presque toutes des alphabets particuliers.

#### Famille des langues tartares

L'espace où sont parlées les langues comprises sous le nom de langues tartares serait assez bien indiqué par des plans qui passeraient par l'embouchure de l'Amour dans la Manche de Tartarie, à l'est; par la ville de Nerym sur l'Obi au nord; par la mer Caspienne à l'ouest; par le centre du Thibet au midi. On les divise en trois branches principales : tongouse on mandehoue, tatare ou mongole, et turke. Chacune de ces branches se divise elle-même en une infinité de dialectes qui ont quelque chose de commun entre cux, mais dont les différences proviennent de l'état nomade des tribus qui les parlent. Ainsi, pour la langue turke, nous voyons que l'osmanli, ou turk occidental, a emprunté une soule de mots à l'arabe et au persan, tandis que les tribus errantes dans les steppes de la Russie d'Asie ont reen du voisinage des pemplades de race finnoise beaucoup de mots appartenant à cette famille de langues.

La langue mandelioue est importante à cause du grand nombre de traductions qu'elle possède des livres chinois, sanskrits et mongols. Elle est parlée dans l'empire chinois par les tribus tongouses qui y ont établi leur domination, et dans la partie la plus orientale de l'Asie comme sons le

nom de Mandchourie.

Le mongol est parlé par les tribus qui occupent la Mongolie. Sa littérature est riche, et on peut espèrer d'y trouver des renseignemens relatifs à l'histoire obseure de toutes ces hordes qui ont eu une influence si grande sur les révolutions de l'Europe par leurs invasions successives.

L'alphabet des Mongols est à peu près le même que celui des Mandehoux : on l'écrit en colonnes verticales de gauche à droite. On prétend qu'il a été calqué sur l'alphabet ouigour , qui serait lui-même d'origine syriaque, ayant eté apporté à ces peuples par les Nestoriens. Cette assertion a été combattue dernièrement.

Le kalmouk, qui est une langue de la famille mongole, a un alphabet particulier, mais également imité de celui dont nous parlons.

La famille turke, par les raisons que nous avons indiquées, se divise en une infinité de dialectes, dont les differences tiennent aux migrations et aux positions respectives actuelles des tribus qui les parlent.

Voici les principaux :

L'onigour, qui est le plus ancien dialecte turk fixé par l'écriture. C'est la langue parlée dans le Turkestan oriental. L'osmanli, ou turk proprement dit. C'est la langue commune de l'empire ottoman, et la langue politique et commerciale de toute l'Asie occidentale.

Le tchagatéen, parlé par les Turks du Kharism et du Mawarannahar (l'ancienne Transoxane), et, avec quelques

différences, par les Usbeks.

Pour indiquer toutes les autres variétés, il faudrait nommer toutes les tribus répandues dans l'immense carré que nous avons tracé en commençant à parler des langues tartares, en y joignant la Perse et l'Asie-Mineure. Tous ceux de ces peuples qui font usage de l'écriture se servent maintenant de l'alphabet arabe, avec quelques légères additions et altérations.

La littérature turke est connue parmi nous : ses livres originaux sont des ouvrages de géographie et d'histoire; elle possède beaucoup d'imitations ou de traductions de l'a-

rabe et du persan. Il y a des traductions de la Bible dans la plupart des dialectes des langues tartares.

#### Famille des langues sibériennes.

Les langues de la région sibérienne sont celles parlées par les peuplades misérables comprises dans le climat glacé que bornent à l'ouest la Dwina, au nord l'océan glacial Arctique, à l'est les mers de Behring et d'Ochotsk, et au midile plan dont nous avons parlé, et qui passerait par la ville de Nerym sur l'Obi.

Aucun de ces dialectes n'a encore été fixé par l'écriture; on a cependant reconnu quelques racines communes avec d'autres idiomes de l'Asie centrale et occidentale. Quelques tribus samoïé les ont une espèce d'écriture qui consiste en des signes taillés sur des morceaux de bois.

Toutes ees langues ont cté divisées en cinq branches principales : famille samoiède, famille jenissei, famille koryeke, famille kantchadale, et famille kouriienne.

Galères à Venise. - De très bonne heure les Vénitiens surent construire de grands va'sseaux qui, outre les rameurs et les hommes nécessaires à la manœuvie, portaient deux cents soldats. Leurs grosses galères avaient jusqu'à 175 pieds de quille; la longueur des galères légères était de 155 pieds. Les premières, qui étaient destinées au transport, n'avaient que deux voiles; les secondes, destinées au combat, étaient gréces de manière à exécuter les évolutions avec plus de promptitude et de facilité, et portaient trois voiles. Les unes et les autres allaient aussi à la rame; elles portaient 180. 200, 500 hommes d'équipage. Les coques, ou gros vaisseaux de transport, contenaient jusqu'à 700, 800 et 1,000 hommes. Les Vénitiens avaient une si haute idée de leurs grands bâtimens de guerre ou galéasses, que ceux qui en prenaient le commandement étaient obligés de s'engager par serment à ne pas refuser le combat contre vingt-cinq galères ennemies.

Les galères légères étaient armées à leur proue d'un rostre ou éperon de fer; les plus grandes portaient suspendue à leur grand mat une grosse poutre, garnie aussi de fer des deux côtés, qu'on lançait sur le pont des navires ennemis, et qui quelquefois les entr'ouvrait. Sur le pont de ces gros navires on elevait des tours pour attaquer les remparts dont on pouvait approcher. Outre les armes de jet, comme l'arc, les javelots et la fronde, les équipages combattaient avec la lance, le sabre et la hache; ils étaient pourvus contre les traits de l'ennemi de casques, de cuirasses et de boucliers.

De tout temps les peuples riverains de l'Adriatique ont joui de la réputation d'intrépides marins et d'habiles constructeurs. Les anciens vantaient les vaisseaux liburniens; et lorsque, vingt siècles plus tard, Pierre-le-Grand voulut créer une marine, ce furent des Vénitiens qu'il chargea de construire les deux premiers vaisseaux lancés sur la mer Noire. Ce fut aussi à Venise qu'il envoya, en 4697, soixante jeunes officiers destinés à être le noyau de sa marine militaire.

#### Épitaphe de Clément Marot ; par Jodelle.

Quercy, la conr, Piémont, l'univers, Me fit, me tint, m'enterra, me connut, Quercy mon los, la cour tout mon temps ent; Piemont mes os, et l'univers mes vers,

#### DAUPHINÉ.

VALLÉE DE GRAISIVAUDAN. - CUVES DE SASSENAGE.

Une des vallées les plus remarquables de la France, est celle de Graisivandan dans le Dauphine; le voyageur rencontre rarement une perspective plus variée, une nature plus riche et plus fertile. M. Giroux, l'un de nos meilleurs paysagistes, a reproduit le caractère de la vallée dans un tablean exposé au Salon de 1854, et actuellement placé dans la galerie du Luxembourg. Le point de vue est pris sur la côte

de Sassenage, petit bourg dont les fromages sont estimés: on aperçoit quelques unes de ses habitations éparses au milieu de beaux groupes de noyers; quelques usines sont alimentées par le Furon, petit torrent qui va se jeter dans l'Isère: on peut suivre le cours de ce fleuve en promenant



(Vue de la Vallée de Graisivaudan, d'après Giroux.)

a vue sur une plaine immense, qui se protonge à l'horizon jusqu'an pied des Alpes. A droite on remarque les rochers escarpés de la Balme; à gauche la montagne qui conduit à la Grande-Chartreuse, ancien monastère, fondé par saint Bruno dans un site sauvage (1855, p. 227). On distingue encore les fortifications de Grenoble, ainsi que quelques uns de ses principaux monumens. Il est rare que les étrangers quivi sitent cette ville ne soient pas attirés jusqu'aux cuves de Sassenage, une des merreilles du Dauphiné. On y arrive par un chemin assez rapide pratiqué sur le bord du torrent: les grottes s'annoncent par deux ouvertures semblables à deux grandes arcades; l'ouverture inférieure a plus de 25 pieds de large; on y aperçoit des hancs de rocher qui imitent les degrés d'un grand escalier tombé en ruine.

On ne peut parvenir à la grande ouverture que par un sentier fort raide. Après avoir traversé le torrent, on aperjoit une espèce de vestibule, dont la largeur est de 74 picds sur 48 de hauteur et 45 de profondeur : ce vestibule conduit à d'autres grottes dont les ouvertures sont fort inégales ; la plus considérable est celle qui se présente vers la gauche, et d'oùsort le torrent de Germe, dont les eaux serpentant dans l'intérieur de ces grottes, viennent se réunir sur le pallier de cette espèce d'escalier; de là elles se précipitent avec rapidité et avec un grand fracas, surtout dans la saison des crues d'eau, et elles sortent de la grotte, après avoir formé une très belle caseade.

Lorsqu'on pénètre dans l'intérieur, on aperçoit bientôt, à droite, une autre ouverture qui n'a pas plus de 4 pieds et demi de largeur, sur environ 9 de hanteur; c'est là que l'on

trouve les euves : ce ne sont que deux simples excavations, d'une forme à peu près cylindrique, d'environ 5 pieds de diamètre, et dont l'une n'a pas plus de 3 pieds, ni l'autre plus de 48 pouces de profondeur.

Francs bourgeois, grands et petits bourgeois. — Lorsque Hugues Capet eut detrôné la race de Pepin, tout tomba dans une confusion pire que sous les deux premières dynasties. Chaque seigneur s'etait déjà emparé de ce qu'il avait pu, avec le même droit que Hugues s'était emparé de la dignité de roi. Toute la France était divisée en plusieurs seigneuries, et les seigneurs puissans réduisirent la plupart des villes en servitude. Les bourgeois du seigneur : ceux qui rachetèrent leur liberté s'appelèrent francs bourgeois; ceux qui entrèrent au conseil de ville furent nommés grands bourgeois, et ceux qui demeurèrent serfs, attachés à la ville comme les paysans à la glèbe, furent nommés petits bourgeois.

LES BUBEAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, u° 30, pres de la rue des Pctits-Augustins.

IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, Successeurs de Lachevardiere, rue du Colombier, n° 30.

#### THERMES DE JULIEN.



(Ruines des Thermes de Julien; rue de la Harpe, à Paris.)

Les ruines situées rue de la Harpe, et commes sous la dénomination de Palais des Thermes, faisaient partie d'un vaste édifice, autour duquel se forma le premier faubourg de Paris. Placé en regard de la Cité, sur le penchant d'une colline, il avait pour limite, à l'est, une voie antique, aujourd'hui la rue Saint-Jacques. Cet édifice, construit par les Romains lorsqu'ils eurent élevé Lutèce au rang de municipe, devint l'habitation des chefs militaires qui devaient contenir le pays; sa liaison avec le camp et le fort, ou petit Châtelet, qui protégeait le passage du fleuve, formait au midi de la ville un système complet de défense. Plus d'un empereur romain a séjourné dans ces vieilles murailles, et, aux premiers siècles de la monarchie, les rois les choisirent pour leur résidence habituelle; plus tard, sous Charlemagne, on déploya dans l'intérieur un luxe de décoration digne de ce grand prince, et les voûtes et les parois furent couvertes de mosaïques dorées, alors en usage, comme nous l'apprend un auteur du XIIe siècle, J. Altavilla.

Un beau fragment survit encore à toutes les aliénations successives de ce palais et aux continuelles dégradations qu'ont entraînées les constructions voisines. Indépendamment des râmifications qui se retrouvent dans une partie des maisons du quartier, lorsqu'on entre dans l'enceinte comprise entre les rues du Foin et des Mathurins, on reconnaît facilement le style du grand peuple qui éleva cet

immense édifice, à la vue de la belle salle qui existe encore; et pour juger quel put être le palais entier, il suffit maintenant de voir une de ses dépendances.

Derrière la clôture de planches établie sur la rue de la Harpe, est un fossé qui contient un aqueduc et des substructions parmi lesquelles deux petits escaliers de service conduisaient au sol d'un fourneau destiné à chauffer les bains. On arrive ensuite à un vaste emplacement déconvert, que des niches, alternativement carrées et rondes, font reconnaître pour une salle de bains chauds, ou tepidarium, dont la voûte écroulée a disparu. De là on entre dans une pièce qui sert de vestibule à une vaste salle dont notre gravure peut donner une idée; elle recevait directement les eaux d'Arcueil par un aqueduc dont les ruines se suivent jusqu'à quatre lieues de Paris, aux belles sources de Rungis. Distribuée dans des baignoires et dans le grand bassin qui occupe le nord, cette eau, dont on retrouve tous les conduits, était dirigée aussi dans les vases qui surmontaient l'hypocauste ou fourneau.

La position culminante qu'occupe la grande salle, relativement à toutes les ruines qui l'entourent, démontre que, recevant directement les eaux froides de l'aqueduc, elle ne devait offrir que des bains froids; c'était la cella frigiduria de Vitruve. De plus, elle est trop ouverte de toutes parts pour faire admettre qu'on y ait jamais pris de bains chauds.

Varron qualifie de balneum un bain privé, et de thermæ les bains consacrés an public; la dénomination de Thermes, conservée à cette ruine par tradition, est done une raison pour croffe que le bain fut livre aux Parisiens; sa grande ctendue peut faire supposer qu'il était plus que suffisant aux besoins du Palais, et un motif encore plus déterminant pour y reconnaître un bain public, est la présence, dans la grande salle, de huit proues de navires, placées à la retombée des vontes, où elles font l'office de chapiteaux. Elles étalent l'emblème du commerce de la ville, et par cet attribut de Paris, qui s'est conservé jusqu'à nos jours, pent-être on voulut consacrer un lieu livré aux commerçans par eau (nautæ Parisiaci). Sur la voûte, élevée de 45 pieds, depuis des siècles, existait une conche de terre, de 4 pieds d'épaisseur, qui formait un jardin auquel on arrivait par les greniers des malsons voisines. Si l'on suppose que de cette salle, en faisant buyrir une des arcades du fond, on passe dans la cour voisine appartenant à l'hôtel de Cluny, à droite et à gauche on trouvera deux murs antiques, celui-ci fort endommage, celui-là, masqué par des constructions du xive siècle et servant autrefois de paroi septentrionale à une grande pièce carrée, dépendance de celle décrite plus hant; on voit sa face orientale dans une autre cour; la voûte existait encore en 1751, et, comme la première, portait un jardin.

Tontes ces ruines sont au-dessus du sol; des souterrains non moins curieux commencent au vestibule; ils offrent, sons la grande salle, quatre pièces, un aquedue, qui, après le service des bains, ronduisait les eaux à la Seine, puis une large galerie d'occident en orient. Ces souterrains se prolongent jusque sous l'hôtel de Cluny, qui, bâti aux dépens du palais, a conservé de grandes voîtes formant les caves de la galerie dont est décorée la cour, et du principal corps de logis. Ces caves s'étendent jusqu'à la rue Saint-Jacques, sous l'ancien couvent des Mathurins.

La tradition populaire sur les voûtes secrètes de ce palais est doue confirmée de nos jours, et ce fut peut-être dans un de ces sonterrains que se retira Julien, au rapport d'Ammien, son soldat, pour feindre de se soustraire, ou pour se soustraire réellement au vœu des troupes qui le proclamaient empereur au détriment de Constance.

M. Albert Lenoir, fils du créateur de la collection nationale des Petits-Augustins, détruite en 4815, est auteur d'un projet d'une érudition remarquable, dans lequel il propose la transformation de cet édifice en un Musée français spécial, où l'on réunirait les debris des monumens romains et des monumens du moyen âge, épars aujourd'hui dans l'enceinte même de Paris, et exposés chaque jour à une ruine complète.

#### ASTRONOMIE. SYSTÈMES

DE PTOLÉMÉE, DE COPERNIC ET DE TYCHO-BRAHÉ.

Nous voulous conduire le lecteur à la connaissance des vérités fondamentales qu'on désigne sous le nom de lois de Képler. L'établis-sement de ces vérités marque dans la science une époque vraiment mémorable, autant par la vive lumière qui en a rejailli sur les travaux antérieurs , que par les conséquences fécondes qui en ont été déduites. Pour apprécier leur grandeur et leur importance, il ne faudrait donc pas les considèrer isolement , mais il faut voir comment elles ont contribué à decider la question du vrai système du monde , débattue entre ces trois grandes renonunées , Ptolèmée , Copernic et Tycho-Brafie! et aussi comment elles ont devenues la base inchrantable de cette science nouvelle, la mécanique céleste, qu'il était réservé à Newton d'edifier.

Cette manière d'envisager la question a d'ailleurs cet avantage, qu'elle nous permettra de présenter aux lecteurs du Magasin un tableau succinet des grandes transformations que la doctrine astronomique a subies. 4° Système de Ptolémée. — Les anciens philosophes étaient persuadés que tout corps céleste se refuse, par la supériorité de sa nature, à se mouvoir autrement que dans une courbe circhlaire, et avec une vitesse constante. Cette idée plane sur toute l'astronomie ancienne; elle y domine tous les systèmes, et son influence s'étend dans les temps modernes jusqu'à Képler, qui l'a définitivement renversée. Voyous donc premièrement de quelle façon les principales observations se trouvent subordomices à cette idée dans le système de Prolémée.

L'auteur de l'Almageste\* suppose, comme on sait, la terre immobile au cer tre du monde.

Un mouvement circulaire et uniforme, commun à tous les corps celestes, les entraîne d'orient en occident, et, s'accomplissant en 24 heures, produit l'alternative du jour et de la muit.

Cependant quelques astres paraissent donés de mouvemens qui leur sont propres. Entre ceux-là étudions d'abord les plus remarquables, le soleil et la lune.

Le soleil ne répond pas toujours aux mêmes points du ciel. Car si vous observez pendant plusieurs soirées consécutives les principales étoiles qui brillent au firmament, vous verrez les plus occidentales se rapprocher de plus en plus des clartés du crépuscule, et finir par s'y confondre. Par exemple, les astres qui se couchent aujourd'hui me heure après le coucher du soleil, se concheront sensiblement en même temps que lui dans quinze jours. Et encore quinze jours plus tard, les mêmes astres se lèveront le matin environ une heure avant le soleil; car les étoiles qu'on voit le matin à l'orient s'eloignent de plus en plus vers l'occident dans les jours suivaus. — Donc, en même temps que le soleil est entraîné chaque jour d'orient en occident par le mouvement diurne, il paraît s'avancer de lui-même en sens contraire, c'est-à-dire d'occident en orient, achevant ainsi le tour du ciel dans l'espace d'une année.

La lune paraît douée d'un mouvement semblable, mais beaucoup plus rapide. Son déplacement est d'ailleurs plus facile à constater, parce qu'on peut claque muit la comparer aux étoiles voisines. Alors on reconnaîtra, avec un pen d'attention, qu'elle se rapproche constamment des étoiles placées à son égard vers l'orient, qu'elle les atteint; et bientôt les dépasse, de manière à avoir achevé le four entier du ciel en un mois.

Pour expliquer ces apparences, on admit d'abord; conformément au principe ci-dessus énoncé, que réellement le soleil et la lune parconrent, dans los intervalles respectifs d'une auncé et d'un mois, deux cercles dont la terre occupait le centre. Mais un examen des faits plus attentif contraignit bientôt les astronomes à modifier ces suppositions.



Par exemple, on s'aperçut que la vitesse apparente du soleil dans les diverses parties de son orbite n'est pas la même. Le célèbre Hipparque, astronome antérieur à Ptolémée, et qui fleurissait environ 450 ans avant notre ère,

\*L'ouvrage de Ptolémée portait en gree le nom de Mègisté syntaxis, littéralement grande composition. Les Arabes, en joignant leur attiéle d'au premier des denx mots grees, out formé le nom d'Almageste, qui est resté.

ayant observé avec soin l'instant des equinoxes, reconnut que l'intervalle qui s'ecoule de l'équinoxe du printemps à l'équinoxe d'autonne, surpasse d'environ 7 jours le temps que le solcil emploie pour passer de l'équinoxe d'automne à celui du printemps. Cependant les positions E, E', que le soleil occupe respectivement à l'époque des équinoxes de printemps et d'automne, ces positions, vues de la terre T, sont directement opposées l'une à l'autre. D'après cela, si la terre T'est réellement au centre de l'orbite circulaire EAE'B, la ligne des eq inoxes EE', qui passe par le centre de la terre, partage nécessairement l'orbite en deux parties égales. Pour expliquer comment le soleil resterait dans la moitié EAE' sept jours de plus environ que dans l'autre moitié, il fandrait done admettre que sa marche est plus lente dans la première, plus rapide dans la seconde. Mais, comme nous l'avons dit, tout changement de vitesse répugnait aux idées que les anciens s'étaient faites sur la nature des corps célestes. Il leur semblait que rien ne dut troubler la marche de ees grands corps, images sensibles de leurs divinités..... Pour sauver le principe de l'égalité de vitesse, on supposa que la terre est écartée du centre de l'orbite, comme si, par exemple, on la suppose placée en T. Alors la ligne des équinoxes ce' partage l'orbite en deux parties inégales; et il est simple que le soleil, sans ralentir sa course, mette un temps plus long à parcourir la partie la plus longue. Dans cette supposition, il v a un certain point A de l'orbite, situé vers le lieu du solstice d'été, et dans lequel le soleil se trouve être à la plus grande distance de la terre : c'est l'apogée, et il y a un autre point B, vers le solstice d'hiver, dans lequel le solvil se trouve à la plus petite distance de la terre : e'est le périgée. L'are parcouru en un jour sera toujours le même dans tous les points de l'orbite; mais quand le soleil sera à l'apogée, cet are diurne, vu de la terre, paraîtra plus court, étant plus éloigné; par une raison contraire, il paraîtra plus grand vers le périgée, c'est-à-dire, en d'autres termes, que le mouvement diurne apparent sera plus lent vers le solstice d'été, et plus rapide vers celui d'hiver, ce qui est, en effet, conforme à l'observation. - On appelle excentricité la distance de la terre au centre de l'orbite, lequel reçoit lui-même le nom d'excentrique.

Hipparque proposait d'ailleurs de rendre compte des mêmes apparences par une autre supposition également ingénieuse, quoique un peu moins simple. Nous allons expliquer cette seconde hypothèse, parce que si elle n'est pas indispensable pour le soleil, eile le devient à l'égard de la lune et des autres planètes.

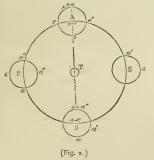

Rétablissons la terre en T au centre de l'orbite circulaire EAFB; mais au lieu que le soleil se meuve directement sur cet orbite, supposons-le placé sur un second cercle dont le centre parcourra lui-même le grand orbite. Ce second cercle, dont le centre est mobile, s'appelle épicycle; le grand cercle, dont l'entre est immobile, s'appelle déférent Le centre de l'épicycle parcourt dons avec une vi-

tesse uniforme la circonférence du déférent; il la parcourt dans l'intervalle d'une année, et dans le sens du mouvement apparent du soleil, c'est-à-dire dans le sens EAE'B; te soleil parcourt lui-même la circonférence de l'épicycle dans l'intervalle d'une année, mais en sens contraire, c'està-dire dans le sens e'aeb. Maintenant, le centre de l'épieyele étant en A, si on suppose que le soleil soit en même temps en a , sa distance à la terre sera evidemment la plus grande possible : ce sera l'apogée. En cet instant la vitesse du soleil sur l'épicycle sera directement opposée à celle de l'épieyele lui-même, comme cela est marqué dans la figure par la direction des flèches. Cette circonstance, combinée avec celle du plus grand cloignement, fera paraître d'autant plus lente la marche du solcil. Tois mois après, le centre de l'épicycle aura parcourn le quart de l'orbite, il sera donc en E'. Mais en même temps le soleil aura parcouru le quart de l'épicycle, et sera en a', c'est-à-dire en arrière du point E'. Encore trois mois, et l'épicycle sera en B. Mais le soleil qui aura parcouru la demi-circonférence aa'a", se trouvera en a" à la plus petite distance de la terre, c'est-à-dire au périgée. En ce point la vitesse du soleil dans l'épicycle sera de même sens que celle de l'épicyele lui-même, comme le marque la direction des flèches. Cette eirconstance, jointe à celle d'un plus grand rapprochement, fera paraître la vitesse de l'astre d'autant plus accélérée. Trois mois après le passage au périgée, l'epicycle sera en E; mais le soleil aura passe de a" en a", et par cons quent il sera en avant du point E. Par cette hypothèse, on voit que le soleil sera plus long-temps d'un côté de la ligne EE' que de l'autre; et son mouvement diurne paraitra inégal dans les différentes saisons ; cette hypothèse explique donc aussi bien que la première les principaux phénomènes.

Excentriques et épicycles sont les deux moyens que Ptolémée combine pour tout expliquer sans violer le principe des mouvemens circulaires et des vitesses constantes; mais cela le mêne bientôt à une extrême complication.

Déjà il n'est plus maître, à l'égard de la lune, de choisir entre un excentrique et un épicycle; il doit les supposer à la fois l'un et l'autre; c'est-à-dire que, plaçant la lune sur un épicycle, il doit en même temps écarter la terre du centre du déférent, lequel devient alors lui-même un véritable excentrique. Bien plus, Ptolémée ne peut satisfaire à toutes les apparences qu'en faisant tourner le centre même de ce déférent autour de la terre; il admet donc en réalité trois mouvement de la lune. Et pourtant il ignore plusieurs inégalités importantes dans le cours de cet astre; inégalités qui l'auraint contraint, s'il les avait connues, à surcharger encore des suppositions déjà si complexes.

Cet article sera continue.

#### L'ENFANCE DE LOUIS XIV

Après vingt-trois années de mariage, Louis XIII et Anne d'Antriche eurent un lils qui naquit le 16 septembre 1658; ce fils n'avait que cinq ans lorsque la mort de Louis XIII l'appela sur le trône en 1645; il régna soixante-douze ans sous le nom de Louis XIV. Il eut pour precepteur l'abbé Beaumont de Péréfixe, évêque de Rhodez, qu'il nomma plus tard archevêque de Paris : ce prélat écrivit pour son élève cette Vie de Henri IV estimée pour la candeur et la facilité de la narration. Malgré les soins de son habile instituteur, le jeune monarque ne manifesta pas beaucoup de goût pour les études sérieuses. Doué d'un tempérament actif et vigoureux, de toutes les grâces et de tous les dons extérieurs, il réussissait à merveille dans l'équitation , dans les armes , au jeu du mail et de la paume. Mazarin, qui était le surintendant de son éducation, lui fit faire ses premières armes assez durement. Point d'équipage : point de table : il était toujours à cheval.

même en route, et mangeait chez le général. On ne le ménagea pas davantage sur les dangers. On le laissait visiter les tranchées et courir aux escarmouches, à travers les balles et les bonlets qui tombaient autour de lui, sans qu'il en parût ému. Les troubles de la Fronde contribuèrent beaucoup à déranger ses études ; il avait près de dix ans quand ils commencèrent. Plusieurs fois il fut obligé de quitter Paris pour ne pas tomber dans les mains des révoltés, Mazarin ayant absorbé toute l'autorité publique, ne laissa prendre à Louis XIV aucune part active dans le gouvernement. Cet état de choses dura jusqu'à la mort du cardinal. Le jeune roi passait sa jeunesse dans les carrousels, dans les cavalcades et les courses de bagues, dont le costume rappelait le souvenir de l'ancienne chevalerie. La reine-mère, Anne d'Autriche, avait apporté à la cour de France une certaine galanterie noble et fière, qui tenait du génie espagnol de ces temps-là; elle se plaisait à multiplier les bals et les fêtes non seulement par goût, mais



(Musées du Louvre. - Louis XIV enfant, statue en brouze, par Simon Guillain. Hanteur, 1 mêtre 53 centimètres.)

pour apprendre à son fils à figurer en public, à s'enhardir, et à chasser cette timidité et cet embarras qu'il manifestait toutes les fois qu'il se trouvait avec des personnes qui ne lui teaient pas familières. C'est cette espèce de gaucherie d'enfance qui faisait croire à quelques courtisans de Mazarin, que le jeune Louis se laisserait gouverner comme Louis XIII; mais le cardinal ne s'y trompait pas; aussi cherchait-il à contenir son ardeur et à le détourner du goût des affaires publiques.

En 1654, après la cérémonie de son sacre, Louis avait fait sa première campagne sons Turenne. C'est pendant cette absence que le parlement de Paris essaya de résister au cardinal en refusant l'enregistrement de plusieurs édits. A son retour, Louis fut chargé d'intimider les magistrats. Il n'eut point recours à l'appareil des lits de justice. Excité par les sentimens de vengeance de Mazarin, et livré à l'emportement d'un jeune prince enivré de son pouvoir, il se rendit au parlement, précédé de plusieurs compagnies de ses gardes, en équipage de

chasse, un fouet à la main, et commanda l'enregistrement dans ces termes: « Messieurs les conseillers, chaçun sait les malheurs qu'ont produits les assemblées du parlement, je veux les prévenir désormais. J'ordonne donc qu'on cesse celles qui sont commencées sur les édits que j'ai fait enregistrer en lit de justice. M. le premier président, je vous défends de souffrir ces assemblées, et à pas un de vous de les demander. » Quelque étonnant que paraisse le fait, l'assurance et la hauteur avec lesquelles furent prononcées ces paroles d'un jeune homme qu'aucune action remarquable n'avait encore distingué, intimidérent le parlement. Mais le moment de gouverner n'était pas venu; Mazarin vivait encore. En 4660, Lonis épousa Marie-Therèse d'Autriche, fille du roi d'Espagne Philippe IV. La célébration du mariage fut signalée par les plus grandes magnificences. Louis, qui était allé chercher son épouse sur la frontière des Pyrénées, la conduisit avec le plus beau cortége. Pendant une grande partie de la route, on le vit suivre ou précéder la voiture de la nouvelle reine de France, à cheval, le chapeau bas. Ce fut ainsi qu'il fit son entrée à Paris. Ce jour fut le vrai triomphe de Mazarin, mais le dernier; il étala dans le cortège une pompe toute royale, qui surpassa par son faste celle même du monarque et des princes. Au commencement de l'année suivante, en 1661, il fut attaqué de la maladie dont il mournt. La longue enfance de Louis allait cesser. Le 9 mars 1661, jour de la mort du cardinal, les ministres s'approchèrent du roi, et lui dirent, avec assez de légèreté : « A qui nous adresserons nous? - A moi, » répondit Louis XIV.

#### SPECTACLE DE LA FATÀ MORGANA.

Sur les rives du détroit de Messine, qui sépare l'Italie de la Sicile, il se présente souvent un phénomène curieux connu sous le nom de la fata Morgana (la fée Morgane). Bien qu'il en soit fait mention dans les plus ancieus auteurs, bien que les écrivains de ces contrées en aient donné de longues descriptions, et que peu de voyageurs se soient dispensés d'en parler, cependant ce spectacle merveilleux n'est pas encore parfaitement expliqué dans tous ses détails; ce qui tient sans doute à ce que les voyageurs capables d'en étudier les aspects ne se trouvent pas présens lorsque les circonstances atmosphériques sont les plus propres à sa production la plus complète. On peut dire seulement que ce phénomène est dû à des réfraccions et des réflexions variées produites par le miroir des eaux, par l'air et par les vapeurs nuageuses qui s'elèvent à la surface de la mer.

« Le 15 août 1645, dit le Père Angelucci, comme j'étais à ma fenètre, je fus frappé d'un phénomène aussi extraordinaire que ravissant : la mer qui baigne les côtes de Sicile se gonfla, et prit sur une étendue de trois lieues l'apparence d'une chaîne de montagnes sombres, tandis que les eaux du côté de la Calabre devinrent calmes et unies comme un miroir. Sur cette glace on voyait peinte en clair obscur une chaîne de plusieurs milliers de pilastres, tous égaux en élévation, en distance, et en degré de lumière et d'ombre; en un clin d'œil ces pilastres perdirent la moitié de leur hauteur, et parurent se replier en arcades et en voûtes comme les aqueducs des Romains. On vit ensuite une lonque corniche se former sur le sommet, et on aperçut une quantité innombrable de châteaux, tous parfaitement semblables. Bientôt ils se fendirent, et formérent des tours qui disparurent aussi pour ne plus laisser voir qu'une colonnade, puis des fenêtres, et finalement des pins, des cyprès semblables et égaux. »

A la suite de cette citation, voici ce qui est rapporté dans le Voyage de Henri Swinburne, vers 4779.

« Pour produire une illusion aussi agréable, il faut un concours de circonstances qui ne se trouvent dans aucun site. Il faut que le spectateur tourne le dos à l'est, et se trouve placé dans queique lieu élevé derrière la ville, pour voir le détroit dans toute son étendue. Les montagnes de Messine s'elèvent derrière comme une nurraille, et obscurcissent tout le fond du tableau. Il faut qu'il n'y ait pas un souffle de vent, que la surface des eaux soit absolument tranquille, que la marée soit à sa plus grande hauteur, et que les eaux même, poussées par des courans, s'élèvent au milieu du canal à une grande elevation. Lorsque toutes ces eirconstances se trouvent réunies, aussitôt que le soleil s'elève au-dessus des montagnes qui sont à l'est derrière la ville, et forme un angle de 45 degrés avec la mer, tous les objets qui se meuvent dans Reggio sont répétés plusieurs milliers de fois sur ce miroir marin, qui, par son mouvement d'ondulation, semble être taillé à facettes. Toutes ees images se succèdent rapidement à mesure que le jour avance et que le courant chasse les eaux.

» De cette manière, les différentes parties de ce tableau mouvant disparaissent en un cliu d'œil : quelquefois l'air se trouve au même moment tellement chargé de vapeurs, et si peu troublé par les vents, que les objets sont réflechis dans l'air environ trente pieds au-dessus du nivean de la mer, et dans les temps lourds et nébuleux, ils paraissent à la surface même des eaux, bordés des plus belles couleurs du prisme, »



(Phénomène de la Fata Morgana dans le golfe de Reggio.)

qu'à ce qu'enfin elles disparaissent un peu avant le lever du soleil. »

Les récits des voyageurs plus modernes contrarient un peu les précédens, sinon pour la réalité du phénomène, du moins pour l'éclat et la magnificence.

« L'illusion aérienne nommée la fata Morgana, dit l'hydrographe anglais Smith, qui a pareouru la Sieile de 1814 à 1816, apparaît durant le calme quand l'atmosphère est elaude et les marées fortes. On dit que la réfraction fait naître dans l'air, en une multitude d'images, les objets situés à la côte : c'est dans le voisinage de Reggio, sur la terre d'Italie, que se montrent les représentations les plus parfaites avec une vérité de ressemblance et une magnificeuce merveilleuses. Je doute cependant de l'exactitude des descriptions que j'en ai lues ou entendu conter, n'ayant jamais rencontré de Sicilien qui cût vu autre chose que le mirage, très commun en effet, et parfois d'une force extraordinaire dans ces contrées, où je l'ai souvent remarque, »

Dans le voyage de M. de Sayve, de 1820 à 1821, l'auteur s'exprime d'une manière analogue. « Lorsque j'ai voulu m'assurer par moi-mène, dit-il, de l'existence de ce pretendu prodige, soit que le jour ne fût pas propice, soit que je n'eusse pas les yeux de la foi, j'ai trouvé beaucoup d'exagération dans les descriptions que l'on m'en avait données, et le fait en lui-même, tout singulier qu'il est, doit une grande célébrité à l'imagination des voyageurs. Ces apparitions aériennes, ajoute-t-il, sont l'effet des vapeurs qui, s'é-levant au-dessus de la mer dans un beau jour, forment une espèce de miroir où se reflètent les objets terrestres d'une manière très vague, et, par cette raison, sous des formes tout-à-fait bizarres. »

M. le comte de Forbin a été bien moins favorisé encore. Il expose, dans les Souvenirs d'un voyage fait en 4820, qu'etant sur une des forteresses de Messine, la compagnie avec laquelle il se trouvait observa le phénomène, mais que pour lui l'apparition fut nulle, et qu'il ne vit rien de ce qui exi-

tait la surprise de ses voisins. Ceux-ci criaient au prodige : un vaissean à trois ponts, un évêque colossal avec sa mitre s'offraient à leurs regards : tont cela, dit M. de Forbin, m'echappa, à mon grand regret.

Du sanglier et du porc. — Dans le nº 23 du Magasin Pittoresque de cette année, le rédacteur dit en décrivant la chasse du sanglier, p. 488, 1º colonne, dernier paragraphe: « Le sanglier, qui n'est autre chose que le cochon tel qu'il existe à l'état sauvage, etc. » Aujourd'hui nous trouvous, relativement à ce fait, des details nouveaux communiqués récemment par M. le docteur Roulin aux Mémoires des Savans étrangers. Nous en offrons un extrait à nos lecteurs:

Les porcs furent amenés en Amérique par Colomb, et établis, dès 1495, dans l'île de Saint-Domingue, d'on ils se répandirent dans les parties tempérées du continent américain; moins difficiles à transporter que les autres mammiferes domestiques, ils les devancèrent en tous lieux. Errant en liberté autour des habitations, quelques uns ne tardérent pas à devenir sauvages. Aujourd'hui, on rencontre encore des porcs marrons en plusieurs localités, même dans celles où existent des animaux carnassiers, couguards et jaguars. Les porcs de la Nouvelle-Grenade qui habitent les bois, ont perdu presque toutes les marques de la servitude : tes ereilles se sont redressées , la tête s'est élargie , relevée à la partie superieure; la couleur est redevenue constante; elle est entièrement noire. Les jennes individus, sur une robe un peu moins obscure, portent en lignes fauves la livrée comme les marcassins. Tels sont, en général, les porcs qu'on amène à Bogota : leur poil est rare; à cela près, ils presentent tout-à-fait l'aspect d'un sanglier du même âge (un an à dix-huit mois ).

Le sanglier, au reste, pent subir par l'effet de l'esclavage une alteration qui le rapproche en ce point des porcs de la Nouvelle-Grenade. C'est ce que le docteur Roulin a cu tont récemment l'occasion d observer en France, dans une ferme des environs de Fongères. Un sanglier, âge d'environ deux ans, était, depuis le commencement du printemps, nourri à l'étable, parce qu'on voulait l'engraisser avant de le tuer. Quoiqu'il ne lut pas prisonnier en ce lieu , la nourriture qu'il y trouvait depuis deux mois suffisait pour l'y retenir. Plongé dans cette atmosphère lumide et chaude, il avait perdu une partie de son poil, et, dans cet état, il ressemblait à s'y méprendre aux cochons de la Nouvelle-Grenade, sauf que deux rides longitudinales sur les côtés du museau, en se prononçant plus fortement, donnaient à son aspect plus de férocité. D'un autre côté, le porc qui, en Amérique, habite les Paramos, e'est-à-dire les montagnes élevces de plus de 2,500 mètres, éprouve une modification en sens inverse, et prend beaucoup de l'aspect du sanglier de nos forêts. Son poil devient très epais, souvent un peu crépn, etc.

#### ERRATUM.

Clamyphores. — Deux fautes d'impression qui se sont glisses dans l'article Clamyphores, page 276, rendent le premier paragraphe presque inintelligible. A la onzième ligue de ce paragraphe, au lieu d'incisives lisez de canines, et à la 17º ligne, au lieu de monotremes, lisez marsupiaux. Voici comment devait être imprimé le passage entier:

« Dans le langage des naturalistes, il (le nom d'édentés) » signifie sculement l'absence de dents à la partie autérieure » des mâchoires : c'est un caractère commun à toutes les » tribus; mans tandis que, dans celle des paresseux, les inscisves seules manquent en hant et en bas, dans les fatous « et les oryétéropes, il y a de plus absence de camines; emin » il n'existe de dents d'aucune sorte dans les fourmiliers et

» les pangolins; il n'y en a pas non plus dans celle des monotrèmes, que, pour cette raison, quelques naturalistes » out comptés au nombre des édentés, tandes que d'autres, » en raison de ta conformation de leur bassin, les out placés » parmi les marsupiaux. »

ANECDOTES ET PARTICULARITÉS SUR L'ÉTAT DE PARIS AU TEMPS DU SYSTÈME DE LAW, ET SUR LES PRODIGALITÉS DES PARVENUS.

Voyez page 270.)

Comme nous l'avens dit dans le précédent article, ce fut au centre de la capitale, dans un quartier alors formé de rues sales, tortueuses, et de chétive apparence, que les agens du système de Law établirent le centre de leurs opérations. La petite rue Quincampoix devint le rendez-vous général de tous les speculateurs, qui échangaient leur argent contre des billes d'une valeur lictive : en peu de tem; s le nombre des actions émises par la banque ne suffit plus, il en fallut créer de nouvelles; l'agiotage se méta avec une rapidité deplorable aux opérations du système, et l'on vit à la fois de toutes parts des fortunes semialeuses et des faillites effrayantes. Il semblait que Paris tout entier se ruât tête bai-sée dans cette révolution d'argent, et grands et petits, nobles ou roturiers, riches et paavres, tous indistinctement, prirent part à cette grande loterie.

Les laquais devenaient plus riches que leurs maitres, qui, quelquefois trompés par le sort, se seraient trouv s'trop heureux, sant la honte, de se mettre anx gages de ieurs auciens serviteurs. Un valet, nommé Languedoc, avait ete chargé par son maître de vendre pour 8,000 livres deux cent cinquante actions; il les vendit à un taux plus élevé, et retira de son marché un bénéfice de 500,000 livres : des lors il ent des gens à lui, 'et changeant de nom se fit appeler M. de La Bustide.

Cet exemple se renouvelait tous les jours : plus d'un parvenu, tel que Maniquez Roux, s'entendait souvent appeler de son nom de valet, quand il passait en carrosse dans les rues, par ses amis de la veille, qu'il ne reconn dissait dejà plus. Ces nouveaux Crésus se montraient mal à l'aise avec ces richesses qu'ils devaient, soit au hasard, soit a feurs haisons avec Durevest et Vernesobre, et d'antres employes de la banque de Law; ils se livraient à mi le extravagances, et semblaient prendre plaisir à se rendre aussi richeules qu'ils étaient opulens. On vit presque renaître les profusions inquies de l'ancienne Rome au temps des empereurs. Au jeu de dés de la foire de Saint-Germain, on voyait ces Mississipiens (page 271) jouer au piquet des billets de 10,000 livres; quelquefois en moins d'une heure, dit un témoin oculaire, on y perdait plus d'un million. Tous voulaient avoir des carrosses, de façon que la rue Quincampoix et ses environs étaient inabordables pour les voitures, et d'un dangereux accès pour les gens de pied; outre que ce quartier, naguère si tranquille, était rempli de fripons et de filous, de pages et de domestiques, qui y menaient grand bruit, non seulement tout le jour, mais encore une partie de la nuit.

Un certain Lespinasse paya une gelinotte 200 livres. — Brognand, lifs d'un boulanger, ne sachant que faire de son argent, s'avisa d'acheter tonte la boutique d'un orfèvre; et à un souper qu'il donna, sa femme, dans sa sotte vanité, entassait confusément sur les buffets, à la place de la vaisselle, les vases d'église, les calices et des objets de toilette. Ge bizarre assemblage apprétait à s'indigner aux convives, qui voyaient l'encensoir à la place du sucrier, le bassin aux offrandes, le petit calice, les flacons à parfun, remplacer les salieres, etc.

Au milieu de ce luxe extravagant, un d'entre cux trouvait encore le moyen de se faire distinguer : outre plusieurs châteaux, il avait acheté une île pour y établir une colonie,

dont il voulait se faire le protecteur, sous le bon plaisir du roi, à qui il devait en rendre foi et hommage; des sommes énormes farent par lui dépensées en diamans et en pierres précieuses; et il alla jusqu'à proposer à un cardinal de lui payer d'avance 100,000 livres pour sa croix de chevalier de l'ordre du cordon bleu, dont il n'exigeait la délivrance qu'après la mort de ce prélat. Après avoir acquis pour plus de 4,000 mares de vaisselle d'argent et de vermeil doré, il acheta encore celle destinée au roi de Portugal ; chez lui tout était en argent : guéridons, miroirs, brasiers, chenets, grilles, garnitures de feu et de cheminée, chandeliers à branche, lustres, plaques, cassolettes, corbeilles, paniers, caisses d'orangers, pots à fleurs, urnes, sceaux, euvettes, carafons, marmites, réchauds, casseroles, tout enfin jusqu'à la batterie de cuisine. Dans ses écuries, on comptait plus de quatre-vingts chevaux, et quatre-vingt-dix domestiques; laquais de tont âge et de toute grandeur, avec de sp'endides livrées, encombraient les cours et les salles de son hôtel. La dépense de sa maison a monté dans un an à plus de 5,000,000 liv. On servait sur sa table des pois qui coûtaient 400 pistoles le litre; il avait au dessert des fruits artificiels d'où jaillissaient, comme d'une fontaine, des caux de senteur; et pendant les somptueux repas qu'il donnait, il lui suffisait de frapper du pied pour faire surgir du parquet une figure automate fort ingénieusement travaillée, qui faisait le tour de la table, et versait à boire aux dames.

URNE CINERAIRE DÉCOUVERTE EN 1854,



Il existait une grande variété dans les formes des urnes destinées par les anciens à renfermer les cendres de leurs morts, et les musées de l'Europie possèdent en ce genre des monumens dont la diversité égale le nombre, et dont l'élégance des formes, le gracieux des sujets le disputent au mérite de l'exécution.

Nous donnons le dessin inédit d'un vase de cette nature récemment découvert dans un champ cultivé à Alignan, près Pézenas, Cette urne en marbre blanc, parfaitement conservée, contenait des ossemens sur lesquels on a reconnu des traces de combustion. Elle à 2 pieds 6 lignes de hanteur sur 15 pouces dans son plus grand diamètre, et représente sur l'un et l'antre eôt, s de son pourtour deux griffons tenant un vase. Ces animaux font évidenment allusion à la destination du monument : les griffons étaient considérés, dans l'opinion populaire des ancieus, comme veillant à la conservation des trésors dont ils étaient censés défen le l'approche, Les cendres des morts étant aussi regardées comme choses précieuses et sacrées, par une conséquence de cette allégorie on plaçait des griffons sur les tombeaux pour inspirer aux passans du respect pour les sépultures. Le monument dont il s'agit offre une nouvelle application de cette idée. Cette urne paraît remonter au sicele d'Auguste, si l'on en juge d'après une pièce de mounaie en enivre à l'effigie d'Agrippa, troavée près de là dans un paits antique.

Da commerce dans l'archipet Indien. — Les nations de l'archipet Indien sont parvennes à ce degré de civilisation où le commerce est une profession distincte. Les peuples des contrées maritimes s'en glorilient; le souverain lui-même, et ses principaux officiers, sont souvent commerçans. Tontes ces nations connaissent l'usage de la monnaie. Je me souviendrai toujours, que pour les premiers articles de consomnation que je voulus acheter avant d'arriver à Java, un simple marin, qui vint dans son canot au-devant de notre navire, me demanda un apollion (uspoléon); ainsi, pensai je, le nom de l'homme qui a parcouru en vainqueur toutes les capitales de l'Occident, était dejà vulgaire presque aux antipodes de la France.

(l'oyage à Java.)

#### IMPRIMERIE.

(Voir page 224 la fonderie de caractères, et page 280 l'atelier de compositeurs.)

CORRECTION DES ÉPREUVES. — BON A TIRLA, — TIERCE
— SIGNES DE CORRECTION,

Lorsqu'en lisant votre journal le matin vous trouvez une faute d'impression, un e pour un e, un i pour un l, un u pour un n, ou bien deux lettres transposées, deux mots sans séparation, vous vous en prenez à la rapidité du travail, car vous savez qu'en une muit et quelques heures il faut que les articles soient rédigés, composés, tirés, la feuille ployée et distribuée; mais lorsque vous apercevez des fantes dans un livre sur beau papier, imprimé avec luxe, sous les yeux de l'auteur, vous vous étounez de ces bévues qui vous santent à l'œil tout d'abord, à vous qui ne faites point votre métier de courir à la chasse des lettres retournées, ni des mots mal orthographies, - et vous criez contre l'imprimeur. - Oue diriez-vous donc si vous saviez qu'un premier correcteur a lu les épreuves avec la copie de l'auteur, que l'auteur lui-même a corrigé et lu deux, trois, quatre épreuves successives, et quelquefois davantage; qu'un autre correcteur différent du premier a relu encore après que l'auteur a donné son bon à tirer; et qu'enfin, avant de mettre sous presse, une troisième personne, le prote de l'imprimerie, et souvent le chef de l'etablissement, a vérifié de nouveau si les corrections avaient été faites, et a même relu une dernière fois!

Il y a une sorte de fatalité. On dirait d'un malin esprit qui se plait à broniller la vue lorsque le mot fautif passe à la lecture des correcteurs, de l'auteur et du prote; on relirait dix fois encore qu'on ne le découvrirait pas; mais en revanche on peut être sûr qu'an premier exemplaire broché ou relié qui arrive entre les mains de l'éditeur, lorsque mille, deux mille volumes sont tirés, et déjà lancés dans le commerce, à la première page qu'il ouvrira, à la première ligne sur laquelle ses yeux tomberont, la faute apparaîtra dans tonte sa nudité. Oui ; c'était tout exprès gardé pour ce moment. « Mais c'est impossible, dit le prote, voyons la tièrce ·.» Et sur cette tièree apportée la faute crève l'rüi; bien plus, on y a corrige à côté du mot malencontreuxunevirgule cassée. « C'est après mon bon à tirer que la faute a été faite ! dit l'auteur furieux. — Apportez le bon à tirer ·.» La faute y est encore, elle est sur toutes les épreuves, depuis la première jusqu'à la dernière.

On cite une édition du Nouveau Testament grec, par Robert Etienne, en 1549, connue sous le nom de mirificam, parce que la dédicace commence par ce mot, et où il ne se trouve qu'une seule faute, pulres pour plures. On comprend d'après cela cette exclamation enthousiaste du bibliophile qui court après les bonnes éditions:

Je la tiens! Dieu, que je suis aise! C'est bien la bonne éditiou; Car je vois, page neuf et treize, Les deux fautes d'impression Qui ne sont pas dans la mauvaise.

Ce même Robert Etienne, l'un des plus célèbres et des plus habiles imprimeurs, avait l'habitude d'exposer sur sa boutique les épreuves qu'il avait définitivement relues, et de

· Ou appelle tierce la dernière épreuve lue par le prote, bien qu'elle soit quelquefois la cinquième, la sixième, etc., qu'on ait tiree.

 L'auteur écrit ces trois mots avec sa signature et la date du jour sur la dermère éprenve, lorsqu'il croit avoir indiqué assez de corrections. donner aux écoliers un son pour chaque faute qu'ils y découvraient. On raconte que François Ier aimait à le visiter; et qu'entrant un jour pendant que l'imprimeur examinait des épreuves, il ne voulut pas sonffrir que celui-ci se dérangeât de son travail, et attendit que les corrections fussent achevées.

Dans les belles éditions, pour les ouvrages importans, un prote ne plaint ni son temps, ni sa peine; le plaisir de contribuer à la perfection de quelque chose de beau est un dédommagement à l'ennui qu'il éprouve de relire nombre de fois la même page; mais le publie n'étant généralement pas au courant du travail de la correction des épreuves pour la libraitie marchande, ne sait pas combien il doit tenir compte à ces hommes laborieux et ignorés, des difficultés et des tribulations de leur emploi. Leur grande expérience des difficultés grammaticales, leur scrupulense étude des règles de la ponctuation prêtent souvent beaucoup de clarté au style des auteurs, donnent aux périodes une sorte d'harmonie visible, et contribuent à en faciliter aux lecteurs l'intelligence et le souvenir.

On se sert pour marquer les corrections de signes convenus, commus dans toute la try ographie: nous croyons, en les indiquant, rendre service à plus d'un abonné, dans ec temps d'activité déjà si grande de la presse, où peu de personnes peuvent affirmer qu'elles n'iront pas frapper au moins une fois à la porte de l'imprimeur. Nous empruntons le protocole suivant au Manuel pratique de la typographie française, rédigé par M. Brun, et imprimé chez MM. Firmin Didot.

#### PROTOCOLE POUR LA CORRECTION DES ÉPREUVES.

#### Folio verso.

## 1. /m/i L'inventfon de l'Imprimerie n'est pas aussi Lettres ou mots l'erast moderne qu'on le -dit-communément. A la G (a Chine, l'impression tabellaire est en usage Lettres gaires (ans (de tlepuis plus de 1600-auns les Grees et les /4 / 6 Romains connaissaient les sigles, ou types Amettre / Ital. mobiles; et les livres d'images, qui parment au commencement du 150 siècle, servirent de Supérieurs a At /1 /2 modèle aux esais tentes par Gutenberg, à Lettres ou mots | de | en Mayence , | 1450 , sur des planches | bois 13. /3 /3 fifxes. Ces planches etfant sujettes à se déjetter Lettes ou mais A /2 cet bomme Mindustrieux, aide de de l'inst. qu'il /3/3/3 s'associa à cot effet, imagina de les cliener en Lettres ou mots /3 /3 metal; spur il fatlait autant bp ploeches qu'il 1010 y avait de pogs à imprimer; ce my pen lent Lettres ou mots / \_ et pénible, joint de corriger, à l'impossibilité leur suggéra l'idée de sculpter les fettres de, corps et de hauteur, capable de les maintenir transposer. transposet encore à vaincre une grande difficulté, celle de donner à ces tiges une parsaite égalité de l'alphabet sur des tiges mobiles. Il leur restait

#### Folio recto.

|                              | 10110 / 1110.                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Lignes<br>à remanier.        | sons les efforts de la presse ; ils ne puremi y          |
|                              | parvenir que par des moyens irréguliers, lors-           |
| Blane à jeter.               | que Schoeffer trouva celui de les fondre da              |
| Plane                        | ( ) (-)/                                                 |
| å diminuer,                  | des moules, ou matrices; et, par cette ingéni-           |
| Pour espacer.                | euse découverte, donna/enfin la vie/à Part 1y- #/ # /    |
| A rappracher                 | po graphique.                                            |
| Aliuéa.                      | Abandonné aux ébauches tabellaires de [/                 |
| Corrections<br>d'accents.    | Guttenberg, l'art n'ent probablement pas fté 4/ i/       |
|                              | au-del∉; et sous fe rapport de la mobilit# des - à/ - i/ |
| Bianc<br>a supprimei         | Ctypes, connue bien des stècles avant lui, C /           |
| Espaces<br>a bassser.        | nous /ne lui devons presque /rien,/ear elle x/x/x/       |
| Ponetuation<br>à changer.    | ne lui permit de rien exécuter / / existence de . / L    |
| Ligne<br>å redresser.        | la Typographi re date d & e véritablement                |
| Lettres<br>a nettoyer.,      | que de la comnaissence de la matrice-poinçon             |
| Carrections<br>d'apostrophe. | puisque e/est par elle seule quen multiplie              |
| Lettres basses.              | mob/les et parfaitem/nt proportio/nés; or le i/ r/nj     |
| Lettres hautes               | mérite de cette invention est entièrement di x/x/        |
| Gr. et petites<br>Capitales. | i p. schoester.                                          |
| Bourdan                      | à l'infint des types identiques, qu'on tes rend          |
|                              |                                                          |

Les Bureaux d'anonnement et de vente sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins.

MOEURS ITALIENNES. L'ÉCRIVAIN PUBLIC.



(Un écrivain public français en Italie.)

La noble profession de l'écrivain public va décroissant de jour en jour. Il y a loin du moine lettré, que nos rois des premières races, que nos seigneurs du moyen âge honoraient de leur confiance et souvent de leur commerce intime, à nos pauvres calligraphes en échoppe.

Le premier copiait, pour les souverains et les châtelaines, des missels qu'il enrichissait de curieuses enluminures. C'est lui qui rédigeait les traités de puissance à puissance, les déclarations de guerre, les chartes do royaume, et les cartels des chevaliers.

En marge ou au bas des pages écrites de sa main, les rois apposaient leur sceau, les chevaliers égratignaient le vélin avec la pointe du poignard, et les nobles dames, pour tracer la croix qui remplaçait leur nom, trempaient leurs doigts roses dans l'encre.

Tons II.

Depuis long-temps les rois et les grands seigneurs savent lire et écrire, depuis long-temps les dames ont appris à se passer de secrétaires, et à signer sans trop se noircir les doigts. Aussi l'écrivain public est-il en discrédit, presque en désuétude.

Toutefois, si, écartant tout ressouvenir ambitieux, il veut jouir modestement, sans arrière-pensée, des avantages de sa situation présente, nul doute qu'il ne puisse encore, dans une sphère moins élevée, se faire une existence honnète et douce, en dépit de la marche du siècle.

Que lui manque-t-ll, en effet? Tranquillement assis, l'été devant sa porte, l'hiver auprès du poèle dont le four lui sert de cuisine, l'écrivain compose, à ses instans de loisir, des couplets de fête, de marioge, ou des devises. Il est encore l'oracle du quartier, et c'est lui qui lit le journal à haute voix.

Si telle est encore à Paris, dans un climat sévère, au milicu d'un peuple éclairé, la situation de l'écrivain public, que d'heureux priviléges ne doit-elle pas réunir sous un ciel plus doux, au sein d'une population assez avancée pour avoir besoin de l'écriture, pas assez instruite pour se passer de l'errivain, en Italie par exemple.

Dans cette belle contrée, il semble au premier abord établi d'une façon moins stable, moins régulière que chez nous; on ne lui voit point d'échope elégante à vertes jalousies, comme à ses confrères des boulevards de Gand et de la Madelaine; qu'en ferait-il? n'a-t-il pas pour abri les portiques et les colonnades sans nombre des églises et des palais?

Son mobilier, c'est le mot propre, se compose d'une table à tiroir et d'une chaise; il y joint d'ordinaire une enseigne portative en forme de drapeau, qu'on voit flotter an dessus de sa tête, à tons les encans, à tons les marches; l'annonce de sa profession est souvent accompagnée de calembourgs engageans et de la fallacieuse promesse d'un crédit toujours remis au lendemain. Nomade quand le besoin l'exige, il adopte cependant un poste de prédifection. Le personnage principal de la gravure placée en tête de cet article, nous en fournit la preuve; à ses jambes croisées qui semblent prendre possession du sol, à ses condes reposés et cloués sur sa table, il est facile de voir qu'il est fei chez lui.

Le mot Rome, tracé en gros caractères, sur son enseigne, s'applique ici aux personnages et non pas aux lieux: l'artiste auquel est dú le tableau original reproduit par notre gravure, a placé ses figures dans un cadre de fantaisie. L'écrivain est un personnage existant, son costume et sa pose habituelle sont copiés avec une scrupuleuse exactitude.

Lazzarune à Naples, Facchino à Rome, c'est-à-dire homme du peuple, il a abandonné, comme barbare, le costume national des hommes de sa classe; seulement sa métamorphose date de 1789, et il n'a pu la renouve'er depuis cette époque.

Le moindre bénéfice sufiit au pain de la journée; tranquille sur ce point, il hui reste encore un beau ciel, le spectacle animé des joies et des querelles de la foule, l'ivresse du tabac et celle d'un vin exquis, et enfin le farniente, si doux par les belles soirées.

Tout cela c'est du bonheur, et du bonheur à bon marché; parmi ceux qui le paient le moins cher, notre écrivain est peut-être celui qui en jouit le mieux. Type de la plupart de ses confrères, qui sont rarement longs et maigres comme à Paris, il se lève chaque matin à l'heure du marché, et vient prendre son poste accoutumé à l'un des angles de la place Navone. Sa santé, qu'une vie régulière et des mœurs douces funt chaque jour plus florissante, lui attire les complimens des premiers arrivés; de ce nombre est la fruitière : notez que partout l'écrivain public est au mieux avec la fruitière : elle étale auprès de lui ses corbeilles appétissantes, et lui en confie la garde, tandis qu'aidée de son valet, de son fils ou de son mari, elle parcourt la place, un melon dans chaque main, et provoque les acheteurs. Ceux-ci ne se font pas attendre; entourée, pressée de toutes parts, elle distribue en détail à la foule ces fruits savoureux, dont l'Italie désigne toutes les espèces du nom générique de cocomera; et l'on voit hommes et enfans en emporter les tranches ruisselantes, et les dévorer avidement par les rucs.

Cependant notre écrivain n'a pas perdu son temps; le fiascone de vin d'Orvieto, qu'une main amie a déposé ce matin sous sa table, est déjà presque vide, et de plus, nous le voyons occupé par une paysanne dont le costume appartient aux villes et villages de Velletri, d'Albano, de Genzano et de Frascati.

Ceci est un des mille épisodes qui accidentent la vie de l'écrivain publie. Il comaît les secrètes pensées de bien des familles; mais la discrétion est à la fois le premier de ses devoirs et le gage le plus assuré de ses revenus : c'est la source féconde d'ou coulent sans cesse pour lui des flots de vin d'Orvieto et de Montefiascone.

Enfin, quelque déchue que soit la profession, elle est encore assez éloignée, sontout en Italie, de l'extinction qui la menace; si son existence peut, comme celle du monde, se diviser en quatre périodes de décroissance, nous dirons qu'à son âge d'or et à son âge d'argent qui s'arrêteut, le premier à la chute du système féodal, le second à la révolution de 89, a succède l'âge d'airain qui dure encore. Mais que l'écrivain public se hâte d'exploiter ses privilèges chancelans, qu'il amasse pour l'hiver comme la fourmi; car les temps approchent, et l'âge de fer marche à grands pas.

Quand on court après l'esprit, on attrape la sottise.

MONTESQUIEU, Pensées diverses.

#### ÉPISODE

DE L'HISTOIRE DES CORTÉS ESPAGNOLES.
DON JUAN DE PADILLA, — IL EST ÉLU CHEF DE LA LIGUE
DES COMMUNES.—SA MONT.—SES LETTRES A SA FEMME
ET A LA VILLE DE TOLÈDE. — MARIA PACHECO.—SA DÉFENSE DE TOLÈDE. — SA FUITE. — RÉSUMÉ HISTORIQUE
DES CORTÉS.

L'institution des Cortès a joné un rôle important dans toutes les époques de l'histoire espagnole; ces assemblées nationales ne cessérent jamais de participer à la puissance publique, depuis les premiers temps de la monarchie des Goths jusqu'au règne de Charles-Quint, qui anéantit par sa volonté absolue cette représentation populaire. A cette destruction des Cortès espagnoles, dans le seizième siècle, se rattache un des plus intéressans épisodes de l'histoire moderne.

Charles-Quint, à son avènement, voulut d'abord se dispenser de recevoir des Cortès, suivant l'usage, l'investiture nationale; mais celles-ei déployèrent tant d'energie, que le nouveau roi se soumit et vint prêter serment. A peine cette cérémonie fut-elle accomplie, qu'il viola ouvertement les lois et ses promesses, disposa arbitrairement des subsides, et porta atteinte à l'indépendance du corps municipal et à celle des Cortès. Ce fut alors qu'éclata en Espagne le mouvement national de la révolte des communes, lutte magnanime, dont les héros furent don Juan de Padilla et sa femme, Maria Pacheco.

Don Juan de Padilla, fils ainé du commandent de Castille, était un jeune gentilhomme qui joignait à une âme fière et à un courage indomptable de grands talens et une vaste ambition. Il fut elu le chef de la ligue des communeros, et livra plusieurs combats dans lesquels il défit les troupes de Charles-Quint. Mais l'armée de Padilla n'était composée que de soldats peu accoutumés aux lois de la discipline militaire, qui abandonnaient l'armée quand ils avaient fait un butin considérable. Dans une rencontre qui eut lieu le 22 avril 4522, le général de Charles-Quint profita de la désertion qui avait affaibli l'armée de Padilla , pour l'attaquer avec vigueur; les soldats du chef de la ligue, mal aguerris et déconcertés, n'opposèrent qu'une faible résistance, et prirent la fuite. En vain Padilla, avec un courage et une activité extraordinaires, s'efforça t de les rallier; ne voyant plus aucune ressource, il résolut enfiu de ne pas survivre au malheur de cette journée et à la ruine de son parti. Il se précipita au milieu des ennemis; mais étant à la fois blessé et demonté, il fut fait prisonnier.

Dès le lendemain, Padilla fut condamné à perdre la tête, sans aucune procédure régulière. On le conduisit anssitot au supplice, avec don Juan Bravo et dun François Maldonado, qui commandaient, l'un les troupes de Ségovie, l'autre celles de Salamanque. Padilla vit les approches de la mort avec la plus grande tranquillité et le plus grand courage; et lorsque Bravo, le compagnon de ses malheurs, laissa éclater son indignation en s'entendant donner publi-

quement le nom de traître, Padilla le reprit, en lui disant : a Cét-sit hier le moment de montrer le courage d'un genn tillnomme; aujourd'hui il faut mouvir avec la douceur
n tillnomme; aujourd'hui il faut mouvir avec la douceur
n tillnomme; aujourd'hui il faut mouvir avec la douceur
tillnomme et à la communanté de Tolède, lieu de sa naissance : la première
lettre est pleine d'une tendresse mâle et vertueuse; la seconde respire la joie et les transports que ressent un homme
qui se regarde comme mariyr de son pays. Voici ces deux
lettres :

#### Don Juan de Padilla à sa femme.

#### a MADAME,

» Si vos peines ne m'affligeaient pas plus que ma mort, » je me trouverais parfaitement heureux. Il faut eesser de » vivre : c'est une nécessité commune à tous les hommes ; » mais je regarde comme une faveur distinguée du Tout-» Puissant une mort comme la mienne, qui ne peut man-» quer de lui plaire, quoiqu'elle paraisse déplorable aux » hommes. Il me fandrait plus de temps que je n'en ai pour » vous éerire des choses qui pussent vous consoler : mes » ennemis ne me l'accorderaient pas, et je ne veux pas dif-» férer de mériter la couronne que j'espère. Pleurez la perte » que vous faites; mais ne pleurez pas ma mort : elle est » trop honorable pour exciter des regrets. Je vous lègne » mon âme; c'est le seul bien qui me reste, et vous le rece-» vrez comme la chose que vons estimez le plus dans ce » monde. Je n'écris point à mon père l'ero Lopez : je n'ose » le faire; car, quoique je me sois montré digne d'être » son fils en sacritiant ma vie, je n'ai pas hérité de sa bonne » fortune. Je n'ajouterai rien de plus : je ne veux pas fati-» guer la patience du bourreau qui m'attend, ni me faire » soupçonner d'alonger ma lettre pour prolonger ma vie. » Mon domestique Sossa, témoin oculaire de tout, et à qui » j'ai confié mes plus secrètes pensées, vous dira ce que je » ne peux vous cerire. C'est dans ces sentimens que j'at-» tends le coup qui va vous affliger et me délivrer. »

#### Padilla à la ville de Tolède.

« A toi, la couronne d'Espagne et la lumière du monde; » à toi, qui fus libre des le temps des puissans Goths, et » qui, en versant le sang des étrangers et celui des tiens, » as reconvré la liberté pour toi et jour les cités voisines : » ton enfant légitime, Juan de Padilla, l'informe comment » par le sang de ses veines tu dois renouveler tes anciennes » victoires. Si le sort n'a pas voulu que mes actions soient » placées au nombre des exploits fortunés et fameux de tes » autres enfans, il faut l'imputer à ma mauvaise fortune, et » non pas à ma volonté. Je te prie, comme ma mère, d'ac-» cepter la vie que je vais perdre, puisque Dieu ne m'a rien » donné de plus précieux que je puisse perdre pour toi. Je » suis bien plus jaloux de ton estime que je ne le suis de la » vie. Les révolutions de la fortune, toujours inconstante » et mabile, sont infinies. Mais ce qui me donne la consola-» tion la plus sensible, c'est de voir que moi, le dernier de » tes enfans, je vais souffrir la mort pour toi, et que tu en » as nourri d'autres dans ton sein qui seront en état de me » venger. Plusieurs langues feront le récit du genre de » mort qu'on me destine et que j'ignore encore ; ce que je » sais, c'est que ma fin est prochaine : elle montrera quel » était mon désir. Je te recommande mon âme, comme à la » patronne de la chrétienté. Je ne parle point de mon corps : » il n'est plus à moi. Je ne peux en écrire davantage : car » dans ce moment même je sens le conteau près de mon » sein, plus touché du deplaisir que tu vas ressentir que de » mes propres maux. »

Après avoir écrit ces deux lettres d'un style si éloquent et si noble, Padilla se soumit tranquillement à sa destinée, Il fut décapité.

Sa mort opéra la dissolution de la ligne des communeros. La seule ville qui continua la lutte fut Tolède, exaltée par

Maria Pacheco, veuve de Padilla. Cette femme, au lien de s'abandonner à une douleur stérile, se prepara à venger la mort de son époux, et à soutenir la cause dont il avait été victime. Elle s'empara de tout l'ascendant que son mari avait eu sur le peuple. Elle écrivit des lettres, fit partir des émissaires pour ranimer le courage et les esperances des antres cités. Elle leva des soldats, et se fit donner par le clergé l'argent nécessaire à leur entretien. Elle ordonna que les troupes porteraient des crucilix au lieu de drapeaux, comme si elles eussent en à combattre les infidèles. Elle marchait dans les rues de Tolède, montrant son fils encore enfant, vêtu d'habits de deuil, monté sur une mule, précédé d'une enseigne où était peint le tableau du supplice de son père. Les Français qui protégeaient les révoltes ayant été chassés de la Navarre, Maria Pacheco ne se découragea pas. Elle défendit la ville avec la plus grande vigueur, Mais après la mort de Guillaume de Croy, archevêque de Tolède, le clergé se déclara contre elle; le peuple aussi se lassa de la longueur du siège, il se sonleva contre dona Maria, la chas a de la ville, et se soumit aux royalistes. Dona Maria se retira dans la citadelle, qu'elle défendit quatre mois entiers avee un courage extraordinaire. Réduite enfin à la dernière extrémité, elle eut encore l'adresse de s'échapper à la faveur d'un déguisement, et se réfugia en Portugal, où elle mourat de misère.

Le président actuel du ministère espagnol, M. Martinez de la Rosa, a composé une tragédie intitulée : La veuve de Padilla.

Avec Padilla et sa venve périt la liberté de l'Espagne. Les Cortès ne furent plus qu'une institution faussée, aville, changée en une vaine et menteuse formalité. Cette grande institution, comme nous l'avons dit, se lie à toute l'histoire de l'Espagne. Son origine remonte aux municipalités créées par les Romains et aux assemblées nationales apportées par les Goths. Sous cette dernière domination, ces assemblées avaient le nom de conciles. Il faut bien se garder d'attacher à ce mot une acception purement canonique. De même qu'on appelait alors vivaire et diocèse le lieutenant et la juridiction d'un officier laie, on appelait concile toute espèce d'assemblée, de conseil. Ces conciles étaient, selon les idées du temps, une véritable assemblée représentative qui disposait de la couronne, non en elisant les rois, mais en réglant le temps, le lien, les formes de cette élection; elle confectionnait les lois : le clergé et l'armée en faisaient seuls partie, ear, à cette époque, il n'y avait d'homme libre que dans ees deux classes.

Après l'expulsion des Arabes, quand les Espagnols eurent reconquis leur nationalité, on vit pen à peu renaitre, grandir, et se développer les institutions qu'avaient reçues et fondées leurs pères. A côté de la monarchie élective reparut l'assemblée nationale sous le nom de concile national. Le peuple, qui u'était compté pour rien dans la hiérarchie féodale, n'y était pas représenté. A leur origine, les conciles nationaux furent à la fois un synode religieux et une assemblée politique. Plus tard, on sentit le hesoin de séparer ces deux institutions. Ce nom de concile (concilium), qu'on avait donné d'abord à toute espèce d'assemblée, demeura exclusivement aux assemblées religieuses, et les assemblées politiques prirent un nonveau nom : ce fut celui de Cortés (cours).

Dès le treizième siècle se manifesta en Espagne, comme dans tout le reste de l'Europe, ce vaste mouvement social qui introduisit sur la seène politique le tiers-état. A cette époque, le tiers-état espagnol (estado llano, état ras, uni) vint prendre place dans les assemblées publiques, à côté du clergé et de la noblesse. Alors apparaissent les véritables Cortès. Ces Cortès, où les deputés des villes balançaient et bientôt surpassèrent en pouvoir les deux autres ordres, formérent un véritable congrès national; et pour que rien ne manquât à son triomphe, le peuple, laissant aux actes de

l'Église l'idiome mort des Pères et des conciles, apporta sa langue dans l'assemblee. Le pouvoir législatif résidait tout enfier dans les Cortès. Les rois ne pouvaient, sans leur consentement, établir aucun impôt permanent, ni exiger aucun subside temporaire; elles avaient le droit de se faire rendre des comptes de la situation du trésor et de l'emploi des subsides qu'elles avaient accordés. Elles étaient consultées sur la paix et la guerre, sur les alliances et les ruptures, sur tous les grands objets de la politique.

Ges assemblées nationales furent toutes puissantes jusqu'à Charles-Quint, qui, ainsi que nous l'avons vu, les détruisit.

Toutes les réunions de Cortès qui eurent lieu depuis cette époque jusqu'à nos jours, ne furent que de vaines formalités par lesquelles les rois voulurent donner, à des changemens

dans les lois constitutives de la nation, le simulacre d'une sanction populaire.

En 4808, lors du soulèvement de l'Espagne contre Napoléon, une assemblée, sous le nom de junte centrale du gouvernement, décréta une convocation de Cortès générales. Le 24 septembre 4810, elles se constituèrent et déclarèrent qu'en elles résidait la souveraineté nationale. Les Cortès s'assemblèrent jusqu'en 4814, époque à laquelle elles furent dissoutes par Ferdinand VII.

Jusqu'en 1820, des efforts infructueux furent tentés pour rétablir les Cortès; mais les victoires de Riégo et de Quiroga obligèrent Ferdinand à les convoquer. On sait que la guerre de la France en 1825 rendit à Ferdinand VII sa puissance absolue. La mort de ce prince a été le signal du retour de ces assemblées nationales.

# ARCHITECTURE ET SCULPTURE DU ONZIEME SIECLE. SAINT-GEORGES DE BOCHERVILLE.

(Seine-Inférieure.)



(Saint-Georges de Boeherville.)

Vers la fin du x° siècle, un bruit déjà ancien avait répandu l'épouvante chez tous les peuples de l'Europe chrétienne: on répétait dans les villes et dans les campagnes que le monde périrait en l'an mille. L'année fatale s'ouvrit, suivit son cours, s'acheva, et le monde survéeut à la prophètie: l'angoisse des crédules tomba avec le dernier jour de l'année. Une joie universelle succéda à une longue stupeur, et de toutes parts on vit éclater un redoublement de ferveur religieuse, de toutes parts on vit s'élever de nouveaux morties de la course de la course parts on vit s'élever de nouveaux morties de la course de la course parts on vit s'élever de nouveaux morties de la course de la cour

nastères et de nonveaux antels; et, suivant les expressions d'un auteur contemporain (Glaber Radulph.), « on ent dit » que le monde, en s'agitant, cût rejeté ses vieux vêtemens » pour se couvrir d'un blanc manteau d'églises. »

Peut-être faut-il attribuer cette sorte de subite explosion des manifestations de la foi, moins à cette attente du jugement dernier dont on suppose que les peuples avaient été si mélancoliquement saisis, qu'à beaucoup d'autres eauses, telles, par exemple, que le repos momentané des armes et

l'épanouissement plus sensible de la propagande chrétienne; quoi qu'il en soit, le fait du mouvement imprimé aux fondations pieuses est constaté à la fois par la tradition, par les écrivains et par les monumens. Mézeray dit : « Je ne sais pas de » temps où l'on ait plus bâti d'églises et d'abbayes qu'en ce-» lui-là. Il n'y avait pas de seigneur qui ne se piquat de cette » gloire. »

En Normandie, sous le seul règne de Guillaume-le-Conquérant, on éleva vingt-trois monastères, sans compter une foule d'églises.

Depuis cette époque, plus de huit cents ans se sont éconlés, et il est bien peu de ces édifices qu'aient épargnés, même en partie, le temps, les guerres et les révolutions; il n'en est assurément aucun qui, en traversant tous ces siècles, ait conservé d'une manière si intacte son caractère primitif que la basilique du village de Bocherville, à deux lieues de Rouen, près de la rive droite de la Seine, sur la lisière de la forêt de Roumare.

Saint-Georges de Bocherville est un des modèles les plus rares et les plus précieux de l'architecture du XIº siècle : sa forme, l'ensemble de sa construction, les témoignages historiques, et notamment une charte du duc Guillaume, établissent positivement que la date de sa fondation doit être fixée entre 1050 et 1066. Le fondateur est Raoul de Tancarville, gouverneur et chambellan de Guillaume.

Une fenètre à ogive et deux clochetons, qui couronnent les tours carrées du portail, sont les seules parties de l'édifice qui soient d'une construction plus récente \*. Le style est sim-

ple et sévère : au dehors on ne voit ni ces piliers, ni ces arcs-boutaus, dont la hauteur des voûtes nécessita l'usage vers le xIIe siècle. Toutes les arches sont dans le système du plein-cintre, et les principales d'entre elles sont décorées d'ornemens sculptés en forme de dents de scie, de zigzags, de bâtons rompus, de pointes de diamans, etc. La nef a des bas-côtés parcourus dans toute leur longueur par un cordon en torsade. Les piliers de la nef, d'où s'élancent les longues colonnes supportant les arceaux des hautes voûtes, sont flanqués de colonnes engagées, qui reçoivent les retombées des arches latérales : au-dessus se prolonge un rang de petites arcades. A l'extérieur, l'abside (ou chevet de l'église) est moins large et moins haute que le vaisseau de l'église contre lequel elle paraît comme appliquée, faisant presque corps à part. Cette disposition est observée dans presque toutes les églises du x1º siècle. La flèche s'élève à 180 pieds à partir du pavé de l'église.

Une des observations les plus curienses que fait naître l'étude des édifices du x1e siècle, porte sur la distance extraordinaire des progrès déjà remarquables de l'art de bâtir, aux essais barbares de la sculpture. Les ornemens des portes et des chapiteaux ne manquent pas en général de délicatesse et d'élégance, mais les représentations d'hommes on d'animaux ne sont guère au-dessus de ce que l'on trouve en ce genre dans les contrées sauvages.

Sons le portail principal de Saint-Georges de Bocherville quelques chapiteaux des colonnes sont converts de figures, et représentent des sujets, soit religieux, soit profanes; dans







(Nº 2.)



le eroisillon gauche de l'église, ainsi qu'au côté opposé, on voit deux bas-reliefs sculptés à même la muraille, et pris dans l'épaisseur de la pierre.

L'un de ces bas-reliefs (nº 1) représente deux guerriers à cheval, se combattant, la lance en arrêt. Ils portent la cotte d'armes ou haubert, le casque pointu et le bouclier : du easque descend le nasal. L'un des deux combattans est en outre armé d'une dague, ou peut-être d'une épée. Les chevaux ne sont converts d'aucune arme défensive.

\* M. Achille Deville a publié, en 1827, un essai historique et descriptifsur cette église. Nous avons emprunté à cet ouvrage spécial, ècrit avec conscience et estimé par les antiquaires, une partie des détails nécessaires pour l'intelligence des quatre dessins que nous avons fait exécuter à Bocherville.

Derrière l'abside principale, on remarque sur un chapiteau (nº 2), parmi des ornemens bizarres et fantastiques, un ouvrier monétaire, à barbe tressée, levant de la main droite un maillet de fer, et s'apprétant à en frapper le coin que tient sa main gauche : un morceau de métal, taillé et arrondi, et placé sur l'autre coin que porte le billot, est prêt à recevoir la double empreinte. On sait que ce fut sous Henri II seulement, en 4555, qu'on remplaça, pour quelque temps, le marteau à la main par le moulin ou laminoir. Vers le commencement du xviie siècle, on fit l'essai du balancier, dont l'usage ne fut définitivement adopté qu'en 4640 à Paris.

Sur un autre chapiteau, que n'a pas reproduit l'ouvrage de M. Deville (nº 3), on voit un personnage armé d'une hache, et frappant un monstre qui dévore des personnages plus peties que leur libérateur. On peut supposer que l'intention de l'artiste a été de représenter saint Georges vainqueur du dragon, on de célébrer un trait d'héroïsme de la contrée.

En 4114, Guillaume de Tancarville érigea la basilique en abbaye. Des religieux du diocèse de Lisieux vinrent remplacer les chanoines, qui depuis Raoul le chambellan se succèdaient dans le service de l'église. Les bâtimens du manoir sont anjourd'hui détruits; il ne reste plus que la salle du chapitre, appuyée contre l'extrémité du croisillon septentrional de l'église. On reconnaît dans ce monument le passage de l'architecture romane (ou à pleins-cintres) à l'architecture gothique (on à ogives). Les colonnes des chapiteaux sont également couverts dans cette salle de bas-relicfs d'un style très supérieur à ceux de l'église, et représentent Josné arrêtant le soleil, le serpent d'airain, deux moines recevant la discipline, etc. Les fonds sur lesquels se detachent les ligures paraissent avoir été barbouillés d'un gros rouge sang de bœuf, et les personnages sont converts de couches épaisses de plusieurs tons, où domine actuellement le vert-clair.

#### GROTTES DE CROZON.

La baie de Douarnenéz, placée à l'extrémité ouest de la France (dans le Finistère), est remarquable par un grand nombre de grottes naturelles creusées par la mer. Elles sont connues sous la dénomination générale de grottes de Crozon; mais les plus remarquables portent des noms particuliers, et méritent une description spéciale. Ce sont : la Grotte des Oiseaux, le Trou du Diable et la Grotte de Morgatte.

La Grotte des Oiseaux est une excavation d'environ 60 pieds de profondeur, que la mer laisse entièrement à see lorsqu'elle se retire. On y entre par deux areades naturelles taillées dans le roe avec une élégance et une hardiesse admirables. Ces arcades n'ont pas moins de 50 pieds d'élévation. La largeur de la grotte est assez considérable pour que 80 personnes, au moins, puissent s'y tenir à l'abri.

Le Trou du Diable est d'une forme plus bizarre. Représentez-vous un large fourneau taillé au milieu d'un bloe de rocher, sous un promontoire, avec deux portes en arcades qui permettent de pénétrer dans son intérieur, et an milieu de la voûte supérieure, une longue cheminée montant jusqu'au niveau de ce même promontoire. Lorsque l'on est entré par une des portes, on voit, au-desus de soi, cette dechirure de rocher, en forme de tuyau de poèle, à travers laquelle brille un lambeau du ciel, et où se penche parfois la tête d'un pâtre eurieux, qui garde ses chèvres sur le côteau. Le vent s'engouffre dans cette cheminée avec un eri plaintif, et les oiseaux de mer viennent y déposer leurs nids.

Quant à la Grotte de Morgatte, tout en elle est prodigieux et admirable. On n'y penétre qu'en bateau, par une ouverture for étroite, et assez basse pour que, dans les hautes mers, celui qui conduit la barque ne puisse s'y tenir deboat; mais à peine entré, la grotte s'clargit et s'élève extraordinairement. Au premier moment, vos yeux, habitués à la lumière, ne distinguent rien dans la demi-obscurité qui vous environne; vous entendez seulement de larges gouttes d'une eau jaunâtre tomber une à une dans la barque qui gisse silencieuse, vous écoutez le bruit de la vague qui, refoulée par l'aviron, se précipite dans les anfractuosités du rocher avec un elapotement sinistre et bizarre. On dirait le bouillonnement d'une eau qui se précipite par un entonnoir à une immense profondeur.

Mais au milieu du saisissement causé par tous ces bruits, lorsque votre œil, accoutumé à l'ombre, commence à distinguer les objets, vous ne pouvez retenir un cri de surprise et d'admiration devant le spectacle qui s'offre alors à vous,

La grotte tout entière vous apparaît jaspée de mille

nuances, toute tapissée d'arabesques colorides, de fantastiques veinures, dont aucune parole ne peut rendre l'effet. De longues marbrures, d'un vert émerande, pareourent le sommet de l'antre, et se fondent, sur les eôtes, dans des teintes variées de rose, de blane, de lilas et de gris perlé. De loin en loin, de larges trainées d'un rouge foncé, fétide et brillant, semblent suinter à travers le rocher, comme des sillons de sang. Des deux côtés, les parois inférieures sont lambrissées par d'énormes galets diaprès de rose et de jaune. Au milieu de la grotte s'élève un immense bloe de granit rouge, que l'on appelle l'autel. Enfin, dans le fond, s'étend une grève de eailloux, sur laquelle s'ouvre une autre eaverne, que l'on sait immensement profonde, mais dont l'entrée est fort étroite, et dans laquelle personne n'a osé péné rer à plus de quarante pas. Une autre ouverture semblable se tronve encore vis-à vis de l'autel, mais l'antre sur lequel elle s'ouvre ne paraît pas s'étendre bien loin.

La profondeur de la Grotte de Morgatte est d'environ 150 pieds, son élévation de 60 pieds, sa largeur moyenne de 70 pieds. Le nom de Morgatte, ou Morganne, sous lequel elle est connue, paraît venir de deux mots celtiques, mor et gan, et signilier né de la mer. Une particularité qui mérite d'être mentionnée, c'est qu'il existe dans le fond de la Grotte de Morgatte un fragment de maçonnerie qui, à en juger par l'arrangement des pierres et par le ciment, semble appartenir aux Romains. On n'iguore pas que les flottes de ceux-ci parconrurent nos baies, et que Publius Crassus conquit cette partie de l'Armorique; mais il serait assez difficile d'expliquer actuellement quel motif aurait pu engager les vainqueurs à faire le travail que l'on remarque dans la Grotte de Morga te. Il paraîtrait plus raisonnable de croire que e tte maçonnerie a été faite par les habitans même du pays. Quelques personnes ont aussi prétendu que cette grotte avait servi, lors des persécutions, de refuge à des chrétiens; que les saints offices y avaient été eélèbrés, et que c'est depuis cette époque que le rocher qui s'élève au milieu de la grotte, a été appelé l'autel.

Quoi qu'il en soit, les habitans du pays n'ont conserve aucune tradition bien certaine à cet égard. Ils parlent senlement d'une famille qui fut autrefois surprise par la tempète dans la Grotte de Morgatte, et qui y perit après plusieurs jours d'agonie.

Outre les grottes dont nous venons de parler, il en existe, comme nous l'avons dejà dit, une cinquantaine d'autres plus ou moins profondes, dans la baie de Douarnenez. Toutes sont taillées dans le marbre et dans le granit, et présentent quelques détails curieux dans leur intérieur.

Boire à tive-la-rigault. — Ce proverbe est d'origine normande : Noël Taillepied, dans son Histoire des antiquités et singularités de la ville de Rouen, en donne l'explication suivante. An XIII esiècle, l'archevêque Odon Rigault lit présent à la ville de Rouen d'une cloche à laquelle la reconnaissance des habitans ou la vanité du donateur imposa le nont de Rigault. Cette cloche était d'une grandeur et d'une grosseur démesurées; c'était la première que les habitans de Rouen eussent jamais vue ainsi faite. Il fallait une patience et surtout une force peu communes pour la mouvoir; et d'après le raisonnement très simple que les sonneurs doivent être d'autant plus altérés que leur peine est plus grande, il devint d'usage de comparer ceux qui huvaient beaucoup aux sonneurs chargés de tirer la Rigault.

De quelques usages de la paille au moyen age.—Autrefois, quand un chamoine du chapitre de Notre-Dame venait à quitter sa prébende, soit par mort ou par démission, ses draps, son oreiller et son lit de plume appartenaient de droit aux pauvres de l'Hôtel-Dieu; alors, les planchers des apparte

mens étaient jonchés de paille et de nattes. On voit en 1208, Philippe-Auguste faire don à l'Hôtel-Dieu de toute la paille de sa chambre et de son palais, lorsqu'il venait à quitter Paris Les églises étaient également jonchées de paille, mais pendant l'hiver seulement : en été on couvrait le sol de feuilles d'arbre et d'herbes odoriférantes. Comme il n'y avait pas de hanes, ceux des fidèles qui ne prenaient pas la précaution d'apporter leurs sièges avec eux s'asseyaient ou s'agenouillaient à terre. Il en était de même dans les écoles de Paris, où les jeunes élèves étaient couchés çà et là, pèle-mêle aux pieds des professeurs: et par une singulière et bizarre explication de cet usage, la bulle donnée à cet effet par le pape Urbain V, porte que c'était afin d'inspirer aux écoliers des sentimens d'humilité et de subordination. On sait que la rue du Fouarre, occupée alors par les écoles, ne reçut son nom qu'à cause de la paille ou feurre dont elle était couverte.

#### SUR LES OISEAUX IMITATEURS.

LE MOQUEUR.

( Turdus polyglotus. )

Clusius dit avoir vu chez le baron de Sainte-Aldegonde un perroquet qui, chaque fois qu'on l'en priait, riait aux éclats, puis s'écriait avec le ton du plus grand dédain : o le grand sot qui me fait rire! Beaucoup de gens entendant cet oiseau pour la première fois s'éloignaient confus en pensant qu'il se moquait d'eux, et il ne leur venait point à l'esprit que c'était la répétition machinale d'une scène préparée d'avance.

Au reste, il n'y a pas besoin de faire grand frais pour préparer de semblables déceptions, et il se trouve toujours assez de gens disposés à se laisser prendre. Ne pouvant croire que le don de la parole soit distinct de celui de l'intelligence, ils consulteraient volontiers un perroquet sur leurs affaires, et lui demanderaient, par exemple, des numé ros pour la loterie. La réputation des perroquets est si bien établie, qu'il n'est pas même hesoin qu'ils parlent pour qu'on leur suppose des idées et des s. ntimens analogues aux nôtres, pour qu'on les croie sensibles au ridicule et enclins à railler. J'ai vu, il y a pen de temps, eliez un pharmacien de la rue du Bac, un de ces oiseaux mettre une vieille femme fort en colère parce qu'elle supposait qu'il la contrefaisait. Elle était entrée en toussant, et le perroquet s'était mis à tousser avec les mêmes quintes, les mêmes redoublemens; elle faisait des efforts pour cracher, et l'animal semblait arracher avec une peine extrême quelque chose du fond de son gosier. L'imitation était parfaite, mais la scène qui se prolongeait au grand amusement des spectateurs faillit se terminer tragiquement, car la vieille femme, furieuse de se voir l'objet de la risée générale, voulut s'en venger sur le panvie animal, et si on ne l'eût emporté au plus vite elle allait lui tordre le con-

Il est inutile de faire remarquer que dans cette circonstance, comme dans tous les cas semblables, l'oiseau est fort innocent des intentions qu'on lui prête, et qu'ainsi par oiseau moqueur on ne doit entendre qu'oiseau imitateur.

Cette faculté d'imitation existe, comme on le sait, non seulement chez le perroquet, mais chez beaucoup d'antres oiseaux, quoiqu'en général chez cenx-ci elle n'arrive pas au même degré de perfection. On a prétendu qu'elle appartenait exclusivement aux espèces dont la voix naturelle est désagréable, ou du moins que c'etait à ces espèces seulement qu'il avait été donné d'imiter la voix humaine. C'est, en effet, le cas pour les oiseaux à qui on donne le plus communement ce genre d'éducation, mais peut-être est-ce justement à cause que le geai, la pie, le corbeau ont naturellement un langage fort déplaisant qu'on prend la peine de leur en enseigner un autre. Quoi qu'il en soit, ils ne sont pas les seuls qui puissent apprendre à parler; l'étourneau , qui

siffle assez bien, prononce très nettement, et au bout de peu de temps des phrases entières; le serin, un de nos plus agreables chanteurs, peut apprendre à parler aussi bien qu'à répéter les airs. J'en ai vu un qui n'avait cu pour maître de langue qu'une perruche, dont la cage était voisine de la sienne, et qui disait tout ce qu'on avait enseigne à sa compagne. Les rossignols même peuvent prononcer des mots bien articulés, et s'il en fallait croire une histoire rapportée par Courad Gesner (liv. 111, p. 534), il s'en trouverait d'assez habiles pour répéter une conversation tout entière.

C'est probablement pour s'associer à ce qui se passe autour d'eux, que des oiseaux prives de la liberté, et éloignés de leurs compagnons naturels, apprennent à répéter soit un chant etranger, soit l'air jone sur la scrinette, soit les mots prononcés fréquemment devant eux. Ils se résignent difficilement à un isolement complet, et si rien autour d'eux ne peut leur répondre dans leur langue naturelle, ils apprennent la langue de ce qui les entoure.

Les rossignols sont au nombre des oiseaux les moins sociables; on ne les voit jamais se réunir en troupes comme le fout nos chardonnerets, nos linottes, nos tarins; cependant si dans le même becage deux rossignols ont établi leur nid assez près pour pouvoir s'entendre l'un l'autre, leur chant devient plus vif, plus varié, plus fréquent, il s'établit entre eux une lutte musicale dans laquelle chacun semble deployer tous ses moyens pour l'emporter sur son rival. Si le voisinage ne lui offre aucun oisean de son espèce, le rossignol place de préférence son nid à portée d'un écho afin que quelque cho-e du moins réponde à sa voix.

On observe que ce genre d'emulation n'est jamais excité chez les oiscaux en liberté que par le chant de leur propre espèce. Un rossignol ne répond point à une fauvette, ni une linotte à un chardonneret ; chacun d'eux a sa langue propre, et ne semble pas prendre garde aux autres langues qui penvent se parier pres de loi; pourtant, le cri d'alarme est compris par tous, quoiqu'il soit prononce différemment par chacun.

Nous avons en France un oiseau, la rousserole, qu'on désigne dans plusieurs provinces sous le nom de rossignol moqueur, et le même nom s'applique quelquefois aussi à l'effarvate et à la fauvette des roseaux. Tous les trois out en effet dans leur chant plusieurs notes, plusieurs passages qu'on retrouve également dans celui du rossignol; mais ils les ont naturellement, pas du tout par imitation, et il les ont même quand on les élève en cage dans l'intérieur des villes. Il est à remarquer d'ailleurs que dans l'état de nature iis se tiennent dans des parages très différens de ceux qu'affectionnent les rossignols, de sorte qu'ils ne peuvent avoir que bien rarement l'occasion d'en entendre le chant.

Les plus célèbres moqueurs n'appartiennent pas à nos pays, mais aux parties tempérées de l'Amérique septentrionale; tels sont le geai bleu, le manakin babillard, et surtout l'oiseau qu'on nomme par excellence le moqueur (turdus

polyglottus).

Le moqueur américain a attiré de bonne heure l'attention des Européens qui ont visité le Nouveau-Monde, en raison de la variété de ses notes, de l'étendue de sa voix, et surtout de la faculté qu'on lui attribue de pouvoir contrefaire le chant on le eri des autres animaux. Suivant Fernandez, Nieremberg, Hans Sloane et autres écrivains, il ne se contente pas d'imiter simplement, il embellit tout ce qu'il reproduit, et donne à chaque son qu'il emprunte une grace et une douceur particulières. Les indigènes eux-mêmes n'étaient pas moins sensibles à ces talens que les Européens; et dans la langue mexicaine, par exemple, le moqueur était désigné par le nom de cencontlatotli, l'oiseau aux quatre cents langues.

Le moqueur est de la même famille que notre grive commune (turdus musicus), oisean qui lui-même est un très bon chanteur, et dont la voix est en Ecosse aussi célèbre que l'est chez nous celle du rossignol. Sa taille est à peu près celle du mauvis; ses couleurs sont celles de la drenne, à cela près qu'il n'a pas le ventre grivelé. Sa robe n'a donc rien de brillant, et quoique ses formes soient assez élégantes, ce n'est réellement que par son chant qu'il peut attirer l'attention; mais ce chant est d'une douceur et en nœme temps d'une puissance sans égales. Lorsque par une belle ma-

tinée l'oiseau perché sur le sommet d'un buisson, fait entendre sa voix sonore, tous les gazouillemens qui partent des buissons voisins et qui dans une autre eirconstance charmeraient l'oreille, sont alors oubliés. Le moqueur d'ailleurs compose à lui seul tout un orehestre, il fait parler successivement tous les instrumens, et quelquefois même on dirait qu'il en fait parler plusieurs à la fois. Cette



( Le Moqueur. )

musique se prolonge sans interruption pendant des heures entières et l'oiseau fui-même en paraît transporté de plaisir. Tout son corps frémit; ses ailes, à demi-ouvertes, sont agitées d'une sorte de trémoussement convulsif; parfois son extase monte à un tel point, qu'il ne saurait rester en place, il bondit, il s'élève dans les airs, il y plane quelques instans en faisant entendre ses notes les plus brillantes, puis sa voix baisse par degrés pendant qu'il redescend insensiblement vers la branche d'où il était parti.

A d'autres momens ee n'est plus un chant soutenu, ce sont des notes détachées, ce sont des phrases qui appartiennent à d'autres oiseaux, et qui trompent quelquefois le chasseur; dans certains cas c'est le cri de l'epervier qu'il imite, et alors, assure-t-on, les petits oiseaux s'enfuient tout effrayés. En un mot, parmi tous les bruits de la forêt, il en est peu qui ne se retrouvent plus ou moins ressemblans daus les différens timbres de la voix du moqueur.

Cette variété d'intonation, qui est naturelle à l'oisean, lui donne quand il est réduit en captivité une grande facilité pour reproduire ce qu'il entend; dans ce eas, il devient récllement imitateur, et il l'est à un degre presque incroyable. Il siffle à la manière du chasseur, et le chien couché près du feu dresse l'oreille, remue la quene, se lève et court vers son maître; il crie à la manière d'un jeune poulet, et la poule arrive les ailes trahantes et les plumes hérissées, toute prète à défendre sa progéniture. Il innite avec la meme perfection l'aboiement du chien, le miaulement du chat,

Il est d'ailleurs, comme tous les babillards, très peu diffi-

cile dans le choix de ce qu'il répète, et il ne s'inquiète guère de mettre de la suite dans ce qu'il dit; aussi, après avoir imité avec une perfection inconcevable le chant du serin, il s'interrompra tout-à-coup au milieu d'une roulade, et fera entendre le cri d'un roue de brouette mal graissée on le bruit de la seie du tailleur de pierre. Heureusement il ne renonce jamais entièrement à son chant naturel, et c'est même le seul qu'il fasse entendre la muit; car, de même que notre rossignol, il aime à chanter aux heures oit tout est silencieux.

Le moqueur ne fuit pas le voisinage de l'homme. Il n'est pas rare de trouver son nid dans un verger à peu de distance de la ferme; il ne prend pas grande peine pour le cacher, et il est toujours prêt à le défendre même contre l'homme.

Pris au piége, il s'apprivoise assez promptement, et son chant dans ce cas est plus parfait et se conserve plus pur de mélange étranger que lorsqu'il a été enlevé du nid et élevé loin des bois. Un moqueur remarquable par l'étendue de la voix se vend fort cher, et aux Etats-Unis on en a vu payer jusqu'à einquante et même cent dollars (250 et 500 fr.); leur prix ordinaire est de 60 à 80 fr.

LES BURRAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, pres de la rue des l'etits-Augustins.

IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, Successeurs de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 30.

#### EDIMBOURG.



(Vue du château d'Edimbourg.)

On a surnommé Edimbourg « l'Athènes du nord. » La chaussée, de plus d'un mille de longueur qui la sépare de la mer, rappelle la voie qui conduit au Pyrée; la montagne, surmontée d'un château qui s'élève dans son enceinte, rappelle l'Acropolis. Une immense ceinture de rochers et de collines, la chaîne de Pentland, Braid, Corstorphine, Calton-Hill, le trône d'Arthur, forment autour d'elle un majestueux amphithéâtre digne des immortélles cités de la Grèce: jamais, il est vrai, on ne voit s'y reflèter l'ardent éclat du ciel de l'Orient; mais cette atmosphère voilée et cette douce lumière qui baignent l'une des plus belles scènes du monde, ont aussi des charmes que peut envier même un climat d'or et de feu.

Plus d'un voyageur, assis au sommet du trône d'Arthur, a dû comprendre et répéter ces touchantes paroles de Byron:

« Celui qui a une fois contemplé les hautes collines azu-

» rées de l'Ecosse, aime chaque cime qui lui offre cette teinte » céleste, salue dans chaque rocher la figure familière d'un » ami, et de son âme il étreint les montagnes. — Long-temps » j'ai erré sur des terres qui ne sont pas ma patrie; j'ai vu » avec respect, avec amour, les Alpes, les Apennins, le Par-nasse, la pente escarpée de l'Ida, et l'Olympe qui couvonne l'Océan; mais ce n'était pas la belle nature des » collines de l'Ecosse qui me tenaient frémissant sous leur » magique empire. »

Une vaste prairie, qui fut jadis un lac, sépare Edimbourg en deux cités: l'une vieille, noire, toute hérissée d'anciens clochers, et toute coupée de rues étroites et montantes: c'est dans cette partie que sont situés le château, le collège, les compoirs, les marchés, la Rue-Haute (High-Street), qui descend du château et, parcourant un espace de 5,570 pieds, conduit jusqu'à la cour du palais d'Holy-Rood (voyez l. 1°7,

Tome II.

page 196); l'au re cité est toute neuve, blanche, somptuease, brillante; ses larges rues, tirées au cordeau, sont bordées de trottoirs, de hautes maisons, d'opulens hôtels, et d'églisse modernes.

Le nom moderne d'Edimbourg (Edinbury, et en celtique on gaëlique Dun Edin, ville d'Edin) est formé de celui d'Edwin, l'un des souverains du royaume saxon de Northamberlan, qui comprenait une partie de l'Eco-se actuelle. Edwin a régné de 617 à 654.

Il est probable que du temps même d'Edwin une ville s'etait elevée autour du château; mais il est e rtain que cette ville ne devint la capitale de l'Ecosse que plusieurs siècles après. Dans le XII<sup>o</sup> siècle, Malcolm IV, quoiqu'il fixât sonvent sa residence au château d'Edimbourg, désigne encore Some comme la métropole de son royaume. Jacques II fut le premier roi qui le choisit pour sa demeure habituelle et pour le siège principal de sa cour, après le meurtre atroce de Jacques I<sup>o</sup>r, son père, à Perth, en 1457.

Avant l'invention de l'artillerie, le château d'Édimbourg, a sis sur une roche centrale de plus de 530 pieds, etait unprenable par force; mais, à defiut de force, la ruse en ouvrit souvent les portes. On cite, entre autres exemples, le stratagème dont William Douglas se servit, en 4541, pour reprendre cette place à Edward III. Il se presenta un jour, accompagné de trois autres gentilshommes, devant le gouverueur : l'un d'eux, s'annonçant comme marchand anglais, prétendit avoir à bord d'un navire, qui venait d'arriver dans le Forth, une cargaison de vin, de bière, et de bisenit épieé; il offrit à goûter au gouverneur une bouteille de vin et une autre de bière : le gouverneur trouva le toat de bonne qualité, et conclutavec eux un marché. Les quatre faux marchands avaient promis de livrer la marchandise le lendemain matin de très bonne heure; et, en effet, au point du jour, Douglas et une douzaine de brayes, bien armés et déguisés en matelots, entrèrent avec un chariot qu'ils renversèrent adroitement au milieu de la porte pour empécher qu'on ne la refermat sur eux; ensuite ils tuèrent le portier et les sentinelles, et, sonnant d'une corne, appelèrent à eux une troupe de leurs compagnons armés, qui attendait ce signal au pied des macailles. La garnison, prise à l'improviste, ne pat leur opposer que peu de résistance, et bientôt Douglas fut maître de la place.

On cite plusieurs sièges mémorables du château. En 1575, le brave Kirkaidy de Grange, qui le defendait au nom de la reine Marie, fut forcé de capituler, et, au mépris des conventions, il fut pendu. En 1650, après la bataille de Dunbar, le château arrêta pendant deux mois les troupes de Cromwell. Après la révolution, quoique la ville d'Edimbourg cût embrassé la cause du roi Guillaume, le château fut occupé par le duc de Gordon pour le roi Jacques, jusqu'au milien du mois de juin 1659.

La chambre du château que les étrangers visitent aujourd'hui avec le plus de curiosité, est celle où l'on montre les regalia, ou insignes de la royanté écossaise. Après l'union, en 1707, on avait deposé ces insignes dans un vieux coffre, et il s'était répandu parmi le peuple la croyance que, depuis, ils en avaient été enlevés. En 1818, on ouvrit le coffre, et, contre l'attente publique, on y retrouva la couronne, l'épée, deux sceptres, et quelques morceaux de toile: la déconverte de ces reliques vénérées par la vieille Écosse fit une profonde impression. Une relation étendue a été publiée à cette occasion, en 1829, par le Bannatyne Club.

#### DU LIVRE D'OR.

PREMIER GOUVENNEMENT DE VENISE : CONSULS, TRIBUNS, DOGE. — GRAND CONSEIL DE 4472. — RÉVOLUTION DE 4297. — NOBLESSE DE VENISE.

La puissance illimitée que po sédait l'aristocratie hérédi-

taire, dans une république comme Venise, où la considération et la splendeur n'étaient dues qu'aux heureux résultais de l'industrie et du commerce, est un fait assez étonnant au moyenage. Il est difficile aussi de s'expliquer comment, malgré les préjugés, cette aristocratie, mercantile et industrieuse, a été considérée par les noblesses féodales et guerrières de l'Europe, comme la plus illustre entre toutes et la plus ambitionnée.

L'origine de cette puissance et de cet éclat du patriciat de Venise ne remonte pourtant guère qu'au XII° siècle. Ce fut du moins vers cette époque que la noblesse remporta seu la démocratie vénitienne la première et peut-être la plus importante de ses victoires.

Padone, qui avait fondé Venise, l'avait d'abord soumise à l'autorité de trois consuls, qui y régnérent environ trente aus. Vers 455, lorsque Attila battu par Merovée se replia sur l'Italie epouvantée, quantité de peuplades fugitives acheverent de peupler le Rialto (que le sénat padouan avait proclamé place d'asile), et les antres iles des lagunes qui depuis ont composé les possessions immédiates de la république. On y envoya alors des tribuns, qui s'érigèrent dans chaque ile en petits souverains, et y régnérent jusqu'en 697, où le peuple, las de leur mesquine tyrannie, menaça leur pouvoir : les tribuns eux-mêmes reconnurent leur incapacité gouvernementale. Douze des principaux se concertérent, et avant obtenu l'agrément du pape et de l'empereur, ils chirent pour chef unique des lagunes, P. L. Anafesto, le premier due, on doge, qu'ait en la répablique, qui en ce temps encore reconnaissait la suzeraineté de Padoue. Ces dues ne tardérent pas à devenir de véritables rois absolus, associant leurs parens au pouvoir, et les désignant pour leurs successeurs.

Mais, vers 1172, la noblesse, qui participait alors aux mesures du gouvernement au même titre que la dernière classe des citoyens, reinsit à alobir le mode d'élection du souverain qui était le suffrage universel. On etablit un grand conseil, chargé dès lors de faire choix du doge. Ce conseil se composa de 240 citoyens, pris indifférenment parmi la noblesse, la hourgeoisie et les artisans. En même temps on créa, pour limiter la puissance ducale, douze tribuns, chargés de controler les actes du chef, et de s'y opposer lorsqu'il y aurait lieu

Cette demi-mesure, cette tentative des patriciens, ne put s'opérer sans devenir la source de graves désordres; la noblesse avançait rapidement vers son but; le peuple, refoulé, revenait sur les droits qu'il avait perdus, murmurait des privilèges que voulait s'arroger la noblesse, et la plaça, par la crainte d'une rétroaction prochaîne, dans la nécessâte de renoucer à ce qu'elle avait acquis, ou de l'affermir par un dernier coup d'autorité.

Le grand conseil se résolut à terminer cette crise. P. Gradenigho hii parut le seul à qui l'on pût confier le sort de Venise, et on lui confèra le dogat. Bientôt après, en 1207, on proposa de déposer tout le pouvoir entre les mains de ceux qui, à cette époque, exerçaient la magistrature, on qui en avaient fait partie pendant les quatre aunées précédentes, en sorte que tous les membres du grand conseil fussent perpétués dans cette dignité, et que tous leurs descendans en héritassent de droit. Cette loi, présentée au grand conseil et à la sanetion du prince, fut adoptée, et le gouvernement de Venise devint tout-à-fait aristocratique. Le peuple se trouva definitivement exclus, et du droit de prétendre aux emplois publies, et du droit d'y nommer. Tous les fonctionnaires et dignitaires furent pris parmi les patriciens.

Le livred'or, que l'on créa à cette époque, et où dès lors dui être enregistree toute la noblesse, la revêtit d'un caractère fout nouveau; cette institution, en la classant par catégories, règla la mesure de consideration qui était due à chacun de ses membres, lui imprima l'esprit de caste au plus haut degré, et forma de cette phalange de patriciens, qui bientô: devait se recruter parmi les rois et les puissans du continent, la plus compacte et la plus ambitionnée des aristocraties.

Le lirre d'or divisait la noblesse vénitienne en quatre ordres distincts: 19 les familles tribumitiennes; 2° les nobles ou descendans des nobles qui faisaient partie du grand conseil en 1297; 5° les anoblis pendant les guerres contre les Turcs et les Génois; 4° enfin les nobles vénitiens acceptés parmi les princes et seigneurs étrangers. Ces quatre ordres se sont sulchivés en différentes classes.

Le premier ordre, ainsi qu'on l'a dit, se compose des nobili di case tribunicie, descendant des tribuns qui gouvernéent les lagunes avant l'institution des doges, et des douze qui concoururent à la première nomination du due Anafesto, vers 697. Voici la liste de ces douze maisons, que l'on nomme les case vecchie elettorali : les Contarini, les Morasini, les Badoero, les Michieli, les Sacradi, les Gradonighi, les Falieri, les Dandoli, les Mencini, les Tiepoli, les Polani et les Barozzi. Nous allons donner quelques renscignemens sur les personnages les plus eclèbres appartenant à ces familles.

Les Contarini ont en huit doges de leur nom. - Sous André Contarini, en 1579, l'existence de la république fut menaece par les Génois, que commandait Pierre Doria : le trésor ctait vide, les vivres manquaient, le roi Louis de Hongrie assiègeait Trévise, l'armée de François de Carrare pordait la lagune, la flotte du golfe était detruite, le reste des galères était dans le Levant, la ville de Chiozza, enfermee dans l'enceinte des lagunes, était au pouvoir des Génois. Le doge André supplée à tout , les marchands arment trente-quatre galères, il les commande, et, le 24 juin 1580, il rentre triomphant dans Venise, après avoir recouvré Chiozza, et avoir fait prisonnières la flotte et l'armee génoises - Il y a en anssi un cardinal du même nom, Gaspar Contarini, envoyé comme légat à la diète de Ratisbonne destinée par Charles-Quint à la réconciliation des protestans et des catholiques. Contarini avait une haute mission. Sa conduite fut habile, mais un pen ambiguë. Il a composé plusieurs ouvrages remarquables, qui se ressentent certainement de la philosophie de l'époque.

Les Morosini, à qui l'en doit quatre doges et une reine de Hongrie, ont eu un historien. André Morosini, né en 1558, anteur de l'Histoire de l'euise de 1521 à 1648.— Ii y a eu aussi de ce nom l'un des plus grands capitaines du xvir siècle, François Morosini. Parmi ses hauts fuits, le plus remarquable est la definse de Candie con re les Turcs, de 1667 à 1669. Le grand visir Kuproli commandait l'attaque. Ce siège a été comparé à celui de Troie. Morosini retarda pendant vingt-huit mois la prise de Candie; l'élite des gentilstommes de France et d'Italie vint prendre part à ses travaux; enfin il obtient une honorable capitulation. Les Turcs avaient perdu 200,000 hommes.

Les Badoero descendent des Participaccio. — Ange Participaccio organisa la resistance des Véritiens contre le fils de Chatlemagne, Pépin, roi des Lombards. Les bâtimens de ceptince s'etaient emparés de plusieurs lles ; Ange les attira par des chaloupes légères, en des endroits on , à marée baissante, ils devaient échouer. Nommé doge en 806 , il ciabili à Rialto le centre du gouvernement, et régna dix-huit aus en paix. Sons son rème, le co-ps de saim Marc fut sonstrait à l'église d'Alexandrie. Ange peut être considéré comme un des fondateurs de Venise; sa maison demen a long-temps la plus puissante de la ville.

Les Michieli ont donné trois doges. Dominique Mielielt, en 1124, prit une si grande part à la compute de Tyr, que Bandoin II accorda aux Vénitiens le tiers de la souveraineté de cette ville.

Les Sacrudi ou Candieni sont d'une famille si aucienne qu'elle tire son origine d'un des sept consuls envoyés par plus et si fréquentes à cette époque, rassemblérent en mon-Padoue pour bâtir Venise. C'est à cette famille que fut c'un ceaux ces restes humains, et les couvrirent de sel, Jeao

feré le duché de l'archipel, eréé par Henri, empereur de Constantinople, au commencement du xiti<sup>e</sup> siècle.

Les Gradenight ont en quatre doges, entre autres cehi qui opera la révolution de 4297 (dont nous avons parlé au commencement de cet article); il montra une grande vigueur, une grande habileté, mais il demeura l'objet de la haine du peuple.

Parmi les Falieri, se troave Marino Faliero, doge décapité, en 1555, pour conspiration contre la noblesse (voir 1855, p. 58, 104). Il avait soixante-dix-sept ans. Les plébéiens, qui avaient à venger leur défaite de 1297, s'étaient mis a lui; ils devaient massacrer tons les patriciens.

Les Dandoli faisaient remonter leur famille aux anciens Romains. Ils ont donné quatre doges et une dogaresse couronnée. - Henri Dandolo a rendu son nom célèbre par sa coopération puissante à la croisade pendant laquelle on détruisit l'empire grec de Constantinople. Ce vicillard avait quatre-vingt-einq ans, et, indépendamment de son courage militaire, il était doué d'une hardiesse d'idées plus grande encore que la hardiesse d'action des princes et seigneurs croises. Ce fut lui qui les determina à s'emparer de Zara, malgré la protection du roi de Hongrie, malgré ce qu'on ponvait eraindre du pape; ce fut lai qui ouvrit l'avis de renverser l'empire gree. Monté sur une galère, il présida en quelque sorte à l'assant, et fut en vérité la tête de cette expédition. On dit qu'il refusa l'empire donné à Baudoin, comte de Flandres, mais en revanche il sit une bonne part à Venise dans les déponilles de l'empire grec : les iles de l'Archipel, plusieurs ports sur les côtes de Grèce, la moitié de Constantinople en propriété, à quoi il ajouta l'île de Candie, achetée pour 10.000 marcs d'argent. Le pape l'ayant censuré pour avoir détourné les croisés de la conquête de Jérusalem, il voulut bien recevoir l'absolution.

On peut mettre sur le même rang que les douze maisons électorales, nommees aussi les douze apôtres, quatre familles désignées sons le titre des quatre écangélistes : les Giustiniani, les Bragadini, les Bembi et les Cornari. — Un Bembo, cardinal, s'est distingué comme l'un des auteurs italiens qui l'ustièrent le xyié siècle. — Catherine, dernière reine de Chypre, appartenait à la famille Cornaro; elle avait épousé un Lusignan, roi de cette ile, qui mourat en 1475. Les Vénitiens l'avaient honorée du titre de fille de saint Mare, et par cons quent s'etaient déclarés ses futurs hériters; à ce titre d'héritiers et de protecteurs, als fatigaérent tellement cette malheureuse femme, qu'ils la de terminérent à abdiquer la coaronne en leur faveur en 1489. Elle vint fluir ses jours à Venise, conservant son titre de reine et une petite cour.

Outre les douze apôtres et les patriarches\*, il y a encore dans la première classe du Livre d'or bon nombre d'autres maisons trib mitiennes : les Dellini, les Quirini, les Ziani, etc. Dans un second article nous parlerons des trois autres classes de nobles.

Bourguignons salés. — Cette qualification rappelait le triste souvenir d'un échec éprouvé par les Bourguignons dans les guerres du xvé siècle. On sait qu'à cette époque les Bourguignons étaient séparés d'intérêt avec le reste de la France, et qu'ils soutenaient de longues et sanglantes querelles. Dans ces rencontres, où les deux partis obtenaient tour à tour l'avantage, on eut souvent a déplorer de part et d'autre de cruelles représeilles. Les habitans d'Aigues-Mortes ayant vainen la garnisen bourguignonte qui leur avait été imposée de force, la passèrent au fil de l'épée, sans pitié ni remords. Puis, à la vue de tous ces cadavres amoncelés, les habitans, craignant une de ces pestes si terribles et d'iréquentes à cette époque, rassemblérent en moncaux ces reales humains, et les constrieut de sel. Jeso

de Serres, dans son Inventaire de l'histoire de France, dit que de son temps on voyait encore la cuve qui avait servi à cette triste opération.

Métamorphoses de la barbe du voyageur Saint-John. —
« En Europe, dit Saint-John, ma barbe était douce, soyeuse
» et à peine ondulée. Aussitôt après mon arrivée à Alexan» que j'eusse atteint Es-Souan, elle était sèche au toueher
» comme le poil du lièvre, et toute ramassée en petits an» neaux autour de mon menton. » Saint-John attribue ces
métamorphoses à l'extrème sècheresse de l'air, qui, dans
l'intérieur de l'Afrique, ne laisse s'élever qu'une chevelure
laineuse et rude sur la tête du nègre.

# PEINTRES ESPAGNOLS.

Voyez page 209.)

# FRANCISCO GOYA Y LUCIENTES.

Exilé, avengle, octogénaire, Francisco Goya est mort, il y a peu d'années, à Bordeaux. Son nom est à peine connu en France, même des artistes : un Espagnol ne le prononce qu'avec respect et avec fierté.

Pendant plus de vingt ans, Goya a joui dans toute l'Espagne d'une célébrité dont Lopez de Valence, aujourd'hui premier peintre du roi, a en partie hérité. Peintre religieux, peintre d'histoire, peintre de portraits, peintre de genre, graveur, Goya a montré un talent aussi souple et aussi varié que le génie des vieux maîtres du moyen âge : son existence a été aussi enthousiaste, aussi originale que leur existence. Né en Aragon de parens pauvres, son goût pour la peinture se développa de bonne heure, et, à ce qu'il parait, sans beaucoup d'obstacles. Il quitta l'Espagne, et, après quelques voyages, il se fixa à Rome, où il étudia avec ardeur. Quand it revint dans sa patrie, il ne demeura pas longtemps sans occasions de se faire connaître : sa fortune fut aussi rapide que sa réputation : il obtint le titre de peintre du roi : malheureusement il tomba dans une surdité si complète que ses amis ne pouvaient plus converser avec lui que par signes. On attribue cette infirmité à sa mauvaise conduite, et on l'accuse d'avoir trempé dans les désordres de cette cour de Charles IV si terriblement châtiee par l'épée de Napoléon. Il n'avait pas oublié cependant le peuple d'où il était sorti. Plus d'une fois, revenant à la fin de la nuit des cercles de la reine, de la princesse de Bénévent, ou de la duchesse d'Albe, il laissait son pinceau ou son burin épancher son mépris pour les joies effrénées des courtisans en satires sanglantes qui préparaient de loin son exil; et quand le jour réveillait tous les bruits de la cité, il sortait de sa riche demeure, pour oublier la cour sur la place publique et retremper son esprit dans la vie populaire.

En résultat, Goya a-t-il été un grand artiste? Suivant l'opinion que nous avons le plus souvent entendu exprimer, il aurait espéré faire revivre Velasquez; mais il aurait plutôt atteint, pour la peinture sérieuse, la manière de Reynolds: dans la gravure c'est surtout Rembrand qu'il a imité avec un rare bonheur.

L'intérieur de l'église de Saint-Antoine de la Florida, à un quart de liene de Madrid, est tout couvert de ses peintures. Parmi ses tableaux exposés au Musée de Madrid, les voyageurs rappellent un portrait de Charles IV, un portrait de la reine à cheval, un picador, etc. Dans toutes les maisons nobles, on montre quelques uns de ses portraits. Le royaume de Valence possède un grand nombre de ses œuvres.

Il habitait une villa délicieuse près de la capitale espa-

gnole; il y vivait en artiste autant qu'en seigneur, et il en avait peint lui-mème toutes les murailles. Quelquefois il jetait dans une chaudière des couleurs mèlées, et les lançait avec violence contre un vaste mur.blanchi; il se plaisait à faire sortir de ce chaos d'éclaboussures des scènes imposantes de l'histoire contemporaine. C'est ainsi que, dans une de ces fresques, il a représenté avec une cuillère, en guise de brosse, le massacre trop célèbre de nos soldats par les habitans de Madrid.

Ses caricatures, qu'il appelait ses caprices, sont plus commes hors de l'Espagne que ses tableaux : quoique sa haine des préjugés et des abus, et son patriotisme, n'y soient que légèrement voilés, elles ne sont pas toutes faciles à comprendre pour les étrangers.

Dans la caricature représentant un âne assis, en robe de chambre, étudiant son histoire généalogique, on croit que Goya voulut faire une allusion au fameux Manuel Godoi, le prince de la Paix, ce malheureux politique que l'on prétendait, en dépit de la notoriété publique, faire descendre des anciens rois d'Espagne.



De bons commentaires sur les œuvres satiriques de Goya seraient un excellent cadre pour décrire les mœurs espagnoles modernes.

Nous avons emprunté notre seconde gravure à une série de caricatures dont tous les personnages sont des sorciers et des sorcières. A hon entendeur, salut; nous avonons n'y rien comprendre. Les légendes qui accompagnent ces croquis spirituels et vigoureux sont parfois assez originales : nous en transcrivons deux au hasard :

a Derota profesion (la profession de foi). — Jures-tu » d'obeir et de porter respect à tes maîtresses et supérieurs, » de bien balayer de la cave au grenier, de filer de l'étoupe, » de secouer le grelot, de hurler, de miauler, de voler, de » fricasser, de graisser, de cuire, de souffler, de frire, toutes » et quantes fois on te l'ordonnera? — Je le jure. — Eh bien! ma fille, te voilà sorcière. Grand bien te fasse! » « Despacha, que dispiertan (dépêche, de peur qu'ils ne » s'éveillent). — Les lutius sont les plus affairés et les plus » officieux que l'on puisse trouver : pourvu qu'ils soient contens de la servante, ils écument le pot, cuisent les » herbes et les assaisonnent, bercent l'enfant et l'endorment. » On a beaucoup disputé pour savoir si ce sont des diables » on non : détrompous-nous, les diables sont ceux qui s'oc-

» cupent à fuire le mal ou à empécher que les autres ne fas-» sent le bien , ou enfin à ne rien faire. »

Le peuple de Madrid raconte une foule d'anecdotes sur Goya.

Un jour, au Prado, Goya s'élance tout-à-coup hors d'un groupe de ses amis; il court, et saisissant à deux mains son chapeau, il en couvre jusqu'aux épaules un petit homme tout noir. — « A moi, mes amis! s'ecrie Goya, venez voir



HASTA SU ABUELO! (Jusqu'à son aïeul!) — Les généalogistes et les rois d'armes ont tourné la tête à ce pauvre Anmbat il n'est pas le seul.

le beau scarabée! » — C'était un alguazil, qui s'échappa du chapeau avec une figure d'un jaune-rouge et furieux comme Ragotin.

Il fallait que Goya fût en effet puissant pour se jouer si publiquement des agens du pouvoir; mais il yavait bien aussi sur les places de Madrid quelqu'un de plus puissant que lui, comme le prouve cette autre histoire:

Goya était grand amateur de courses de taureaux. On le voyait souvent se mêler aux torreros. Un jour de course, comme il était pompeusement vêtu de soie et guilloché d'or,

la fantaisie lui vint de frapper à la dérobée, du coupant de la main, les cous nus des margates, les muletiers de Valence. A la fin ceux-ci seconcertant, et saisissant un instant favorable, entourent Goya avec de grandes manifestations d'admiration et d'enthousiasme, en criant:— «Goya, que vous êtes bean!— Illustre seigneur, que vous avez un galant costume!— Souffrez, grand artiste, inestinable excellence, souffrez que de pauvres gens vous admirent à l'aise!»— Et les malicieux margates se pressant autour de Goya, surpris et incertain, le flattèrent si bien de la tête aux pieds, avec leurs



Sz REFULEN. (Ils font leur tollette.) — C'est un si grand inconvenient d'avoir les ongles trop longs, que cela est défendu même dans la sorcellerie.

mains, noires de l'huile de leurs chariots, qu'en une minute ou ne vit plus, à la place de l'éblouissante parure du peintre-courtisan, qu'une sale guenille. Cette fois ce

fut Goya qui joua le rôle de scarabée : mais il prit le parti d'en rire.

## NAVIGATION DE LA FRANCE.

(Nº 4.)

## Navigation de la France de 1827 à 1855.

| COMMERCE EXTÉRIEUR.                                  |                                                             |                                                                             | COMM. DES COLONIES.                  |          |                                                                          | GRANDE ET PETITE<br>PÉCHES.                                 |                                                    |                                                               | CABOTAGE ET NAVIGAT.                           |                                                |                                                               | TOTAUX.                                             |                                                |                                                                                                      |                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Aunèes.                                              | Navires.                                                    | Tonnage.                                                                    | Équipage.                            | Navires. | Tonuage                                                                  | Équip.                                                      | Navires.                                           | Tonnage                                                       | Équip.                                         | Navires                                        | Tounage.                                                      | Équipag.                                            | Navire.                                        | Tounage.                                                                                             | Equipog.                                            |
| ENTRÉE.                                              |                                                             |                                                                             |                                      |          |                                                                          |                                                             |                                                    |                                                               |                                                |                                                |                                                               |                                                     |                                                |                                                                                                      |                                                     |
| 1827<br>1828<br>1829<br>1830<br>1831<br>1832<br>1833 | 7,367<br>7,756<br>7,676<br>7,984<br>6,883<br>9,507<br>8,290 | 724,683<br>765,480<br>803,292<br>905,190<br>686 524<br>1,007,621<br>884,844 | 62,328<br>61,458<br>67,713<br>57,668 | 437      | 103,928<br>1-8 750<br>109,512<br>104,264<br>107,586<br>106,965<br>96,048 | 5,914<br>6.139<br>6.114<br>5,854<br>6.035<br>6.043<br>5,224 | 5.264<br>6,180<br>6.991<br>7,576<br>8,283<br>5,490 | 97.851<br>1 7.755<br>123.837<br>123.723<br>119.476<br>127.386 | 43,757<br>48,952<br>51,666<br>53,929<br>45,168 | 68,827<br>68,725<br>73,12<br>70,740<br>73,883  | 2,267,931<br>2,135,426<br>2,373,705<br>2,226,000<br>2,316,192 | 280,155<br>279,02<br>282,768<br>278,045<br>291,245  | 83,206<br>83,834<br>89,164<br>86,349<br>80,314 | 3,035,873<br>3,049,910<br>3,273,067<br>3,5-6,885<br>3,139,886<br>3,588,158<br>3,588,158<br>3,633,674 | 3.2.274<br>388,550<br>4(7.996<br>395,097<br>418 841 |
| SORTIE.                                              |                                                             |                                                                             |                                      |          |                                                                          |                                                             |                                                    |                                                               |                                                |                                                |                                                               |                                                     |                                                |                                                                                                      |                                                     |
| 1827<br>1828<br>1829<br>1830<br>1331<br>1332<br>1833 | 8.353<br>7.886<br>7,077<br>6.045<br>7.485<br>8.234<br>7.916 | 666,777<br>660,197<br>607,854<br>526,856<br>577,904<br>598,460<br>698,324   | 58,723<br>54 530<br>49,098<br>53,963 | 5 8      | 119,438<br>127,157<br>128,835<br>102,283<br>111,760<br>110,629<br>85,547 | 7,014<br>7,446<br>7,326<br>6,029<br>6,326<br>6,116<br>4,711 | 6.945<br>7.226<br>7,794<br>8,412<br>5.933          | 117,530                                                       | 50,086<br>52,341<br>54,483<br>54,640<br>47,614 | 66,591<br>65,977<br>70'946<br>67,292<br>72.156 | 2.169,276<br>2.116.084<br>2.3 2.946<br>2.688,473<br>2.293,037 | 262,446<br>256,293<br>282,134<br>263,841<br>280,872 | 81,940<br>80,794<br>85,558<br>83,649<br>86,77  | 2,828,948<br>3 074,150<br>2,982,154<br>3,000,957<br>2,895,964<br>3,230,044<br>3,345,440              | 378.764<br>370,490<br>391,444<br>378.776<br>397,652 |

Noτa. Si le commerce exterieur et celui des colonies paraissent moins importans en 1833 que dans les années précédentes, c'est qu'on n'a pas compris dans le dernier relevé les navires entrès et sortis sur lest. Leur nombre s'élève, à l'entrée, à 2,459; à la sortie, à 2,783.

| (Nº 2.) Marseille, 1855. (Bassin du Rhôn                                                                                                                                                                                               | ne.)           | (Nº 5.) Havre, 1855. (Bassin de la Seine.)                                                            |                                 |                                                         |                          |                                                           |                                |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| ENTRÉE. SO                                                                                                                                                                                                                             | RTIE.          |                                                                                                       | ENTR                            | ĖE.                                                     | SORTIE.                  |                                                           |                                |  |  |
| Nombre. Tonnage Equip. Nombre. T                                                                                                                                                                                                       | Tonnage Equip. |                                                                                                       | Number. Tono                    | ge Equip.                                               | Nombre.                  | Tonnage                                                   | Equip.                         |  |  |
| etrang. (nav. etrang                                                                                                                                                                                                                   |                | Cabutage                                                                                              | 495 125 0<br>430 32.5<br>44 4,9 | 59 <b>7,53</b><br>21 <b>1,645</b><br>40 424<br>93 9,328 | 264<br>72<br>23<br>2.257 | 30,477<br>68,146<br>20,569<br>8,468<br>193 150<br>320,480 | 3.554<br>1,002<br>665<br>9.087 |  |  |
| Sur lest, entre $\left\{ \begin{array}{ll} 12 \text{ navires français,} \\ 152  id. \end{array} \right.$ etrangers, $Id.$ , sorti $\left\{ \begin{array}{ll} 231 \text{ navires français,} \\ 500  id. \end{array} \right.$ etrangers. |                | A l'entrée, 46 navires sur lest, dont<br>4 français. 44 7,452<br>Sortis sur lest, {commerce {français |                                 |                                                         |                          |                                                           |                                |  |  |
| (Nº 4) Nantes 1855. (Bassin de la Loi                                                                                                                                                                                                  | re.)           | (Nº 5.) Borde                                                                                         | aux, 4855.                      | ( Bassin                                                | de la G                  | ironde,                                                   | )                              |  |  |

| (IN 4.) IN                 | ntes, i                                                                                                                                                                                    | 000. (1                     | 2055111            | ac a r         | one. j                     |                   | 1                  |                  | 000. (1                    |                         | tie ia c       | THE CONTICE                | ,                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|
|                            | ENTRÉE.                                                                                                                                                                                    |                             |                    |                | SORTIE.                    |                   |                    | ENTREE.          |                            |                         | SORTIE.        |                            |                         |
| Comm { nav franç           | 96<br>121                                                                                                                                                                                  | 12,990<br>20.396<br>15,835  | 858<br>991,<br>915 | 41<br>56<br>57 | 7,612<br>7.821<br>14.84.   | 455<br>449<br>831 | Comm. { nav. franc | 159<br>2.9<br>67 | 30,113<br>48,779<br>17,086 | 1,974<br>2,452<br>1,0-5 | 204<br>455     | 38,540<br>71,694<br>21,127 | 2,581<br>3,448<br>1.238 |
| Péche                      | 2.668                                                                                                                                                                                      | 1.039<br>105.405<br>155.725 | 9.542              |                | 2,726<br>84.(83<br>117,112 | 7.790             | Peche              | 3.032            |                            |                         | 2.807<br>3.149 | 133.766<br>206,776         | 13.578                  |
| Sur lest, entré  1d. sorti | Sur lest, entré $\begin{cases} 5 \text{ navires français.} \\ 96 & id. \end{cases}$ étrongers.  1.1., sorti $\begin{cases} 5 \text{ navires français.} \\ 52 & id. \end{cases}$ etranjers. |                             |                    |                |                            |                   |                    |                  |                            |                         |                |                            |                         |
|                            |                                                                                                                                                                                            |                             |                    |                |                            |                   |                    |                  |                            |                         |                |                            |                         |

En 1787, la marine française avait recouvré tout l'éclat dont elle brilla sous Louis XIV; notre commerce avait attint un hant degré de prosperité; nous ctions en possession d'approvisionner une partie des nations de l'Europe; Nantes, Bordeaux et Marseille couvraient les mers de leurs vaisseaux. Les deux premières avaient des relations très ettedues avec les Grandes-Indes et l'Amérique, Marseille faisait presque exclusivement le commerce du Levant et de la Mediterranée; Saint-Domingue, la reine des Antilles, recevant les produits de notre industrie, offrait à nos bâtimens des retours sûrs et précieux que nous réexportions presque en totalité à l'étranger.

C'est alors qu'eclata la révolution, et au commencement nos vaisseaux dispersés ou pris, notre marine marchande anéantic, nos ports fermés, nos relations coma erciales détenites. Pangleterre nons remplaçant sur les marches que jusque là nous approvisionnions exclusivement; tels furent les premiers résultats de cette grande et forte secousse : mais bientôt revenue de sa première s upeur, la France, reduité elle-même, lit un appel à l'industrie, et l'industrie chargee de

fournir scule aux besoins et aux consommations d'un grand peuple, remplit avec énergie cette noble tâche. Le royaume se convrit d'établissemens et d'usmes de toute espèce, la production doubla, la consommation s'acerut, et la prospérité nationale, loin d'être ancantre par ce qui devait occasioner sa perte, en regut un développement extraordinaire, dont la recente exposition a de nouveau fait apprécier tonte l'étendue.

Une influence semblable se faisait en même temps sentir sur la navigation commerciale, qui, dès le retour de la paix, prit un essor tonjours croissant, dont les tableaux précedens, extraits de documens officiels, peuvent faire comaître les immenses résultats.

La France ne put entrer dans cette nouvelle carrière sans un deplacement total de prospérités et d'intéréts, et sans de nombreuses vicissitudes. Le rôle principal du commerce etait, avant la révolution, de faire les affires des autres peuples; il se lorne aujourd'hui à nos consommations interieures; chaque région a dû dès lors prendre les relations detées par ses besoins.

Les bassins du Rhône, de la Loire, de la Seine et de la Gironde, divisent la France; Marseille, Nantes, le Hayre et Bordeaux sont les ports que la nature leur a donnes pour repandre le mouvement et la vie dans toutes les parties du royaume, dont les ports secondaires n'ont, à quelques exceptions près, d'autre mission que d'étendre et subdiviser les relations eréées dans ces grands centres d'activité commerciale.

Nous croyons donc avoir donné les moyens d'apprécier l'importance relative de chaque bassin, en publiant le releve du mouvement des grands ports pendant l'année 1855.

## MONUMENS PÉLASGIQUES.

MUSÉE PÉLASGIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE MAZARINE.

On entend anjourd'hui par monumens pélasgiques les plus anciens murs des villes de la Grèce et de l'Italie. l'architecture de leurs portes, les plans et les triples élévations des enceintes sacrées, qui ne penvent dater que de l'époque même de la fondation de ces villes, les revêtemens en pierre des premiers tombeaux héroïques; enfin tout ancien mounment dont l'appareil irrégulier, mais bien taillé et toujours bâti sans eiment, se joint à de nombreux témoignages écrits pour en faire attribuer l'origine au peuple grec anciennement connu dans l'histoire sous la dénomination de Pelasges, et dans la Mythologie sous celle de Cyclopes, Les grands monumens de ce peuple ont été observés principalement dans la Grèce et tontes ses îles : à Argos, Mycènes, Tirynthe, Namplie, etc.: en Italie, dans la Sabine, on Varron, Sabin de naissance, fait arriver les Pélasges de la Grèce pour s'y réunir avec les Aborigènes, et y l'à ir de nombreuses villes, dont il montrait du doigt les ruines qui subsistent encore de nos jours dans tout l'espace des terres comprises entre le Tibre, l'Anio, le Liris : le caractère pélasgique de ces ruines est constaté par les témoignages réunis d'Héro lote, de Strabon, de Denys d'Halicarnasse, de Pline, de Pausanias.

L'eunde attentive de ces monumens comparés sur les deux contrees grecques, a fait connaître que, dats leurs constructions de haut appareil , les Pélasges u'ont pas commencé par pratiquer la disposition et la taille rectifignes de bloes de pierre, ainsi que nous en usons généralement de notre temps (voir le nº 4); car le génies le l'homme ne parvient à rien de simple qu'après avoir épaisé la série des combinaisons les plus composées. En effet , Denys d'Halicarnasse nous apprend que Tarquin l'Ancien fit, le premier , usage de l'équerre pour bâtir le quai du grand égoût de Rome qui dure encore depuis 1,568 aus , et qu'avant lui les constructions publiques étaient grossièrement composées de bloes de

toutes formes. Aristote nous apprend que les anciens Pélasges Lesbiens ne se servaient, pour leurs constructions, que d'une règle de plomb qui se pliait à la figure diverse de chaque bloc pour en tracer l'épure et la tailler. On voit la preuve de la continuité de cet usage dans l'appareil de tous les monumens que les voyageurs ont observes et dessinés dans ces diverses régions de la Gréce et de l'Italie, où les Pelasges ont établi leurs colonies.

Pour arriver à construire genéralement à l'équerre droite, les Grees Hellènes, les Etrusques et les Romains ont donc parcouru successivement les trois manees on styles d'appareil marqués dans le specimen par les n° 1, 2, 5. C'est ce que feu Edward Dodwell a bien constaté par les dessins qu'il a donaés des divers appareils qu'il a remarqués sur les murs des villes greeques, et qu'il a fidélement représentés.

Depuis plusieurs annees on voit publiquement exposée à la Bibliothèque Mazarine une collection de 60 monumens exécutés en gypse colorié, et pour la plupart de haut relief, d'après des dessins faits à la chambre obscure on claire par fen Dodwell, et successivement d'année en année, depuis 4810, par le même correspondant, et par divers voyageurs de toute nation, qui les ont communiques à M. Petit-Radel. Il est trop généralement reconnu que cet academicien est le premier qui ait observe et fait o'server les monumens pélasgiques sous le point de vue de leurs rapports immédiats avec les époques des fondations des anciennes villes d'origine greeque, pour qu'il soit nécessaire de rehausser l'importance de cette idee en citant le suffrage d'Ennio Quirino Visconti, lequel n'hésirait pas d'avouer que la no ivelle theorie de ces monumens dont on n'avait alors consideré encore la très hante antiquité qu'à Tirynthe et à Mycènes, mais jamais en Italie, « lui avait fait tomber les écailles des yeur. » Ce farent ses propres expressions. Cette theorie, quelque ardue qu'elle paisse paraître dans le détail des consequences historiques qu'elle produit, est maintenant rendue tellement simple, technique et pittoresque, qu'elle peut se propager même par la seale inspection des modèles du petit Musée pelasgique de la Bibliothèque Mazarine. Les quatre dessins suivans qui en forment le specimen élémentaire, représentent les principales constructions en grands bloes taillés avec beaucoup de précision dans leurs joints, sinon toujours à leur surface extérieure, qui ont été signalées jusq l'à présent dans l'appareil des neurs de 450 villes antiques de l'Italie et de la Grèce, dont les monumens out été observés depuis l'année 1810 par 89 voyageurs, antiquaires, artistes, naturalistes, consuls, négocians, jusques et comprise l'année 1829, date de l'expédition scientifique de la Morée.

Quand, par l'effet des restaurations née ssairement successives, qui ont été faites aux remparts de ces premières villes de notre civilisation européenne, on observe un melange quelconque de ces quatre nuances de constructions diverses d'appareil, eclle du nº 1 occupe constamment la base du mur, et par les sinuosites qu'elle décrit et fait décrire aux constructions qui la surmontent, elle prouve que son origine primitive est pélasgique et confirme les témoignages historiques qui font connaître que le fondateur primitif était pelasge, et qu'il est nommément le héros tel on tel dont on trouve la filiation, et par conséquent l'époque approximative dans les genéalogies rédigées par Apollodore et Pausanias. En confirmation de chaque, fait du même genre, il suffit d'observer attentivement, parmi les modèles du Musée pélasgique, ceux d'Argos et de Mycènes, dont nous devons les dessins bien exacts, et cotés de leurs, mesures , à M. Abel Blouet, chef de la section d'architecture de l'expédition de la Morde,

Averti de l'intérêt qu'on avait à vérifier si, dans les remparts de Mycènes, inhabités depuis l'an 475 avant no re ère, il se trouvait des différences de constructions qui attestassent des siècles plus ou moins anciens, M. Bionet a observé et dessiné une partie de mur parfaitement conforme à celles des drèches de la construction primitive d'Argos. Il a remarqué de plus qu'un autre mur de même appareil de construction pélasgique, mais d'une taille mieux soignée, et

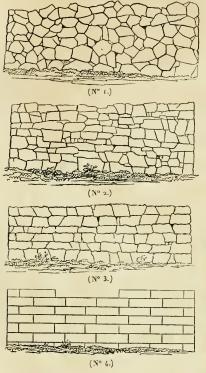

formant un arrachement, avait été fondé sur la ruine du mur primitif, et se prolongeait jusqu'à sa jonction avec la Porteaux-Lions, où il forme un antre arrachement qui se sépare, à l'œil, des blocs de pondingue, presque parfaitement rectilignes de ce bastion. Cette dernière observation était déjà consignée par un modèle exécuté d'après un dessin de Dodwell. De ces trois faits réunis, on a conclu que le plus ancien mur de Mycènes, qui est conforme à celui d'Argos, marquerait l'époque de sa fondation par Mycenicus, petitfils de Phoronée, roi d'Argos, vers l'an 1790 avant notre ère; que le second mur appartiendrait à quelque siècle un peu moins aucien, mais qu'on ne peut spécifier; et qu'enfin la construction presque rectiligne de la Porte-aux-Lions, considérée comme fondée par Persée, fils de Danae, et petitfils d'Acrisius, roi d'Argos, correspondrait exactement à l'an 4590 avant notre ère. Voilà comment la simple observation des différentes constructions d'un mur antique, mais rapprochée de l'histoire, en fait ressortir les époques. On voit donc par cet exemple, choisi entre tant d'autres, comment la collection du Musée pélasgique contenant les élémens rassemblés d'une nouvelle lithologie historique, nous fournit les moyens de vérifier la véracité de notre ancienne histoire écrite, et de nous dégager enfin, par le témoignage des monumens mêmes, des assertions de ceux qui ont pretendu que tout est incertitude au-delà de la première olympiade.

Les modèles de la collection mazarine sont coloriés de manière à faire ressortir, à la simple vue, l'antiquité des diverses époques, et à reproduire au naturel la patine, pour

aiusi dire, de chaque nature de roche calcaire, de poudingue, de granit, de pépérino-volcanique, dont chaque échantillon, pris sur les lieux, est, pour la facilité des comparaisous, scellé sur chaque modèle. On y distingue les constructions cimentées, telles que l'incertum et la réticulaire de Vitruve; celles qui sont en briques romaines ou du moyen âge, disposées comme elles sont verticalement on latéralement intercalées dans les brèches. Toutes ces constructions tracent, à l'œil le moins exercé, l'échelle chronologique des temps qui se sont écoulés entre les pélasges et les Sarrasins, dont les Hellènes, les Etrusques, les Latins, les Romains n'ont été que les intermédiaires.

Sur les plate-bandes, les plinthes et autres parties lisses de chaque modèle, on lit, gravés en toutes lettres capitales, les textes grecs et latins qui expliquent succinctement chaque monument, et qui, pour être lues facilement de loin, sont relevées de minium. Cette collection entière a été exécutée peu à peu sons la direction du bibliothécaire, par un des gardiens de l'établissement, et sans autre intérêt, l'un et l'autre, que celui de rendre palpable une grande question d'histoire controversée depuis vingt-quatre ans entre les savans de l'Europe. Pour en donner ici un échantillon, on a choisi la porte de l'Acropole d'Arpino, patric de Marins et de Cicéron, qui tous deux étaient nés Pelasges d'origine. Cette porte est représentée d'après le dessin fait sur les lieux, par mademoiselle Sarrasin de Belmont, artiste paysagiste distingnée.



LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins

IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, Successeurs de Lachkvardiere, fue du Colombier, nº 30

## TRAITÉ DE GUILLAUME PENN AVEC LES INDIENS.



Dans une notice biographique qui accompagne le portrait de Guillanme Penn (1855. p. 207 et 208), nous avons dit comment ce célèbre apôtre du quakérisme devint le fondateur et le législateur de l'Etat de Pensylvanie. Un acte de Charles II, en date du mois de mars 4681, lui avait cédé la propriété d'un terrain considérable de l'Amérique du Nord, contiguau New-Jersey, et situé à l'est de la Delaware : c'était un demnité pour des avances faites au gouvernement par l'amiral son père, et évaluées à 46,000 liv. sterling.

Muni de l'acte royal, Guillaume Penn offrit publiquement d'accueillir dans sa colonie les sectaires de tous les cultes qui se détermineraient à abandonner l'ancien continent, et à vivre sous ses lois. Bientôt plusieurs familles anglaises et écossaises, la plupart pauvres, répondirent à son appel, et s'embarquèrent pour l'Amérique, sous la conduite de commissaires chargés de les y installer et de présider à leurs premiers travaux.

Mais le territoire ainsi concédé à Londres en toute propriété

et toute souveraineté à Guillaume Penn, était encere occupé par des tribus indiennes qui pouvaient fort bien ne pas être disposées à s'exiler de la patrie de leurs pères à la seule vue d'une signature de Charles II. Un autre homme que Penn, pour leur ôter toute occasion de protester et s'assurer une possession paisible, eût vraisemblablement demandé quelques régimens anglais, et eût fait balayer le sol à coups de fusil : e'ctait l'usage dans le Nouveau-Monde depuis sa decouverte. Les Européens, quand ils voulaient étendre leur domination, allaient à la chasse aux indigênes et, sans sommations, gagnaient du terrain en les refoulant dans les déserts et dans les forêts avec les bêtes sauvages.

Penn, le plus illustre de la secte des amis, Penn, à qui sa foi commandait l'horreur de la guerre et le respect de l'égalité humaine, ne pouvait emprunter aueun secours à la force. Il déclara que l'acte de vente dressé à Londres ne serait pour lui qu'un titre sans valeur, tant q l'il ne serait pas confirmé et ratifié par les détenteurs mêmes du sol. En conséquence, il envoya proposer aux Indiens l'achat de toute la partie de la terre sur laquelle ils avaient des droits à faire valoir, et il leur écrivit une lettre très remarquable, en égard à l'époque et au pays.

Dans cette lettre, il les entretenait d'abord de l'existence d'un grand Dieu tout-puissant, créateur du monde, qui vent que tous les hommes s'aiment, s'entr'aident et se fassent du bien les uns aux autres. « Je souhaite vous faire comprendre . » continuait-il, combien je souffre au souvenir des injustices » et des eruautés dont jusqu'ici se sont rendus coupables o dans ee pays, les hommes d'Europe, qui ont plutôt cher-» ché à s'enriehir à vos dépens, qu'à vous offrir en eux des » exemples de bonté et de résignation. J'ai aporis que leur » conduite à votre égard a été l'origine de querelles, de » haines, et même de débats sanglans ; le grand Dieu en a » été irrité. Pour moi, je ne ressemble pas à ces hommes, » et on le sait dans mon pays. J'ai peur vous l'amour et le » respect que l'on doit à des frères; je ne veux conquérir » votre amitié et votre alliance que par des transactions jus-» tes, douces et pacifiques : tous eeux que j'envoie vers vous » sont animés du même esprit et se conduiront d'après les » mêmes principes; si aucun d'eux commet une mauvaise » action envers vous, soyez sûrs que vous en aurez une » prompte et entière satisfiction : le coupable sera jugé par » un nombre égai d'hommes justes choisis parmi les deux nations, n

Il proposait ensuite, pour premières conditions d'alliance, que les Indiens seraient admis à vendre et acheter dans le marché publie, et que toute injure on toute injustice faite à un Indien serait punie avec la même sévérité que si elle cât été faite à un blanc : l'assemblée, chargée de recevoir les plaintes et de prouoneer les peines, devrait être composée de six Indiens et de six planteurs.

On convint de part et d'autre que l'assemblée, pour la ratification de l'acte de vente, aurait lieu à Coaquannoe : c'est ainsi que les indigènes appelaient le lieu où est maintenant Philadelphie. Mais lorsque des deux côtés on fut en nombre suffisant pour ouvrir la séance, ou remonta un peu plus haut le cours de la Delaware, jusqu'en un lieu appelé Sheekemaxon, où a été bâti dans la suite le village de Kensington. Là, on s'arrêta sous l'ombre d'un grand orme, et voici ce qui se passa suivant la tradition conservée dans les familles quakeresses,

Guillaume Penn était vêtu aussi simplement que d'habitude : il n'avait, dit M. Clarkson, ni cooronne, ni seeptre, ni masse, ni cepée; il portait seulement sous son habit une étroite ceinture de soie bleu de ciel. A sa droite était le colonel Markam, son parent et son secretaire, et à sa gauche son ami Pearson; ensuite venait un groupe de quakers. Devaut lui, on portait quelques marchandises qui furent étaées par terre sous les yeux des sachems (rois indiens). Il tenait dans sa main un roulean de parchemin qui renfermait les clauses du traité de vente et d'alliance. Le plus puissant des sach uns plaça sur sa tête une espèce de chapelet d'on l'on voyait s'elever une petite corne, emblème de l'autorité dans la vieille Amérique, aussi bien que chez les premiers peuples de l'Orient. Ce signe du sachem avait pour objet de consacrer le lieu de la réunion, et de rendre inviolables tous les assistans. Des que les Indiens virent s'élever la corne royale, ils jetérent leurs flèches et leurs arcs, et s'assirent en formant autour de leurs chefs une demi-lune. Puis le grand sachem fit annoncer à Guillaume Penn, par un interprête, que les nations étaient prêtes à l'écouter.

Penn prononça un discours conçu à peu près dans le même sens que sa lettre ; il déploya et lut le traité, et en expliqua les articles. La base principale de ce traité était que, même après la vente, les Iudiens et les Européens seraient possesseurs du sol à titre écal.

Quand on fut tombé d'accord de part et d'autre, Penn paya le pix demandé et distribua en présens, aux saehems, quelques unes des marchandises exposées devant eux. Puis, après avoir laissé quelque temps le rouleau de parchemin à terre, il le releva, et le présentant au chef indien, lui demanda de fair e conserver ee pacte chez son peuple jusqu'à la troistème génération.

C'est ainsi que se termina la séance que Benjamin West, né en Pensylvanie, a représentée dans son celèbre tableau dont nous donnons l'esquisse.

Aucun serment n'avait été prononcé; aueun article du traité ne fut violé; le petit Etat que Penn avait fondé sur cette seule puissauce de l'homé eté du œur humain et des lois sociales les plus simples, se soutint, pendant plusieurs génératiens, au milieu de six nations indiennes, sans armes, sans forteresses. Les sauvages ne désignaient le cluf des blanes qu'en l'appelant le Bon.

Philadelphie, l'une des plus belles villes du monde, s'éleva à côté du vieil orme, témoin du traité; et la petite constitution rédigée par Penn pour son peuple servit, en 4776, de base à la constitution des Etats-Unis.

Ces souvenirs attachent assez d'honneur au nom de Penn pour permettre de rappeler que certaines accusations de vanité, de enpidité, et d'humeur despotique ent é é intentées contre lui par quelques écrivains; malheureusement pour Penn, l'honnète Franklin s'est rangé au nombre de ses accusateurs, dans un ouvrage publié à Londres en 1750, sous ce titre : Revue historique de la constitution et du gouvernement de Pensylvanie.

#### EDIFICE DU QUAI D'ORSAY.

Lorsque Napoléon erut avoir assez consolidé sa puissance par le succès de ses armes et assez affermi sur son front sa couronne par son alliance avec une archiduchesse d'Antriene, il porta ses vues sur tout ee qui pouvait contribuer à la prospérité intérieure de la France, et ordonna dans toute l'é. tendne de son empire des embellissemens qui n'étaient jamais ni trep gigantesques, ni trop magnifiques pour repondre à son sentiment de la grandeur et de la gloire nationales. Ce fut à cette brillante époque que Paris vit s'élever, d'une part des marchés, des abattoirs, des fontaines qui devaient assainir la ville et satisfaire aux besoins de sa nombreuse population, et d'autre part ces temples, ces musées, ees ares de triomphe qui avaient pour but d'honorer l'armée, d'exalter le peuple, et de transmettre à la postérité d'éternels reflets de l'eclat dont le nom français brillait alors dans le monde entier. Jaleux de donner aux puissances ses alliées une haute idée de la prospérité et de la splendeur de son empire, il voulut que sen ministre des relations extérieures donnat audience aux ambassadeurs étrangers dans un palais d'une étendue et d'une magnifieence imposantes ; il ordonna donc qu'un palais lui fût clevé près du sien, en face du

jardin des Tuileries, sur le bord de la Seine, et que rien ne | fût négligé pour que cet édifice devint à la fois l'ornement d'un des plus beaux quais de la capitale, et aunonçat en même temps à quel usage solennel il était consacré.

Le soin de rediger le projet de ce monument fut confié à M. Bo: nard; et le plan de cet architecte ayant été adopte par l'empereur, la premiè e pierre fut posée le 10 avril 1810.

Le terrain consacre à ce nonveau palais est borne au nord par le quai d'O: say; an sud, par la rue de Litte; à l'est, par la rue de Poitiers; et à l'ouest, par la rue de Belle-Chasse. Sa surface est de 11,000 mètres. Il a coûté 950,000 fr., y compris les maisons qui en occupaient une partie. Les constructions occupent une surface d'environ 6,550 mètres. Les coars et les espaces compris entre les alignemens des rues et le pourtour de l'édifice composent le reste, c'est-àdire 4,450 mètres.

Ces constructions ont coûté, jusqu'à l'interruption des travaux en 1820, la somme de 2,755,984 fr.; ce qui, avec le prix du terrain, forme la somme de 5.685.984 fr.; et, d'après la prévision du devis établi en mai 4833, il faudra depenser, pour l'entier achévement de cet édifice, une somme de 5,600,000 fr.

Le plan d'ap és lequel ce montament a été élevé comprend, 4º un corps de bâtiment double en profondeur, faisant face sur le quai, avant 413 mètres de long sur 29 de large : le rez-de-chaussée était destiné à un grand appartement de réception, et le premier clage au logement du ministre et de sa famille ; 2º un corps de bâtiment sur la rue de Lille, formant au rez-de-chaussée un portique ouvert servant d'entrée principale, et au premier étage formant le dépô des archives : ce corps de bâtiment à 115 mêtres de long sur 42.50 de large; 5º deux bâtimens en aile, faisant façade sur les rues de Belie-Chasse et de Poitiers, avant chacan 57 mètres 80 centimètres de long sur 9 mètres 40 centimètres de large : les rez-de-chaussée de ces corps de bâtiment sont destinés aux remises des écuries, logemens de concierges, vestibules, escaliers see indaires, etc. : le premier étage devait être consacré à l'appartement de l'archiviste et du chef de la comptabilité; et l'étage supérieur, à des bureaux; 4º deux corps de bâtiment intermédiaires, à droite et à gauche de la cour principale, contenant au rezde-chans-ée des passages de voitures, vestibules, antichambres, etc.; et au premier étage, les bureaux des differentes divisions. Une cour principale de 58 mêtres 20 centimètres de longueur sur autant de largeur, en'ourée de portiques, donne accès à ces differentes parties de l'édifice : deux cours secondaires de 52 mêtres 80 centimètres de long sur 16 de large facilitent les communications intérieures, les debouches sar les rues de Belle-Chasse et de Poitiers, le passage des voitures dans toute la largeur de l'édifice, et leur arrivée à convert au pied des grands escaliers.

Ces constructions, établies sur un plan simple et uniforme, rep indent aux i-lees de grandeur attachées à leur destination première. Leur décoration extérieure se compose de deux ordres d'architecture, dorique et ionique, superposes, qui reumssent à l'avantage d'un aspect riche et simple à la fois, celui de convenir et de s'ajuster aux besoins des distrilutions interieures.

Depuis l'époque de l'interruption des travaux, en 1820, jusqu'en 4852, l'administration a vainement tenté d'utiliser, en les terminant, ces temoignages incomplets d'une des pensées de Napoléon. Dans ce but, et à différentes reprises, plusieurs projets furent demandes à M. Lacornee, qui, par la mort de M. Bonnard, en était devenu l'architecte. Il fut chargé de faire plusieurs essais pour placer dans ee monument la Cour de Cassation, la Cour des Comptes, la Chambre des Deputés, l'exposition des produits de l'industrie, l'Institut, l'Académie de Medecine, et autres sociétes savantes; mais aucun de ces projets ne fut adopté.

ministère des affaires changères a voulu s'assurer s'il y avant possibilité d'achever cet édifice, qui lui avait été primitivement destiné, en se renfermant dans une dépense proportionnée à ses ressources lin ncieres ; de notables changemens dans le luxe et la distribution farent proposés, sans produire aucun resultat convenable.

Enfia, l'achèvement de ce monument commencé à grands frais et déjà très avancé, semblait devoir être indefiniment ajourné, et était menacé de ruine, lorsque le dernier ministre du commerce et des travaux publics conçut le projet de l'affecter an service de son département, en y renfermant aussi toutes les administrations qui en d'pendent, telles que celle des Ponts-et-Chaussees, l'Ecole des Mines, la galerie de Minéralogie, etc., etc. Il fallut donc alors rédiger de nouveaux projets, calculer les besoins de ce ministère, résumer les exigences de son service et de son nombreux personnel, afin de s'assurer que, sans de notables changemens, le bâtiment dans son ensemble pourrait s'approprier à sa nouvelle destination, avec l'addition tontefois d'un etage en attique qui ne faisait pas partie du projet primitif. Le rez-dechaussée sur le quai est toujours conservé pour l'appartement d'apparat, et le premier étage, pour le logement du ministre; mais, par suite de la nouvelle distributión, les autres logemens sont supprimés, et consacrés à différens services, suivant la convenance des localités : on a profité aussi de cette occasion pour opérer que ques changemens dans la disposition des escaliers. A ces différences prês, le monument sera acheve tel qu'il avait été projeté (les constructions étant d'ailleurs trop avancées pour qu'il en pui-se é.re autrement), et il se composera d'un rez-de-chauss e, de deux entresols, d'un premier étage, d'un entresol au-dessus, et d'un étage d'attique.

Le 29 mai 4855, toutes les nouvelles dispositions furent approuvées par le ministre, qui, ayant obtenu des Chambres les fonds nécessaires pour l'achèvement des monumens commencés dans Paris, or oana la reprise des travany.

Le long intervalle de temps écoulé depuis l'epoque de la cessation des travaux jusqu'à celle de leur reprise avait occasioné quelques détériorations; il a falla les réparer convenablement, afin de livrer ces constructions en bon état à l'entrepreneur adjudicataire.

Depuis le 4er juillet 1853, époque de la reprise des travaux, 500 ouvriers (terme moyen) ont été journellement employes au monument du quai d'Orsay, sans compter les forgerons, les carriers, les scieurs de long, etc., travaillant hors du chantier. L'édifice sera complètement convert cette année, et débarrassé de ses échafauds dans le courant de la prochaine campagne. Ces immenses travaux sont diriges avec activité par M. Lacornée, qui est sans cesse sur les lieux, aidé des nombreux agens que réclame la surveillance d'une construction de cette importance.

## PIC D'ADAM

## DANS L'ILE DE CEYLAN-

La montagne pointue que représente notre gravure est situce dans l'intérieur de l'île de Ceylan, à environ 45 lieues de la rade de Colombo, d'où la vue a été prise; sa forme caractéristique la fait reconnaître aisément, et, à la première inspection, les naviza eurs qui ont passé dans ces para-es nommeront le Pic d'Adam. C'est un pélerinage sacre et méritoire que de gravir ce cône escarpé, élevé au-dessus du niveau de la mer de 2072 metres; au terme de l'ascension se trouve l'empreinte du pied de Bouddha. - Ce dieu, suivant les livres bouddhistes, avant de monter au ciel, jeta du sommet de cette montagne un dernier salut aux humains, et marqua son dernier pas sur la terre d'une trace ineffacable. Mais les Mu ulmans, qui long-temps avant nous tra-Plusicurs fois, dans cette periode de douze années, le l'Inquèrent dans l'Inde, ont changé les personnages de cette fable, et du pied de Bouddha ils ont fait celui du premier père, Adam; ils ajontent qu'avant de monter en Paradis Adam demeura sur cette cime, debout sur une scule jambe, à pleurer ses péchés jusqu'à ee que Dieu lui en eût fait remise. — Le nom Chingulais donné à la montagne est, suivant divers voyageurs, Hamalill; suivant John Davy, qui parcourut l'île en 1817, c'est Hamenella ou Samenella.

Le pèlerinage ne peut avoir lieu que pendant la saison sèche de janvier en avril inclusivement. L'ascension est difficile, fatigante et périllense; ce qui n'empèche pas que des milliers de Chingulais, vieillards, femmes et enfans, ne viennent faire leurs dévotions devant l'empreinte sacrée. Le roe, en certains endroits, est tellement à pie, qu'on ne pourrait le gravir sans l'aide des chaînes de fer qui y sont attachées. La partie inférieure s'avance parfois au-dessus de la base de la montagne, et l'œil du voyageur aperçoit la vallée au-dessous de lui à plusieurs milliers de pieds : il arrive

fréquemment à quelque malheureux suspendu sur ce précipice d'être saisi de vertige, de perdre la tête et de lâcher la chaîne; il tombe et se brise en pièces.

Le sommet du mont est terminé par une plate-forme de 70 pieds de long sur 22 de large, entourée d'une petite muraille de pierre haute de 5 pieds; le point colminant de cet enclos est un rocher situé au milieu, et dépassant de 6 à 7 pieds le sol environuant; c'est là qu'est le pas sacré, Sre-Pada, objet de la vénération des sectateurs de Bouddha. L'empreinte est profonde, longue d'environ 5 pieds sur 2 ; de large; elle est ornée d'un rebord en cuivre enrichi de pierreries d'une faible valeur, et surmontée d'un toit tendu d'étoffes de couleur; tout le rocher est couvert de fleurs qui lui donnent un air de fête et de gaieté.

« Certainement, dit le voyageur Davy, la cavité présente une ressemblance avec la forme d'un pied humain; mais, à



(Vue du pic d'Adam dans l'île de Ceylan.)

coup sûr, si l'empreinte était réelle, elle ne donnerait pas une haute idée de la beauté du pied de Bouddha. J'ai lieu de croire, ajoute-t-il, que l'art a néanmoins aidé la nature, car, ayant détaché adroitement une petite portion des lignes aillantes qui figurent l'intervalle des doigts, je l'ai trouvé composée de chaux et de sable semblable au mortier ordinaire, matière tout-à-fait différente du reste de la roche. »

Un peu plus bas que l'empreinte, sur le même rocher, il y a une niche eu maçonnerie dédice à Samen, divinité gardienne de la montagne; dans l'enelos, une petite lutte sert de demeure au prêtre officiant. Sur la partie Est de la montagne, à côté du parapet, on admire un bosquet de rhododendrons que les naturels regardent comme sacré, et comme ayant été planté par Samen aussitôt après le départ de Bouddha; ils ajoutent que cet arbuste ne se trouve en aucun autre point de l'ile; mais Davy eut plus tard occasion de recounaître la fausseté de cette assertion, le rhododendron étant commun sur les plus hautes montagnes de l'intérieur de Ceylan.

Pendant que ec voyageur était sur le sommet du Pic, il

vit arriver une compagnie de pèlerins, hommes et femmes, parés de leurs plus beaux habits. Le prêtre en robe jaune, debont devant l'empreinte sacrée, leur récita à hante voix, sentence par sentence, les articles de foi de leur religion et les devoirs qu'elle leur preserit. Durant cette oraison ils étaient à genoux ou inclinés pieusement, les mains jointes.

Une scène d'épanchemens et de tendresse suivit cette cérémonie; les femmes présentèrent avec respect leurs hommages à leurs maris, les enfans à leurs pères; et les amis s'embrassèrent. Une vieille femme commença à faire ses saluts à un vénérable vieillard, en versant des larmes de tendresse et se prosternant à ses pieds; puis d'autres personnes moins àgées firent pareillement leurs salamalees; enfin, ils se saluèrent tons les uns les autres, et échangèrent des feuilles de bêtel. — Le but de cette cérémonie est de resserrer les liens d'amitié et de famille.

Chaque pèlerin fait son offrande à l'empreinte du pied sacré et à Samen. — Les uns présentent de petites pièces de enivre, les autres des feuilles de bêtel, ceux-ei des noix d'arek, ceux-là du riz ou des étoffes. — M. Marshall, qui fit

aussi le voyage du Pic en 1819, estime le produit des présens à 6,000 francs, somme importante pour le pays.

# CHIENS DE TERRE-NEUVE.

L'ile de Terre-Neuve fut découverte en 1497 par les Cabot, père et fils, qui en prirent possession au nom du roi d'Angleterre Henri VII. Sous les deux règnes suivans, elle servit fréquemment de point de relâche aux bà imens anglais que la pèche de la morne attirait dans ces parages; mais ce ne fut que sous Jacques I<sup>er</sup> qu'on songea à y former un etablissement permanent. Cette première tentative n'eut pas grand succès; les colons trouvant la terre beaucoup moins fertile, et le climat bien plus rigoureux qu'ils ne l'avaient supposé d'après les récits qu'on leur avait faits, passèrent la

plupart sur le continent. Sous le protectorat de Cromwell de nonveaux émigrans vinrent s'établir dans l'ile; mais n'étant pas soutenus par leur gouvernement, ils ne purent s'opposer à ee que des Français s'y installassent de leur côté Les deux nations occupérent done plusieurs années ce pays, cherchant à se nuire réciproquement, quoiqu'il y eût assez de place pour que tous y pussent vivre sans se gèner les uns les autres; enfin, après diverses vieissitudes, l'ile resta tout entière aux Anlgais.

Lorsque les prèmiers colons s'établirent à Terre-Neuve, ils y trouvèrent un grand nombre d'animaux sauvages : sur les bords des rivières, des loutres et des castors; dans les bois, des caribous, des orignals, des ours et des loups. Pour des chiens proprement dits, des chiens domestiques, il n'y en avait point; car, quoique l'île fût quelquefois visitée pen-



(Le chien de Terre-Neuve et son maître.)

Il a paru récemment dans un recueil français une imitation de cette gravure que le Penny Magazine a publiée le 11 janvier 18343 nous n'avons pas cru devoir renoucer pour ce motif à une planche exécutée avec babileté et à un sujet intéressant.

dant l'été par des sauvages américains ou par des Esquimaux, dans l'hiver elle était toujours sans habitans. D'où provient done la belle race de chiens que Terre-Neuve nourrit aujourd'hui? c'est ce qu'il n'est pas aisé de déterminer. A la vérité, Whitebourne prétend qu'elle descend d'un dogue anglais et d'une louve indigène, mais ce n'est probablement de sa part qu'une conjecture; il semble d'ailleurs que si telle était l'origine de ces chiens, ils auraient retenu quelque chose de la férocité de la race maternelle, tandis qu'ils sont, au contraire, remarquables par leur douceur.

Les chiens de Terre-Neuve sont de haute taille, fortement musclés, mais avec des formes élancées, de manière qu'ils sont en même temps très vigoureux et très lègers. Leur tète, dont la configuration rappelle celle des épagueuls, est un peu volumineuse, ce qui tient principalement au développement du cerveau; d'ailleurs elle n'a rien de lourd, et leur regard est plein d'intelligence et de douceur. Leur pelage, généralement long et touffn, est d'une finesse et d'une douceur remarquable; il est assez épais pour es protéger efficacement du froid, et pas assez long pour se charger inutilement de la boue des marais qu'ils ont souvent à traverser dans leur pays natal. Les chiens de Terre-Neuve ne relèvent point la queue, mais la portent droite, et, sous ce rapport, ils se rapprochent des loups; d'ailleurs, c'est à peu près le seul trait de ressemblance qu'ils aient avec ces animaux pour lesquels ils montrent en toute occasion nne aversion déterminée, et qu'ils sont toujours disposés à attaquer.

Ce qui distingue surtont cette race, c'est la disposition naturelle qui la porte à aller à l'eau, disposition qu'une longue habitude a développée, et qui se trouve favorisée par une particularité organique très digne de fixer l'attention. Les chiens ont en général les doigts assujétis l'un contre l'autre par un prolongement de la peau qui s'avance jusqu'à la naissance de la seconde phalange; chez le chien de Terre-Neuve cette expansion se prolonge presque jusqu'aux ongles, mais elle est très large, et permet aux doigts de s'écarter beaucomp, tout en garnissant les intervalles : le pied se trouve avoir ainsi une conformation analoque à celle du pied des canards, ce qui, comme on le juge aisément,

est très avantageux pour l'exercice de la nage. Faut-il croire que cette organisation est le résultat d'habitudes continuées pendant une longue suite de génerations, ou doit-on penser plutôt que le chien de Terre-Neuve n'est devenu grand nageur que parce qu'il avait des le princi, e les pieds palmes; c'est ce que nous ne prétendons pas décider : mais nous ferons remarquer, avec les auteurs de la ménagerie du Museum, que pareille disposition du pied se montre, quoique peut-être moins pronoucce, dans quelques autres races, et que peut-être en les soumettant pendant plusieurs générations à l'habitude de la nage, on en retirerait les mêmes services que de la race de Terre-Neuve. Quoi qu'il en soit, ajoutent les naturalistes que nous venons de citer, cette race a le grand avantage d'être formée, et il faut avoner que unlle autre de celles qui nous sont connues ne pourrait la remplacer. En effet, les chiens de Terre-Neuve, hien exercés, semblent avoir fait de l'eau leur élément principal; ils s'y soutiennent sans aucun effort, et comme en se jouant; c'est avec une sorte de fureur qu'ils la recherchent; ils ne peuvent en être tires que par force, et paraissent trouver autant de bonheur à y courir et à s'y precipiter que le chien de chasse à poursuivre et à saisir sa proie. On se tromperait pourtant, ajoutent-ils, si l'on supposait qu'une disposition aussi entrainante, aussi vive, est de même nature que celle qui porte les animaux vraiment aquatiques, tels que les loutres, les castors, etc., à rechercher cet élément : ceux-ci sont poussés avenglément par leur instinct à rechercher cet élement; les antres n'y sont poussés que par l'éducation; sans che ils vivraient à la manière de tous les antres chiens; mais elle a sur eux une influence qu'elle n'aurait point sur ceux-ci relativement a la faculté que nous considérons ici.

A l'appui de ces réflexions, je puis citer un fait dont j'ai été témoin. Un de mes amis avait fait venir de Terre-Neuve un chien qui était à peine âgé de deux mois lorsqu'on l'embarqua, et n'avait jamais eu, ni avant ni pendant le voyage, l'occasion d'aller à l'eau : il s'accoutuma bien vite à son nonveau maître, et en quelques jours il apprit à rapporter. Alors pour la premiere fois on le mena à la rivière, et, après lui avoir fait répêter sur le rivage ses exercices accoutumés, on jeta à l'eau un petit morceau de bois, en l'excitant du geste et de la voix à l'aller chercher; il s'y refusa complètement, et pour l'obliger à entrer dans la rivière, il fat nécessaire de commencer par l'y jeter. En pareille circonstance une loutre n'eût pas hésité à v entrer, sans qu'il lui eût fallu d'éducation préalable, et même en dépit de toutes les habitudes résultant de l'éducation. C'est ce qu'on voit fréquemment chez d'autres animaux aquatiques, et de jeunes canards, même quand ils ont été élevés par une poule, courent, comme chacun le sait, se précipiter dans la première mare qu'ils rencontrent : l'instinct propre à leur race les rendant sourds en ce moment à l'appel de leur mère nourrice, appel auquel ils avaient jusque la constamment obéi →Au reste, quoique les dispositions qui tiennent à l'instinct même de l'espèce soient beaucoup plus mi ésistibles que celles qui se développent dans une race par suite de l'education, celles-ci n'en ont pas moins une très grande puissance; et ainsi notre jeune chien de Terre-Neuve, malg é toute la répugnance qu'il avait manifestée pour entrer à l'eau la première fois, cut son education faite dans une seule séance, et avant qu'on le ramenat à la maison, il avait déjà plongé pour aller saisie un caillou au fond. Dès cet instant il rechercha l'eau avec passion, et je l'ai vu peu de temps après, lorsqu'il sortait avec son maître pour aller à la promenade, s'échapper dès que l'on approchaît de la rivière, et aller en courant s'y précipiter. Si l'on voulait le retenir, alors il fallait lui parler d'un ton sevère; mais c'était le seul cas où l'obéissance lui parût pénible, car dans to tes les antres occasions il semblait chercher à lire dans les yeax de son maître, afin de prévenir ses désirs.

Dans plusieurs races de chiens, chaque individu, quoique susceptible d'un vif attachement pour l'homme qui prend soin de lui, a pour tous les autres au moins de l'indifférence; mais le chien de Terre-Neuve, sans être pour cela moins fidèle à son maître, semble avoir pour l'espèce humaine en général une affection naturelle, qui n'attend que des occasions pour se manifester. Cette disposition bienveilante ne se montre jamais mieux et plus utilement que quand il s'agit de porter secours à des personnes en danger de se noyer, et la facilité avec laquelle l'animal se meut dans l'eau, sa force qui lin permet d'y soutenir des fardeaux tres considérables, le rend éminemment propre à ce genre de service. Il y deploie, an reste, autant d'intelligence que de zèle; le fait suivant, qui est bien et dument attesté, en offre un exemple entre mille.

Un Allemand, qui voyageait à pied pour son plaisir, avait pour compagnon dans son pélerinage un grand chien de Terre-Neuve Un jour, en Hollande, se promenant sur les bords d'un canal dont le lit très profond était compris entre deux murs verticaux, son pied vint à glisser; il tomba, et ne sachant pas nager, il perdit bien ot connaissance. En revenant à lui, il se trouva dans une petite maison située de l'autre côté du canal, et entouré de paysans qui lui donnaient les soins nécessaires en pareille occasion, Ces hommes lui apprirent qu'ils avaient aperçu de loin un grand chien nageant, et faisant des efforts considérables pour soutenir audessas de l'eau et amener vers le bord un corps volumineux, mais dont à cette distance ils ne distinguaient pas la forme. Après beaucoup d'efforts, ajoutérent-ils, le chien était parvenu à atteindre un ruisseau qui venait deboucher dans le canal, et dont la profondeur allait en diminuant progressivenient. Ce fut alors senlement qu'ils purent reconnaître que c'etait un homme qu'il conduisait ainsi; ils s'avancèrent vers le fossé, mais avant qu'ils y fussent arrivés le chien était parvenu à tirer son maître sur le rivage, et il s'occupait à lui lecher le visage. Entre le point où l'homme était tombé à l'eau et celui où il fut conduit par son chien, il n'y avait guère moins de cinq cents pas; mais c'était le premier endroit où la disposition i clinée de la berge permit à l'animal de remonter avec son precienx fardeau.

Il paraît, d'après deux marques de dents que le voyageur se trouva à la nuque et à l'épaule, que le chien l'avait d'abord saisi par le haut du bras, et porté ainsi pendant quelque temps; mais qu'il avait compris ensuite que la tête devait être so-tenue hors de l'eau, et que pour cela il l'avait saisi par la peau du con : c'était en effet de cette manière qu'il le soutenait lorsque les paysans l'apergurent, et il est probable que s'il ent persévéré dans sa première manière l'homme n'aurait pu être rappelé à la vie.

Ce n'est pas, comme nous l'avons déjà dit, seulement en favour de leur maître que les chiens de Terre-Neuve font preuve d'un pareil dévouement; on en a vu souvent se jeter à la mer pour aller porter secours à de malheureux naufragés, et les ramener au rivage souvent en faisant un grand circuit, afin de gagner une plage sablonneuse et éviter Jes rochers. Il faut remarquer, au reste, que ces chiens, quoique se soutenant dans l'eau avec une extrême facilité, et pouvant nager pendant très long temps sans fatigue apparente, ne se tirent pas très bien des brisans, et succombent quelquefois dans des circonstances on des chiens moins bons nagenrs, mais plus vicoureux, parviennent à se sauver; c'est ce qu'on vit, par exemple, dans un naufrage qui eut lieu, il y a quelques années, sur les côtes de l'Ecosse. Le bâtiment avait touché un roc à fleur d'eau, et était sur le point de s'entr'ouvrir : on avait perdu tout espoir de le dégager, et on ne songcait plus qu'à sauver l'équipage. Il fallait pour cela faire arriver une corde jusqu'à terre, et comme par le temps qu'il faisait aucun bateau ne pouvait tenir la mer, on songea à tirer parti pour cela de deux chiens de Terre-Neuve qu'on avait par hasard à bord; ils furent successivement mis

à l'eau portant une corde au cou; mais, après des efforts incroyables, tous les deux se noyèrent. Il restait encore dans le vaisseau un boule-dogue de moyenne taille, mais très fortement constitué. On n'espérait guère qu'un chien qui peutêtre de sa vie n'etait entré à l'eau pôt échapper quand les deux premiers avaient succombé; cependant, comme il failait profiter même des moindres chances, on le jeta à son tour, et quoique reponssé plus d'une fois par la lame, battu, froissé contre les rochers, il poursuivit intrépidement sa route, et parvint à aborder. Ce fut le salut de l'équipage, que tout secours humain semblait ne pouvoir préserver.

#### AUFFREDY,

## COMMERÇANT A LA ROCHELLE.

(xiiie siècle.)

Au commencement du 15° siècle le commerce de la Rochelle, cucouragé par les rois Jean-Sans-Terre et Louis VIII, s'élevait rapidement à ce haut degré de richesses et de prospérité qui lirent de cette ville une des places les plus importantes de l'Europe, et le dernier boulevard de l'indépendance religieuse.

Alors, parmi ces fiers bourgeois qui portaient an loin le nom français, vivait un homme honoré de ses concitoyens, et dont le souvenir s'est conservé jusqu'à nos jours comme un exemple de conrage et de générosité.

Le commerce de la Méditerranée était presque tout entier à cette époque entre les mains des Rochelois; et parmi les nombreux armateurs de cette ville, Auffrédy passait pour le plus heureux et le plus entreprenant. — Ses navires se montraient à la fois dans les eaux de l'Adriatique et de la Zélande, et toujours de nouvelles richesses venaient répandre dans sa patrie le travail et le bonheur.

Cependant dix bătimens d'Auffrédy, expédiés depuis plus d'une année à Smyrne et à Constantinople, étaient impatiemment attendus sans que rien annonçât leur retour.

—Bientôt le bruit de leur perie se répandit, et le crédit de l'armateur en fat ébranfé. — La plus grande partie de ses richesses était placée dans son expédition du Levant; et lorsque survinrent des engagemens antérieurs il se tronva hors d'état d'y satisfaire sans épuiser ses dernières ressources. — Il était homme d'honneur, il paya et fut ruiné.

En tout temps les malheureux ont peu d'amis : ceux d'Auffrédy Pabandonnèrent l'un après l'autre, et un jour il se trouva seul. — Plus faible, il eût succombé à cette dernière épreuve, mais son courage fut plus grand que son infortune. —Il vit au-dessous de lui des hommes qui gagnaient leur vie à la saeur de leur front; il se méla à ces hommes, et reçut le salaire de l'ouvrier de la main de ceux mèmes que naguère il admettait à sa table. Cette héroïque résolution faisait l'objet de l'admiration des uns, de l'ironie des autres. —Auffrédy seul n'était ni surpris, ni affligé, et chaque jour on le voyait exerçant sur le port le pénible métier de portefaix avec la mème résignation et la mème bonhomie que s'it fiù né dans cette position sociale.

Un soir, fatigué d'avoir roulé, pendant plusieurs heures, de lourdes barriques, il était assis sur le bord du rivage, en considérant les eaux de la mer et les yeux fixés sur le mouvement de la marée. — Tout-à-coup les pavillons de la tour Saint-Jean signalent (des navires à la marque de son ancienne maison; un instant il se croit le jouet d'une illusion; mais ces signaux étaient véridiques, et bientôt accoururent vers lui une foule d'ouvriers et de matelots, alors ses seuls amis, pour lui confirmer la nouvelle que ses bâtimens qu'il croyait depuis si long-temps perdus, revenaient chargés d'immenses richesses.

Auffredy, rendu par cet événement plus opulent que jamais, aurait facilement pu se venger de ses ingrats amis; mais son âme, forte dans le malheur, fut grande dans la prospérité, et il oublia les injures des puissans pour ne se rappeler que les souffrances et les privations des pauvres au milien desquels il avait véeu. O avrier, il resta l'ami des ouvriers, et une part de ses richesses inespérees fut consacrés à la fondation d'un hôpital.

Mots de Michel-Ange sur les imitateurs. — Michel-Ange disait: «Lor-qu'on ne sait pas travailler u'après soi-même, on » ne tire jamais bon parti des ouvrages des autres. » — On lui montrait un beau tableau d'histoire dont toutes les parties étaient copiées d'autres tableaux. Un de ses amis lui demanda son avis. Il répondit : « C'est bien. Mais au jour » du Jugement , lorsque tous les membres se rejoindront au » corps , il ne restera plus rien de ce tableau. »

#### SOUVIGNY.

TOMBEAU DU DUC CHARLES ET D'AGNÉS DE BOURGOGNE.

Souvigny, aujourd'hui l'un des chefs-lieux de canton du département de l'Allier, passe pour la plus ancienne ville du Bourbonnais, et l'on fait remonter son origine bien avant l'invasion des Gaules par César, qui la nonme Umbravallis, Nicolai, dans une Description du Bourbonnais, manuscrit de la bibliothèque de Moulins, prétend que vers l'an 400, une colonie de Venètes ou Vénitiens, chassés des bords de l'Adriatique, vint habiter Umbravallis, et lui donna le nom de Souvigny (sous Venise). Cette tradition, appuyée sur que lques usages locaux qui existaient avant la révolution, n'a pu resister à une saine critique, et les habitans de Souvigny doivent se contenter de descendre des vieux Gaulois, de quelques Francs et de quelques Romains, comme la plupart de nos villes françaises. C'est au siège de Souvigny que Charlemagne fit ses premières armes dans la guerre de Pepin, son père, contre le duc de Guyenne.

Charles-le-Simple ayant donné à Aymard, seigneur de Bourbon, un territoire dans le pays des Boiens, ce dernier établit sa capitale à Souvigny, qui était comprise dans la donation. Vers le xv° siècle, le siège de l'administration des seigneurs de Bourbon ayant été transporte à Moulins, Souvigny ne fut plus que l'une des dix-sept châtellenies du Bourbonais.

Souvigny, qui se recommande à nos amateurs du moyen âge par ses monnnens, attire aussi l'attention par sa verrerie, qui occupe un grand nombre d'ouvriers, et par les mines de charbon de terre de ses environs.

En 916, Aymard, sire de Bourbon, jeta à Souvigny les fondemens du monastère de l'ordre des bénédictins, de l'observauce de Cluny, et donna à Pierre Venérable, qui en etait abbé, l'église de Saint-Pierre, ainsi que des biens et des priviléges considérables, « Souvigny devint bientôt, dit Coiffier de Moret, historien du Bourbonnais, le Reims et le Saint-Denis des sires, puis des dues de Bourbon. C'était là qu'ils faisaient leur entrée, lorsqu'ils prenaient possession de leur seigneurie; c'est dans l'église du monastère qu'ils préaient le serment de rendre une exacte justice à leurs penples; jamais lieu ne dut être plus imposant pour eux; ils avaient sous leurs yeux les tombeaux de leurs prédécesseurs, et ils pouvaient reconnaître d'avance où serait bientôt le leur. »

L'église de Souvigny, dont une tradition populaire attribue la construction aux fées, est remarquable par sa longueur. La grande nef, qui est un peu étroite, est d'une belle clèvation; elle fut bâtie vers le xive siècle, par Geoffroy Chollet, le dernier prieur conventuel; il fut gèné dans ses plans par les restes de l'ancienne église de Saint-Pierre, à laquelle ou croit qu'appartenaient les deux vieilles tours carrées qui ornent la façade. On n'a point conservé les tombeaux des premiers Bourbons, mais ceux des dues se voient



encore dans deux chapelles que l'on nomme la vicille et la neuve. La première, antérieure à la dernière construction de l'église, fut bâtie par le bon duc Louis II, dont le Bourbonnais conserva long-temps le souvenir.

La chapelle neuve, embellie de riches ornemens gothiques, fut bâtie par Charles fer, due de Bourbonnais, et suivant Olivier de La Marche, l'un des meilleurs corps à pied à cheval, et l'un des plaisans et mondains, non pas seulement des princes, mais des chevaliers de France.

Ancun des monumens qui la décorent ne mérite plus de fixer l'attention autant que le tombeau du duc Charles

lui-mème. Il est couché auprès de son épouse, Agnès de Bourgogne, sur un vaste sarcophage de marbre, sontenu par de nombreuses colonnettes, qui servent de séparation aux niches dans lesquelles sont agenouillées des figures representant ses dix enfans accompagnés de leurs patrons.

Les Burraux, D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, pres de la rue des Petits-Augustins,

IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, Successeurs de Lachevardiere, rue du Colombier, n° 30

## COLONNE DE DIOCLETIEN, VULGAIREMENT DITE DE POMPÉE, A ALEXANDRIE.

MAGASIN PITTORESQUE.



(Colonne de Pompée en Égypte. )

La colonne connue jusqu'a present sous le nom de Pompée est le premier objet qui frappe la vue lorsqu'on parcourt le sol d'Alexandrie; de loin elle domine la ville, les minarcts, les obélisques et le château du phare; elle sert en mer de reconnaissance anx vaisseaux, et guide les Arabes dans les plaines du désert. L'éminence, ou butte factice sur laquelle elle a été assise, n'offre aujourd'hui, de même que toutes les petites collines environnantes, qu'un monceau de décombres et de maçonnerie; ce monticule paraît avoir été revêtu de degrés pour servir de stylobate au monument.

La construction de la colonne est formée de quatre morceaux de granit rose; piédestal, base, fût et chapiteau donnant une hauteur totale de 28 mètres 75 centim (88 pieds 6 pouces); le fût à lui seul a 20 mètres 50 centim. (61 pieds 6 pouce.) de longueur, et son diamètre est de 8 pieds 4 poucau maximum de son renflement, c'est-à-dire vers le tiers de sa hauteur : c'est la seule pièce des trois principales qui soit d'un goût pur, et par conséquent de la belle antiquité; le chapiteau et le piédestal, trop courts, ont évidemment été ajoutés après coup. Néanmoins, l'élévation donnée au socle de la base, la forme corinthienne du chapiteau, et l'isolement, contribuent puissamment à faire paraître la colonne plus légère et d'un élancement plus hardi que le dorique, qui est l'ordre de son fût. On n'est pas très frappé de la

grandeur absolue de tout le monument lorsqu'on le voit à quelque distance; mais dès qu'on peut le comparer à soinième ou à quelque objet peu éloigné, on se sent comme accablé de sa masse majestueuse. On peut encore se figurer une partie de ces illusions en cachant et découvrant peu à peu la partie inférieure du dessin qui accompagne cet article.

Le poids total de ce monument a été évalué à 550,492 kil. ou 1,100,984 livres.

Suivant de nombreux passages des auteurs modernes, tant Arabes qu'étrangers, la colonne, telle qu'on la voit aujourd'hui, n'aurait pas été érigée isolément, elle aurait fait partie de quelque edifice magnifique, dont on pourrait, par des fouilles suivies, découvrir les traces. Mais les opinions sont partagées sur la nature de ce monument suppose, et sur le nom du personnage auquel il aurait été érigé.

On savait, par une sorte de tradition que confirmaient la nature et l'examen précédemment fait de cette colonne, qu'elle avait du porter à son sommet une statue, et le nom de la célèbre Cléopàtre, attaché à divers monumens du voisinage, fit supposer que celui-ci avait été élèvé par cette reine à la mémoire de l'illustre Pompée. Mais aueun des auteurs qui ont décrit l'Egypte avec tant de soin, Pline, Diodore de Sicile, ni Strabon, qui vivaient dans le siècle suivant, ne font mention de ce monument, qu'ils n'eussent

certainement pas oublié s'il eût existé. Pocoke suppose qu'il fut érige en l'honneur de Titus on d'Hadrien , Abou'l-Fedà l'attribue à l'empereur Alexandre Sévère. Quoi qu'il en soit, s'il reste des doutes sur l'erection primitive de ce monument, on est du moins éclaire sur la dédicace qui en a été faite à une époque fixe de l'histoire. Pocoke, en examinant cette colonne et en relevant ses principales dimensions, avait remarque, aux rayons du soleil, entre onze heures et midi; la trace d'une inscription grecque sur la plinthe de la base, du côté de l'ouest; mais des lacunes nombreuses et l'indécision des lettres avaient empêché d'en déterminer le sens. Enfin plusieurs savans, tant anglais que français, sont parvenus, avec des soins particuliers, à relever l'inscription de manière à la rendre intelligible; ils ont unanimement reconnu que cette colonne avait eté dédiée à Diocletien par un préfet de l'Egypte, en reconnaissance des bienfaits de cet empereur pour les habitans d'Alexandrie. En voici la traduction donnée par le savant Villoison :

Po.... (Pomponius, Publius ou Pompée), préfet de l'Egypte, a consacré ce monument à la gloire du très saint empereur Dioclètien Auguste, le génie tutélaire d'Alexandrie.

Quel que soit le nom du préfet, il est certain que cette colonne a été consacrée à Diocletien; mais l'examen du monument sous le rapport de l'art et de la matière donne lieu de lui supposer une plus hante antiquité. Ainsi le fût est d'un beau galhe et d'un poli admirable, excepté du côté de la mer et du désert, où il a été corrodé par les sables et l'humidité; le piedestal et la base sont au contraire d'un travail brut et de proportions lourdes, comme tous les ouvrages du Bas-Empire; le chapiteau, d'une exécution molle, paraît n'avoir été qu'ébauché. Ces considérations ont fait penser à MM. Norry et Saint-Genix que le fût, qui est évidemment d'un travail gree, aurait été érigé primitivement en cet endroit, et que depuis, avant été renver é et ses parties accessoires mutilées et détruites, on l'aurait réédifié pour le consacrer à Dioclétien; ce qui n'empêcherait pas qu'il ne l'eût été précedemment à l'empereur Alexandre Sévère, comme le pense M. Saint-Genix, qui suppose également que le nom illisible du préfet de l'Egypte était Pompée. Cette circonstance admise expliquerait assez bien l'appellation traditionnelle sous laquelle ce monument était connu. L'ingénieur français pense encore que cette colonne était primitivement un obelisque qu'on aurait arrondi, et cette opinion ne parait pas invraisemblable.

Les fondations de la colonne ont été construites de la manière la plus grossière; des blocs de pierre de toute espèce et de toute dimension y sont placés sans ordre; un de ces blocs est un bean morceau d'albâtre avec des hiéroglyphes sculptés; on y trouve encore d'autres fragmens graves en caractères égyptiens, et jusqu'à des tronçons de colonnes; mais un bloc surtout est remarquable par sa position et par a nature, car il soutient presque seul la colonne, et il est d'une espèce de brèche rare dans cette contrée; c'est un tronçon d'obelisque renversé de manière à faire l'office d'un pieu parfaitement enveloppé par la maçonnerie qui l'environnait, et présentant à sa partie supérieure la plus grande de ses surfaces pour recevoir l'assiette de la colonne.

Il est évident, par le désordre des matériaux de cette maconnerie, qu'on a tenté à diverses époques des fouilles pour chercher dans les fondations du monument les trésors qu'on supposait y être enfouis; c'est à ces travaux qu'il faut attribuer aussi son inclinaison; il penche à l'ouest d'environ 7 ponces. Ces dégradations ont été renouvelées, puis réparées en différent semps; enlin, le pacha d'Egypte a fait récemment recrépir tonte l'enveloppe du stylobate et de son support de manière à le garantir des fréquentes dégradations commises par des passagers, qui, à force d'en enlever des fragmens, auraient lini par compromettre l'équilibre du monument.

Des voyageurs courageux ont tenté à diverses époques de monter sur le chapiteau; voici le moyen dont ils se sont servis, et qu'ont employé en dernier lieu les savans de l'expédition française en 4798, pour en mesurer exactement la hauteur et les différens diamètres : « On éleva, dit M. Norry, un cerf-volant, à l'attache duquel était suspendue une corde d'une longueur indéfinie. Lorsque le cerf-volant fut enlevé et passé par-dessus le chapiteau, la corde pendante fut saisie de la main, le cerf-volant abattu et séparé de sa corde, qui se tronya ainsi passée au-dessus du chapiteau comme sur la circonference d'une poulie : à cette première corde on en substitua une plus grosse, qui fut fixee par des piquets au pied de la colonne, et qui était assez forte pour qu'un mousse pût se hisser sur le chapiteau, et y préparer, par le moyen de cordages, un moufile propre à élever tour-à-tour plusiem's personnes assises sur un banc suspendu. En quelques minutes quatre ou cinq personnes se trouvérent portées sur le sommet du chapiteau dont elles prirent les mesures, tandis que d'autres s'occupaient à relever avec la plus grande exactitude les dimensions de la base, du piédestal, du fût et de ses divers diamètres. »

Le dessus du chapiteau a été creusé circulairement sur 6 pieds de diametre et 2 pouces ; de profondeur pour l'encastrement du socle de la statue qui devait le surmonter. Au centre de ce cercle on a trouvé un pavillon de fer battu, sur lequel on avait gravé qu'en 4789 Fauvel, artiste français, avait mesuré la hauteur totale du monument, et lui avait trouvé 86 pieds 9 pouces, dimension qui ne différe de la plus exacte que de 2 pieds 5 pouces.

Plus récemment, quelques gentilshommes anglais, usant des mêmes moyens d'ascension, ont inscrit leurs noms ignorés avec du goudron et en lettres de 10 pieds de hauteur, vers le haut du fût de la colonne. - C'est là une malheureuse habitude d'une certaine classe de voyageurs : écrivez votre nom sur le rocher dans l'espoir que quelque jonr un ami viendra, s'arrêtera surpris et ému, et donnera des réveries, des regrets, des larmes à votre mémoire; mais ne portez votre main qu'avec plus de choix et plus de discrétion sur les œuvres qui consacrent de grands noms ou de grands souvenirs : n'en troublez pas la majesté, n'en brisez pas l'unité d'impression, ne cherchez pas à y consacrer de force votre individualité inconnue; respectez ceux qui viendront après vous au même lieu élever leur âme; humiliez votre égoisme devant les monumens du génie, comme vous vous taisez dans le silence du temple sous la pensée de Dieu.

## ASTRONOMIE.

SYSTÈMES DE PTOLÉMÉE, DE COPERNIC ET DE TYCHO-BRAHÉ. (Deuxième article.—Suite du système de Ptolémée. Voy. p. 306.)

Le Solcil, la Lune, se transportent d'occident en orient, et achèvent ainsi le tour du ciel, l'un dans l'intervalle d'une année, l'autre dans l'intervalle d'un mois. Mais ce transport ne s'effectue pas d'une manière uniforme; la vitesse apparente de ces deux astres est inégale dans les diverses parties de leur conre; et c'est pour expliquer cette inégalité que les anciens avaient imaginé, comme nous l'avons expliqué dans un précédent artiele, les excentriques et épicycles. Voyons comment ces mêmes hypothèses furent appliquées aux planètes.

Une première contemplation du ciel y fait distinguer, d'une part, le Soleil et la Lune, et, d'autre part, une quantité innombrable d'astres étincelans connus sous le nom commun d'étoiles.

Cependant, parmi les étoiles, on a dû en distinguer de bonne heure un petit nombre (cinq ponr l'astronomie ancienne) qui paraissent, comme le Soleil et la Lune, douces de mouvemens particuliers; au lieu que toutes les autres, n'étant soumises qu'au seul mouvement diurne, conservent entre elles une position invariable.

Ces cinq étoiles, donées de mouvement propre, furent désignées sous le nom de planètes. Leur mouvement a pour résultat définitif de les transporter d'occident en orient, et de leur faire accomplir dans cette direction le tour entier du ciel en un temps qui est plus ou moins long, mais toujours le même pour chacun de ces corps célestes. De plus, ce mouvement est sujet à de bien plus grandes irrégularités que celui du Soleil ou de la Lune; car, non seulement la vitesse apparente des planètes est variable, mais en ecrtains points de leur cours ces astres s'arrêtent et deviennent stationnaires. Puis, s'étant arrêtés, ils semblent ensuite reculer, c'est-à-dire qu'ils marchent désormais et pendant un certain temps de l'orient vers l'occident. Alors on dit qu'ils sont rétrogrades. Leur vitesse augmente pendant que que temps dans cette direction; bientôt elle atteint un maximum, puis elle diminne. De nouveau la planète s'arrête, et enfin elle reprend son cours direct, c'est-à-dire d'occident en orient. C'est à cause de ces singulières alternatives, qui semblaient échapper à tonte loi régulière, que les astres dont nous nous occupous furent appelés planètes, d'un mot grec qui signifie errer (astres errans). Toutefois on put, à l'aide des epicycles, et sans violer la loi des mouvemens circulaires, expliquer les irrégularites des planètes.

Nous avons montré, en effet, dans le précédent article, que le mouvement d'un astre dans son épicycle étant à une certaine époque dirigé en sens contraire du mouvement qui entraîne l'épicycle lui-même sur le deférent, l'astre vu de la terre devait à cette époque paraître ralentir sensiblement a marche. (Voir les lig. de l'article précédent, page 507.) Mais au lieu-d'un simple ralentissement, dont nous avions besoin pour expliquer l'inégalité du Soleit, on aura évidemment une rétrogradation si on suppose que la vitesse de l'astre dans son épicycle surpasse celle de l'épicycle sur le déferent. D'ailleurs, comme, à une autre époque, ces deux vitesses se retrouveront de même sens, le mouvement alors sera nécessairement direct, et il y aura eu une époque intermédiaire dans laquelle l'astre aura paru stationnaire.

En déterminant convenablement ces deux vitesses relatives, on pourra donc expliquer toutes les apparences; et, par exemple, si on suppose que l'astre fasse le tour de son épicycle un certain nombre de fois tandis que le centre de l'épicycle achève sur le déférent le tour du ciel, on pourra reproduire autant d'alternatives de stations et de rétrogradations que l'astre lui-même en présente dans son cours.

Cette ingénieuse explication des stations et rétrogradations des planètes est attribuée au célèbre Apollonius de Perge, qui a laissé un traité très estimé sur les sections coniques: mais cela ne suffisait point à rendre compte de toutes les observations. Ptolémée dut premièrement, pour les planètes comme pour la Lune, combiner les deux suppositions d'un excentrique et d'un épicycle; ensuite l'astre ne dut plus rouler sur un premier, mais bien sur un deuxième épicycle porté par le premier ; après il fallut considérer tous ces cereles relatifs à une même planète comme n'étant pas renfermés dans un même plan, etc. En un mot, chaque inégalité nouvelle que l'art d'observer, en se perfectionnant, faisait découvrir, contraignait de surcharger la primitive hypothèse par une supposition nouvelle. Aussi le système de Ptolémée, loin d'être confirmé par les progrès ultérieurs de la science. n'a fait que se compliquer de plus en plus : et cela seul, dit Laplace, doit nous convaincre que ce système n'est pas celui de la nature. Mais, ajoute ce grand géomètre, en considérant ce même système comme un moyen de représenter les mouvemens célestes, et de les soumettre au calcul, cette première tentative sur un objet si vaste fait honneur à la sagacité de son auteur. Dans un autre passage, Laplace observe que « le système de Ptolémée, étant fondé sur la com-» paraison des observations, offrait dans cette comparaison » même le moyen de le rectifier, et de l'élever au vrai sys-» tème de la nature dont il est une ébauche imparfaite. » -

Cette appréciation montre assez que si Ptolémée n'a pas trouvé la vérité, il n'a pas moins rendu aux sciences un éminent service en préparant ses progrès ultérieurs.

Ajoutons quelques détails pour compléter l'exposition du

La terre étant immobile au centre du monde, et le mouvement diurne entrainant le ciel en vingt-quatre heures, les astres étaient places autour de la terre dans l'ordre suivant, en commençant par les plus rapprochés, savoir : la LUNE, Mercure Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne.

On avait eu des raisons décisives pour placer la Lune à la plus petite distance; car, éclipsant si souvent le Soleil, elle était nécessairement plus voisine. D'ailleurs, Aristarque de Samos avait donné une méthode pour comparer la distance de la Lune à celle du Soleil. Suivant lui, le Soleil était dixneuf fois plus éloigné, résultat fort inférieur à la vérité; mais qui, malgré son inexactitude, reculait les bornes de l'univers beaucoup au-delà de celles qu'on lui avait assignées jusqu'alors. - Après cela, il n'y avait pas de raisons bien déterminantes pour placer Mercure ou Vénus plutôt en deçà du Soleil qu'au-delà, L'astronome moderne voit ces deux astres passer quelquefois sur le disque du soleil; mais les anciens n'avaient point observé ces passages; et d'ailleurs, à d'antres époques, le Soleil est réellement entre nous et les deux astres. Mais Mercure et Venus ont cela de particulier, qu'ils ne s'écartent jamais qu'à de petites distances du Soleil, Mcreure à 32°, et Vénus à 45° au plus. Les trois autres planètes, au contraire, s'eloignent à toute distance du Soleil; ct cela, en l'absence de toute autre raison décisive, a pu porter Ptolémée à placer le Soleil entre les deux sortes de planètes qui présentaient des apparences si différentes. -L'ordre des trois dernières planètes a été déduit des temps de leurs révolutions, Ptolémée ayant supposé que les planètes les plus éloignées voulaient un plus long temps pour achever leur révolution. Cela a été confirmé par la découverte du vrai système du monde, mais il faut bien observer que, dans son système, Ptolémée n'avait aucun moyen direct de comparer ces distances.

Claude Ptolémée, qui nous a conservé dans l'Almageste le résumé des travaux de l'école d'Alexandrie, était né à Ptolémaîtle en Egypte; il fleurit vers l'an 430 de notre ère, Il a découvert plusieurs faits astronomiques de grande importance, entre autres une des principales inégalités de la Lune. On lui doit aussi d'avoir rassemblé avec soin les déterminations de latitude et de longitude de la plupart des lieux comus; et il a écrit d'importans ouvrages sur des sciences diverses, telles que l'optique, la musique, la chronologie, la gnomonique et la mécanique.

Que toutes les planètes, la terre comprise, tournent autour du Soleil, qui est le centre de leurs mouvemens, de nième qu'il est le foyer qui verse sur elles incessamment la chaleur, la lumière et la vie; c'est ce dont nous ne pourrons jamais nous convaincre par une contemplation directe, attaches que nous sommes à la surface de notre globe. Mais ce n'est point à dire que nous ne puissions pas posséder cette vérité par des démonstrations qui satisfassent pleinement notre esprit; seulement il faut savoir apprécier la nature de ces démonstrations.

Toutes les fois que nous étudions la nature, nous devous pour la comprendre interpréter par le raisonnement les phénonaiènes qu'elle nous présente; et, dans ce travail de l'esprit, il est nécessaire surtout de tenir compte des conditions dans lesquelles se trouve l'observateur; car. bien que ces conditions soient étrangères à la réalité du fait observé, elles ont néanmoins une très grande influence sur les qualités phénoménales, c'est-à-dire sur les apparences par lesquelles ce fait se produit à nous. Aussi, sans la continuelle et fai-

stinctive attention que nous mettons à traduire par les lumières de l'intelligence le brut témoignage de nos sens, nous tomberions à chaque pas, parmi les circonstances communes de la vie, dans de grossières erreurs. D'après cela, nous en rapporterons-nous seulement à nos sens dans l'étude du phénomène astronomique dont les objets sont si éloignés de notre portée, que, pour les connaître avec quelque exactitude, il a fallu fabriquer de merveilleux instrumens, c'está-dire, en quelque sorte, nous créer de nouveaux sens pour suppléer à l'insuffisance de ceux dont nous avons été doués! Lei, sans doute, moins que partout ailleurs, nous ne pourrons atteindre à la vérité qu'en nous tenant en garde contre nos premières impressions et en les soumettant à un examen approfundi.

D'ailleurs, nous ne devons pas nous dissimuler que pour découvrir la vérité nous sommes placés, à l'égard des faits astronomiques, dans une situation moins favorable qu'à l'égard des faits qui sont l'objet de la physique terrestre. Pour ceux-ei, pour la plupart au moins, nous pouvons à notre gré varier les circonstances des prénomènes, interroger la nature par mille moyens divers, expérimenter, en un mot; au lieu que, dans l'étude des mouvemens celestes, l'homme est complètement passif; il ne peut qu'observer, car il ne lui a pas été donné d'intervenir dans les mutuelles relations des corps célestes comme dans celles des corps sublunaires. L'astronomie, en un mot, est essentiellement une science d'observation, non d'expérimentation; et par là, elle se distingue des autres branches de la physique générale. Ce caractère de la seience astronomique y rend la déconverte de la vérité plus longue, plus difficile; mais, en aucune façon, il n'en exclut la certitude. (La suite à une prochaine liv.)

## LE GUIDO RENI.

Le Guide est né à Bologne en 4575. Son père, Daniel Reni, était l'un desplus grands musiciens de cette époque, et surtout le plus habile joueur de flûte de toute l'Italie. Cet homme descendant d'une famille de musiciens dont la réputation se transmettait de père en fils, destinait naturellement son fils à la musique. Dès l'âge de neuf ans il lui donna des leçons de elavecin, mais l'enfant sans cesse quittait l'instrument pour charbonner sur les murs et sur le plancher des figures d'une hardiesse de trait remarquable.

Son père, voyant qu'il n'avait goût à aucune autre chose qu'à la peinture, se décida à le placer chez Denis Calvart, peintre flamand, alors établi à Bologne. Le Guide y acquit bientôt cette rare facilité d'exécution qui caractérise toutes ses peintures; ensuite il entra chez les Carraches, qui le mirent de suite à travailler à leurs grandes toiles. Il fit des progrès très rapides, et au bont de quelques aunées il eut acquis un talent tellement incontestable, qu'ayant été chargé de peindre plusieurs tableaux dans une chapelle pour laquelle Louis Carrache travaillait en même temps, les ouvrages du Guide furent trouvés supérieurs, et il fut chargé de travaux très importans.

Sa manière à cette époque ne se distingue guère de celle des Carraches que par un peu plus de recherche dans la couleur et une lumière plus habilement distribuée sur tous les plans de ses tableaux. Il devait ces qualités à l'étude spéciale qu'il avait faite des ouvrages de Paul Véronèse, peintre qu'il a toujours regardé comme le plus savant de tous les coloristes, de même qu'il a toujours regardé Raphaél comme le premier de tous les dessinateurs.

Le Guide était encore fort jeune lors de ses premiers sueces, et le dégoût que lui inspirèrent les tracasseries de ses rivaux, joint à l'envie qu'il avait de voir les belles peintures de Rome, le décidèrent à partir pour cette ville. Peu après son arrivée il se présenta chez le cavalier Josepin : celui-ci se rouva henreux d'avoir un jeune homme d'un aussi grand talent à opposer au Caravage, dont la réputation augmentait tous les jours et commençait à lui porter ombrage. Il fit travailler le Guide chez lui, le présenta au pape, le poussa partout, et fit si bien, qu'on lui donna à faire plusieurs grands ouvrages commandés à Michel-Augé de Caravage.

Le Caravage n'était pas hommé à se laisser impunément enlever ses travaux; il eut avec eux une altercation très violente. Le Josepin connaissant l'homme à qui ils avaient affaire, se tenait à l'écart; mais le Guide voulant lui tenir tête, des paroles on en viut aux coups, et on ne put pas les séparer qu'il n'eût reçu un coup d'épée à travers la figure. Henreusement la blessure, quoique très profonde, n'était pas dangereuse, et il put mener à fin les ouvrages qu'il avait eommencés, et en entreprendre d'autres qui lui firent une grande réputation dans Rome.

Paul V'le choisit pour peindre sa chapelle particulière de Monte-Cavallo. Il peignit sur l'autel l'Annoneiation, à la voûte le Paradis avec une multitude de figures d'anges et de saints, et sur les côtés de petits anges dans toutes les attitudes. Il se fit aider dans cet ouvrage par l'Albane et Lan-



franc; mais, contrairement à l'usage des peintres d'alors, et pour faire voir combien il était supérieur aux artistes déjà célèbres qui travaillaient avec lui, il ne retoucha rien à leur peinture. Le pape prenait plaisir à le voir travailler, il était souvent chez lui, et pour le mettre à son aise il l'avait autorisé à demeurer couvert en sa présence. « Il a bien fait, dit le Guide quand il fut sorti, car sans cela j'aurais prétexté une incommodite, et je me serais couvert de moi-même pour l'honneur que je dois faire rendre à mon art. » Aussi ne voulut-il jamais travailler chez aucun prince conronné, ni faire leur portrait, parce qu'il aurait fallu qu'il se découvrit en leur présence. Cependant le Guide était d'un caraetère doux, affable, et prévenant dans toutes les relations de la vie; mais quand il s'agissait de son art, pour rien au monde il n'eût consenti à compromettre sa dignité d'artiste. Scs amis l'engageant un jour à faire sa cour au légat de Bologne qui avait témoigné le désir de le voir, il répondit qu'il ne troquerait pas le rang que lui faisaient ses pinceaux contre la barrette de cardinal; que si le légat avait affaire de lui, il pouvait venir, on envoyer directement quelqu'nn de sa part.

Le Guide ne pouvant se faire payer ce qui lui était dû pour la chapelle de Monte-Cavallo, parce que le tresorier vou-



(L'Aurore du Guide, à Bome.)

lait qu'il commençat apparavant celle de Sainte-Marie-Majeure; et d'ailleurs, mécontent du pape, qui lui avait promis la croix de l'ordre du Christ pendant qu'il exécutait ces travaux, il partit secrétement pour Bologne, où il peignit dans l'église de Saint-Dominique l'apothéose de ce saint et le massacre des Innocens.

Le pape, fâché de son départ, voulnt à toute force le ravoir; il écrivit au cardinal-légat de Bologue de le faire revenir
promptement à Rome; le légat l'alla trouver dans son atelier, et, ne pouvant le décider à ce voyage, il le menaça de
le faire arrêter et de l'y faire conduire par force. Le Guide
répondit qu'il était le maltre chez lui, et que jusqu'à ec que
la force fût venue il ne permettrait à personne de l'y insulter et de l'y menacer. Comme la querelle en venait à la
dernière violence, les personnes qui étaient présentes s'interposèrent. Le cardinal s'adoncit, et le Guide consentit à
partir, à condition qu'il traiterait directemênt avec le pape
et qu'il n'aurait plus affaire à aueun de ses ministres. Le
légat lui remit en outre le titre des appointemens qu'il avait
demandés et qu'il devait toucher le premier de chaque
mois.

A son arrivée les cardinaux envoyèrent leurs équipages an-devant de lui jusqu'au Ponte-Mole, comme cela se pratique à l'entrée des ambassadeurs des puissances de premier ordre. Le pape le reçut fort bien, lui fit payer ce qui lui était dû, le logea magnifiquement, et mit un de ses carrosses à sa disposition. Le Guide peignit la chapelle de Sainte-Marie-Majeure, puis il retourna à Bologne, où il acheva les peintures de l'église de Saint-Dominique : ensuite le sénat de cette ville le chargea de peindre, dans l'église dei Mendicanti, saint Charles et les quatre protecteurs de la ville.

Le Guide fut appelé à Génes pour l'exécution de grands ouvrages; ensuite il peignit à Naples, on il ent à lutter contre les intrignes de la coterie de Belisario; puis il retourna à Pome, où il fut chargé par la fabrique de Saint-Pierre de peindre l'histoire d'Attila. Mais ayant perdu au jeu les cinq cents écus d'arrhes qu'il avait reçus pour cette peinture, il emprunta cette somme, qu'il rendit à la fabrique, et partit pour Bologne après avoir fait gratter les fresques commencées.

La malhenreuse passion du jen s'était tellement emparée de lui, que, malgré les sommes énormes qu'il avait gagnées, elle le rédnisit à la dernière misère. Il n'était plus possible d'obtenir de lui mutableau, et il ne travaillait que lorsqu'il avait perdu jusqu'à son dernier son. Il lui arriva même quelquefois de jouer le prix d'une peinture qu'on venaît de lui commander avant de l'avoir commencée. C'est à cette funeste manie qu'on d'ui attribuer l'extrême faiblesse de quelques uns des onvrages du Guide, car dans ses belles œuvres il s'est placé à un rang distingué entre tous les peintres d'Italie; et pour l'apprécier convenablement, il faut le juger d'après les belles peintures qu'il a laissées à Rome, à Ravenne, à Forli, à Bologne, à Gènes, à Modène, etc.

Devenu vieux, sans amís, sans ressources, il eut des retours sur lui-même qui le plongèrent dans une mélancolie profonde dont il mourut en 1642, à l'âge de soixantesept ans.

L'Aurore orne un plafond du palais Rospigliosi à Rome. Le Musée du Louvre possède vingt-deux tableaux du Guide,

## ÉTATS-GÉNÉRAUX DE 4560.

MALHEUREUSE CONDITION DES GENS DE LA CAMPAGNE A CETTE ÉPOQUE. — PRIVILÉGE ÉTABLI EN LEUR FAVEUR.

Les trois ordres du royaume réunis en Etats-Généraux à Orléans, sous la présidence du chanceller Michel de L'hospital, en l'année 4560, Stataquérent avec vigneur aux abus dont le peuple avait à souffrir, et, suivant une

expression de Voltaire, ils doivent être mémorables par la séparation éternelle qu'ils mirent entre l'épée et la robe.

Au nombre des dispositions de l'ordonnance rendue sur les plaintes de ces Etats-genéraux, nous en avons remarqué une qui accorde un privilège aux gens de la campagne et aux mercenaires; elle nous a paru digne de ressouvenance, en ce qu'elle témoigne de la malheurense condition du bas peuple à cette cipoque, et de l'esprit nouveau qui s'insinuait dans le corps représentatif de la nation. Voici le texte de cette disposition:

« Contre les condamnez à payer certaine somme de deniers deuë par cédule ou obligation, seront adjugez les
ndommages et interest requis pour le retardement du
nay payement, à compter du jour de l'adjournement qui leur
naura été lait. Et ce, à raison, à savoir entre marchans, du
denier douze, et entre tontes autres personnes, du denier quinze. Exceptez toatefois les laboureurs, vignerous
net mercenaires, envers lesquels les débleurs seront condamnez au double de la somme en laquelle ils seront redevables, sans que noz juges la puissent modèrer.»

Un auteur du temps, Joachim du Chalard, avecat au grand conseil, explique ainsi les motifs de cette disposition dans son ouvrage intitule: Sommaire des ordonnances du roi » Charles IX, sur les plaintes des trois estats de son » royaume tenuz à Orléans, l'an 4560.

« Faire laisser l'agrienlture (qui est un bien public), aux 
» poures laboureurs , vignerons et mercenaires , pour les 
» faire venir demander leurs debtes, et poursuyvre le paye» ment de leurs travaux et sueurs, est chose fort mal faite , 
» desplaisante à Dieu , comme l'Escriture sainte le tesmoi» gue, et cas qui deuroit être bien et asprement puny par la 
» justice. Le droiet ancien et nouveau , pour leur vacation 
» (travail) tant profitable , généralement les a dispensez et 
» privilégiez par-dessus le commun... Toutesfois à présent, 
» ce sont les moins favorisez , et les plus fonlez par toutes 
» sortes de vexations , d'extorsions et pilleries. »

Le même antenr, dans cet ouvrage assezrare aujourd'hui, eherche à apitoyer, en de fréquens endroits, sur le sort des campagnards avec un style ferme et animé, qu'on ne lit pas sans charme.

« Les poures laboureurs et villageois , après avoir la-» bouré, semé, fumé les terres, trauaillé tout le jour, en-» duré l'extresme chalenr du soleil, la rigueur du froid, » quelquefois les morsures des serpens , sué sang et eau » tonte l'année pour acconstrer leurs champs, espérant en » recueillir les fruits; soudain voicy une gresle, une gelée, » une tempeste, une bruine, un frimas qui les défraudera » de toute leur espérance : à l'un, ses brebis et vaches » mourront; à l'autre, les gendarmes, pendant qu'il est au » labeur, luy raniront ee qu'il a, de sorte que quand il est » de retour à sa maison , au lieu de receuoir consolation, et » trouner repos , sa femme tempeste , les enfans pleurent , » toute sa famille lamente et crie la faim. Outre ces ylecres » et playes, qui leur sont cauteres penetrant jusques en » l'ame de leur ame, ils sont tonsionrs en douleur perpé-» tuelle : tantost ils ont matière et occasion de se plaindre » d'vne chose, tantost de l'autre, tantost de la pluye trop » abondante, tantost de la sécheresse excessive, tantost des » chenilles, tantost des vents et tempestes; mais surtout-les » nobles , qui les rançonnent et battent , qui renuersent n leurs bleds en chassant, et leurs font mille autres inhu-» maines extersions. Par cela se complaignant, disait le » rustique :

> Les nobles me mangent mon bien, En outre, me font mille allarmes: Puis les sergens et les gendarmes, Me battant, vont pillant le mien.

« Je ne puis contenir de dire que de toutes les angoisses que pourroient receuoir les laboureurs, les plus poignantes pro-

o cedent des nobles (qui font comme le monstre Endiriaque, » lequel sucça et le laiet et le sang de sa mère nourisse) ; ils en » tirent ce qu'ils pennent arracher, ils les rongent jusques aux oz, et s'ils leur denyent quelque chose, voyla leurs » seruiteurs on les gendarmes qui les vont tous de ce pas » battre et piller. On serait mieux traité des Scythes, Get-» thes, Esclanons, et toutes autres nations barbares, cruel-» les et felonnes. Les poures laboureurs sont ainsi mal me-» nez, sont ainsi tourmentez journellement, et ne penuent » avoir raison de leurs droilts autour des inges pedances, » si les seigneurs s'en meslent ; car les poures inges n'ose-» royent bailler appoinctemens on sentence qui leur desa-» grea, à quoy le Roy et ses officiers deuroyent donner or-» dre. Il faut espérer du Roy, puisqu'il commence à marcher » de si bon pied, et zele si fernent, qu'il y mettra bonne » police. Ie ne veux pas taxer tous nobles icy par vue in-» nectiue generale.... Dieu maintienne et face prosperer » les bons, améliore les manuais, et les excite à humanité, » clémence et douceur, tant envers leurs subjets que les

## ANTIQUITÉS DE LA PERSE. LE ROI-PONTIFE.

A Persépolis, dans les ruines d'un palais, situé à quelque distance du Tchilminar (palais des quarante colonnes), il y a des sculptures aussi remarquables par la beauté de l'execution que par la régularité des sujets qu'elles représentent.



(Sculptures de Persépolis.)

Sur le portail et dans plusieurs autres parties de l'édifice, on voit divers groupes représentant un combat entre un homme et un animal fautastique. C'est un de ces groupes que nous reproduisons ici. L'homme, qui est d'une taille colossale, est vêtu d'une longue robe; sa chevelure est attachée avec un diadème, et il porte une barle pointue et étagée. Le diadème et la forme de la barbe ne permettent pas de douter que la statue ne représente un des anciens rois de la

cornes de l'animal, tandis que de l'autre il lui plonge une large épée dans le ventre.

L'animal est une espèce de chimère; il a nne tête de loup, des cornes de taureau, des jambes d'aigle, une longue queue dont on voit toutes les vertébres; il est debout sur ses jambes de derrière, et appuie avec rage ses deux griffes de devant dans les bras de son adversaire. Ce même sujet est sculpté dans d'antres parties de l'édifice; souvent l'animal est différent; dans un endroit, il a une tête d'aigle et des pattes de lion; tandis que dans d'autres il a une tête de bœuf : ailleurs on voit ces différentes figures animales lutter ent: e elles, Ces sculptures sont certainement symboliques; on est fondé à croire qu'elles font allusion au mythe principal de l'ancienne religion des Perses, et qu'elles représentent le combat d'Abrimane, ou l'esprit des ténèbres, contre Ormuzd, l'esprit de lumière. Le bænf Aboudad et ses composés représentent le bou principe : le lion-griffon, le loup, sont l'emblème du premier animal impur. Ce mythe a une analogie frappante avec le combat de l'archange Michel contre Satan.

Le roi Loys XI disoit : « Quand on combat à lances d'ar-» gent, on a souvent la victoire. »

JOACHIM DY CHALARD.

## IMPRIMERIE.

( Voir Fonderie, page 223; Compositeurs, page 279; et Correction des épreuves, page 319.)

VUE DE L'ENSEMBLE D'UNE IMPRIMERIE.

Jean Stradanus, de Bruges, peintre habile de la lin du XVI° siècle, a représenté dans une collection de dessins plusieurs opérations des arts industriels, tels qu'ils étaient pratiqués de son temps. C'est d'après lui qu'est gravée la vue de l'imprimerie hollaudaise qui accompagne cet article. Bien qu'aujourd' hui la disposition des ateliers ne soit plus la même, bien que la forme des presses soit aussi fort différente, cependant, en examinant les détails de cette enrieuse gravure, le lecteur pent prendre une idée de l'ensemble des travaux qui s'executent dans une imprimerie.

Vers la gauche, plusieurs compositeurs sont assis fort commodément sur des bancs; l'un d'eux même, celui qui est sur le premier plan, s'est muni d'un coussin, il porte la dague au côté, et sa longue épée est auprès de lui contre la colonne. Ce privilège, alors si important, dont jouissaient les compositeurs de tous les pays, ce droit de porter l'épée, montre assez en quelle estime leurs travaux étaient tenus. Et en effet, ceux qui passent leur vie à contribuer aux progrès de l'enseignement et de la diffusion des connaissances humaines, ont un titre bien réel aux distinctions

Habituellement les compositeurs ne sont point assis, comme ceux du tableau de Stradanns; leurs mouvemens ne seraient point assez libres, l'ouvrage n'irait point assez vite; il leur fant être debout, malgré la fatigne de cette position. -Auprès de la colonne on remarque un vieillard avec des lunettes; c'est probablement un des correcteurs d'épreuves qui a blanchi dans le métier. Si les journaux eussent été des lors à la mode, comme aujourd'hui, on pourrait croire que la feuille qu'il lit avec tant d'attention lui donne les nouvelles du jour, et va lui fournir matière à dissertation; ce qui arrive fréquemment en ce temps-ci, où l'on sacrifie volontiers quelques minutes de travail pour se tenir au courant des évènemens, et profiter des enseignemens de la presse; cela vant bien les instans qu'on perdait autrefois à se distraire au cabaret.

A l'entrée, un homme est chargé de papier humide qu'il va déposer sur une table dressée entre les deux premières colonnes, pour le service des deux imprimenrs qui travaillent aux presses. Un de ces imprimeurs, le chapeau sur Perse divinisé. Il a les bras nus, et tient d'une main une des l'oreille, agit à l'extremité d'un levier et fait tourner une

vis qui exerce sa pression sur une large planche carrée; une feuille de papier humide est placée entre les caractères et la planche; celle-ci, au-dessons de laquelle se trouve d'ailleurs une sorte de coussinet, presse moelleusement le papier sur les caractères préalablement frottés d'encre. De là résulte une feuille imprimée que le jeune apprenti en tablier et culotte courte empile sur la table située au premier plan du tableau. L'autre imprimeur, à tête nue, est représenté au moment of il passe ses tampons imprégnés d'encre sur les caractères; au-dessous de sa table est le pot à encre. Mais tout ce travail d'impression a été considérablement perfectionné; tel qu'il est ici indiqué il devait être trèslent; nous parlerons dans une autre livraison des moyens expéditifs employés aujourd'hui.

A droite, on aperçoit le chef de l'imprimerie, en robe fourrée, à longue barbe, couvert d'une sorte de turban, ct tenant en main un rouleau de papier qui contribue à lui donner l'apparence d'un magicien. Véritable magicien, en effet! plus puissant que ceux d'Egypte; plus puissant avec ses caractères, ses presses et son papier, que s'il cut possesse et s'il cut posses

sédé la pierre philosophale ou l'anneau de Salomon; car l'imprimerie a changé la face du monde.

Entre les deux presses, et au-dessus de la tête de l'imprimeur en chef, des feuilles de papier sont à sécher sur des cordes tendues; et enfin, dans un petit coin, par une échappée, au-dessus des voûtes, on distingue le prote épiant les fautes d'impression à la clarté d'une lampe.

Dans cette ancienne imprimerie, tout est reuni en un même endroit. Il ne doit point en être ainsi pour l'intérêt du travail. Les compositeurs ont besoin de galeries à part, bien éclairées, de gauche à droite autant que possible; les presses, situées daus d'autres galeries, doivent recevoir aussi un jour bien franc et bien pur; le travail brnyant des imprimeurs nuirait au travail silencieux des compositeurs; la nature des mouvemens de ceux-là gênerait les mouvemens de ceux-ei. Il arriverait force accidens typographiques; force perte de temps s'ensuivrait.

Avant de passer à la description des presses, il est nécessaire de connaître quelque chose de l'imposition, opération réservée ordinairement au metteur en pages : on appelle



· Intérieur d'une ancienne imprimerie hollandaise, par Stradanus.)

ainsi le compositeur spécialement chargé de suivre l'impression d'un livre; c'est lui qui en reçoit toute la copie, qui la distribue aux compositeurs, et réunit ensuite l'ouvrage de chacun d'eux pour disposer le tout en pages dans un châssis en fer. La gravure de la 35° livraison montre quelques châssis. Les pages doivent être placées dans l'intérieur de ce chassis de façon qu'elles se retrouvent selon l'ordre de pagination lorsque la fcuille de papier sera pliée. Prenons pour exemple le Magasin pittoresque. - Lorsque vous en recevez une livraison, la 45° par exemple, et que vous la dépliez dans toute l'étendue de la feuille, vous voyez que la page 557 est au-dessous de la page 340, et la page 344 au-dessous de la page 341. Il a fallu imposer les quatre pages, formant un des côtés de la feuille de papier, dans l'ordre que vous avez sous les yeux, afin qu'en les repliant elles se trouvent à la suite l'une de l'autre; dans ce cas-ci le format est in-quarto, parce que le châssis est divisé en quatre parties; il serait in-octavo si le châssis était divisé en huit parties, et alors l'imposition des pages dans ce châssis affecterait un autre ordre.

Les pages sont tennes écartées à des distances convenables pour faire les marges : cela s'obtient au moyen de pièces de fonte, nommées garnitures, qui sont moins hautes que les caractères. Lorsque les distances sont convenablement disposées, on serre le tout contre le châssis au moyen de réglettes et de coins qu'on enfonce à coups de marteau; et cet ensemble de caractères et de garnitures ne fait plus qu'un seul corps avec le châssis. On peut le soulever impunément sans que la moindre pièce s'en détache; on a alors une forme; c'est elle qui est livrée aux imprimeurs, et qui est nivise sous la presse peur fournir des milliers de copie par les procédés rapides dont nous nous occuperons une autre fois.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins,

IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, Successeurs de Lacuevardiere, rue du Colombier, nº 30.

#### NAPOLÉON.



(Imitation de la gravure de Calamatta, représentant le masque de Naroléon, moulé à Sainte-Hélène par le docteur Antommarshi.)

## LES DIFFÉRENTES FIGURES DE NAPOLÉON.

La figure de tous les hommes reçoit, des habitudes de leur vie, du genre de leur éducation, de la direction de leur pensée, de l'emploi de leurs facultés, de la nature de leurs passions, de leur position sociale et des diverses fonctions dont ils sont revêtus, certaines modifications qui la changent presque entièrement, et finissent par y imprimer un type nouveau sous lequel ils passent à la postérité, quand la nature les a faits pour vivre dans les âges. Les grands artistes, les grands capitaines, les grands princes, surtout ceux qui ont passé par toutes les épreuves de la fortune, justifient constamment cette observation. Chaque époque de leur destinée met un cachet particulier sur leur physlonomie, qui devient comme un livre révélateur de leur situation présente. J'ai trouvé une nouvelle preuve de la vérité de cette observation dans les différentes métamorphoses extérieures de Napoléon, qui a été pour moi l'objet d'une attention continuelle, depuis son apparition sur la scène jusqu'à son départ pour Sainte-Hélène \*.

\* Les faits et les impressions dont cet article rend compte sont trop personnels à son auteur pour qu'il soit permis de le laisser TOME II.

J'ai vu Napoléon, pour la première fois, le lendemain de la journée du 13 vendémiaire, dans la cour des Tuileries; il était à cheval; raide, sans grâce, assez mal assis, il n'avait ancunement ce qu'on appelle une tournure militaire. Il était pâle, maigre, il avait les joues creuses; les cheveux plats qui tombaient en oreilles de chien \* des deux côtés de son visage, lui donnaient un air défait. Je ne sais toutefois à quoi il faut attribuer l'expression méprisante des belles dames de la société de madame de Beauharnais, qui l'appelaient « le vilain général. » On peut ne pas plaire, mais on ne saurait être laid avec une figure comme la sienne, avec un sonrire charmant et des yeux qui lançaient des éclairs. Il paraissait grave, sévère, peu content de la fortune. Son extérieur ne portait point encore l'enseigne de son génie et de sa destinée. En le voyant, personne n'aurait dit: « Voilà un grand homme. » Le grand homme demeura caché, tout le temps qu'il fut condamné à rester sous la main du directoire, et

attribuer, suivant l'habitude de la direction, à une plume inconnue. Ces pages sur Napoléon nous ont été communiquées par l'un des écrivains de ce temps dont le goût et le style sont le plus estimes, par M. P.-F. Tissot, membre de l'Academie française et professeur au collège de Frauce.

\* Expression du temps.

réduit aux obscures foictions du commandement de la dixseptième division militaire. Il ne se révéla que sur le sommet des Alpes, en montrant à notre armée, depuis troplong-temps captive sur les montagnes, les plaines de la féconde Italie. Dans ce noment sublime, il apparut aux soldats et aux généraux comme le génie du commandement revêtu d'une autorité irrésistible. Malheureusement pour le succès de mes études de ce modèle, je n'ai pu le surprendre à l'époque de sa première ascension vers les hautes régions qu'habitent ses pareils; je ne l'ai pas vu au milieu de ses inspirations, dans l'enfantement de ses prodiges, et quand il dietait les inmortelles proclamations qui commandaient à nos soldats des choses que sa pensee et leur audace pouvaient seules croire possibles.

Au retour d'Italie, soit que le calme naturel ou ctudié de sa physionomie, soit que le voile dont il s'enveloppait pour ne pas eveiller les sonpons d'une autorité ombrageuse, eussent effacé la grande empreinte de l'Italie sur sa figure, je ne trouvai point dans Napoléon en repos, le caractère qu'il avait à Montenotte, sur le pont d'Arcole, sur le plateau de Rivoli, où il paraissait plus grand, que nature à tous les yeux comme à toutes les imaginations. Au lieu d'avoir vicilli vite sur les champs de bataille \*, il semblait être rajeuni, sa figure était plus pleine et moins pâle; il y régnait un air de contentement et de sérénité. Ses paroles brèves et précises avaient de la portée, mais ne ressemblaient pas encore à des oracles.

Peu de jours après, j'assistai, dans la cour du Luxembourg, à la cérémonie de la présentation des drapeaux de l'armée d'Italie. Au mitieu des applaudissemens dont retentissaient la cour du Luxembourg et toutes ses avenues, Napoléon, la tête elevée, les regards étincelans et l'air calme, avait repris l'expression héroique de sa ligure d'Italie, mais ce même général qui avait tenu une cour de roi à Milan et prélude à son rôle d'empereur, ne laissait échapper aucume trace d'un orgueil bles-é par l'hommage qu'il se voyait obligé de faire de sa couronne de launiers aux membres du directoire; rien ne pouvait annoncer qu'il médi ât le dessein que lui-même avait tralui par ce mot si remarquable à l'un de nos agens diplomatiques auprès du gouvernement de Venise: « Je serai le Brutus des rois, et le César de la » France. »

La poésie sublime de sa pensée et tout son génie respiraient dans ses regards et sur son front de César, à la bataille des Pyramides et à cette autre bataille d'Orient, après laquelle Kleber, l'un des géans des guerres de la révolution, conrut au-devant de lui en criant : « Venez, mon cher gé-» néral, que je vous embrasse, vous êtes grand comme le » monde. » Mais, au rapport de tous les temoins et de tous les acteurs de l'expedition d'Egypte, la plume comme le pincean manquent d'expression, pour rendre le calme de Napoléon à la nouvelle du desastre de la flotte d'Aboukir. Ses desse ns étaient avortés; l'Orient lui échappait; le retour vers la France lui était fermé ; captif désormais dans sa conquête, la plus grande faveur que pût lui promettre la fortune, etait de mourir soudan d'Egypte, si l'armée française consentait à un exil éternel ; enfin sa gloire, arrêtée dans sa course, pouvait se perdre comme le Nil dans les déserts. Tous ces grands sujets d'une grande douleur devaient bouleverser son âme o ageuse : maître de lui-même , il se montra superieur à la fortune, comme il se montra d'un sangfroid imperturbable, après l'explosion de la machine infernale au 5 nivose. L'armée se rassura en regardant son chef qui acceptait le malheur d'Aboukir comme une obligation de faire de plus grandes choses.

Après le retour miraculeux d'Egypte, et ce voyage en France qui ressemblait à une prise de possession, Bonaparte, d'une maigreur extrême le teint cuivré comme un

Africain, la figure altérée comme celle d'un homme dont quelque mat profond et caché dévore l'existence, ne semblait pas promettre de vivre long-temps. Toute la beanté de sa figure avait disparu; à peine si on pouvait le recomaître lorsque, dans une voiture à six chevaux, entouré d'un cortège militaire, suivi de quelques hommes du peuple indifiérens et muets sur son passage, il quitta le palais du directoire pour aller habiter la demeure des rois. A peu de temps de là, je rencontrai le premier consul montant en voiture découverte à Saint-Cloud; je ne sais de quelles pensées il était agité, s'il venait de decouvrir quelque nouvelle conspiration contre ses jours, mais il ressemblait à Tibère, viulemment irrite an-dedans, et résolu à punir.

L'air de la France, le nouveau passage des Alpes ouvertes devant lai , comme devant Annibal , par des prodiges de constance et de genie, la journée de Marengo et ses conséquences inouies, la conquête de la paix surtout, rendirent à Napoleon sa santé, son teint clair, ses regards d'aigle, la beanté antique du caractère de sa tête, dont le haut, suivant David, ressemblait à César, et le bas, à Brutus. Je le vois cueore tel qu'il nous apparut, le jour de la publication du traité d'Amieus. Il était à l'une des fenètres du pavillon de Flore; les vives conleurs du soleil conchant éclairaient son front serein; ses yeux rayonnaient de lumière et de joie, il recevait avec bonheur les touchantes expressions de la reconnaissance populaire. Raphaël, Michel-Ange, David et leurs plus dignes émules, eussent été impuissans à reproduire cette tête environnée d'une espèce d'aurcole qui frappait tous les regards.

Toute cette magie avait fait place au calme, à un air réfléchi, à une attention marquée d'honorer le génie de l'eloquence, lorsque Bonaparte visita l'exposition des produits de l'industrie française avec l'illustre Fox. Tout le monte se ressentit du désir qui l'animait, de montrer au Démostiènes anglais combien il honorait ce commerce et cette industrie, qui ont fait la grandeur de notre rivale. Le sourire de la bienveillance ne quitta point les lèvres du consul; ses paroles graves et p'eines de sens étaient en même temps caressantes et propres à exciter l'émidation. Fox, dans sa dignité simple, et avec cette espèce de bonhomie, qui semblait cacher son genie, quand on ne regardait pas sex yeux étincelans et ce vaste front, siège des grandes pensees, semblait être sous le charme de Bonaparte.

Lé jour de son mariage, en s'avançant dans les Tuileries avec Marie-Louise, au milieu du peuple et de l'elite des soldats de la France, il avait l'air satisfait d'un prince, qui croit avoir fixé la fortune et fondé sa dynastie.

Il était engraissé; sa tête devenue plus forte avait pris le caractère monumental qui se remarque dans ses bustes par Chaudet et par Canova. Assis sur un trône, dans une saile dont les murs étaient ornés des trophées de ses victoires, coiffé du chapeau à la Henri IV, où brillait le régent, le plus bean diamant de la couronne, ayaut devant lui les rois de Bavière, de Wurtemberg, de Saxe, une foule de princes souverains, debout et découverts, autant qu'il m'en souvienne, ses yeux rayonnaient comme l'escarboucle. Jamaisje ne lui trouvai au même degré cette expression indefinisable d'orgueil contenu, de grandeur simple, et du sentiment profond d'un triomphe que Louis XIV, à la tête de son siècle, n'aurait pu obtenir.

Cenx qui l'ont vu à Dresde, au milieu de sa cour de rois, et à Tilsitt, où il fit deux parts du monde, l'une pour lui, l'autre pour l'empereur Alexandre, peuvent seuls ajouter quelque chose à ce portrait trace d'après nature. Ou sait avec quelle grâce, et par quelles heureuses inspirations il tempéra son orgueil et son triomphe dans ces deux circonstances.

Après le désastre de 4812, en Russie, nulle trace de faiblesse ou d'abattement sur la figure de Napoléon de retour aux Tuileries, mais l'empreinte d'une profonde tristesse,

<sup>\*</sup> Expression de Napoléon

d'une résolution forte, et pourtant une sorte de déliance de l'avenir perçait dans l'attitude et dans les paroles. Il ne révait plus le partage du monde, et prévoyait la coalition générale de l'Europe contre celui qui avait contracté l'obligation d'être toniours victorieux.

Avant d'ouvrir la campagne de 1814, il avait dit à l'un de ses ministres: « A présent qu'on fait la guerre avec » aloize cent mille hommes, je ne puis pos répondre que les » alliés ne feront pas une pointe jusqu'à Paris. » Or, comme Napoléon comprenait bien que, la capitale prise, tout était perdu, ce mot n'annonçait que trop qu'il avait desespéré de la fortune; cependant, avec ses cent mille hommes, il faillit l'emporter sur l'Europe entière à force de genie, et jamais il ne se montra plus grand capitaine. Impassible dans les revers, inépuisable en ressources, les succès enflammaient son ardeur et rendaient à sa figure l'expression de la confiance dans l'heureuse fatalité attachée à son nom.

Pendant le séjour de l'île d'Elbe, et ce repos inquiet auquel il se trouvait condamné après avoir tenu entre ses mains les destinées de l'Europe, je ne sais quelle révolution intérieure s'était passée qui avait modifié toute sa personne d'une manière etrange. On ne trouvait en lui aucane trace des émotions profondes, des espérances sublimes dont la conquête de la France par un seul homme et saus armes aurait dû imprimer l'expression sur sa physionomie. Il paraissait affaissé; il avait vieilli avant l'âge; ses cheveux, devenns plus rares, laissaient son front presque nu; sa tête avait l'air pauvre; son attitude n'etait plus ferme et sontenue; son esprit, toujours supérieur, ne languit plus d'éclairs; il était inquiet au-dédans, et ne montrait plus la sérenité de la bonne fortune, ou la confiance prophétique du génie qui se croit maître des évènemens.

Rien de si mobile que la physionomie de cet homme extraordinaire. Quel que temps après, je le vis à cheval, écoutant dans la cour des Tuileries la pétition des ouvriers du faubourg Saint-Antoine et du faubourg Saint-Ma ceau. Napoleon avait repris sa physionomie de César ou d'Anguste; sa tète, belle comme l'antique, était pâle, grave et sivère. Il se contenait pour ne pas laisser voir l'étonnement et pent-être la colère que lui causaient les paroles fières et courageuses de ces hommes, qui demandaient la liberté en offrant le secours de leurs bras.

La baranque finie, l'empereur prit sa course pour passer entre les rangs des ouvriers, qui criaient de toute leur force : « Vive Napoléon! vive l'empereur! » Il allait an galop, comme un homme pressé d'abréger une scène qui le fait souffrir. Mais quel chaogement dans l'aspect de l'homme! ce n'était plus l'ardent général de l'armée d'I-talie et d'Orient sur un coursier arabe aussi vite que le vent; son corps avait pris un emboupoint considerable; il montait un cheval pesant, qui semblait le porter avec peine. Hélas! me dis-je à moi-même en le voyant, devancera-t-il encore le lever du soleil, comme à Austerlitz? Pourra-t-il encore renouveler les prodiges des marches de César et donner des batailles de cinq jours, où les victoires se presseront sur les pas des victoires?

Le grand capitaine débuta pourtant par deux succès dignes de lui, après avoir supris des ennemis qui l'attendaient chaque jour; et, saus la fatalité qui empécha une partie de l'armer française de marcher sur le canon de l'empereur, non seulement un corps de treute mille Prussiens, arrive sur la fin de l'action, était contraint de mettre bas les armes on écrasé, mais encore Wellington, battu toute la journée, acculé à la forêt de Soignes, courait le risque de perdre son artillerie, ses bagages et son armée. La fortune abandoma le genie, mais le génie n'avait pas fait tont ee qu'il cût fait autrefois pour l'enchaîner et la dompter. Il semble que la grande âme du heros n'avait pu prendre tout son essor pour planer, comme autrefois, sur le champ de bataille, et commander à la destinée.

Je ne voulus pas laisser partir Napoleon saus avoir salué cette grande adversite. C'était la dernière ou l'avant-dernière soirce qu'il dût passer au palais de l'Elysée. J'arrive; presque personne dans la cour; presque personne dans les apparteniens, qui me parnrent plus vastes parce qu'ils étaient déserts. Un ancien militaire m'avait intro-luit, mais il m'avait bieatôt quitté; j'entrai dans le jardin. Napoleon était seul, debout, calme, sans abattement, mais saus res regards de flamme, sans cette expression qui vient du travail de l'âme aux prises avec les hantes résolutions; ou lisuit sur le haut de sa figure, vivement colorée, quelque chose qui révèle un trouble de l'intérieur. Devant lui , sa mère se promenait en travers du jardin; de grosses larmes tombaient de ses yeux par intervalles, et ne l'empéchaient pas de conserver la majeste de la douleur. Sur la droite, un peuple immense, assemblé dans l'avenue de Marigny, au bas du mur très peu élevé du jardin de l'Elysée, ne cessait de crier vive l'empereur! On l'attendait, on l'appelait même pour le conduire au camp sous Paris, Napoleon, jugeant sans doute qu'il n'était plus temps, semblait ne pas écouter les cris et les vœux de l'enthousiasme populaire.

J'abordai l'empereur avec plus de respect que s'il ent été aux Tuileries et sur le trône. Après quelques momens d'un entretien politique dans lequel je lui temoignat un profond regret de son départ au moment on il pouvait encore rendre un service immortel à la France par une victoire que son génie avait jugé immanquable, j'ajontai la promesse de rester fidèle aux interêts de sa gloire. Il me remercia dans les termes les plus affectuenx, et me laissa partir en m'adressant un dernier regard dont l'expression ne s'effacera jamais de ma mémoire.

J'avais le œur si serré en quittant Napoléon, il occupait tellement toute ma pensée, que j'oubliai d'offrir un tribut de respect et de regret à sa mere, qui ressemblait en ce moment à la mère d'un empereur romain en deuil de la fortune de son fils.

J'ai toujours vivement regretté de n'avoir pas suivi Napoléon à Sainte-Helène, comme j'en avais le désir. Quelle occasion perdue de le contempler, de l'étudier dans sa Intre avec l'adversité! Avec quelle avidité j'aurais recueilil les paroles du héros quand il retraçait sa fortune, ses travaux, ses batailles, ses fautes noblement avouées, et surtont ses desseins pour la grandeur de la France! Que d'impressions profondes et varices m'aurait faites le Prométice de Sainte-Hélène parlant de lui-même à son siècle et à la postérité! Quels heaux souvenirs j'aurais gardés d'un tel spectacle et d'un tel honnne! Comme je me serais appliqué à retracer son portrait de chaque jour! Au rapport des témoins de sa captivité, il fut souvent plus admirable à voir pendant les tortures de Sainte-Hélène, que lorsqu'il siègeau couronné de gloire sur un trône respecté de l'Europe.

Au reste, la mort même n'a pas pu aftérer le beau type de sa figure, et son masque, pris par le docteur Autommarchi, conserve un grand caractère. Par une singulière métamorphose, Napoléon semble revena au moment du consulat; seulement il y a quelque chose de plus fort dans toutes les dimensions du visage. Au premier aspect on se rappelle un portrait de Bonaparte par le celèbre Gerard, le peintre de tous les rois de l'epoque, portrait plus grand que nature, et d'une très belle expression \*. Le masque da héros offre plusieurs choses remarquables : le front parait plus large et plus élevé; les yeux, qui ne sont pas tout à-fait fermés, conservent une certaine linesse d'expression qui se retrouve dans la bouche; malgre son altération; le nez, droit et effilé, sans être maigre, revêle un sentiment de douleur ; ce sentiment réside aussi dans la lèvre superieure, qui a perdu en partie sa forme, tandis que la levre inferienre

<sup>\*</sup>Ce portrait, que j'ai vu dans l'atelier de l'artiste, u'a point été gravé.

est restée comme elle était pendant la vie. Vu à droite, le profil est presque entièrement celui de Bonaparte après la paix d'Amiens, sauf la contraction de la lèvre de ce côté; à gauche, il présente un aspect plus sévère; de face, le masque respire quelque chose de grave, de pensif et d'elevé, de calme, comme le sommeil vivant; l'empreinte de la mort n'est que dans la bouche; seule aussi elle annonce les souffrances qui ont été les préludes de la fin de l'existence. Mais si vous elevez en l'air le masque en le renversant un peu, de manière à le voir de bas en haut, alors vous lui tronvez une profonde empreinte de douleur, et vous croyez voir un Alexandre mourant. Un peintre anglais, le célèbre Lawrence, qui a voulu reproduire l'image de Napoléon sur la toile, n'a pu, pendant plus de deux heures de l'examen le plus attentif, se rassasier de la contemplation du masque de Napoleon, qui effectivement est une source inepuisable d'études, pour tous les genres d'observations.

M. Calamatta a fait tout ce que son art permettait de faire; sa gravure du masque de Napoléon, admirable de burin et d'effet, conserve le caractère de la figure, et une grande partie de la beauté de l'expression que la mort lui avait laissée. Sous ce rapport, l'œuvre de l'artiste donne un grand prix à l'image de Napoléon pour les témoins des prodiges de sa carrière, et plus encore pour toutes les personnes qui n'ont pu contempler le premier homme de son siècle, et le rival des plus hautes renommées du monde.

Autrefois ton âme était grande, ardente, vaste; le cercle

entier de l'univers trouvait place dans ton cœur... O Carlos, que tu es devenu petit, que tu es devenu misérable depuis que tu n'aimes personne que toi! SCHILLER.

# LA CHASSE AU MIEL, DANS LE NORD DE L'AMÉRIQUE.

Tous ceux qui ont lu les romans de Cooper se rappellent avec plaisir Paul Hover, ce chasseur aux abeilles si friand de bosses de bison, digne et brave compagnon du Trappeur durant les tribulations de la Prairie. Mais comme Paul, au milieu des plaines, n'a pas l'occasion de déployer ses talens ordinaires, le lecteur, qui s'intéresse à lui, demeure étranger aux détails du mélier; en voici une description extraite d'un Voyage dans le nord de l'Amérique.

Les personnes choisies pour reconnaître les arbres ramassent un certain nombre d'abeilles au milieu des fleurs qui bordent les forets; ils les renferment dans de petites boîtes au fond desquelles est un morceau de rayon de miel : sur le couvercle est un verre assez grand pour recevoir la lumière de tous les côtés. Lorsqu'on suppose que les abeilles ont eu le temps de se rassasier de miel, on en laisse échapper deux ou trois, et on observe attentivement la direction qu'elles prennent en volant, jusqu'à ce qu'on les perde de vue. Le chasseur s'avance alors vers le lieu où il a cessé de les apercevoir, et donnant la liberté à une ou deux autres prisonnières, remarque la direction qu'elles prennent comme il a dejà fait pour les premières. Ce procédé est répete jusqu'au moment où les abeilles, au lieu de suivre la même direction que les precedentes, volent dans une direction opposée. Quand cela arrive, le chasseur est convaincu qu'il a dépassé l'objet de ses recherches; car il est généralement reconnu que si on enlève une abeille de dessus une fleur située à certaine distance au sud de l'arbre où elle habite, et qu'on la transporte, dans la prison la mieux fermée, au nord du même arbre, on la verra, aussitot qu'il lui sera permis de s'échapper, décrire un cercle en volant, et prendre directement sa course vers son logis. - Lors donc que le chasseur juge, par le changement de direction des abeilles, d'une foule de détails d'architecture agréables par leur va-

qu'il est aux environs de l'arbre, il place sur une brique chanffée un morceau de rayun de miel, dont l'odeur est assez forte pour engager aussitôt toute la tribu à descendre de la citadelle et à voler à sa recherche; il ne reste plus alors qu'à abattre l'arbre, et il est rare que la quantité de miel qu'on trouve dans son tronc creux ne dédommage très amplement le chasseur de sa perséverance; on en tire souvent 70 et quelquefois 450 livres.

## LA BOURSE DE VALENCE.

Le voyageur n'entrera pas sans quelque tristesse dans l'enceinte de Valence, si ses souvenirs se reportent à ce que furent autrefois la splendeur et l'activité de cette ville, si ses yeux s'égarent à chercher les cent mille habitans qui l'animaient, ses bazars renommés où se déployaient les plus riches étoffes, où l'or résonnait sans cesse sur les comptoirs ; les armes de ses guerriers incrustées d'or et de pierreries étincelant au soleil, ses fêtes, ses festins après les combats, et la magnificence des héros païens ou chrétiens qui l'ont tour-à-tour gouvernée : Miramolin Almanzor, Abdarraman, ou Ruiz Dias le Cid Campeador, et don Jayme d'Aragon le Conquerant; et cependant il reste même aujourd'hui les traces d'un passé glorieux. Sur le territoire de Valence, les Romains, les Goths, les califes arabes, les rois maures, y ont élevé tour-à-tour des monumens que le temps n'a pas tous détruits : puis la nature n'a pas changé, et l'on aurait peine à trouver ailleurs un ciel plus pur, un climat plus doux, une campagne plus riante, une vegetation plus vigoureuse et plus variée, des eaux plus transparentes, on un sol plus fécond.

C'est sous la domination des Maures que Valence parvint à l'apogée de sa puissance : les victoires successives des rois ligués de Castille et d'Aragon, en rendant la ville aux mains des chrétiens, devinrent pour elle le signal d'une ruine rapide. Un homme supérieur à son siècle, don Jayme Ier, qui ne fut pas seulement un grand capitaine, mais encore un habile législateur, s'efforça de faire revivre, parmi les nouveaux habitans de Valence, presque tous soldats ignorans, l'amour des arts, de l'industrie et du commerce, que les Maures y avaient importes; il excita ses sujets au travail, répandit les encouragemens, et ouvrit des debouchés aux productions du sol et des manufactures, constitua les marchands en confréries, les investit d'honneurs et de dignités, et leur bâtit un palais où devaient se tenir leurs assemblées et s'opérer toutes les transactions commerciales, sous l'égide et la surveillance d'un tribunal consulaire. Près de trois siècles après, en 1482, cet édifice tombait en ruines, lorsque Ferdinand le Catholique le reconstruisit dans le même but d'intérêt général, en lui conservant le nom de Lonja ou Casa de contratation, qu'il avait reçu de don Jayme. C'est de ce palais que nous offrons une esquisse.

La Lonja, on Bourse, est un monument vaste mais irrégulier, plus remarquable par l'originalité de sa construction que par la beauté ou l'élégance de ses formes; il se divise en deux parties bien distinctes, liées ensemble par une tour massive et carrée.

Le côté gauche est dépourvu d'ornemens jusqu'aux deux tiers de sa hauteur, mais là se trouve une longue galerie de l'effet le plus pittoresque; on y rencontre un singulier amalgame des deux architectures gothique et sarrasine. Entre chacune des fenêtres en ogive, ornées de dentelures d'une grande finesse, s'élèvent d'élégantes colonnettes, supportant les bustes et les armoiries des rois d'Aragon et de Castille: le côté droit au contraire, nu dans sa partie supérieure, est surcharge, jusqu'à la moitié de son élévation, riété et la pureté de leur exécution. Des crénaux, ayant la forme de couronnes royales, surmontent la totalité de l'edifice, et contribuent à lui donner une physionomie qui lui est toute particulière.

On entre par un bel escalier dans une salle qui peut

avoir 150 pieds de longueur, sur une largeur d'environ 80. C'est la bourse proprement dite; elle attire l'attention des curieux par une suite de colonnes torses qui règnent dans tout son pourtour, et s'élancent avec une prodigieuse hardiesse jusqu'à la voûte qu'elles soutiennent : puis viennent la



pièce où le tribunal consulaire tient ses séances, une chapelle où l'on remarque d'assez beaux tableaux, et un jardin spacieux.

La Lonja est située sur la place du marché, qui serait fort belle si on la dégageait de quelques maisons basses et d'un aspect désagréable. Elle se trouve au centre du quartier le plus populeux; aussi est-elle sans cesse encombrée par une

foule de marchands, de bourgeois et de mendians, qui vendent, achètent, ou se chauffent aux rayons du soleil. Elle est ornée d'une fontaine, la seule qui existe dans la ville, ce qui doit d'autant plus étonner, qu'un fleuve coule sous se murs, et que les habitans des quartiers éloignés en sont réduits à hoire l'eau des puits tonjours saumâtre et malsaine.

(La Bourse de Valence, en Espagne,

Sur cette même place se trouvent encore deux monumens remarquables : le couvent de la Magdalena et l'église San-Juan del Mercado, dont on ne peut se lasser d'admirer les sculptures gothiques et les peintures.

# TABLEAU HISTORIQUE DE L'ART

( Deuxième et dernier article. Voyez page 255.)

Première période (1645-992 av. J.-C.).—Le style des artistes étrusques a en., comme celui des Egyptiens et des Grees, ses différents degrés et ses différentes époques, depuis les formes simples de leurs premièrs temps jusqu'à l'âge le plus brillant; ce style offre, pour ainsi dire, les mêmes phases que l'histoire de l'Etrurie, où l'on distingue aussi diverses périodes qui divent influer puissamment sur l'etat de l'art chez ce peuple. On peut donc poser en principe que l'art étrusque a eu trois styles différens: l'ancien, le subséquent et le dernier, qui prit une autre forme par l'imitation plus servile des ouvrages grees.

La première période est celle de l'Etrurie libre. C'est le style ancien qui comprend l'époque ou ce peuple s'étendit dans toute l'Italie jusques aux confins de

la Grèce. Les ouvrages de ce style offrent une gradation conforme à la marche indiquée par la nature. Les premiers essais fur at dignes des siècles barbares; c'étaient des espèces de marionnettes en hois, ressemblant moins à la nature animée qu'à des squelettes aux formes sèclies et anguleuses; mais bientôt la culture et l'expérience modifièrent la grossièreté de ce style primordial, et amenèrent le style ancien proprement dit.

Les caractères du style ancien sont: 4º un dessin procédant par lignes droites et domant aux ligures une position raide et une action forcée, des contours grèles, des corps en fusean et des muscles pen

indiqués; 2° un type commun et sans choix indiquant l'idée imparfaite de la beauté. Ce defaut se trouvait aussi dans l'art des Grecs des premiers temps. La forme des têtes est un ovale alongé, et qui paraît rétréei à cause du menton terminé en poince. Les yeux sont tirés obliquement en haut de



(Figure en bronze d'ancien style.)

même que les angles de la bouche, et c'est là un des points les plus marques de leur ressemblance avec les figures ézyptennes. Ce style avait, aux yeux des anciens, un caractère si tranché qu'ils lui avaient donné le nom du pays où il était

en vigueur, en l'appelant Tuscanien on Toscan. Strahon dit qu'il est semblable au style égyptien on au style grec trèsancien, et le rhéteur Quințilien le distingue de ce dernier en disant que les ouvrages d'Égésias et de Calon n'ont pas toutà-fait la raideur et la dureté des statues toscanes.

On peut se former une idée nette de ce style par les médailles les plus anciennes de la grande Grèce ou des provinces citérieures de l'Italie, qui caracterisent aussi bien les ouvrages de l'ancien style étrusque, que ceux des premiers temps de l'art gree ou de l'école dædalienne qui dut en être le type

Deuxième époque (992-509 av. J.-C.).—Les artistes êtrusques ayant acquis plus de connaissances, abandonnèrent l'ancien style, au lieu de procéder comme les Grees, qui préférèrent au commencement les figures drapees; les Etrusques semblent s'être attachés davantage au dessin du nu, particularité propre au second style, aussi bien qu'au premier.—On ne peut guère fixer l'epoque où ce second style a pris de la consistance; mais il est probable qu'il s'est formé dans le temps où l'art se perfectionnait en Grèce. Cette seconde période est celle de l'Etrurie en rapport avec les Romains, et pendant laquelle les artistes étrusques travaillaient à Rome.

Les qualités et les caractères du second style sont principalement une indication sensible des articulations et des muscles, des attitudes et des actions forcées, et la recherche du terrible dans quelques figures; ce qui rend cette manière souvent dure et peince, bien que ce style ait produit des figures charmantes. Pour obtenir cette vigneur d'expression, on donnait aux figures les mouvemens les plus propres à produire les effets violens qu'on cherchait; on choisit les contours ressentis, an lieu des touches moellenses; on tint les muscles dans une contraction plus on moins violente. Ce style est bien marqué dans le Mercure barbu du Capitole et dans la fameuse pierre gravée représentant Tydée, figure remarquable par ce sentiment exagéré de l'anatomie. Cependant les formes s'y rapprochent davantage de la belle nature. Les ligures de guerriers casqués que l'on voit dans les cabinets appartiennent à ce second style. - tes pierres gravées des Etrusques, même les plus anciennes, sont le contraire d's figures de bronze et de marbre; on y remarque des formes et des contours mous et arrondis; mais cette par-Ceularité n'est que le résultat de leur peu d'habileté à manier le touret qui servait à leur exécution. Toutefois les pierres gravées prouvent, comme les autres monumens, que chez eux le perfectionnement de l'art a commence par une grande force dans l'expression, et par une indication très sensible des diverses parties de leurs figures. Cette force de l'expression est la marque caractéristique des meilleurs temps de l'art

Troisième époque (509-265 av. J.-C.). — Jusqu'ici nous avons vu l'art propre aux Etrusques avant qu'ils cussent mieux comm les ouvrages des artistes grees. Les colonies de cette dernière nation, après s'être emparé de la partie citérieure de l'Italie et d'autres contrées le long de la mer Adriatique, fomlèr nt des villes puissantes, et cultivèrent les arts où elles firent plus de progrès que dans la Grèce même. Ce fut de là que leur goût se répandit dans le voisinage et vint éclairer les Etrusques qui s'étaient maintenns dans la Campanie. Ceux-ci, recomaissant les Grees pour leurs maîtres, trouverent le chemin frayé et les prirent pour motèles; c'est la troisième époque, celle qui commence au temps où la Grèce eut des relations avec les Romains, et où les artistes grees afiluaient à Rome pour y porter leur art.

Cette période comprend le siècle de Phidias et la fin de Pexistence des Etrusques en corps de nation. On peut, du reste, regarder le siècle de Phidias comme celui de a restauration des arts dans cette contrée. La revolution que ce géne opera fut prompte et s'étendit à la fois sur diverses régions. Les Etrusques, après avoir long-temps surpassé les Grees,

restèrent dès cette époque loin derrière cax. L'invention de l'ordre d'architecture, dit toscan, est due aux Etrusques, chez qui la peinture avait également fleuri dès avant la fondation de Rome.

Caractères généraux du style étrusque. - On ne saurait préciser l'époque où a commence l'influence des Grees sur l'art des Etrusques; car leurs bas-reliefs les plus anciens offrent souvent des sujets tout grees, et devoilent déjà l'influence de ces derniers sur les arts de la vieille Italie; d'un autre côté, les idées mythologiques des Etrosques, des Grees, et par snite des Romains, offrent entre elles tant d'analogie, que les premières penvent s'expliquer par les deux autres. Cette conformité de dogmes et de style, en indiquant que ces deux peuples ont toujours véen dans une certaine liaison, s'accorde aussi avec les anciennes traditions qui leur donnaient une origine commune en les faisant descendre des Pelasges. On conçoit, d'après cela, qu'il doit être souvent difficile de distinguer l'etrusque de l'ancien gree, d'abord à cause des analogies de style et de sujets chez les deux peuples, ensuite par l'identité des lieux où les monumens ont été trouvés et qui furent habités tour à tour ou simultanément par les uns et les autres. Aussi n'appartient-il qu'à une critique fort exercée et appuyée d'une grande érudition de saisir les nuances les plus délicates dans ces divers ouvrages, et d'en établir la distinction. Toutefois on peut réunir quelques données assez certaines pour empêcher au moins que les produits les plus habituels de l'art étrusque ne soient confondus avec ceux des Egyptiens, et quelques indices qui permettent de les distinguer de ceux des Grecs.

Quant aux ouvrages égyptiens, malgré la ressemblance que peut donner une certaine raideur de forme qui leur était commune avec les Etrusques, il est facile de les reconnaître aux caractères hiéroglyphiques dont ils sont presque toujours accompagnes, ainsi qu'à la configuration et aux attributs de leurs personnages, les Etrusques n'ayant d'ailleurs jamais fait de ligures en gaine ni à têtes d'animaux sur un corps humain. Cette observation n'exclut pas cependant d'autres rapports existant entre les produits de l'art primitif des Etrusques et des anciens Grecs, et ceux des Egyptiens, rapports si frappans qu'ils ne permettent pas de douter que ce dernier peuple n'ait plus ou moins contribué à la formation de l'art chez les deux autres. Les données historiques confirment d'ailleurs l'idee de cette transmission, tant par des colonies égyptiennes que par l'intermédiaire d'autres peuples tels que les Phéniciens, les Pélasges, etc. Les Etrusques faisaient aussi, comme les Egyptiens, des scarabées en terre cuite.

Les ailes sont un attribut donné à presque toutes les divinités étrusques, et les artistes en mettaient même aux chars et aux chevaux pour indiquer leur vélocité. On peut faire la même remarque sur certains ouvrages des anciens Grees.

Les Etrusques armaient de la foudre leurs principales divinites ; mais, en général, les attributs de leurs dieux étaient ceux des Romains, qui leur en empruntèrent la plupart; ainsi, Vulcain tient un marteau et des tenailles, Hercu e une massue, Mars un casque et une épée. Les Etrusques figurèrent aussi des animaux en terre cuite ou en métal, des chimères, des quadrupèdes ailes, et antres bizarreries fondées sans donte sur des croyances populaires on religieuses; mais le style de ces ouvrages et l'ignorance des règles du bel art y sont les défauts auxquels on peut aisément les reconnaître.

Dans un grand nombre de leurs productions ils marquaient les figures des dieux et des heros par leurs noms, ce qui n'était guère pratiqué en Grèce dans les siècles florissans de l'art; quand les monumens portent une inscription, la forme des signes alphabétiques et leur marche de droite à gauche ne laissent aucun doute sur leur origine, et c'est aussi l'un des signes essentiels auxquels on distingue les vases étrusques proprement dits des vases grecs avec lequels on les a long-temps confondus. Nous ajouterons une seule observation relative aux draperies regardées par quelques antiquaires comme signe distinctif du style étrusque. Cette draperie est serrée, rangée en plis parallèles et tombant d'à-plomb comme on pent le voir par le dessin ci-après, qui représente Leucothoë, tenant Bacchus enfant sur ses genoux; et par le bas-relief du Capitole déjà cité. Ces deux monumens sont



(Bas-relief de Leucothoe.)

en terre cuite et de l'ancien style. Mais il serait d'autant plus abusif d'en conclure que tontes les statues ainsi drapées sont l'onvrage des artistes d'Etrurie, qu'on trouve cette espèce de draperie sur plusieurs monumens reconnus pour grecs, et que c'est l'un des principaux caractères auxquels on reconnaît en particulier les ouvrages de l'ancienne école d'Egine. (Voyez art égynétique, page 255.)

Tel donne à pleines mains qui n'oblige personne; La façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne. P. CORNEILLE, le Menteur, act. I, sc. 1.

Effets de la gelée et de la pluie sur les forêts. - Dans le Haut Canada, on a rarement de la pluie pendant l'hiver, mais quand il en tombe, elle est toujours accompagnée d'une gelée très piquante. Rien ne surpasse alors la beauté des forèts. La pluie se gèle à mesure qu'elle tombe; et si elle continue à tomber avec abondance, les troncs des arbres, leurs branches et leurs rameaux, sont si complètement couverts de glace et garnis de glaçons, que la forêt semble transformée en un innombrable assemblage de chandeliers de cristal, qui réfléchissent dans leurs festons élégamment taillés, les rayons de la lumière avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Le soir, lorsque les rayons de la lune descendent sur la scène, et viennent l'eclairer de leur lumière argentée, il semble que les sommets des arbres soient revêtus d'or, et que les perles et les amethystes y soient semes avec profusion. Voyage de Talbet.

LE ROCHER DE SHAKSPEARE. (Voyez la vie de Shakspeare, 1833, p. 179.)

Au troisième acte du Roi Lear, le duc de Cornouailles, gendre du roi, fait attacher à une chaise le duc de Glocester, et, pour se venger de ce qu'il a donné secours à son vieux souverain, il lui arrache les deux yeux. — Au quatrième acte, le malheureux Glocester prend pour guide, sans le conuaitre, son fils Edgar qu'il a maudit.

GLOCESTER, aveugle. Sais-tu le chemin de Douvres?... EDGAR. Oui, maître.

GLOCESTER. A Douvres est un rocher dont la tête élevée se penche et regarde les profondeurs d'un abime effrayant: Conduis-moi au bord le plus escarpé de ce rocher, et je soulagerai ta misère, je te donnerai un riche présent que j'ai sur moi. Quand je serai à cet endroit, je n'aurai plus besoin de guide. EDGAR. Donne-moi ton bras : le pauvre Tom te conduira au rocher.

GLOCESTER. Quand arriverons nous au sommet.

EDGAR. Vous commencez à le gravir : ne vous en apercevez-vous pas à la fatigue?

GLOCESTER. Il me semble que je suis toujours en plaine. EOGAR. L'horrible sentier! Paix! N'entendez-vous pas le bruit de la mer?

GLOCESTER. Non, sur ma parole!

EDGAR. Vraiment! Il faut donc que la douleur de vos yeux ait affaibli vos autres sens.

GLOCESTER. Cela est possible.... Ma's il me semble que ta voix est changee . tu parles mieux, tes expressions sont mieux choisies.

EDGAR. Vous vous trompez.... Approchez. Vous êtes arrivé. Ne bougez pas. Oh! qu'il est effrayant de regarder



(Le rocher de Shakspeare à Douvres.)

en has : comme la tête me tourne! Les corneilles et les choucas , qui volent entre nous et la mer, paraissent à peine de la grosseur des cigales. Vers le milien du rocher, un homme suspendu cueille du fenouil marin; c'est un dangereux metier! Il ne semble pas plus gros que sa tête. Les pêcheurs imarchent sur la grève on l'air de souris : ce gros bâtiment, qui est à l'ancre, ne paraît pas plus gros que sa chaloupe, et sa chaloupe est comme une bonée, un point noir qu'on distingue à peine. Les murmures de cette longue chaîne de vagues, qui se brisent sur les cailloux du rivage, sont trop éloignés pour monter jusqu'à nous. — Je ne veux plus regarder. Le vertige s'emparerait de moi, ma vue se tromblerait, et je sens que je me jetterais en bas la tête la première.

GLOCESTER. Placez-moi à l'endroit où vous êtes.

Edgar a deviné l'intention de Glocester, et il ne l'a pas conduit au bord du rocher : le vicillard, en croyant se précipiter dans la mer, ne tombe que de sa hauteur, sur un terrain plat. Il demeure étendu et évanoui quelques instans. Rientôt Edgar reparaît, le relève, et contrefaisant sa voix, s'étonne de ce qu'un homme tombé de si haut ne se soit pas tté: Glocester, persuadé que Dieu ne veut pas qu'il meure, renonce à l'idée de se donner la mort.

Ce passage d'un épisode assez indifférent de l'admirable drame du Roi Lear, a fait donner au rocher de Douvres, décrit par Edgar, le nom de Rocher de Shakspeare. Cette imposante falaise est telle anjourd'hui qu'on la voit dans la gravure: depuis le siècle de Shakspeare, les vents ont dégradé et bouleversé sa cime, les flots ont dévoré sa base, mais aussi long-temps qu'il lui restera une pierre à opposer à la tempète, elle sera sacrée comme le souvenir du poète.

Les Burfaux d'abonnement et de vente sont rue du Colombier, n° 30, près de la rue des Petits-Augustins

IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, Successeurs de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 30.

# MUSEE DU LOUVRE. JOSEF DE RIBERA, DIT L'ESPAGNOLET, PEINTRE ESPAGNOL.



(Grande galerie du Louvre. - L'Adoration des bergers. - Hauteur, 2 mêtres 38 cent.; largeur, 1 metre 79 cent.)

Les Italiens ont sontenu long-temps que cet artiste était né à Gallipoli , dans le royaume de Naples; mais, depuis, on a tronvé dans les registres baptistaires de Xavita , aujourd'hni San Felippo, royaume de Valence en Espagne, la preuve qu'il était ne dans cette petite ville le 42 janvier 4588. Son père, gentilhomme espagnol, qui avait passé la plus grande partie de sa vie dans les armées , destinait son fils à la carrière militaire. Mais, auparavant, il était bien aise de développer son intelligence par des études littéraires: il l'entoya donc à l'université de Valence, où Ribera fit connais-

sance avec un élève de Ribalta, qui lui donna à copier les dessins qu'il faisait chez son maître. Pen après, notre jeune artiste entra dans l'atelier de ce peintre, et y fit en pen de temps de rapides progrès: ses parens se décidèrent à le laisser partir pour l'Italie.

Il suivit donc son frère ainé, qui allait prendre le commandement d'une compagnie de cavaliers espagnols, dans le royaume de Naples; mais, peu à près, les deux frères furent séparés par les évènemens de la guerre, en sorte que Ribera demeura sans ressource, dans un pays dont il ne compr. nait même pas encore bien la langue; mais il ne l se découragea pas : il s'en alla comme il put jusqu'à Rome, ou il vecat tant bien que mal, étudiant tout le jour, et dormant la noit sur la terre dure, on sous l'abri d'un portique. La finesse de ses dessins, et la recherche qu'il y met ait, fixèrent l'attention du cardinal de Borgia, qui le recueillit dans son palais, et, le mettant sur le pied des officiers de sa maison, lui laissa tout son temps pour étudier comme il l'en endrait. Lui qui était de cette nature melancolique de jeune homme, qui sait passer une journée délicieuse, seul avec ses imaginations, s'en allait par la ville, insouciant, s'amusant de rien, dormant au soleil ou regardant aller les passans. Mais un jour il songea combien sa nouvelle vie le faisait nul et incapable. Alors il laissa la brillante livrée et les somptueux repas, pour reprendre les haillons qu'il avait quittés, et se remettre à vivre au jour le jour d'une poignée de figues ou d'un morceau de pain. que lui abandonnaient ses camarades, en échange de ses dessins.

Après avoir étudié quelque temps Raphaël et les Carraches, il fut si frappé de la peinture puissante des tableaux de Michel-Ange de Caravage, qu'il résolut de ne rien negliger pour obtenir d'être admis dans son atelier. Dans une école qui convenait si bien à son tempérament, il marcha vite, et fu bientôt peintre, car avant la mort de Caravage, surven: e en 1609, Ribera, qui n'avait pas encore vingt-deux ans, s'etait fait une manière anssi puissante et aussi énergique que ceile de son maître.

C'est vers cette époque que commença la grande réputation du Corrège par toute l'Italie. Ribera vint à Parme pour voir les grands ouvrages de cet artiste. Transporte d'admiration à l'aspect de ces chefs-d'œuvre de suavite, il en capia un grand nombre et revin) à Rome avec un style de peinture tout nouveau, qui ne ressemble ni au Corrège, ut au Caravage, mais que l'on sent formé par la méditation de ces deux maîtres.

Malgre la supériorité incontestable de son mérite, Ribera pouvait à peine vivre de son travail : les marchands lui conseillaient de se remettre à la manière du Caravage qui était goûtée de tout le monde, et qui lui rapporterait beaucoup d'argent. Enfin, lassé de toutes ces tracasseries, il partit pour Naples, sans autre recommandation que son talent. Après avoir été quelque temps en proie à la plus affrense misère, il ent à faire quelques portraits, entre autres celui d'un riche ma chand, qui fut frappé de la vérité et de la puissance de cette péinture. Cet homme se lia avec lui, et lui donna en mariage sa tille unique, qui passait pour la plus teile femme du pays.

La forume de Rubera était faite, sa réputation le fut bientôt. Un jour qu'il avait mis sceher au soleil un manyr de saimt Burthelemi, la foule s'arrêta si no i breuse devant ce tableau, que le vice-roi qui l'apercevait des fenètres de son palois, voulut en savoir le motif : il se fit apporter le tabicau et voulut en connaître l'auteur : quand il sut que Ribica était Espagnol, il le nomma son premier peintre, avec une pension considérable. On lui commanda des tableaux pour les églises de Naples, pour les couvens, pour les palais, pour le roi d'Espagne ; et tous les jours, la puissance, la vérité et la p écision de ses ouvrages, lui en faisaient demander de nouveaux. Le succès de sa famense descente de croix des Chartreux, et de sa Mailona Bianca passe toute croyance.

Ribera deviat fort riche, il avait une maison montée sur le plus haut pied, sa femme ne sortait ja anis qu'en carrosse, avec des écuyers à cheval à ses deux portières. Il domait de brillantes soirées, ou se trouvaient les plus grands seigneurs de la cour, et souvent le vice-roi lui-nême. On y dansait, on y faisait de la musique, et parfois, pendant re temps-là, Ribera faisait des coopris d'après les personnes présentes, ou cherchait la composition de ce qu'il peindrait le len-

demain. Son application au travail était telle, qu'il lui arrivait quelquefois de passer la journée sans hoire ni manger; comme cette distraction dérangeait sa santé, il fut oblagé d'avoir toujours auprès de lui un homme qui lui disait de temps en temps: « Seigneur Ribera, vous travaillez depuis » tent d'heures. »

On raconte qu'un jour, deux officiers qui s'occupaient d'alchimie, ctant venus lui proposer d'être de moitié dans leurs benefices s'il vonlait leur avancer la somme nécessaire pour faire de l'or, il répondit qu'il savait en faire; comme ils avaient l'air d'en douter, il ajouta que s'ils voulaient venir le lendemain matin il leur montrerait son secret. Quand ils vincent à l'heure indiquée, les faiseurs d'or le trouvèrent à peindre. Il les pria de l'excuser et d'attendre un instant, Les heures se passaient et nos hommes commençaient à s'impatienter, quand Ribera remit la peinture qu'il avait faite à son domestique, en lui disant de la porter chez tel marchandet de lui en rapporter quatre cents ducats. A son retour, il defit les rouleaux sur la table en disant aux visiteurs : « Messeigneurs, vous m'avez vu faire; voilà, si je m'y connais, de hon or d'Espagne, plus que l'alchimie n'en saurait faire dans le même temps, »

Ribera avait deux filles d'une parfaite beauté qu'il peigrait souvent dans ses tableaux; elles furent recherchées par les plus brillans cavaliers; l'ainée fut mariée à un gentilhomme qui était secrétaire d'Etat et qui devint premier ministre du gouvernement espagnol à Naples; l'autre ent une destinée toute différente. Ribera avait obtenn de l'Infant Don Juan d'Autriche qu'il assisterait à ses soirées. Celui-ei fut tellement frappe de la beauté de la jeune fille, qu'il fit en sorte d'être admis dans l'intimité de la famille; il commanda plusieurs fois son portrait au peintre et le lai fit graver, et pour récompense il lui enleva sa fille.

Quaud Ribera sut la trahison, il résolut d'en tirer une vengeance sanglante. Il prit tout l'argent qu'il put se procurer, et, suivi d'un domestique sûr, il se mit à la poursuite du puissant ravisseur. Depuis ce jour on ne sut pas ce qu'il était devenu, ou n'a jamais eu de nouvelles ni du maître ni du serviteur....

Cet homme nerveux et irritable eut un talent d'une finesse, d'une précision et d'une vigueur vraiment ineroyables. Dans sa peinture tout est d'une vérité de couleur et d'effet que nul peintre n'a surpassee; rien n'égale la suavité de ses chairs, et personne n'a su peindre mienx que lui les vieillards; il rend les rides, les saillies des os, le grisonnement des cheveux avec une finesse et une recherche qui n'ô ent cependant rien à la largeur de sa peinture; il traitait de preference les sujets terribles et mélancoliques. Il a fait des eaux fortes où l'on retrouve toute la science de sa peinture, elles sont très recherchées, et les belles épreuves se vendent fort eher.

L'Adoration des bergers est le seul tableau de Ribera que possède le Musée du Louvre.

## MONUMENS FUNÉRAIRES DES ANCIENS. (Suite. — Voyez p. 197 et 311.)

Chez les Grees, les plus anciens tombeaux étaient de simples tumuli ou montieules factices, tels que ceux qu'on voit encore aux environs de Troie et qu'on trouve décrits dans Homère. Des bosquets d'arbres verts entouraient ces tertres sur lesquels plus tard on cleva des tronçons de colonnes ou cippes, portant l'épitaphe gravée du défant et quelquefois les insignes de sa profession. Tel était le tombeau d'Archimède sur lequel on avait tracé un compas et un cercle, emblèmes des sciences mathématiques dans lesquelles il s'était rendu c'ébre.

Les tombeaux qu'on élevait aux frais de l'Etat aux citoyens illustres étaient les plus remarquables, tant par les propor-

tions que par les scalptures dont on les décorait; mais ceux des simples particuliers étaient ordinairement ornes d'eme seule pierre, figurant un tronçon de colonne ou en forme d'autel.



Le tombeau on cippe en forme d'autel que nous donnons ci après est tiré du musce des antiques du Louvre, et fournit un de plus jolis modèles de goût et d'exécution que l'art antique offre en ce genre.

On remarque parmi les riches sculptures de ce monument, des masques de Jupiter Ammon reconnaissable à ses cornes de belier, et celui de Méduse entre deux cygnes dont les ailes sont en partie engagees dans la chevelure de la Gorgone. On admire le beau style et le travail des aigles qui tiennent des lapins dans leurs serres et la légèreté des guirlandes appliquées au cippe. Dans le bas de chaque côté sont des masques de profil accompagnés de divers attributs champêtres, tels que le Rython, vase à boire en forme de corne, un tympanum. ou tambour de basque et le lituus, bâton augural. Entre ces deux masques est une gracieuse composition représentant une Néréide et trois génies enfans qui traversent les flots sur un cheval marin, et se jouent en voguant vers les îles fortunées. Ce sujet fait allusion au passage de cette vie dans l'autre. Le cheval marin a des nageoires à la tête. Les petits côtés du cippe offrent des têtes de béliers, des sphinx et des oiseaux qui mangent des serpens. Ces diverses allégories se reproduisent souvent



sur les monumens de ce genre. Le cartel qui devait renfermer l'inscription sépulcrale est resté vide; cette particularité dont les cippes funéraires offrent de fréquens exemples,

s'explique par l'usaze où l'on était, comme aujourd'hui, lossqu'on n'en voulait pas faire la commande, d'acheter ces ouvrazes tont faits et sur lesquels il ne restait plus qu'à graver l'inscription.

Les Romains désignaient par le mot sépulcre, le tombeau ordinaire où l'on avait deposé le corps entier du defunt ou ses cendres, s'il avait te brûlé. Les tombeaux plus magnifiques étaient appeles mouonens, mausolees, et ils officient une assez grande diversits; quelques uns é aient des tours à plusieurs étages, comme celui de saint Remy en Provence; mais le mausolée le plus remarquable de tous câtait celui de l'empereur Adrieu, élevé à Rome, et comm aujourd'hui sous le nom de Château-Saint-Ange. Ou cite également la pyramide de Cestrus, construite en marbre de Paros, et qui contenait une chambre ornée de belles peintures.

Les tombeaux les plus ordinaires chez les Romains étaient, comme ceux des Grees, des cippes en pierre plus on moins considérables, plus on moins ornés, de forme ordinairement quadrangulaire et portant sur la face principale l'inscription latine qui rappelait les noms, titres et filiations du defunt; on y lit aussi quelquefois son âge, en anuées, mois et jours. Les inscriptions fancraires commencent ordinairement par les lettres D.M. Diis Manibus, c'est-à-dire aux mânes du defunt, dont les noms suivaient ces deux lettres.

On appelait cénotaphes, les monumens élevés à la mémoire des morts, sans que leurs corps y fussent inhumés. On y célebrait les mêmes céremonies funcraires que si le corps cût été present, et leurs formes étaient ab-olument les mêmes et aussi variées que celles des tombeaux veritables; ils portaient les mêmes ornemens que les sarcophages, urnes, cippes, etc. L'inscription gravée sur la partie antéricare du monument indiquait d'ordinaire sa destination.

Les personnes d'une c'asse aisce avaient quelquefois dans leur palais ou dans un local préparé à cet effet, des voites sepulerales , on l'on renfermait dans differentes urnes les cembres de leurs ancêtres, des chefs de famille, enfans, proehes, affranchis; c'étaient les tombeaux de famille. Les murs intérieurs étaient percés de niches cintrées, et dans chacune on plaçait et scellait une on plusieurs urnes cincraires rangées par étages, et sur lesquelles on inscrivait les nons et qualites des defunts. Les Romains appelaient ce lieu Columbarium, colombaire, à cause de la similitude de ces niches avec les trons où les pigeons font leurs nids. (Voyez 1853, page 104.)

Souvent les Romains faisaient sculpter sur les tombeaux les portraits du defant, soit scul, soit avec sa femme ou ses enfans. — Plusieurs monumens de ce genre qu'on a trouvés seulement ébanches et en assez grand nombre dans un même lien, prouvent qu'on en faisait d'avance comme les cippes ordinaires, les têtes étant seulement ébanchées, de manière à ce qu'on u'ent plus qu'à la terminer à la ressemblance du mort, et y ajouter l'inscription.

# LE CASOAR.

Pendant près de vingt ans le jardin du Muséum d'histoire naturelle a renfermé deux animanx qui attiraient l'attention générale par la singularité de leur structure. De la taitle d'un petit monton, converts d'une toison qui rappelait celé de l'ours plutôt que la robe d'un oiseau, portant aux membres antérieurs, au lieu de longues plumes, des puquans semblables à ceux du pove-épic, ils u'avaient extérieurement de l'oiseau que la tôte et les pirds; ces animaux étaient des casoars rapportés, en 1804, par Péron, de la Nouvelle-Hol-

D'autres casours avaient été vus lonz-temps auparavant en France; mais ceux-là provenaient de l'Inde, et appartenaient à une espèce un peu différente. La ménagerie de Versailles reçut, en 1671, deux individus appartenant à cette dernière espèce, et qui y vécurent environ quatre ans. Ceux-là même n'étaient pas les premiers qu'on eût vus en Europe, et, dés l'anoée 1597, les Hollandais en avaient amené un qui leur avait été donné comme une chose rare par un prince de l'île de Java.

Le casoar de l'Inde, figuré assez exactement dans la viguette, présente une apparence encore plus étrange que le casoar australien, en raison des caroncules qul recouvrent une partie de son cou et du casque dont sa tête est surmontée.

Ce casque, qui s'élève de la base du bec et s'étend jusqu'au milieu du sommet de la tête ou même un peu au-delà, est formé par un renflement des os du crâne, et recouvert d'une enveloppe dure à couches concentriques, très analogues pour la substance à la corne de bœuf. Les premiers naturalistes qui ont parlé du casoar ont prétendu que ce tte

corne tombait tous les ans comme le bois des cerfs, mais les observations qu'on a faites en Europe sur ces oiseaux ne confirment pas cette assertion.

Le bee du casoar est fort, comprimé latéralement, et largement fendu; il est mousse par le bout, et les narines viennent s'ouvrir très près de son extrémité. L'œil offre quelque chose de fort étrange, c'est l'extrême petitesse de la prunelle qui n'a que trois lignes de large environ quand le globe de l'œil entier a un pouce et demi de diamètre. Ce trait, joint à la grande ouverture de la bouche, contribue à donner au casoar une physionomie singulière, un air hagard et presque farouche. L'ouverture de l'oreille est très apparente, et n'est protégée ni par un bouquet de plunes, ni par une touffe de poils. Toute la tête de l'oisean, au reste, est nue, ainsi que la moitié supérieure de son cou. La peau qui recouvre ces parties est rugueuse, mais péinte des couleurs les plus brillantes, bleu azuré en avant, violet sur les



(Casoars de l'Inde.)

côtés et rouge de feu en arrière. En bas et en avant, cette peau se prolonge en caroncules charnues de la nature de celles du dindon.

Le casoar a les ailes encore plus petites que l'autruche et tout aussi inutiles pour le vol; elles sont armées de quelques piquans comparables à des tuyaux de plumes, et qui contiennent dans leur cavite une espèce de moelle semblable à celle des plumes naissantes des autres oiseaux. Celui du milieu, qui est le plus long de tous, a environ un pied de longueur et trois lignes à peu près de diamètre.

Le casoar n'a qu'une scule espèce de plumes sur tout le corps, même aux ailes et au croupion. La plupart de ces plumes sont doubles, chaque tuyau donnant ordinairement naissance à deux tiges plus ou moins longues et souvent inégales entre elles. Les tiges sont plates, noires et loisantes, discèses en dessons par nœuds, de chacam desquels sort une barbe ou un filet. Dans toute la moitié supérieure de la plume ces barbes sont courtes, souples, branchues et comme

duvetées; dans la partie inférieure elles sont plus longues plus dures et de couleur noire; et comme ces dernières sont les seules qui paraissent au dehors, le casoar, vu à quelque distance, semble être un animal velu et du même poil qu'nn ours.

Les plumes les plus longues se trouvent autour du croupion, elles ont jusqu'à 14 pouces, et retombent sur la partie postérieure du corps, elles tiennent lieu de la queue qui mauque absolument.

Les cuisses et les jambes sont revêtues de plumes jusqu'auprès du genou; les pieds, très gros, ont trois doigts, qui tous les trois sont dirigés en avant. Il paraît que l'oiseau se sert de ses pieds pour sa défense; mais les uns disent qu'il frappe en avant comme le coq frappe de ses ergots; les autres pretendent qu'il donne des coups de pied en arrière et en fuyant; d'autres, enfin, sontiennent qu'il va au-devant de l'emnemi en s'approcham de lui obliquement, et qu'arrivé à portée, il se retourne pour détacher sa ruade.

Le casoar est le plus grand de tous les oiseaux après l'autruche, dont il diffère du reste par son organisation intérieure aussi bien que par l'extérieur. Il est au moins aussi rapide à la course, et ne se laisse pas atteindre même par le meilleur lévrier.

Sa nourriture se compose de fruits, de racines succulentes, d'œufs d'oiseaux, mais il ne mange pas de graine.

La femelle pond plusieurs œufs d'un gris verdâtre et parsemés de petits grains saillans d'un verd foncé, et un peu moins gros, mais plus alongés que ceux de l'autruche.

Le casoar à casque ne couve point ses œufs, la chaleur du soleil dans les fieux qu'il habite suffisant pour faire éclore les petits; mais il paraîtrait que le casoar de la Nouvelle. Hollande a des habitudes différentes. On sait que l'autruelle, dans les régions tropicales, se contente d'exposer ses œufs à l'action du soleil et qu'elle les couve dans les pays plus tempérés. Du reste, en quelque lieu qu'on l'ait observée, on n'a jamais été fondé à la représenter comme une mauvaise mère, car partout elle défend son nid avec courage.

PONTS SUSPENDUS. (Voyez 1833, pages 96 et 311.)

Le premier pont suspendu a été construit aux Etats-Unis

d'Amérique, en 1796; ce fut en 1814 seulement que les Anglais songèrent à mettre à profit ce moyen economique de faire communiquer entre elles les deux rives opposées d'un fleuve. Depuis cette époque, les differens peuples de l'Europe ont multiplié chez eux les ponts suspendus. En France, le nombre de ces constructions commence à être grand; Paris à lui seul en compte de jà quatre.

Les figures qui accompagnent notre texte, et celles que nous avons données précédemment, montrent assez les diverses formes que l'on peut donner à un pont suspendu. Les piles intermédiaires, dont le nombre est susceptible d'être réduit à une seule, comme on le voit au pont suspendu de l'île Barbe, à Lyon; ces piles, disons-nous, sont les superts sur lesquels passe le câble en fil de fer ou la chaine destinés à soutenir le plancher du pont, que l on appelle encore, en terme d'art, le tablier: pour cela, des barres de fer, ou des liens en fil de fer, sont fixés aux diverses parties du plancher, et montent verticalement vers le câble principal, ou la chaîne, et y sont fortement attachés. Enfin, le câble, ou la chaîne, sont arrêtés aux deux extremites du pont, dans deux puissantes masses de maçonneries, qui portent le nom de culées.

Lorsqu'un pont suspendu est soutenu par plusienrs piles, la partie de la chaîne comprise entre deux piles voisines décrit une courbe géométrique, que l'on appelle une para-



(Pont suspendu en chaînes de l'île Barbe, près Lyon, construit par M. Favier.)

bole. Quand le pont n'a qu'une seule pile, la chaîne décrit de chaque côté une demi-parabole.

En comparant les ponts suspendus aux ponts en pierres ordinaires, l'avantage restera à ces derniers sous le rapport de la solidité et de la durée; mais si l'on entre dans le détail des dépenses et du temps qu'exigent séparément chacune deces constructions; si l'on estime la facilité que l'ouverture des arches d'un pont donne à la navigation d'un fleuve, les ponts suspendus seront préférés aux autres dans la plupart des circonstances.

Dans les premiers temps qui suivirent l'emploi de la vapeur, comme force motrice, de nombreuses explosions de chaudières durent appeler les hommes de l'art à donner tonte leur attention au perfectionnement de ces machines puissantes dans leurs résultats quand elles sont maîtrisées, mais terribles quand on ne sait pas les guider. De savantes études, récemment encore dirigées sur ce point, ont rendu extrêmement rares les malheurs qui se répétaient si fréquemment à l'origine des machines à vapeur.—On peut dire qu'il en est de même des ponts suspendus. Plusieurs d'entre eux, sur le point d'être livrés au public, ou pendant qu'on y circulait, se sont rompus, et ont encombré de leurs debris les

rivières qu'ils devaient servir à franchir. Comme tout ce qui commence, les ponts suspendus ont été d'abord très imparfaits; l'art de leur construction n'a point encore atteint sa charière limite, quoiqu'il ait déjà fait de grands progrès. On se doute bien que c'est le mode de suspension qui en forme le point capital, et nous allons en dire quelques mots.

Le fer, comme metal le plus tenace et à meilleur marché, sert à former la chaîne principale ainsi que les liens qui soutiennent le tablier du pont. Mais ici s'clève la question encore en litige aujourd'hui. La chaîne principale serat-elle formée de chaînons à grosses dimensions, on hien sera-t-elle un gros câble, formé d'une multitude de fils de fer? Les liens qui sopportent le tablier seront-ils de simples barres de fer, ou des câbles formés encore de fils de fer?

Ces deux modes de suspensions ont leurs inconvéniens et leurs avautages. Mais le second, celui où l'on emploie des câbles en fil de fer, parait être celui qui réunit le plus de partisans. — Le fer forgé, tel qu'il est nécessaire de l'employer pour les chaînons et les barres verticales, est sujet a des variations qui trompent souvent les meilleurs calculs. La température et la manière dont l'ouvrier le travaille, influent beaucoup sur sa ténacité: auisi le fer forgé, que l'on

trouve d'excellente qualité à la température ordinaire de l'eté, ne peut, sans se briser, sontenir des choes pendant les gelées; le fer le plus nerveux, étant placé dans le sens de la longueur de l'enclume, perd tout son nerf par dix ou quinze coups de marteau qu'il reçoit à froid; il le perd également s'il est chauffé seulement jusqu'au premier degré de la chaleur lumineuse; il devient alors très aigre et très fragile. Il resulte de ces faits que les ouvriers, même les plus babiles,

ne penvent répondre de la solidité des pièces qu'ils ont préparées

Pour concevoir la différence qui existe entre le mode de suspension par chaines, et le mode de suspension par cables en fils de fer, il faut se rappeler que ces câbles sont formés par une réunion de fils de fer, non tordus ensemble, mais juxtà-posés parallèlement, afin qu'ils supportent tons également, autant que possible, la charge du tablier du pont \*.



(Pont suspendu en chaînes de Bercy, par MM. Bayard et Vergès.)

Le point difficile à obtenir est précisément la répartition égale de la charge entre tous les fils de fer, et c'est là une des objections contre leur emploi; l'affaiblissement de leur ténacité par la rouille en est une autre. An moyen d'un vernis que l'on renouvelle souvent, on croît pouvoir se mettre assez aisément à l'abri de la rouille, de manière à la redouter peu. — Au reste, nous le répéons encore, les construcieurs sont tellement partarés sur l'emploi soit du fil de fer soit des chaines, que les mis ou les autres donnent une préférence à peu près exclusive au mode de suspension qu'ils adoptent.

Un pont suspendu n'est jamais livré à la circulation, sans avoir é è prealablement sommis à une epreuve dans laquelle il supporte me charge qui dépasse de beaucoup celle qu'il supporterait s'il était couvert d'hommes se condoyant les uns les autres. Cette épreuve dépasse de heaucoup aussi la pression que pourrait produire sur le tablier du pont un ouragan capable de renverser les arbres. En effet, l'on exige qu'un pont suspendu prisse supporter, pendant 24 heures, la charge de 200 kilogrammes par mètre superficiel; or, des hommes se condoyant n'y produiraient, terme moyen, qu'une charge de 70 kilogrammes, et l'ouragan le plus terrible, que celle de 68 kilogrammes par mètre superficiel.

Hest hon d'ajonter ici que, pour ne pas chranler les maconneries fraiches, on permet provisoirement, pour six mois, le passage sur le pont, apres qu'il a subi une demiépreuve, dans laquelle le tablier n'est chargé que de 100 kilogrammes par mètre superficiel; mais pendant ces six mois, à l'expiration desquels l'epreuve entière doit être faire, le concessionnaire est tenu de se sommeure à tous les règlemens de police ordonnés par l'administration, dans l'intérêt de la sûreté publique.

Ce n'est pas seulement contre la charge supportée par le pont suspendu pendant que des hommes en grand nomb e on des charrettes, on des troupeaux, le traversent, qu'il doit pouvoir résister; il faut encore que les chaînes, ou les câbles soient assoz forts pour lutter contre les monvemens calences qu'impriment au tablier les fardeaux qui le traversent. On dit que la texture même des câbles en lil de fer s'oppose à tonte vibration mtime, capable de produire leur rupture; mais qu'il n'en est pas de même du fer en barre, surtout pendant les grands froids. Des mouvemens oadulatoires, violemment imprimés au tablier, peuvent se communiquer aux chainons, et les rompre; telle a été, par exemple, la cause de la clinte du pont su pendu de Broughton, près Manchester, en Angleterre. Voici à peu près dans quels termes cette chute est racontée : « Le 12 avril 1851, le pont suspendu construit depuis peu d'années sur la rivière Tirwel, à Broughton, s'est écroulé au moment du passage

d'un détachement de soixante hommes d'artillerie... Lorsque le detachement s'avança sur le pont, les hommes marchaient au pas sur quatre de front; ce mouvement regulier et cadencé ne tarda pas à imprimer au pout un balancement correspondant, et comme ces vibrations amusaient les soldats, ils se firent un jeu d'en suivre les monvemens, et l'un d'eux se mit même à siffler un air pour rendre leur marche plus régulière. Mais à mesure qu'un plus grand nombre d'hommes s'avancèrent, les vibrations allèrent en croissant, et enfin au moment où la tête de la colonne allait atteindre la rive opposée, un b uit très fort, ressemblant à une décharge régulière d'armes à feu, se fit entendre : en cet instant, un des piliers en fer, supportant les chaînes, tomba sur le pont, entraînant avec lui une grosse pierre du piédestal auquel il etait fixé. L'un des coins du tablier, se trouvant ainsi abandonné à lui-même, s'affaissa immédiatement, et plongea dans la rivière.

» Plas de quarante soldats furent, ou precipités dans la rivière, ou jetés avec une grande violence contre les gardefons, et une vingtaine reçurent des blessures plus ou moins graves, »

\* Chaque fil de fer, de r jusqu'à 4 et 5 millimètres de diamètre, porte moyennemeut, 60 kilogrammes sans se briser.

Moralité représentée à Limoges en 1556. — Jeanne, fille unique d'Henri, duc d'Albret, prince de Béarn, etc., avait hérité, au decès de son père, entre autres possessions, du vicomté de Limoges, lequel, plus tard, fit partie des immenses domaines dont Henri de Bourbon son fils enrichit la couronne de France, par son avènement au trône sous le nom de Henri IV.

En 1556, Jeanne d'Albret et Antoine de Bourbon, roi de Navarre, son époux, fisent dans la ville de Limoges une entrée solemnelle, relatée par trois manuscrits in-folio conservés en la mairie de Limoges.

On avait élevé un théâtre devant la porte Manigne, qui renfermait le beffici de la ville et a été detruite en 1767. On y représenta une espèce de pastorale dialoguée, ou moralité, en vers.

Les personnages de cette moralité sont trois bergers, Limoges et sa fille.

Les bergers vantent d'abord les avantages de la vie champètre, l'antiquité de Limoges, et son bunheur de recevoir enfla son seigneur, de la race si notable de saint Loys; à quoi le tiers (troisieme) berger répond:

Tu raconte une belle adventure

Pour ce pays, qu'un prince de tel nom, U'ug second Mars, qu'a tel bruit et recom, Vient visiter l'ancien homme Limoges l' Allons le donc trouver dedans ses loges, Pour l'advertie du faict taut soucté.

a Lors ils s'adressent vers Limoges, qui tenoit contenance » de prendre repos, » et le premier berger le réveille en lui annongant la venue du roi, son seigneur ét son vicouite.

« Limoges, personnage gris et aagé, habillé à l'ancienne » mode, » remercie Dieu de ce bouheur, puis fait un compliment au roi. « Et alors, disent les auteurs des mannes scrits, monstra de sa main un grand eneur rouge, couverant une pomme dans laquelle estoit ung enfant de l'aage » de dix ans, acconstré en fille « t déesse, ayant sa chevelure » blonde crespelee et esparse sur les épanles... Ledict eneur » fut miparti et ouvert; et la pomme estant « n dedans » escariellée, dans icelny s'apparut ladicte fille, tenant en » sa main une clé d'argent (la clef de la ville)... Et subi-tement fut ladicte fille transportée (par une machine) au- » devant de la personne dudict seigneur.

» Ce prince prit la clé et la gaida jusqu'en son logis, le-» quel fut espris d'un souverain plaisir, taut d'avoir entendu » paisiblement le contenn en ladicte moralité, aussi de la » bonne grâce dudict enfant, qui très bien avec grand con-» tentement joua son personnage. »

Vers du poète La MONNOYE sur les soldats invalides.

Moins vous êtes entiers et plus on vous admire, Semblables à ces trones, jadis si révérés, Que la fondre en tombant avait rendus sacrés.

## LE TAMARIN.

Le tamarin est un arbre originaire des régions tropicales, mais que l'on devrait essayer de naturaliser dans nos pays tempérés, ne fût-ce que pour servir à l'ornement des parcs et des jardins publies. Sa taille egale celle de nos plus grands châ aigniers, et son feuillare semblable à celui de l'acacin, mais plus élégant encore, est d'une telle épaisseur, que rien u'égale la fraicheur de l'ombre qu'il répand autour de lui. Dans les pays chauds le voyageur le cherche au loin des yeux vour y faire la halte du milieu du jour, car non seulement il y trouve un abri contre l'ardeur du soleil, mais il a dans le fruit une sorte de conserve avec laquelle il peut prépare en quelques instans une hoisson aussi agréable que salutaire. Cette même pulpe au besoin lui fournit un médicament tout préparé et le plus efficace peut-être contre les indispositions qui résultent souvent des fatigues de la route.



(Fruit du tamario.)

Le tamarin appartient à la famille des légumineuses, famille des plus importantes pour l'homme et qui fournit à une foule de besoins divers. Pour donner une idée de l'utilité des végétaux dont cette famille se compose, il nous suffira d'en citer quelques uns dont les usages sont bien connus. Elle offre, par exemple, en graines propres à nous servir de nourriture, les haricots, les feres, les pois, les lentilles, etc.; en fourrages pour les bestiaux, les trêfles, les sainfoins, les luzerncs; en bois propres à la teinture, les brésillets des Indes, de Fernambonc et de Campêche, qui donnent une conleur violette; en fécules colorantes, les indigos des Indes et de l'Amérique, qui donnent le blen le plus solide; en plantes curieuses et remarquables par le mouvement instantané de leurs feuilles, la sensitire et le sainfoin oscillant; enfin, en substances medicinales, le sue de réglisse, les folicules de séné, la gomme adragant, la pulpe de la casse et celle du tamarin.

La pulpe du tamarin, qui forme un article assez important dans le commerce de la droguerie, nous vient en partie des Grandes-Indes et en partie de l'Amérique tropicale. L'arbre cependant paraît n'être pas originaire du nouveau continent, du moins les premiers cerivains qui nons ont fait connaître ce pays ne le comptent pas au nombre des végétaux que les Espagnols y trouvérent à leur arrivée. Ovicdo, par exemple, n'en parle pas, quoiqu'il ait soin de faire remarquer qu'on trouve à Saint-Domingue et sur le continent voisin un arbre à casse un pen different de celui qui croît aux Indes orientales. Gomara, Garcilasso et Lact gardent le même silence. Aujourd'hui encore, le tamarin ne se trouve en Amérique que dans les cautons qui sont ou qui ont été habites par les descendans des Euronéens; on ne le rencontre point dans l'interieur des forèts, du moins je ne l'y ai jamais vu. Tout porte donc à croire qu'il a été introduit dans ce pays vers la fin du xvie siècle par les Portugais un par les Espagnols, comme l'avaient été quelques années plus tôt diverses espèces d'orangers et de manguiers, la caune à sucre et le bananier-figue

La canne et la banane avaient été d'abord naturalisées aux Canaries, et c'est de la qu'elles furent transportées au nouveau continent; peut-être le tamarin fit il également une haite en chemin, et il y a même quelques motifs pour croire qu'il était arrivé dans le mult de l'Espagne avant que Colomb en partit pour son premier voyage. Lorsque Tournefort visita Grenade vers la fin du xvii siècle, il vit dans les jardins de l'Alhambra plusieurs tamarins, dont quelques uns étaient si vieux, qu'on les pouvait faire remonter jusqu'au temps des Maures.

Le premier ecrivain qui ait donné une description satisfaisante du tamarin est un medecin portugais, Garcia de la Huerta, dont on a des dialogues sur les drogues de l'Inde, imprimés à Goa en 4565. Il nous apprend que le mot de tamarin (tanarindo) est d'origine arabe, et formé de deux mots, tamar heudi, qui signifient palmier de l'Inde. Ce n'est pas, dit-il, que cet arbre ait aucune ressemblance avec le palmier, mais c'est que d'abord les Arabes n'en commurent que la pulpe, qu'ils assimilaient à certaines conserves faites reellement avec le fruit du dattier.

« Le tamarin, dit Garcia, est un très bel arbre, comparable pour la taille à nos noyers et à nos châtaigniers. Son tronc est d'un bois ferme, qui n'est ni spongieux ni fongueux, comme le sont souvent ceux des arbres de ce pays. Les branches sont nombreuses, garnies de feuilles serrées, et composées chacune d'un grand nombre de folioles, qui sont disposées symétriquement des deux côtés d'une tige commune. Le fruit est une gousse un peu arquée et qui rappelle la figure d'un doigt à demi flechi. L'écorce en est d'abord verte, mais par l'effet de la maturité elle se dessèche, prend une couleur gri-âtre, et alors elle s'enlève aisement. A l'intérieur sont des graines semblables, pour la grandeur, à celles du lopin comestible, aplaties, lisses, d'un brun rougeâtre et d'une forme qui n'est pas parfaitement ronde. Ces graines se jettent et l'on ne fait usage que de la pulpe au milieu de laquelle elles sont plongées, pulpe qui est mollasse, visqueuse et comme gluante. Ce qui est très digne de remarque, c'est que, lorsque le fruit est encore attaché à la branche, on voit aux approches de la nuit les feuilles voisines s'abaisser sur lui et le couvrir comme pour le préserver du froid jusqu'au moment où reparaîtra le soleil » Le fruit encore vert est très acide, mais cette acidité a quelque close de suave. La pulpe, bien mondée et mélée avec quantité suffisante de sucre, sert à faire un sirop que j'emploie de préférence au sirop de vinaigre, et dans les



(Le Tamarin.)

mêmes occasions: cette pulpe est un purgatif très sûr et très doux, et que les naturels emploient fréquemment, en l'associant avec l'huile de pignon d'Inde. Les médecins du pays ordonnent dans le cas d'érésypèle un cataplasme fait avec les feuilles de tamarin broyées.

» Nons autres Européens établis dans l'Inde, le principal nage que nous faisons des fruits du tamarin est de les employer pour relever le goût des alinens à defant de vinaigre, et nous trouvons qu'ils le remplacent fort bien. On en confit dans le sel pour les empécher de se moisir, et dans ect état on les envoie en grande quantité dans l'Arabie, la Perse, l'Asie-Mineure et le Portugal. Lorsqu'ils ne doivent pas voyager ils se conservent fort bien dans leur écorce, et je ne fais subir aucune préparation à ceux que je garde pour non usage, »

Plus d'un demi-siècle après la publication des dialogues de Garcia, parurent d'autres dialogues sur la matière médicale de l'Inde, et dans lesquels le tamarin ne fut pas non plus oublié. L'auteur était un médecin de Rotterdam, nommé Bontius. A cette époque ses compatriotes avaient déjà en partie expulsé les Portugais de leurs possessionis d'outre-mer,

et il cut pour étudier les productions de l'Orient autant de facilités au moins qu'en avait eues son prédécesseur. Ce qu'il dit sur le tamarin ne contient cependant rien de bien nouvean, si ce n'est la recette d'une liqueur fermentce que les Hollandais avaient appris à faire à l'exemple des habitans de Java et qu'ils buvaient à defaut de bierre. Il y entrait trente cruchons d'eau de rivière, deux livres de sucre brun de Java, deux onces de pulpe de tamarin et deux citrons coupés par tranches; le tout était mis dans un baril bien cerclé, bouché, et tenu vingt-quatre heures à l'ombre. An bout de ce temps on avait une boisson qui, suivant Bontius, était au moins aussi agréable au goût que la meilleure bierre de mars, et infiniment plus saine dans un pays aussi chaud que celui-là.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, n° 30, près de la rue des Petits-Augustins.

IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, Successeurs de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 30.

# GRAND' CHAMBRE OU CHAMBRE DORÉE



(Ancien patais de justice de Paris. - La Chambre dorce.)

C'est sur l'emplacement de la salle ou siège la Cour de Cassation, que l'on avait construit du temps de saint Louis la Grand'Chambre ou Chambre Dorée; le parlement y a tenu ses scances, jusqu'au jour où il a été supprimé.

Fournel, dans son Histoire des avocats, décrit e tte salle, telle qu'on la voyait au commencement du xive siècle.

Les parois en étaient revêtues de riches étoffes de velours blen, parsemées de fleurs-de-lis d'or, relevées en bosse, et terminées par des franges artistement travaillées. Les eroisees ou fenêtres étaient d'une dimension appropriée à celle de la chambre : de superbes vitraux colories , habilement agences les uns dans les autres, offraient dans leur eusemble des tableaux intéressans. Les vitraux brisant la force de la lumière, ne laissaient pénétrer dans la salle qu'une demi-teinte, et favorisaient une obscurite convenable à la majeste du lieu; du plafond descendaient des pendentifs revêtus de boiseries et ornés de fleur-de-lis d'or. Le parquet était couvert de magnifiques tapisseries. Le siége ou lit du roi était d'un celat éblouissant. Le président portait un grand manteau d'éearlate fourré d'hermine et un bonnet de velours à bandes de galons d'or en forme de mortier. Le premier huissier était revêtu d'une robe de pourpre, et avait la tête couverte d'un chapeau orné de paillettes d'argent et de perles. Les avocats consultans portaient sur leur simarre de soie moirée, un mantelet d'écarlate doublé d'hermine, et attaché par de riehes agrafes. Les mantelets des avocats plaidans étaient d'éearlate violette, et ceux des avocats écoutans d'écarlate blanche (Voy. 1855, page 266, Histoire du costume des avocats).

Près de la porte qui communiquait de cette chambre dans la grand-salle aux piliers, on voyait un lion doré ayant la tête baissée et la queue entre ses jambes; ce qui signifiait, suivant Corrozet, que « toute personne, tant soit grande en » ce royaume, doit obéyr, et se rendre humble, soubz les lois » et jugemens de la dicte court. » Monstrelet raconte que dans une cause plaidée le 15 juin 1464, entre l'évêque d'Angers et un riche bourgeois accusé d'hérésie, l'avocat ayant répété en plaidant, les blasphèmes attribués à l'accuse, aussitôt la

voûte de la grand'chambre se mit à trembler et à lancer des pierres sur l'auditoire; le lendemain, l'avocat ayant voulu recommencer, la même scène se renouvela, et les fragmens de la voûte restèrent suspendus comme une menace sur la tête des assistans: « dont euiderent tous mourir ceux qui es-» toient ceans, dit le naif chroniqueur, et vuiderent si im-» petucuscement de la chambre, qu'aucuns y laisserent leurs » bonnets, et les autres, leurs chaperons, leurs patins et » autres choses, et ne plaida-t-on plus en cette chambre » jusques à tant qu'elle fût bien refaite et rasseurée. »

Fra Giovanni Giocondo (Joconde), que Louis XII avait fait venir d'Italie, et qui a construit le pont Saint-Michel, le bâtiment de la cour des comptes, et, snivant quelques anteurs, le château de Gaillon, fut chargé de décorer la grand'chambre sur nouveaux frais. La gravure représente la decoration qu'il a composée et qui rappelle les plus beaux travaux de la transition du gothique à la renaissance. Le tableau du Christ, conservé dans le plan de Joconde, était une œuvre precieuse du commencement du xye siècle.

Louis XII, afin d'être plus à portée du palais, s'était ménagé un petit logement dans la partie de l'édifice qui fut affectée au bailliage, et qui était situé dans l'emplacement de la grille actuelle. Comme il était goutteux, il montait sur nne petite mule pour se rendre jusqu'aux portes de l'audience en traversant la grande salle. On avait pour cela pratiqué une pente douce en planches et en nattes qui couvrait tout le grand escalier.

En 4722, on a changé les décorations de Joconde; Germain Bosfraud, chargé de cette nouvelle restauration, respecta la voûte; mais il substitua à l'elégante simplicité des premiers ornemens, le goût bizarre et mesquin de l'époque de Louis XV. C'est alors que fut percée la porte principale qui communique avec la grand'salle en face de la galerie des Merciers; sur la cheminée voisine de cette porte, on voyait un bas-relief de Coustou, représentant Louis XV entre la Vérité et la Justice. Aujourd'hui la voûte de cette salle a été remplacée par un plafond uni. Il y a peu de temps,

on l'a décorée à neufainsi que le petit couloir qui conduit de la galerie des prisonniers à la Cour de Cassation.

### ASTRONOMIE.

5YSTÈMES DE PTOLÉMÉE, DE COPERNIG, ET DETYCHO-BRAHÉ.
(Troisième article. Voyez pages 306 et 338.)

Poursuivons notre ctude des anciens systèmes.

Dejà, avec Ptolémée, nous nous sommes rendu compte, par des combinaisons d'épicycles et d'executriques, des principales inégalités du soleil et de la lune, surtout des singulières apparences de station et de rétrogradation des planètes. Voyons maintenant si ees mêmes phénomènes, étudies avec plus d'attention, n'offriront pas quelque circonstance qui, convenablement interpretee, soit de nature à simplifier et perfectionner la première hypothèse.

Rappelons d'abord que, dans le système de Ptolémée, nous ignorons à quelles distances de la terre se trouvent les planètes; ou, plus exactement, nous ignorons dans ce système quelles sont les grandeurs respectives des divers orbes excentriques (déférens) sur lesquels sont portés les épieyeles des planetes. Ainsi, l'auteur de l'Almageste fait les orbites de Venus et de Mercure inferieurs à celui du soleil, et cela, comme nous l'avons dit, sans raisons bien déc.sives. Mais, d'ailleurs, la grandeur réelle de ces orbites est arbitraire, comme celle des orbites de Mars, Jupiter et Saturne, c'està-dire qu'on peut rendre également compte des apparences quelque grandeur qu'on attribue aux deférens. Seulement la grandeur de l'epicycle d'une planète dépend de celle qu'on a donnée à son deferent. Le rapport de ces deux cercles est déterminé par la dimension apparente de l'arc de rétrogradation. Aussi, bien que Ptolemee ne donne pas les distances, il determine cependant pour chaque planète le rapport de son épicycle à son deférent.

Tout cela posé, voici à l'égard de Vénus et de Mercure une circonstance extrêmement remarquable, c'est que les moyens mouvemens qu'on devrait attribuer à leurs épicycles sont tous les deux sensiblement égaux au mouvement moyen du soleil. Bien plus, les centres de ces deux epicycles, à quelque distance réelle qu'ils soient de la terre, paraissent demeuner constamment sur le rayon vecleur du soleil, c'est-à dire sur la ligue droite menée de cet astre à la terre. D'ou il suit que les deux astres (Vénus et Mercure) se trouvent constamment périgées ou apogées lorsqu'ils sont en conjonction avec le soleil, c'est-à-dire lorsqu'ils répondent au même point du ciel que le soleil.

C'est ce que nous avons rendu sensible par la figure eijointe, dans laquelle nous n'avons d'ailleurs cherché à con-

server aucune des proportions de la realité.

AB est une portion de l'orbite excentrique que le soleil S décrit autour du point C, la terre étant en T. EF et GH sont des portions des deférens resp etivement parcourus par les épicycles de Verms et de Mercure, deferens dont les rayons CP et CQ demeurent arbitraires dans le système de Ptolèmée, ainsi que nous venons de le dire. Le soleil étant donc en un point quelconque S de son orbite, les centres des deux épicycles sont au même instant sensiblement sur la ligne TS, é'est-à-dire aux points P et Q, tandis que les deux astres eux-mêmes sont en des points quelconques V et M de leurs épicycles. Et comme les points P et Q, centres des épicycles, suivent tous les deux le mouvement de S, il est facile de voir que Vérus et Mercure seront apogées ou perigées, alors qu'on les verra de la terre au même lien que le soleil, e'est-a-dire dans la figne TS.

Or, puisqu'on peut se donner arbitrairement les rayons des executraques, on pourra donc supposer que les deux executraques de Venus et de Mercure sont tous les deux égaux à l'orbite du solett. Alors les points P et Q, comme étant toujours vus sur la ligne TS, coinci leront avec le centre du soleil, c'est-à-dire que les deux épicycles auront

pour centre mobile le soleil lui-même. Ce que nous exprimerons de la sorte: on peut rendre compte des apparences de Vènus et de Mercure, en supposant que ces deux planètes tournent autour du soleil, chacune dans son épicycle; le soleil parcourant lui-même son orbe annuel.



Cela est déjà beaucoup plus satisfaisant que de faire tourner les deux planétes autoir de deux points fictifs P et Q, qu'on suppose eux-mêmes se mouvoir circulairement. Ici, Mercure et Venus tournent autour d'un corps matériel, le soled; et eclui-ci les emporte dans sa propre révolution autour d'un autre corps matériel, la terre. — (Prévenous seulement le lecteur que, pour la facilité des explications, nous avons attribué aux apparences une simplicité qui n'existe pas en toute rigueur; mais les irrégularites qu'on pourrait observer résulteraient de la nature même des orbites, deférens et épicycles, qu'on ne peut pas sans erreur supposer exaetement direulaires; en leur restituant la veritable forme, les résultats que nous avons énoncés subsisteraient.)

Il est remarquable que les ancieus Egyptiens, au témolgrage de Macrobe, faisaient tourner Venus et Mercure autour du solcil comme dans un epicycle. Fitzure, dans son célèbre ouvrage sur l'architecture (liv. 1x), dit formellement que Mercure et Vénus entourent le solcil et tournent autour de son centre, ce qui produit leurs stations et rétrogradations. Un auteur du vé siècle, Martianus Capella, a dèveloppé fort au long le même système, qui a été également adopté dans le vitué siècle par Bècle dit le Vénérable, en son livre sur la Constitution du Monde.

On ne peut guère admettre que Ptolémée ait ignoré l'ancienne opinion des Egyptiens, et ou peuse que s'il ne l'a pas adoptée, c'est que, ne trouvant pas le moyen de l'étendre aux autres planètes, il aura craint de troubler l'uniformité de son système. Quoi qu'il en soit, nous allous trouver dans les anties planètes, Mars, Jupiter et Saturne, une par ieularité de monvement non moins remarquable et qui nous conduira à un résultat analogue.

Ces trois planètes, ainsi que nous l'avons déjà dit, s'eloignent à toute distance du soleil, différant par là de Venns et de Mercure, qui ne s'en écartent jamais que dans d'étroites limites. Or, voici ce qu'on remarque : — Chacune des planètes, Mars, Jupiter et Saturic, obtient sa plus grande vitesse de rétrogradation précisément à l'apoque où elle se | trouve, par les effets combinés de son propre mouvement et du monvement du soleil, éloignée de celui ei de 480°, c'està-dire de la moitié du ciel, ou bien encore, comme s'expriment les astronomes, lorsqu'elle est en opposition. Elle a, au contraire, sa plus grand vitesse lo squ'elle est située dans la même région du ciel que le soteil, c'est-à-dire lorsqu'elle est en conjonction. C'est donc dans les époques intermédiaires que la planète est stationnaire.

D'après cela, on reconnaît, dans le système de Ptolèmée, que la période de mouvement de chacane de ces trois planètes, dans son propre épicycle, est precisément égale à

celle d'une revolution solaire.

Ainsi, pour les deux planètes, Vénus et Mercure, les centres des épieyeles parconraient leurs déférens dans un temps precisement égal à la revolution du soleil, les temps de revolution des deux astres dans leurs propres épicycles étant d'ailleurs très différens.

Au contraire, pour Mars, Jupiter et Saturne, les mouvemens sur les tois ep veles sont egaux à la periode solaire, tandis que les temps des révolutions totales autour du ciel, c'est-à dire sur les deferens, sont très inégaux.

Ces singulières coîncidences, ees rapports des mouvemens plané aires avec le mouvement du soleil sont en quelque sorte incrovables si on laisse, comme Plo'émée, les distances reelles indeterminées. Mais déja nous avons vu comment ees coîncidences s'expliquent, et combien ces rapports paraissent naturels à l'égard de Venus et de Mercure lorsqu'on suppose q e leurs déferens sont égaux à l'orbite solai e. Quant aux trois antres planètes, il est naturel de supposer leurs épicyeles égaux à l'orbe solaire, puisque ce sont leurs periodes dans les epicyeles qui sont égales à la période du soleil. Les trois deferens recevraient une détermination correspondante et seraient inégaux entre eux, puisque les arcs de retrogradation de ces planètes sont differens. Mais alors on prouve, par une très simple considération geome rique, que les mêmes apparences peuvent subsister en donnant aax trois plané es l'orbe du soleil pour commun descrent, et les saisant tourner autour de cet astre dans des épicyeles inégaux.

Alo, s on arrive à cet important résultat qui jette déjà beaucoup de jour sur le vrai système du monde, savoir : que toutes les apparences planétaires se peuvent expliquer en supposant que chaque planète accomplit sa propre révolution en un certain temps autour du soleil, le soleil tournant lui-même autour de la terre dans l'espace d'une année, la lune continuant d'avoir son orbite distincte et indépendante.

Ainsi nous avons encore une combinaison d'épicycles et d'excentriques, mais pour tous les épicycles un seul excentrique, l'orbite du soleil; mais surtout aucun de ces points lictifs, cen'res de mouvement et mobiles eux-mêmes autour de la terre, imagination qui répugnerait aujourd'hui à toutes les notions de physique. Surtout nous avons l'immense avantage de connaître les distances de toates les planètes au solei , sinon d'une manière absolue, au moins par leur rapport avec la distance de la terre elle-même au soleil; car nous avons dit que le rapport de l'épievele à l'excentrique était détermine et se déduisait des observations; or, le rayon de l'épieyele, c'est désormais la distance de la planète au soleil; le rayon de l'excentrique, c'est la distance du soleil à la terre.

Nos idees se trouvent donc à la fois éclaircies et étendues. De nouvelles considérations viendront nons y confirmer dans la suite. Mais jusqu'ici qu'avons-nous fait, que d'expliquer et in'erpréter des apparences dont Ptolémée avait négligé de chercher l'explication et l'interpré ation? Voici a ce sujet ce que dit l'illustre Laplace : « Une modification aussi simple et » aussi naturelle du système de Ptolémée a échappé à tous les » été assez fraj pé des rapports du mouvement géocentrique » (mouvement vu de la terre) des planètes avec celui du » soleil pour en chercher la cause : auenn n'a été enrie x » de connaître leurs distances respectives au solvil et à la » terre : on s'est contenté (pendant près de 1500 ans) de » rectifier, par de nouvell s observations, les élémens deter-» minés par Ptolémée sans rien changer à ses hypothèses, » (Exposition du système du monde, page 537.)

La récompense la plus agréable qu'on puisse recevoir des choses que l'on fait, c'est de les voir connues, de les voir caressées d'un applaudissement qui vous honore.

MOLIÈRE.

### QUINTIN MESSIS

Quintin Messis, que plusieurs anteurs désignent seulement par le surnom de « maréchal d'Anvers , » qui lui resta de sa première profession, naquit en cette ville vers 1440. Il était encore fort jeune lorsqu'il perdit son père, mais c'é ait dejà un onvrier très habile dans la pratique de son état ; il mettait dans ses ouvrages une recherche et une clégance de forme qui auraient pu faire deviner l'âme ac ive et intel igente d'un artiste. Le goût exquis qui caractérisait tous ses ouvrages en a fait conserver quelques uns; on montre encore des grilles et des balcons qui lui sont attribués; mais sa plus belle œuvre en ce genre et surtout la plus authentique, est sans contredit le pui s qui se trouve devant la eathedrale d'Anvers. On peut voir la place qu'il occupe dans le dessin que no is avons donné de cette église (Voy. 1855, page 65).

A l'âge de vingtans, M ssis fut atteint d'une mala lie longue et dangereuse, qui le mit ho s d'état de gagner sa vie et celle de sa mère qu'il so denait de son travail. Alors il essava de graver en bois quelques unes des images de confrérie qui se distribuaient aux processions; il les copia d'abord grossièrement, puis mieux, pais il se mit à les composer lui-

même.

Dès qu'd fut guéri, il reprit le marteau, et travailla encore le fer pendant plusieurs années : il aequit la réputation du plus habite ouvrier de tont le pays. Eafin il sonoca à se marier. Il aimait la fille d'un peintre, en grande réputation à Anvers; après beaucoup d'hésitation, il se decida à demander sa main. Mais le père, tout offensé d'une semblable prétention, répondit que sa fille n'é ait pas faite pour un forgeron, et que personne, autre qu'un pentre du plus grand merite, ne deviendrait son époux.

Quintin ne fat pas deconce té de ce refus. Il se rappela ee qu'il avait pu faire dans sa maladie, pendant les instans de répit que lui laissait la douleur, et il se demanda pourquoi il ne deviendrait pas peintre, maintenant qu'il était en bonne santé et résolu à travailler avec la plus grande assidoité. Son parti f a bientôt pris : il quitta sa boutique et se mit à voyager pour tâch r d'acquerir e talent sans lequel il ne voalait pas retourner dans son pays. Il parcourm plasieurs villes de Flandres, de Hollande et d'Allemagne; quelq les auteurs prétendent qu'il serait allé à Rome, mais cela n'est pas probable, car on ne trouve pas trace d'une pensée italienne dans sa manière, non plus que dans sou style. Peutêtre a-t-il voyage en Angleterre : nons avons déjà en occasion de dire que l'on montre au châ cau de Windsor la tombe en fer d'Edouard IV, comme etant une œuvre de Messis (1854, page 6).

Quand il ent acq is un talent incontestable, il reprit le chemin d'Anvers. On raconte qu'introduit dans l'atelier du peintre, il peignit sur la croape du cheval auquel il travaillait , une mouche avec tant de verité , que celor-ci étant rentré essaya plusieurs fois de la chasser avant de s'apercevoir v astronomes, jusqu'à Copernic: aucun d'eux ne parati avoir + qu'effe dait peinte, enfin, t'ayant touchée pour s'en assurer,

il déclara que celui qui saurait peindre une tête humaine avec autant de perfection, pourrait lui demander la main de sa fille. On lui montra des tableaux peints par Quintin, et il n'eut plus de raison pour s'opposer à son mariage.

Quintin Messis devint un des premiers peintres de son

époque. Il a beaucoup travaillé, et pourtant ses tableaux sont assez rares, ce qu'on doit attribuer à la précision et à la recherche minutieuse avec laquelle il les terminait jusque dans les détails les plus indifférens, car il mournt très vieux, vers 1529. Il a laisse un fils qui a toujours travaillé dans sa



Les Avares, par Quintin Messis.

manière, mais avec un moindre talent; cependant quelques | uns de ses tableaux le cèdent pen à ceux de son père.

Les ouvrages de Quintin Messis ont été extraordinairement recherchés; on les a payés aussi cher que ceux des plus grands maîtres. Les amateurs anglais les achetaient à

de croix qu'il peignit pour le corps des menuisiers de la ville d'Anvers; le Christ est peint avec ame, et les Maries sont extrèmement belles; sur un des volets qui ferment ce tableau, on voit le martyre de saint Jean-Baptiste, et sur l'autre, Hérodias qui reçoit la tête du saint en présence d'Hérode. tous prix. Un de ses plus beaux tableaux est une descente | Philippe II, roi d'Espagne, a souvent offert de ce tableau

des sommes considérables, sans que ce corps de métier consentit à le vendre; enfin, dans un besoin d'argent on le mit en vente, et la municipalité l'acheta pour le prix de quinze cents florins

(L'épitaphe suivante de Quintin Messis est enchâssée sur le mur extérieur de la cathédrale d'Anvers, en face du puits, On a gravé en latin, au-dessous des attributs de maréchal et de peintre, sur l'une des pierres : « A Quintin Messis, peintre inemuparable, la posté-rité, en témoignage d'admiration et de reconnaissance, a con-sacré cette pierre, clc. » Et sur l'autre pierre : « L'amour con-vigal a fait d'un forgeron un Apelle.»)



Comme tous les artistes de son temps, Quintin Messis traita ordinairement des sujets de sainteté; cependant, lorsque ses tableaux n'étaient pas destinés à des églises, il lui arrivait quelquefois de s'emparer de quelque action de la vie commune; très souvent il a peint des avares comptant de l'argent, avec des bijoux et des pierreries devant eux. La galerie du Louvre possède un tableau représentant en demifigures un joaillier qui pèse des pièces d'or, ayant auprès de lui sa femme qui feuillette un livre ornè de miniatures. Celni dont nous donnons la gravure, et qui est actuellement au château de Windsor, est en demi-figures aussi. Messis a fait encore un grand nombre de portraits d'un fini extraordinaire, et pleins de physionomie.

## ASSOCIATION DE CHASSEURS DANS LA VIEILLE ALLEMAGNE.

L'allemagne était anciennement couverte de forèts, et les Germains nommaient la chasse le mystère des bois et

des rivières. Les chasseurs du moyen âge formaient entre eux de vastes associations, qui, semblables à toutes lès corporations d'artisans, avaient leurs initiations mystérieuses, et une langue à part, d'une richesse et d'une varieté infinies; un auteur a recueilli deux cent cinq cris de chasse, un autre prétend en avoir découvert plus de sept cent cinquante. Ils avaient aussi leurs conleurs et les nombres symboliques trois et sept; ils avaient encore leurs signes, leurs demandes et répunses connues, au moyen desquelles le chasseur, comme l'ouvrier, pouvait partout se faire reconnaître et bien accueillir de ses fières.

Voici quelques passages de ces dialogues qui rappellent la vie joyeuse et passionnée du chasseur allemand :

- D. Bon chasseur, dis-moi pourquoi le chasseur est appelé maître chasseur?
- R. C'est qu'un chassenr adroit et sûr de son coup est jugé digne par tous les princes et seigneurs d'être appelé maître dans les sept arts libéraux.
- D. Dis-moi, I on chasseur, où donc as-tu laissé ta gentille compagne?
- R. Je l'ai laissée sous l'arbre majestueux, sous le vert feuillage où je la rejoindrai. Vive la jeune fille à la robe blauche qui me souhaite tous les matins bonheur et santé; chaque jour, comme la rosée, elle revient à la même place; quand je suis blessé et sanglant, c'est la belle fille qui guérit mes blessures. Bonheur et santé au chasseur, dit-elle; puisse-t-il rencontrer un noble cerf!
- D. Bon chasseur, sais-tu ce que dit le loup au cerf en hiver?
- R. Sus, sus, corps sec et maigre, je t'emporterai dans la forêt sanvage et tu passeras par mon gosier.
- D. Bon chasseur, qu'a fait le noble cerf sorti du bois dans la plaine?
- R. Il a foulé l'avoine et le seigle, et les paysans sont fu-
- D. Disanoi, gentil chasseur, quelle est la plus haute trace du noble cerf?
- R. C'est quand le noble cerf élargit sa noble ramure, et qu'il en frappe les arbres, et qu'il renverse le feuillage avec sa haute couronne.
  - D. Bon chasseur, quelles sont les gens inutiles en chasse?
- R. Un chasseur bien mis qui ne tire pas, un limier qui court et ne prend rien, un levrier qui se repose, voilà les gens inutiles en chasse.
- D. Dis-moi, bon chasseur, ce qui précède le noble cerf dans le bois?
- R. Son haleine brûlante qui va devant lui dans le feuillage.
- D. Dis-moi ce qu'a fait le noble cerf dans le courant limpide?
- R. Il s'est rafraichi et il a ranimé son cœur.
- D. Bon chasseur, dis-nous ce qui a fait au cerf sa corne si jolie?
- R. Ce sont les petits vers qui ont fait au cerf sa corne si jolie.
- D. Chasseur, gentil chasseur, dis-moi encore de quoi le chasseur doit se garder?
- R. De parler et de babiller, c'est la peste du chasseur.
  D. Pourrais-tu me dire, bon chasseur, si tu as vu courir
- D. Pourrais-tu me dire, bon chasseur, si tu as vu courir ou aboyer mes chiens?
- R. Oui, bon chasseur, ils sont sur la bonne voie, je t'en réponds; ils étaient trois chiens, l'un était blanc, blanc, blanc, ct chassait le cerf de toute sa force; l'autre était fauve, fauve, fauve, et chassait le cerf par monts et par vaux; le troisième était rouge, rouge, rouge, et chassait le cerf à mort.

Quand on donne la curée au chien, le chasseur lui disait. Compagnon, brave compagnon, tu chassais bien le noble cerf aujont'hni quand il franchissait la plaine et les halliers; compagnon, honneur et merci. Les chasseurs peuvent maintenant se réjouir, hoire le vin du Rhin et du Necker, grand merci, fidèle compagnon! honneur et et merci

# MONNAIES DE FRANCE (Quatrième article. Voyez p. 242.)

MONNAIES DE LA SECONDE RACE.

Les monnaies de la seconde race, ou des Carlovingiens, comparées à celles des Merovingiens, donnent lien principalement aux remarques suivantes :

E les sont toures en argent, tandis que celles de la prennere race étalent en or.

Presque aucune n'offre la tête du roi, tandis que les mousaires merovingiennes sont, en général, emoreintes de l'effigie du prince.

On n'y voit plus le nom du monétaire, mais habituellement celui du roi, ou son monogramme.

Sur le revers on lit ordinairement le nom de la ville écrit en toutes lettres on en abregé.

Leur quisseur, très peu considérable, et la régularité de leur circonference, prouvent cyndemment qu'on ne les f-briqua t plus avec des lentifles coulees, comme les sols et tiers de sols d'or de la première race.

(Voyez notre premier article, 11° livraison, page 86.)

On avait long-temps employé à la fabrication de nos monnaies d'or celles des empereurs romains; cette ressource dut finir par s'épuiser.

 La rareté et le prix élevé de l'or le rendaient moins propre aux besoins du commerce habituel et surtout de celui de l'intérieur et de detail, que la monnaie d'argent.

Une fois consacree à cette destination, cette dernière monaie devint susceptible, par sou indispensable nécessité, de conserver une valeur lictive ou conditionnelle souvent bien supérieure à sa valeur intrinsèque. Ce fut un motif secret pour les princes, à qui sa fabrication offrait la facilité de retirer un benefice considérable, de la preferer à la monnaie d'or qui ne peut se prêter à une semblable fiction, parce qu'elle sert principalement à réaliser les valeurs et au commerce étranger.

Quoiqu'on cite quelques monnaies d'or de la seconde race (Le Blanc a publié deux sols d'or de Louis le Debonnaire), on doit les considérer en quelque sorte comme des médailles et des pièces d'es-ai on de plaisir plutôt que comme des mennaires usuelles.

L'ordonnance la plus ancienne sur nos monnaies, qui est de l'epin le Bref, rendue au parlement tenn à Verneuil en 775, celle de Charles le Chauve, donnée au parlement de Piste en 854, malgré son étendae et quoiqu'elle confienne plusieurs dispositions sur le commerce et les ouvrages en or; entin toutes celles de la seconde race ne font aucune mention de la monnaie d'or.

Les sols d'or furent-ils remplacés par les sols d'argent ? Il est question de sols d'argent dans les ordonnances de Pepin et de Charlemagne.

 $\mathcal{V}e_i$  in réduisit leur taille à 22 par livre de poids usitée pour les monnaies.

S'il s'agu de la livre gauloise, qui remplaça la livre romaine vers le commencement de la seconde race, et qui ne vant que 12 de nos onces actuelles, le sol d'argent devait être de 285 grains \(\frac{1}{2}\), de notre poids de mare.

Charlemagne eleva le poids des sols d'argent. Il n'en fallut plus que 29 pour faire le poids d'une livre, ee qui donne pour le poids d'un sol d'argent 515 grains 8 dixièmes.

Le p ids du sol d'argent, queiquefois diminue dans les Monnaies pour obtenir un plus grand bénéfice sur la fabrication, fut encore augmenté dans la suite par les ordonnaires, untamment sons Louis le Débonnaire et sous Charles le Chauve; la aille en fut de 18 dans une hyre, ce qui donne pour le sol d'argent 534 de nos grains.

Les sols d'argent étaient-ils une monnaie réelle ou sintplement une monnaie de compte, comme on a pu le croire avec vraisemblance?

Quoi qu'il en soit, il ne nous reste point de ces sols d'argent, mais sculement des deniers et des demi-deniers.

Nous venous de dire que Charlemagne avait établi le rapport de 20 sols à la livre, chaque sol valait 12 deniers.

Telle est l'origine de la monnaie de compte usitée en France jusqu'à l'adoption du système décimal.

Vingt sols ont tonjours continue à faire 1 livre, et 12 deniers 1 sol, quoique ces mots de livre, sol et denier aient exprimé des valeurs de poids bien différens du poids réel et de la monnaie reelle de Charlemagne, puisque les sols et les deniers, d'abord d'argent, ont fini par être de cuivre, que 20 sols d'argent equivalaient originairement à un mare et demi d'argent, tanciis que 20 sols en euivre n'en valent pas la soixante-douzième partie.

Le den er d'argent etant toujours le douzième du sol, son poils varia d'après les données et-dessus. Il fut pour la taille de 22 sols à la livre, de 25 à 24 de nos grains; pour celle de 20 sols à la livre, d'un pen mons de 29 grains, et pour ceux de 18 sols à la livre, de 52 grains. Ce dernier poids, qui est en effet le poids mojen aes deniers les mieux conservés, repond à 4 gramme 7 dixièmes.

Les deniers devaient être d'argent fin, ou au moins à 11 deniers 12 grains, on 960 milliemes; mais leur titre, bien plus que leur poids, éprouva de grandes variations, et ils furent souvent tellement surchargés d'alliage, que ce ne fat plus que du bilion au lien d'argent.

L'argent ctant devenu successivement plus commun que l'or, la proportion de l'or à l'argent, qui, sous la première race, n'etait guère que de 9 à 1, s'eleva à 41 environ sous Pépin; à 15, sous Charlemagne; à 15, sous Louis le Debonnaire (en supposant que les sols d'or eussent conservé le même poids, qu'ils fus-ent aussi au titre de 969 millièmes, et valussent 40 deniers); on sait que cette proportion est lixée aujourd'hui à 13 et 2.

Le numéraire était, en général, si rare vers le commencement de la seconde race, qu'on est aujourd'hui frappé de l'extrème modicité du prix des denrées à cette époque. En 794, un bœuf destiné à la table du roi ne valait que 2 sols d'argent ou 7 liv, 40 s.; un bon eheval, quoique rare et trois fois plus eher qu'un bœuf, ne coûtait que 6 sols ou ou 22 nv. 10 s. L'amende, peine infligée pour la plapart des de lits, au nombre desquels étaient comptés, comme les plus graves, les pechés et les infractions aux règles de l'ég'ise, quoique son maximum ne dépassat pas 20 sols, valant aujourd'hui environ 72 liv., était alors un châtiment rigoureux, puisqu'elle equivalait à la valeur de sept bœufs engraissés

Le diamètre on module des deniers d'argent est de 8 à 9 ligs es, on varie de 47 à 20 millimètres.

S'ils n'offrent presque jamais l'effigie du roi, on doit attribuer cette eirconstance à la difficulté de reproduire par la gravure sur les metaux un portrait avec un peu de ressemblance et de perfection à une époque où les arts é aient dans l'enfance et la barbarie. On dut trouver même alors si grossières et si ridicules les figures représentées par des ouvriers inhabiles, qu'on jugea plus simple et plus conomique de ne faire tracer sur les coins des monnaies que des signes peu compliqués, tels que des cercles, des croix et des lettres. La croix à quatre branches égales, entourée d'un cerele, remplaça donc l'efligie du prince. L'opinion religieuse, contraire aux images, put contribuer à cette suppression. On sait quelle fut l'aversion des juifs et ensuite des musulmans pour les mages. Elles forent long-temps réprouvees par l'Eglise greeque, et même par l'Eg ise romaine, qui en retablit ensuite le culte, et rangea au nombre des héresies l'opinion des iconoclastes.

(La suite de cet arcicle, insérée dans la prochaine livrai-

son, donnera la description des deniers d'argent de la seconde race ) \*\*

### LE LION.

SE BATTRE LES FLANCS. — L'ONGLE DE LA QUEUE DU LION. — LA PATTE DU LION. — UN COMBAT.

Il n'est aueun animal sanvage dont le nom nous soit anssi familier que celui du lion, ancun dont les habitules ou les penchans aient fourni à nos langues europrennes un aussi grand nombre de metaphores. Cela est d'autant plus remarquable que le lion n'a jamais habité qu'une très petite partie de l'Europe, et que depuis un grand nombre de siècles il en est complètement disparu. A la vérite beaucoup de locutions, dans lesquelles son nom figure, ont eté empruntées des Hebreux, qui avaient en de frequentes occasions de connaître à leurs depens sa force et son audace; mais long-temps même avant que les livres saints ne fu-sent connus dans l'Occident, le lion y etait pour les poètes et les orateurs un sujet favori d'images et de compavaisons. Il était aussi l'objet de nombreuses descriptions dans lesquelles l'imagination avait eu sans doute autant de parque l'observation, mais où se trouvaient aussi beaucoup de traits d'une parfaite justesse, et dont quelques uns ont été à tort revoqués en doute par les naturalistes modernes. On ne devrait pas rejeter un fait parce qu'il se trouve accolé à une explication absurde, et c'est cependant ce qui a eu lieu freq emment en histoire naturelle, relativement aux faits qui nous ont éte transmis par les anciens. L'histoire du lion nous en offrirait plusieurs exemples, je me contenterai d'en indi-

Parmi les locutions métaphoriques, empruntées aux habitudes du lion, il en est une qui s'emploie fréquemment dans le langage familier; on dit qu'un homme se bat les flancs pour faire une chose, ce qui signifie qu'il s'excite par des moyens artiliciels à agir d'une manière peu conforme à ses goûts, à ses dispositions, ou à ses habitudes. Pour comprendre l'origine de cette manière de parler, il faut se rappeler que la colère, quand elle n'est pas accompagnee de fravent, se manifeste dans les premiers momens par des mouvemens d'impaience : e'est ce qui se remarque chez les animaux comme chez l'homme; dans le lion, c'est surtont la quene qui s'agite, et se porte d'un cô e à l'autre avec une vitesse et une violence d'autant plus grandes que l'irriation est plus vive. On semble avoir pris l'effet pour la cause, et avoir supposé que le noble animal, lorsqu'il recevait une injure, avait besoin ; our sortir de son calme habituel et panir l'agressear de s'exeiter par une douleur physique.

L'image du lion battant ses ilanes de sa quene se trouve dejà dans Homere, qui peut-être même l'avait empruntee à des poètes plus anciens; mais c'est Lucain qui le premier y a vu l'intention dont nous venous de parler; au reste, ca le peignant en ses vers ampoulés, peut-être ne fuisait-il que ceder au besoin qui perce partout dans son poème de ren-cherir sur ce qui a cté dit avant lui. Quoi qu'il en soit, Plune pat au serie a l'hyperbole de Lucain, et son assertion fut répetee par beaucoap de ceux qui puisèrent ensuite dans sa vaste compilation.

Aucun de ces écrivains cependant n'avait indiqué dans la quene du fion une disposition singulière, qui pouvait donner un pen de probabilité à l'etrange opinion qu'ils soutenaient. La decouverte de cette particularité était reservée à Dedyme d'Alexandrie, un des premiers commentateurs de l'Hiade: il trouva à l'extrémité de la queue, et caché au milieu des poils, un ergot co.né, une sorte d'ongle pointu, et il supposa que c'était la l'organe qui, lorsque ie lion au moment du dauger agitait violemment sa queue, lui piquait les flancs à la manière d'un éperon, et l'excitait à se jeter sur ses ennemis.

L'observation du commentateur fat traitée avec le plus

profond mépris par les naturalistes modernes, et ils ne la jugérent même pas digne d'une refutation. Personne n'y congeait plus lorsque Blumembach fut conduit par hasard à recomaltre l'exactitude du faut. A une époque posterieure un naturaliste français, M. Deshayes, a retrouvé l'ergot sur un lion et une lionne morts tous les deux à la mémagerie du Muséum. Cet ongle est fort petit, a yant à peine trois lignes de hauteur; il est adhérent seulement à la pean, et il s'en detache sans beaucoup o'effort; aussi on ne le trouve pas d'ordinaire sur les lions empaillés que l'on conserve dans les galeries d'histoire naturelle.

Un membre de la S cieté zoologique de Londres a trouvé un éperon semblable chez un leopard d'Asic; mais il parait que la plupart des espèces appartenant au même genre en sont privées; ce qui est certain, c'est que cette partie manque chez notre chat domestique.

Il pourra sembler etrange aux personnes qui ne sont pas familières avec les classifications des naturalistes de voir ainsi rapprocher le chat du lion; si elles pouvaient étudier en détail l'organisation de ces animaux, elles verraient que le rapprochement n'a rien que de très légi ime, et que la ressemblance entre toutes les espèces que l'on compend dans le genre felis (chat), le lion, le tigre royal, le léopard, la panthère, le jagnar, le conguar, et mue foule d'autres espèces qu'il serant trop long de nommer, et dont notre chat domes ique n'est passencore le plus petit, ne peut être distinguée que par les différences peu importantes de taille, de couleur, et de longueur des poils.

La ressemblance entre ces divers animaux se montre jusque dans les moindres détails de leur structure. On ne s'avisera pas de dire du lion, comme on dit du chat, qu'il fait patte de velours, et cependant la disposition qui a donné lieu à cette locution, devenue provenbiale, se trouve chez l'un aussi bien que chez l'autre.

Les ongles sont, pour toutes les espèces appartenant au geure chat, des arunes paissantes, mais qui ne peuvent avoir leur utilité qu'autant qu'elles sont entretennes constammen en bon ctat. Ces ongles sont longs, aigus, tranchaus; s'ils étaient dis osés comme chez les autres mammifères onguieules, chez les chiens, par exemple, leur pointe touchant le soi à chaque pas serait bientôt émoussée; mais ces ongles, quand l'animal n'en fait pas usage, sont à l'abri de tout frottene t, ce qui dépend d'une disposition participière des phalanges ou os des doigts; la phalange qui porce l'ongle est articulée avec la suiva-te, de manière à pouvoir se renverser sur ce te dernière, et à venir se loger dans une cavité que celle-ci lui présente.

Le renversement de la dernière phalange a pour résu'tat, non sealement de menager la pointe de l'ongle, mais encore d'empécher que le doigt ne soit luxé lorsque l'animat se sert de sa patte pour frapper. C'est, en effet, me labitude commune à toutes les espèces de ce genre, grandes ou petites, que d'assommer ou au moins d'étourdir leur proie d'un comp de patte avant de la dévorer; c'est e qu'on peut voir fréquemment chez notre chat doutestique, et ce q e les voyageurs en Afrique ont également observé chez le fion; seulement ce dernièr porte ses coups avec une telle violence qu'il lui sufiit d'un seul pour enfoncer le crâne épais d'un hulle. Cette puissance d'action dépend en partie de la durete et de la densité des os de la patte, qui représente ainsi un lourd marteau, et en partie de l'énergie des muscles qu'il par peuvent.

Doué de cette force prodigieuse, muni d'armes redoutables, et pouvant d'un seul boud franchir un espace considérable, le fion ne trouve dans to de la nature vivante aneun ennemi qu'il puisse redouter; si do c on le voit rarement donner des signes de frayeur; si, lorsqu'il ne joge pas à propos de combattre, on le voit se retirer d'un pas tranquille devant des agresseurs trop faibles pour exciter en lui le sentiment du danger, il n'y a peut être pas fieu à s'êmerveiller

de son courage. Il est même à remarquer que lorsqu'il médite me attaque, et qu'il peut prévoir quelque résistance, il procède presque tonjours par surprise; il se présente de muit, ou bien il se glisse de buisson en buisson jusqu'à ce

qu'il soit à portée d'arriver sur sa proi d'un bond. Quoique l'homme ne semble pas être pour lui un adversaire bien à craindre, il hésite souvent à l'attaquer, surtout dans les pays où l'usage des armes à feu est un peu répandu. L'audace des



lions du cap de Bonne-Espérance a notablement diminue depuis que les Européens ont formé des établissemens dans ce pays; et si dans les parties reculées de la colonie ces animanx sont encore redoutables pour le bétail, ils le sont rarement pour l'homme, à moins que celui-ci ne devienne l'agresseur.

On trouve dans les relations écrites par les premiers colons, qui se fixèrent au cap de Bonne-Espérance, de nombreux détails sur leurs démèlés avec les lions, soit que ces animaux vinssent les visiter de nuit pour enlever quelque tête de bétail, soit qu'eux-mêmes allassent de jour les attaquer dans leur repaire, afin de se délivrer de voisins anssi incommodes. Le livre de Pringle contient à lui seul un grand nombre de ces aventures arrivées à lui ou à ses compagnons; je me contenterai d'en rapporter une seule.

« Notre première rencontre avec les lions ent lieu, dit-il, pendant que j'étais absent du village, mais voici ce que me contérent les personnes qui prirent part à cette expédition. M. Rennie, un jeune fermier de notre bande, s'aperçut qu'il lui manquait un cheval; après quelques recherches, on reconnut que l'animal avait été tué par un lion, et comme ses traces étaient visibles en plusieurs points, on résolut de les suivre, et d'aller attaquer le ravisseur. Les Hottentots s'étant mis sur la piste, conduisirent nos chasseurs à un mille environ du lieu où le cheval avait été tné. Le lion l'avait emporté jusque là pour pouvoir le dévorer à loisir, comme c'est presque toujours la coutume de ces animaux en pareille occasion. A l'approche des chasseurs, le lion se leva, et, après quelque hésitation, il entra dans un fourré situé à peu de distance, et au fond d'une ravine; nos hommes le suivirent de loin, et, après s'être posté sur une hauteur qui

commandait le ravin, ils commencèrent à tirer des volées de coups de fusils vers le fourré. Toute cette monsqueterie cependant, ne produisit pas d'effet apparent ; le lion resta à couvert, déterminé, en apparence, à ne pas livrer bataille. Cependant, quand on lâcha les limiers pour le harceler, il les fit rétrograder plus d'une fois précipitamment, en grondant d'une manière terrible. A la fin, le chef des chasseurs, M. Rennie, jeune homme d'une intrépidité extraordinaire, perdit patience en voyant l'inutilité de toutes ces tentatives, et , laissant ses compagnons sur la colline , il descendit jus qu'au fond du ravin, et commença à jeter des pierres dans le taillis. Cette témérité excita enlin la colère du lion; il s'élança hors du fourré, et du second bond il allait tomber sur M. Rennie, lorsque, heureusement, son attention fut détournée par un chien qui se précipita vers lui en aboyant avec fureur. Le pauvre animal, à qui le danger de son maitre avait fait oublier le soin de sa propre sûreté, etait venn se placer à portée de la patte du lion, et un seul coup le renversa mort sur la place. Mais, grâce à son généreux dévonement, M. Rennie fut sauvé; il avait en le temps de faire un saut en arrière, et ses compagnons, placés sur le rocher, firent feu sur le lion, qui tomba perce de plusieurs

Les Boreaux d'abonnement et de vente sont rue du Colombier, nº 30, prés de la rue des Petits-Augustins

IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, Successeurs de Lachevardiere, rie du Colombier, n° 30.



Malgré les grandes révolutions qui ont renouvelé les mœurs, la religion et les habitudes sociales de l'Égypte, les rives du Nil sont toujours ce qu'elles étaient autrefois, contrées, les ossemens humains dispersés presque à la sur-TONE II.

face d'un sol en désordre, on à poine recouverts de quelques tables d'herbes; men n'égale, surtout dans les villes, la somptuosité et le luxe des sculptures fonéraires : partout des arbues et des fleurs ombragent les tombes; des sièges sont disposés de loin en loin, et les intervalles reguliers laissés entre les monumens forment comme les galeries d'un temple. Cette maguificence funéraire, comparee à la simplicité des habitations, rappelle naturellement cette idée religieuse des auciens Egyptiens, que e les maisons sont des lieux de passage, des hôtelleries, mais que les tombeaux sont des maisons éternelles, »

Près de chaque grande ville, il y a une ville des morts (nécropolis) plus ou moins spacieuse et qui souvent l'environne presque entièrement. Des forêts de colonnes, de cénotaplies, de mansolées, convrent des espaces immenses; on dirait en effet des villes somptuenses que leurs habitans auraient abandonnées la veille. Les mosquées et les palais des grands égalent à peine en richesse quelques uns de ces mausolées. Nous citerons surtout ici les cimetières qui se trouvent au midi et au sud du Caire, et qu'ont élevés autrefois les khalyfes et les autres personnages puissans de cette capitale. La première de ces necropoles commence au mansolec de l'iman Châfév, dont elle a pris 1: nom, et s'étend à une lieue vers le sud : c'est plus de la moitié de la ville du Caire; on y voit des monumens de toutes les grandeurs, des cippes innombrables, et pour ainsi dire des plaines semées de tombeaux.

Apprès de Tourab-el Iman (les tombeaux de l'iman) sont les to a beaux de Qarafeh, et plus loin ceux appelés el-Seydéh. Cette continuité de cénotaples s'étend, à perte de vue, dans un aplaine sablonneuse, dont l'immensité et la solitude sont d'un effet qu'on ne peut guère se figurer dans nos coutées. Le marbre, l'or, l'outremer et autres conleurs brillantes, sont prodigués avec un goût exquis; un des tombeaux les plus riches est celui d'Aly-Bey.

De grandes enceintes sont particulièrement réservées aux famil es opalentes; la famille Cherqa-ouy a donné son non a l'une d'elles. Une mosquée est souvent l'édifice principal de ces grands monumens; la tombe du fondateur y occupe une place de distinction, soit dans une chambre ornée d'un cénoraphe, soit sous une compole ombragée d'arbres, et qui s'élève an milien d'une coar environnee d'un péristyle; parfois on trouve à côté une fontaine pour les ablutions. Quelques ur s de ces monumens sont fermés par des partes en pierre roulant sur leurs gonds, et des gardiens entretenas sur le-fonds lègués par les morts y veillent tonte leur vie.

On voit souvent sur les tombes des fleurs et des feuillages seulptes, revêtus d'or et de couleur rouge, verte on janne. Les colonnes et les cippes sont charges d'inscriptions mables semptées de la même manière; l'interieur des coupoles est orne de caissons sculptes en rehef.

An levant du Caire est l'autre ville des tombeaux, connue sous le nom de Tourab Qayd-Ecy (les tombeaux de Qâyd-Bey ), et dont l'étendue est aussi d'environ une heue. Ces tombeaux ne sont ni moins magnifiques , ni moins imposans, pour le luxe de l'architecture, que ceux de Qarafeh. Beaucoup d'entre eux sont, en petit, de véritables mosquees dont les minarets, les coupoles et tous les details d'architecture, sont sculptés avec une richesse d'ornemens et un luxe de travail dignes d'admiration. Ces mosquees sont séparées entre elles par de larges raes, et environnées d'une checinte on l'on enterrait aussi les esclaves on les serviteurs des familles. Tous ces monumens remontent à des époques plus ou moins reculées dans l'histoire moderne de l'Exple; les plus anciens peuvent dater des vitte et ixe siècles ; ea c'est parmi ceux-là qu'on remarque souvent le plus de simplicité et de grandeur dans le style. Ils s'étendent de ce côte, à travers une plaine deserte, jusqu'à la Koubbéli, autre necropole, située sur le chémin de l'ancienne Heliopolis, et qui est le lieu de réunion de la grande caravane de

la Mecque. On distingue encore au-dehors du Caire les tombeaux de Bâb-el-ouizir, el-Gborayh, el-Nasr, Qâsed, etc., ainsi nonnnes des portes auptès desquelles ils sont situés; à l'intérieur même de la ville, on rencontre plusieurs cimetières, mais leur étendue et leur beauté sont moins remarquables.

Le plus grand nombre des tombeaux de personnages aisés ne consistent qu'en une coupole enrichie de sculptures, et recouvrant une salle au milieu de laqueile est un bloc de maçonnerie carré oblong, sous lequel reposent les ossemens du fondateur.

Les tombeaux plus simples que ceux que nous venons de décrire se composent (comme on peut le voir dans la gravure) d'un grand soubassement en pierre, sarmonte de quatre on six colonnes, qui supportent des arcades et une toiture, soit en forme de dôme, soit en forme de pyramide : les corps sont déposés dans le soubassement. Quant aux tombes les plus ordinaires, elles consistent en un soubassement ayant à une extrémité un cippe s rmonté d'un turban, et sculpté en marbre blane, et à l'autre une pierre plate carrée on en losange alongée, sur laquelle on a gravé l'inscription du défant. Les tombes des pauvres sont encore un diminutif de celles ci : quand ils n'out pa se procurer une pierre tumulaire en marbre, ils se contentent d'un moreeau de granit on d'une simple pierre de taille, sans auenne sculpture. Quelquefois même un bloc informe convre un tombeau; cela suffit à la piete indigente : chacun fait de son mieux pour honorer la mémoire de ses parens.

Le vendredi, qui, pour les musulmans, repond au dimanche des chiétiens, est le jour particulièrement consacré à la visite des tombeaux. Les femmes et les enfans accompagnent les hommes; une longue fonle de visiteurs, qui s'a-hemine au loin, annonce l'emplacement de ces nécropoles. On y prie pour les mânes des defants; on s'entrement de leur vie, on se rappelle leurs paroles, et l'on plante des fleurs. C'est un spectacle à la fois touchant et pompens, qui étonne toujours les Européens.

## MONNAIES DE FRANCE. (Cinquième article. — Voyez page 366.) MONNAIES DE LA SECONDE RACE.

Fig. nº 24. — Denier d'argent de Pepin.
(Λ) FIPI-NUS, Pepin. Trois points au milieu.

(R) R(EX) F(RANCORVM), Roi des Francs. Un point entre les deux lettres R et F.

D'autres monnaies de Pepin à peu près s'imblables présentent cinq points on six points au revers; d'autres quatre points de chaque côté. On a conjecturé qu'ils indiquaient la valeur de la pièce, suivant la notation adoptée sur les mounaies des Romains; mais le nombre en varie sur des deniers de même valeur. Indiqueraient-ils l'année du règne? on plutôt ne sont-ils pas une marque particulière ou signe de reconnaissance, semblables aux points secrets fort usités par la suite, pour distinguer les ateliers monciaires et l'epoque de la fabrication, et aider à reconnaître les contrefacous?

Fig. nº 25. — Denier d'argent de Charlemagne (Charles I<sup>er</sup>).

- (a) Carles, Charles. On a remarqué que sur les mounaies de Charlemagne et dans les titres qui nous sort restés de lui, le nom de Charles est écrit en latin, par un C. (4 Kon par un K comme le firent les autres rois de France; et souvent sans o, ou avec un omicron ou petit o. Spelman observe à ce sujet que Carolus (Charles) ne vient pas de charus (cher), mais du moi carl, qui dans les langues du Nord signific vir (homme ou guerrier). D'autres monnaies de ses successeurs presentent aussi le mot Carlus au lieu de Carolus.
  - (a) CARNOTIS, Charires. Au milieu, un nœud ayant la

forme du chiffre 8. - D'antres monnaies de Charlemagne . fraptées dans les divers pays réams à son vaste empire, et qui son d'un plus grand module et exécutées avec plus de soin depais sa conquête de l'Italie, offrent, du côté principal, une croix enfourée d'un cercle et d'une légende circulaire : CARLUS REX FR(ANCORUM), Charles, roi des Francs. D'autres, outre le nom du roi, présentent ordinairement au revers, dans un cerele, son monogramme figuré à peu près comme celui de la pièce fig. nº 51, mais plus en pe it et avec un c au lieu d'an K. On a done prétendu à tort que Charles-le-Chanve était le premier qui eût fait mettre son monogramme sur les monnaies. Plusieurs titres de Charlemagne portent son monogramme pour signature. D'autres frappés à Rome sont ornés d'une effigie d'empereur deboat, comonné, tenant le glaive de la main ganche, et de la droite le glube surmonté d'une croix.

I nous est resté plusieurs beaux deniers portant le nom de Charles emp(creur) Au(guste); dont plusieurs pourraient appartenur à Charlemagne; mais comme trois de nos rois, Charles I et Charles III, ont porté le titre d'empereur, il est difficile de determiner avec cersitude auquel de ces trois empereurs ils doivent être rapportés. Les amateurs de numismatique les classent à part, pour ce motif, dans leurs collections, sous l'indication de Charles empereurs.

Fig. nº 26.—Denier de Carloman, frère de Charlemagne. (Voyez la lin de cet article.)

(A) CARL(O)M(ANUS), Carloman, Un trait d'union audessus des lettres.

(R) AR. Ces deux lettres, suivant Le Blanc, signifient A(USTRASIAE) n(Ex), roi d'Austrasie.—A et n sont peut-être les initiales de An(LA) on An(ELATUM). Arles, une des villes monétaires les plus anciennes de France. Le — placé audesus de deux lettres an parait indiquer non seulement une abréviation, mais la réunion des deux lettres; tandis que dans l'abreviation n.f. que l'on remarque sur la pièce précedente, ele point mis ent e les deux lettres semble avertir au contraire qu'il s'agit de deux mots différens.

Fig. nº 27. — Denier d'argent de Louis I<sup>er</sup>, dit le Débonnaire.

(A) HLVDOVICUS IMP(ERATOR), Louis, empereur. Dans un cercle perlé, croix cantonnée de quatre points.

La petite croix, dans la forme de celle que nous appelons croix de Malte, se remarque sur plusieurs deniers de Charlemagne. L'usage de la placer avant le nom du roi fut constamment suivi par ses successeurs; cette croix précède aussi les nous de villes.

La lettre ii qui precède le nom de Louis se remarque devant plusieurs noms propres, non seulement d'hommes, comme HLOTHARIVS, Lolhaire (voy. fig. nº 50), mais encore de villes comme HITMONES, Tours; HREDONIS, Rennes. Cette le tre n'hetait qu'un signe servant à mo àfier la prononciation, et non l'abrégé de herus, en allemand her, maître, seigneur, comme l'ont imagine quelques savans. Ludovicus est écrit avec deux v.

(a) № RISTIANA RELIGIO, religion chrétienne. — Frontispère d'exfise surmonté d'une croix, avec une autre petite croix sur le portait, qui tient lieu de la lettre x (ch) initiale du mot christiana. (Voy. ci-après, fig. nº 29 (a).

La plapart des deniers de Louis I et offrent eet emblème de la recigion avec la même légende. Ou trouve aussi l'un et l'autre sur un denier de Charlemagne et sur un denier de Carlemagne et sur un denier de Carlemagne, le portait d'eglise se remarque sur les monnaies de plusieurs autres rois de la seconde race, mais il est la regrésentation particulière de la seconde race, mais il est la regrésentation particulière de la cathédrale de la ville, dont le nom forme la légende au lieu des mots christiana religio. — Le revers de plusieurs autres deniers ne contient, comme celui de la fig. 30 ciapres, que le nom de la ville inscrit en grosses lettres, et en une, deux, ou trois lignes.

Fig. nº 28. Autre denier d'argent de Louis Ier.

LVBOVVICVS IMP(ERATOR) AVG(VSTVS), Louis, empereur auguste. Boste du roi a droite, drapé, coaronné de laurier.

(a) ★ STRASBVRG(vs), Strasbourg, La porte flanquée de deux tours ou pilastres surmontés de bodes , ressemble platôt à une porte de ville ou d'hô el-de-ville qu'à-mo eglise.

Ce denier d'argent, qui existe au Musée monétaire, est precieux en ee qu'il est un exemple assez rare des monnaies d'argent de la seconde race avec effigie. Le Blanc en a public trois semblables, qui ont pour légende, au lien de S rasbourg, les noms d'une des villes : Arles, Tours, Ocleans

La tête de l'empereur, comme sur les deux pièces d'or dont nons avons parle précédemment, est aussi conronnée de laurier.

Il nous reste de Louis-le-Débonnaire trois ordonnances sur les monnaies; celle de 819, rendue au parlement d'Aixla-Chapelle, est la première qui ait porté des peines contre les faux-monnayeurs.

Fig. nº 29. — Demi-denier d'argent de Pepin roi d'A-quitaine, fils de Louis le Débonnaire.

La lettre x du mot rex est absolument semblable à la petite croix qui précède le mot Pipinus. Cette lettre x, qui tient aussi lien du x on chi gree, est sonvent supprimée; parce que, suivant l'usage des Monétaires de faire servir souvent une lettre à deux mots, la croix qui précède le nom du roi tient aussi lien de l'x qui doit terminer le mot nux, Voyez fiz, n° 27 (n).

(R) AQVI-TANIA, Aquitaine.

Il existe plusieurs deniers, et surtout des demi-deniers des rois d'Aquitaine, à commencer par Louis-le-Débonnaire.

Fig. nº 50 — Denier d'argent de Lothaire, empereur, fils de Louis le Debonnaire.

(A) \$\times \text{ OLOTHARIUS IMP(ERATOR)}\$, Lothaire empereur. (Voyez la fin de cet article.) Croix dans un cercle perlé. (Voyez, pour l'u qui précède le nom, la fig. nº 27 (A).

(a) VENECIA, Venise. — Venecia signifiait aussi Vannes. Il s'agit sans doute ici de Venise; sous Lothaire et les autres carlovingiens qui farent empereurs, des monuaies farent frappées en leur nom dans plusients villes d'Italie, telles que Bénovent, Lucques, Milan, Pavie, Rome, Venise.

Fig. nº 51.—Denier d'argent de Charles II, dit le Chauve.
(a) % GRATIA D(E)t n(E)x, par la grâce de Dieu, roi.

Monogramme formé des lettres K(A)nol(v)s, Charles, entouré d'un cercle. Les deux premières let res K. R., et les deux dernières L. s., sont à l'extrémité des branches d'une croix, et l'o au centre, figuré, comme on le voit souvent sur les monnaies, par un losange.

Le monogramme tenait aussi lieu pour Charles-le-Chauve, ainsi que nons l'avons dit pour Charlemagne, de la signature du roi, sur les actes ou titres.

L'ordonnance de Charles-le-Chanve, rendue au parlement de Piste en 854, prescrit distinctement le type de ses deniers : « d'un côté notre nom cert circulairement (in gyro) » et au milieu le monogramme de notre nom ; de l'autre » côté le nom de la ville et la croix au milieu. »

Cependant il n'existe qu'un très petit nombre de deniers dont le côté principal presente son nom autour de son monogramme; tandis que presque tous portent la legende GRATIA DI REX SUIVIE quelquefois de FR(ANGORYM).

Cette formule ; par la grâce de Dieu , est donc en quelque sorte la marque distinctive des nombreux deniers attribués à Charles le-Charve, et portant le nom de tant de villes différentes; on la voit aussi sur quelques uns de ceux de ses successeurs , et même avant lui sur ceux de Charlemagne. Ele fait adoptée par la suite par tous les souverains sir leurs monnaies et dans leurs titres , et même par tout prince ayant

droit de battre monnaie, non seulement en France, mais dans tous les pays de la chrétienté.

(n) Lygdyni Clavati à Laon. — Croix dans un cercle

perle.

Les deniers de Louis II, dit le Bègue, portent pour légende MISERICORDIA D'I (pour DEI) REX, par la miséricorde de Dieu , roi. Charlemagne s'était aussi servi de la même for-

Le monogramme de son nom en offre toutes les lettres en comptant un des v deux fois, suivant l'usage des Monétaires.

Fig. nº 52. - Denier d'argent de Louis III. (A) \*LVDO-VVIC(VS), Louis (écrit en deux lignes), un

point au milieu. (n) \* TVRONES, Tours. - Croix entourée d'un cercle

Louis III et Carloman succédérent en 879 à leur père



Louis II, et régnérent ensemble. Plusieurs de leurs monnaies, frappées séparément au nom ou de Louis (ILVDOVIevs on Lydovvievs on de Carloman (carloman(vs) on HCARLOMANYS) offrent, par une circonstance remarquable, le monogramme de leur aïeul Charles-le-Chauve.

Il ne reste point de deniers qu'on puisse avec certitude attribuer à Charles-le-Gros; ceux de Endes sont rares et recherchés. Ils ont pour légende circulaire : GRATIA D-I REX ou MISERICORDIA D-1, et pour monogramme Odoan-dessous d'une petite \*; l'o lui-même a la forme d'une croix avec nn losange an centre. Voyez fig. nº 51 (A).

Fig. nº 53.—Denier d'argent de Charles III, dit le Simple. (A) A CAROLVS REX FR(ANCORVM). Charles roi des

Francs. - Croix cantonnee de quatre points. (R) REMIS CIVITAS, ville de Rheims. - Frontispice d'église. Voyez fig. nº 27 (R).

Fig. nº 54. - Demi-denier d'argent de Charles III.

(A) Le monogramme seul de K(A)ROL(V)S, Charles.

(R) X METVLLO. Melle on Médoc. - Petite croix dans un cercle.

Un grand nombre de monnaies de la seconde race offrent les mots Medolus ou Medogus , Metellus , Metulo , Metullo , Metallum, Metalo, Metallum. Leur explication a beaucoup exercé la sagacité des commentateurs et des amateurs de numismatique. On a prétendu que METALLYM signifiait simplement argent; mais metallum se dit de toute sorte de métal. Ce mot, placé exactement de la même manière que tons les autres noms de ville, était suivant les uns le nom de Médoc dans le Bordelais, et suivant les autres de Melle en Poitou; les différences dans l'orthograghe tiendraient alors à ce qu'il n'indiquait pas toujours le même lieu, et à ce que le même nom de lieu s'est écrit diversement suivant les époques ou d'après les habitudes , soit du graveur, soit d'un Monétaire plus on moins ignorant.

Un denier de Charlemagne offre d'un côté 🔆 METVLLO dans la légende et dans le champ du revers METALLAM. Cette singularité, au lieu d'éclaireir la question, semble justifier les deux opinions : on ne peut admettre que le nom de la même ville soit répété et écrit d'une mauière différente sur les deux surfaces de la pièce.

Les monnaies de Raoul sont rares.

Fig. nº 55. - Denier d'argent de Louis IV, dit d'Outre-Mer. (A) A GRATIA D-1 (Dei) REX. Par la grace de Dieu, roi. Monogramme Lypo(vicy)s. Louis.

Voyez ce que nous avons déjà dit des monogrammes.

(R) CASTIS PREVINIS. Provins, en Brie. Castis est sans donte une abréviation de castris (castrum camp) ou de castellis (castellum, château), dérivé lui-même de castrum

dont il est le diminutif. On lit sur d'antres monnaies Castris Avalons, Avalons. Castris Arrions, Avalons on peutêtre Avignon.

Il reste peu de monnaies de Lothaire, fils de Louis IV. On ne connaît pas de monnaies de Louis V, dit le Faineant, second fils de Louis IV, qui ne regna qu'un an, et fut le dernier roi de la race des Carlovingiens.

Carloman, frère de Charlemagne; Pépin, roi d'Aquitaine, et Lothaire, empereur, n'etant pas compris dans la série des rois de France, les monnaies de ces princes, quoiqu'ils fussent de la race des Carlovingiens, telles que celles qui ont été décrites ci-dessus (fig. nº 26, 29, et 30), ne peuvent être considérées comme des monnaies royales de la seconde race. Quelques antiquaires les classent donc parmi celles qu'on désigne sous le nom genéral de monnaies des princes, comtes et barons.

STATUE DU RHÉTEUR ROMAIN EUMENIUS.



(Statue du rhéteur Euméoius à Cleves.)

Rome envoyait souvent au loin des hommes instruits et eapables, dans le but de répandre le plus rapidement possible, chez les peuples conquis, sa langue, ses mœurs et sa eivilisation : cette habitude avait en ontre quelquefois l'a vantage de délivrer le gouvernement d'esprits éclairés que la pauvreté, l'avidité, l'ambition, ou peut-être l'amour sineère de la patrie rendaient turbulens et dangereux. D'après ee principe, l'empereur Constantin avait choisi, pour diriger et illustrer l'école de Cologne sur le Rhin (alors colonie romaine), un maître de mémoire et de rhétorique (magister memoriæ et rhetorices), nommé Euménius, et il lui avait fait assigner par la ville des appointemens annuels de soixante mille sesterces ). - Mais Euménius avait apparemment un grand désintéressement ou une fortune particulière assez considérable : car il fit don de son traitement aux bourgeois de Clèves : ceux-ci consacrèrent la somme entière à la propagation de l'instruction; et, en témoignage de reeonnaissance, élevèrent à Euménius vivant la statue que représente notre gravure \*. Le rheteur est vêtu d'une robe d'étoffe damassée; sa ceinture est ornée d'une boucle et de boutons d'or. Dans sa main gauche il tient la ferule, insigne de ses fonctions magistrales, le sceptre des pédans comme dit Martial (ferulam magistralem); sa main droite soulève une corbeille de pommes, don de ses disciples; sur sa tête

\* Aldenbrüch, Dissertation sur la religion des villes anciennes. Cologne, 1749.

on voit un bonnet brodé, et à ses pieds une des espèces de chaussure en usage chez les Romains .- Stéphanus Phrygins dit dans son ouvrage intitulé : Hercule proditio, que a la sta-» tue d'Euménius était élevée en dehors des murailles du » château de Clèves, non loin de la petite porte qui conduisait » à la ville. »

### MICHEL MONTAIGNE.

Michel, seigneur de Montaigne, en Périgord, naquit le 28 février 1555 : il fat envoyé en nourrice dans un des plus misérables villages de la dépendance de son père, et tenu sur les fonts baptismaux par des personnes de la plus humble condition, alin qu'il se format à la frugalité et à l'austérité. Vers 1554, il fut pourvu à Bordeaux d'une charge de conseiller, et durant cette fonction il se rendit plusieurs fois à la cour, où il reçut de Henri II le cordon de Saint-Michel. Il a beaucoup voyagé en France et en Italie. On dit qu'il a servi de secrétaire à Catherine de Medicis dietant ses instructions à son fils, et que Marguerite de France a souvent philosophé avec lui. A Rome, il reçut des lettres de bourgeoisie romaine, et y apprit que « les messieurs de Bordeaux » l'avaient élu maire de leur ville. A l'epoque des divisions de la Ligue, vers 1583, la Guienne devint le foyer des guerres civiles, et le château du moraliste ne fut pas toujours respecté : Montaigne, dont la conduite était guidée par une pensée de moderation, et qui ne tenant exclusivement à aueun parti s'était jusqu'a'ors bien trouve de cet état de milieu, devint par cela même en butte à tontes les factions.

Il mournt le 13 septembre 1592 : son tombeau est à Bordeaux, dans la chapelle du Lycée.

Nous avons dejà donné plusieurs fois des Pensées de Montaigne. Nous aurons occasion de revenir sur son livre des Essais, l'un des ouvrages les plus importans dont pnissent s'honorer la pensée humaine, le génie de la laugue française, et la bonne foi du cœur.

Aujourd'hui nous extrairons de cet ouvrage, et nous rapprocherons les uns des antres, certains passages ou Montaigne décrit sa personne, quelques unes de ses habitudes matérielles et son éducation.



(Michel Montaigue.)

Je suis d'une taille un peu au-dessous de la moyenne, forte, et ramassée; le visage non pas gros, mais plein; la complexion entre le jovial et le mélancholique, moyennement sanguine et chaude. La santé forte et allegre. D'adresse et de dispositions, je n'en ay point eu. De la musique, ny pour la voix, que j'ay très inepte, ny pour les instrumens, on ne m'y a jamais seeu rien apprendre. A la danse, à la paulme, à la lutte, je n'y ay pu acquerir qu'une vulgaire suffisance. A nager, à escrimer, à voltiger, et à sauter, nulle du tout. Les mains, je les ay si gourdes que je ne sçay pas seulement escrire pour moy : de façon que ce que l'ay barhouille j'ayme mieux le refaire que de me donner la peine de le désmèler, et ne lis guères mieux. Je ne sgais pas clorre à droiet une lettre, ny ne scens jamais tailler une planne, ny trancher à table qui vaille, ny equipper un cheval de son harnois, ny porter à poinet un oyseau et le las-her : ny parler aux chiens, aux oyseaux, aux chevaux. J'aymois à me parer quand j'estois cadet, et me scoit bien : il y en a sur qui les belles robes pleurent.

Je m'esbranle difficilement, et suis tardif partont, à me lever, à me coacher, à mes repas. C'est ma'in pour moy que sept heures : et où je gouverne je ne dine ny avant onze, ny ne soupe après six heures. Le dormir a occupé une grande partie de ma v.e., et le continue encore en la vicil-le-se huit on neuf heures d'une haleine.—He ne choisis guères à table, je me contente aisement de peu de mets, et hay l'opinion de Favorinns, qu'en un festin il faut qu'on nous derobe la viande où nous prenons appetit. Je suis friand du rois-on, et fais mes jours gras des maigres, et mes festes des jours de jedne.

Je ne voyage sans livres, ni en paix, ni en guerre. Toutefois il se passera plusieurs jours et des mois sans que je les employe: ce sera tantost, dis-je, ou demain, on quand il me plai a : le temps court et s'en va sans me blesser. Chez moi, je me destourne un peu plus souvent à ma librairie, d'où tout d'une main je commande à mon mesnage. La je feuillette à cette heure un livre, à cette heure un autre, sans ordre et sans dessein, à pièces descousnes : tanto-t je rêve, tantos j'enregistre et dicte mes songes. Ma librairie est au tro sième etage d'une tour; le premier c'est ma chupelle, au second une chambre et sa suite, où je me couelie souvent pour être seul. C'étoit, au temps passé, le lieu le plus inutile de ma maison; je passe là et la plupart des jours de ma vie, et la plupart des heures du jour : je n'y suis jamais la muit. Si je ne craignois nou plus le soin que la d pense, j'y pourray facilement coadre, à chaque côté, un galerie de cent pas de long à plein pied, ayant tronvé tous les murs montez pour autre usage à la hauteur qu'il me fant. Tout lien retire requiert un pourmenoir. Mes pensées dorment si je les assieds.-Ma librairie a trois venes, de riche et libre prospect, et seize pas de vide en diamètre. En hyver, j'y suis moins continuellement; car ma maison est juchée sur un tertre, comme dit son nom, et n'a point de pièce plus eventec que celle-ci. C'est là mon siège ; j'essaie à m'en rendre la domination pure, et à soustraire ce seul coin à la communanté conjugale et fibale et civile. Partont ailleurs je n'ai qu'une autorité verbale en essence confuse. Miserable, à mon gré, qui n'a chez soy où être à soy, où se faire particulièrement sa coar, où se cacher. J'ay l'esprit tendre, et facile à prendre l'essor; quand il est empesché à par soy, le moindre bourdonnement de mouche l'assassine

J'ay veen en trois sortes de condition, depuis être sorti de l'enfance; le premier temps, qui a duré prés de vingt annecs, je le passay n'ayant d'autres moyens que fortnis, et dependant de l'ordomance d'autruy. Ma déjeuse se faisoit avec d'autant moins de soin, qu'elle estoit toute en la temérité de ma fortnue; je ne fus jamais mieux. — Ma seconde forme, ça esté d'avoir de l'argent. A quoy m'estant pris, j'en fis bientost des réserves notables; car, disois-je, si j'estois surpris d'un tel ou d'un tel accident! Allois-je en

voyage? il me sembloit jamais è re suffisamment pourvu; et i lus je m'estois charge de monnoye, plus aussi je m'estois chargé de crainte; tantost de la seurte des chemins, tantost de la lidelité de ceux qui condoisoient mon bagage. Laissoyje ma boyte elicz moi? combien de soupçons et pensemens épineux : tout compté , il y a plus de peine à garder l'argent qu'à l'acquerir. Pour avoir plus de moyen de dépenser, la dépense ne m'en coûtoit pas moins. Car, comme disoit Bion, autant se fasche le chevelu comme le chauve qu'on lui arrache le poil. - Je fus quelques années en ce poinct : je ne sçay quel bon d mon m'en jeta hors très utilement, Par où je suis retombé à une tierce sorte de vie, certes plus plaisante et beaucoup plus reglée. C'est que je fais courir ma depense quant et quant ma recepte, tantost l'une devance, tantost l'antre; mais c'est du peu qu'elles s'abandonnent. Je vis du jour à la journée, et me contente d'avoir de quoy suffire aux besoins présens et ordinaires : aux extraordinaires, toutes les provisions du monde n'y seauroient suffire. Si j'amasse, c'est pour achepter du plaisir et non des terres, de quoi je n'ai que faire.

## Éducation de Montaigne.

C'est un bel et grand agencement sans doute que le gree et le latin, mais on l'achepte (rop cher; je diray ici une facon d'en avoir meilleur marché que de coustume, qui a eté essayce en moy-mesme : s'en servira qui voudra. L'expedient que mon père trouva, ce fut qu'en nourrice, et avant le premier desnouement de ma langue, il me donna en charge à un Allemand, qui depuis est mort famenx medecin en France, ignorant de notre langue, et très bien versé en la latine; cet Allemand m'avoit continuellement sur les bras. En outre, deux autres, moindres en sçavoir, étoient pour me suivre et soulager le premier : ceux-ci ne m'entretecoient d'autre langue que latinc. Quant au reste de la maison de mon père, c'estoit une règle inviolable, que ny luimesme, ny ma mère, ny valet, ny chambrière, ne parloient en ma compagnie qu'antant de mots latins que chacun avoit appris pour jargonner avec moi. C'est merveille du fauiet que chacun y fist; mon père et ma mère y apprindrent assez de latin pour l'entendre, et en acquirent à suffisance pour s'en servir à la nécessité, comme fisrent aussi les autres domestiques qui estaient plus attachez à mon service. Somme, nous nous latinizames tant, qu'il en regorgea jusques à nos villages tont autour, où il y a encore, et ont pris pied par l'usage, plusieurs appellations latines d'artisans et d'outils. Quant à moy, j'avois plus de six ans, avant que j'entendisse non plus de françois ou de périgordin, que d'arabesque; et sans art, sans livre, sans grammaire on précepte, sans fouct et sans larmes, j'avois appris du latin, tout aussi pur que mon maître d'ecole le sçavoit : car je ne le pouvois avoir meslé ny alteré.

Quant au gree, duquel je n'ay quasi du tout point d'intelligence, mon père desseigna de me le faire apprendre par art, mais d'une voye nouvelle, par fo me d'eshat et d'exercice. Nous petotions nos déclinaisons à la manière de ceux qui, par certains jeux de tablier, apprennent l'arithmétique et la géométrie. Car, entre autres choses, il avoit esté conseillé de me faire gouster la science et le devoir, par une volonté non forcee, et de mon propre désir : et d'eslever mon âme en toute donceur et liberté, sans rigueur et contraînte. Parce qu'aucuns tiennent que cela trouble la ce velle tendre des enfans, de les esveiller le matin en sursant et de les arracher du sommeil, tout-à-coup et par violence, mon père me faisoit esveiller par le son de quelques instrumens. Cet exemple suffira pour juger da reste, et pour recommander aussi et la prudence et l'affection d'un si bon pere.

Comme ceux que presse un farieux dés r de guérison, se laissent aller à tonte sorte de conseil, semblablement le bon homme, ayant extrême peur de faillir en chose qu'il avoit tant à cœur se laissa enfin emporter à l'opinion commune, qui suit toujours ceux qui vont devant, comme les grués : et se rangea à la coustume, n'ayant plus autour de luy ceux qui luy avoient donné ces premières institutions : il m'entoya, environ mes six aux, au collège de Guyenne, très florissant pout lors, et le meilleur de France, et là, il n'est pas possible de rien adjouster au soin qu'il euxt, et à me chosir des précepteurs de chambre sufisians, et à toutes les autres circonstances de ma nofiriture, en laquelle il réserva plusieurs façons particulières, contre l'usage des collèges ; mais tant y a que e'estoit toujours collège. Mon latin s'abastardist.

J'accuse toute violence en l'éducation d'une âme tendre qu'ou dresse pour l'honneur et la liberté. On m'a ainsi eslevé : ils disent qu'en tout mon premier âge, je n'ay tasté des verges qu'à deux coups, et bien mollement. J'ay dù la pareille aux enfans que j'ay ens : ils me meurent tous en nonrisse : mais Léonor, une seule fille qui est eschappée à cette infortune, a atteint six ans et plus sans qu'on a t employé à sa conduite, et pour le châtiment de ses fautes pueriles, autre chose que paroles, et bien douces.

### L'HORLOGE DE JEAN D'IÉNA.

Sur l'une des tours de l'hôtel-de-ville d'Iena, on voit une horloge très enrieuse et très ancienne, dont notre gravure est une cosie fidèle. Au-dessas du cadran est une rête coale en bronze d'une laideur remarquable, et dont la bouche, chaque fois que l'heure sonne, s'ouvre comme pour avaler une poumne d'or fortement attache e au bout d'une hagnette, que la figure d'un vieux pèterin hi présente quand le marteau frappe la cloche, et qu'elle retire à l'instant même où la pomme semble sur le point d'être avalée : en sorte que-le pauvre Hans de Jena (Jean d'Iena) comme on l'appelle, est condamné depuis des siècles au sort de



(L'horloge de Jean d'Iéna.)

Tantale. — A gauche de cette tête, est un Auge chautant (ce sont les armes de la ville d'I na); il tient un livre de

plain-chant, et le lêve vers ses yeux tontes les fois que l'heure sonne, en agitant de l'autre main une clochette. Cette horloge, qui jorte commanément le nom de la tête monstreuse. Hans von Jena (Jean d'Iena), a donné lieu à un proverbe répandu dans tonte l'Allemagne, et souvent cité par les ce ivains allemands tant anciens que modernes. Hans von Jena veut dire, un homme curieux, llâneur, se mélant de tont et courant après les affaires qui ne le regardent point.

Dans le Sermonnaire de Luther , on lit ce passage de la prédication sur l'Evangile de Matth. 22, v. 4-14. — « Un » roi puissant de la terre , étant sur le point de se marier, » fit préparer un repas de noces splendiale , et y invita beans coup de monde. — Alors , on vit accourir de toutes parts » les Jeans de Jena qui se pressaient dans les rues, pour » vour le luxe et l'éclat de cette fe e royale, » etc. , etc.

Le desordre complet des archives de la ville d'Iéna est cause qu'on ne peut rien savoir de positif sur l'auteur de cette curieuse ho loge et sur l'époque de sa construction. Toute-fois, un dieton populaire très accrédité fait eroire que Hans vou Jena représente les traits du fameux Khaus, bouffon du prince Eruest, électeur de Saxe. On dit qu'après la mort de l'électeur, alors que les princes ses héritiers se partageaient entre cux le pays, le fou Klaus fut estimé 80,000 rixdalers (520.00 fr.), somme enorme, surtout pour l'époque; « Les plus sages et les plus labiles, disent les chronisqueurs, pouvaient aller à l'école de ce houffon de la cour, » et les princes mêmes manquaient rarement de lui demander des conseils. »

# PROCESSION DES PÉNITENS BLANCS, confrérie instituée par Henri III (4583).

Au mois de mars 1585, Henri III institua une confrérie dite des pénitens blanes; le costume de ces pénitens était de blanche toile de Hollande en forme d'aube, leur couvrant la tête et leur voilant entièrement le visage comme un masque ; deux ouvertures étaient pratiquees à l'endroit des yeux. On les appela aussi blanes-battus, pacce qu'ils se frappaient par lumilité avec des disciplines. Les plus notables personnaces du parlement, de la chambre des comptes et de la haute bourgeoisie furent invités à s'enrôler sous cette bannière dont le roi s'était déclaré chef, et dans laquelle il fit entrer le due de Guise et le duc de Mayenne. La confrérie fut mise sous l'invocation de la sainte Vierge, et sa chapelle fut établie dans l'eglise des Grands-Augustins. La première proeession solennelle ent hea le vendredi 28 mars, jour de l'Annonciation. Au milieu d'une foule immense, accourue pour assister à ce spectacle, on vit tous les confrères sortir dans les rues et deli.er lentement deux à deux aux sons d'une musique harmonieuse. Le duc de Mayenne, maître des cé: émodies, ouvrait la matelie; puis venait le cardinal de Guise, portant la eroix; après eux, frère Edmond Auger, suivant L'Etoile, a bateleur de son premier metier, dont il avoit encore tous les traits et farces, » conduisait le reste du cortége avec un nommé Dupeira, chassé de Lyon, sa ville natale, pour crimes atroces, disent les memoires du temps. Le roi marchait avec eux, mélé dans la foule, sans distinction d'habit ni de rang; à la suite, des chantres vêtus de semblables habits et séparés en trois compagnies distinctes chantaient les litanies en faux-bourdon. Une pluie abondante tomba toute la journée sans que pour cela la procession fût interrompue; les confrères continuèrent leur marche, et sur leur passage purent entendre le menu peuple rire et tourner en moquerie lenr position fâcheuse. Quelqu'un même improvisa ce quatrain, qui coorut aussitôt partout :

> Après avoir pillé la France Et tout son peuple dépouillé, N'est et pas helle pentience De se couvrir d'un sac mouillet

Les pénitens n'eurent pas seulement à essuyer la pluie et à souffrir les risées de la foule : il leur fallut encore endurer les âpres remontrances du moine Poneet, qui, préchant le earème à Notre-Dame, accusa Henri et ses compagnons d'avoir mangé de la viande au retour de la procession quoique ce fût un vendredi.

« Ah! malheureux hypocrites! s'écriait-il, vons vous mo-

» quez donc de Dieu sous le masque, et portez pour conte» nance un fouet à votre ceinture? Ce n'est pas là, de par » Dieu, où il le faudroit porter, c'est sur votre dos et sur » vos épaules, et vous en étriller très bien : il n'y a pas un » de vous qui ne l'ait bien gagné. » (Journal de L'Etoile.) Le roi n'en fit que rire, et l'appelant vieux fou, le reuvoya à Melun, en son abbaye de Saint-Père. Avant son départ le duc d'Epernou le voulut voir, et lui ayant dit, par raille-



(La procession des Pénitens blancs, d'après une gravure satirique de 1583.)

rie, qu'il ne convenait pas à un prédicateur de se montrer plaisant en chaîre, ainsi qu'il faisait : « Monsieur, ré-» pondit Poncet sans s'étonner autrement, je veux bien que vons sachiez que je ne préche que la parole de » Dien, et ne vient point de gens à mon sermon pour rire, » s'ils ne sont méchans ou athéistes; et aussi n'en ai-je ja-» mais tant fait rire en ma vie que vous en avez fait pleuver, et le duc ne sut rien trouver à répliquer : Poncet retourna à Melun, dans son couvent de Saint-Père, d'où le roi, quelques mois après, le fit revenir : il lui rendit sa cure, à Paris, sous la condition de ne plus précher séditieusement.

Les pages eux-mêmes se moquerent ouvertement de la procession, et firent à leur manière une cérémonie grotesque, se promenant dans une salle basse du Louvre avec des mouchoirs qui leur voilaient la face, à l'imitation des confrères de l'Annonciation; ils chantaient des chansons joyeuses de lansquenets en guise de psaumes ; le roi en fit fouetter plus de cent. Le jeudi-saint, 7 avril de la même année, il fit de unit une nouvelle procession aux flambeaux : lui et les pénitens visitèrent ainsi un grand nombre d'églises, converts de leurs longues robes : quelques uns même d'entre eux faisaient des stations dans les rues pour se fustiger publiquement. Les railleries et les broeards ne leur manquèrent pas encore cette fois, et L'Etoile, dans son journal de Henri III. dit qu'on en fit des pasquils on pasquinades; des vers satiriques furent trouves inserits avec du charbon dans la chapelle de la confrérie, à l'église des Augustins ; et des plaisans parodièrent ainsi la suscription des actes publics et des ordonnances royales

« Henri, par la grace de sa mère, inerte roy de France et » de Pologne, imaginaire concierge du Louvre, marguillier

» de Saint-Germain-l'Anxerrois, basteleur des églises de 
» Paris, gendre de Colas, gauderonneur des collets de se 
» femme et friseur de ses elevenx, mereier du Palais, visi» teur des étuves, gardien des quatre mendians, père conserit des blancs-battus et protecteur des capueins, etc. »
A tout cela le roi ne faisait nulle réponse; il continuait son genre de vie, menant de front ses folies et ses dévotions; et semblait par avance mettre en pratique la fameuse maxime de Mazarin: Qu'ils chantent, pourvu qu'ils paient! — ear 
il venait de lever une somme de 200,000 livres sur les habitans de Paris, malgré les remontrances du gouverneur de 
la ville et de plusieurs seigneurs de la cour les plus considerés.

Là-dessus, nouvelles pasquinades; les satires parurent de tons côtés; en voiei une qui donnera une idée des autres:

> Le roy pour avoir de l'argent A fait le pauvre et l'indigent Et l'hypocrite. Le grand pardon il a gagné; An pain, à l'eau, il a jeûne Comme un hermite; Mais Paris qui le connoist bien Ne vondra plus lui prester rien A sa requeste; Car il a déjà tant presté Qu'il a de lui dire arresté: Allez en queste!

LES BOREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, n° 30, prés de la rue des Petits-Augustins,

IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, Soccesseurs de Laguevardiere, que du Colombier, nº 30

## ITALIE. LA RÉPUBLIQUE DE SAN-MARINO.



(Sau Marino).

### LETTRE I.

Depuis cinq jours , j'attends C... à Rimini. Devant quelle statue se sera-t-il pétrifié? Hier, après dejeuner, ne sachant que devenir , j'ai fait un voyage dans la république de San-Marino : j'ai parcouru le pays dans tous les sens; j'ai visité ses villages, ses villes; j'ai esquissé quelques uns de ses paysages; j'ai étudié son histoire , ses mœurs, et je suis rentré le soir à Rimini, un quart d'heure avant le souper. Maintenant je sais mon San-Marino par cœur; je l'ai dans mon album; je l'ai dans ma tête; c'est comme une vieille médaille, ou comme une petite miniature égarée des anciennes républiques que j'ai trouvée sur ma route, et que je sens encore remuer dans le creux de ma main.

Une montagne avide, escarrée, à trois lieues et demie de Rimini; quelques collines autour de la montagne, quelques hameaux, un ou deux bourgs, une ville, la Città; une église, un convent, une tour çà et là sur les rochers; voilà toute la république. On traverse le territoire dans sa plus grande largeur en moins d'une heure. La population se compose de sept mille àmes.

La capitale est située à deux mille pieds environ au-dessus du niveau de la mer. C'est une jolie petite ville, élégante, bien eniretenue, ornée de plusieurs édifices d'un bon style. On ne voit dans les rues ni bontiques, ni hôtellerie; il est expressément defendu aux habitans de rien vendre.

Je suis monté sur la plate forme de la prison : d'un côté je voyais la belle Rimini et les sombres eaux de l'Adriatique; de l'autre, les Apennins, et au sommet de l'une de leurs pointes, la célèbre forteresse de San-Leo. — Sous la prison règnent des souterrains obscurs et l'unides, qui m'auraient donné une assez mauvaise idée de l'humanité de la

république, si l'on ne s'était empressé de me dire que de memoire d'homme on n'y a fait descendre personne : le geolier n'avait sous sa garde qu'un seul prisonnier, coupable d'une peccadille, et se traitant comme un garde national à Bazancour. Pour m'édifier sur l'amour de la justice qui anime les magistrats de San-Marino, on me raconta l'histoire d'un Vénitien qui était venu réclamer dans la Città le paiement d'une somme que lui devait depuis long-temps un des cittadini · conduit dans la maison du chef provisoire de la république, il s'attendait à y retrouver en diminutif la pompe et la solennité magistrales de Venise; mais quel fut son étonnement quand on lui désigna comme le grand juge du pays un homme, les bras et les pieds nus, foulant et refonlant, au fond d'une vinée, des raisins dans une cuve. Sans s'interrompre, le juge suprême entendé la plainte, rendit un mandat verbal d'arrêt contre le mauvais débiteur, invita ce dernier à décliner ses moyens de défense, et les trouvant mauvais, le condamna à la prison et ordonna que sa maison fut vendue sans délai. Le lendemain , le Venitien quittait la ville, payé jusqu'au dernier sol, et charmé d'une justice si expéditive. Anssi, quelques mois après, comme il poursnivait une autre affaire devant les tribunaux de Venise, et qu'il était exaspére par les délais et les formalités ordinaires, il s'emporta jusqu'à s'écrier (du moins à ce que prétendait mon narrateur) : « Val più un pistad'uva di San-Marino che dieci » parruccine di Venezia. » - Un pressureur de San Marino vaut mieux que dix perruques de Venise.

La constitution de la république est moins populaire qu'aristocratique. Il est bien vrai que l'on professe de nom le suffrage universel, et que, suivant les anciennes chartes, le souverain pouvoir est censé résider dans un grand conseil nommé l'Arcago, où chaque famille de la république, pauve on tiche, doit être représentée par un de ses membres ; mais, | en fait, toute l'autori é est aujourd'hui abandonnée au Conseil des soixante : encore ee conseil n'est-il composé que de quarante citoyens choisis parmi les familles les plus riches.

Cependant on assemble de loin en lein, dans les grands dangers, l'Arengo. Pour toute convocation, on sonne alors une grosse cloche dont les tintemens vont surprendre les députés jusqu'anx extrêmi és les plus reculées de la république. Une vieille loi condamne tout membre, qui ne se rend pas immédiatement à son poste, à payer une amende de la valeur d'environ deux sous de notre monnaie, et ce, dit le texte, sans aucune diminution ou remise (sine aliqua

diminutione aut gracia).

Tons les six mois, en mars et en septembre, le conseil des soixante choisit, dans son sein, dix membres, parmi lesquels on tire au sort deux capitanei reggenti; la juridiction de l'un se renferme dans la ville, et celle de l'autre s'etend sur le reste du pays. On ne peut être rééla à l'une de ces fonctions suprêmes, qu'après un intervalle de trois annees. Les personnages les plus importans de la republique, après les capitanei, sont : fo un commissaire que la vieille loi charge de juger toutes les causes. Il doit être né hors du territoire, n'être allic à aueune famille de la république, et jouir d'une réputation d'habile docteur en droit et d'honnête homme. 2º et 5º Le médecin et le maître d'école : le médecin est élu pour trois ans, et il est obligé legalement d'entretenir un cheval pour se rendre en hâte, de nuit ou de jour, sur tous les points de l'Etat où son ministère serait re juis.

Un châtiment des querelleuses dans le vieux temps. Parmi les peines les plus curienses, usitées au moyen âge,



(la bono me du Bourreau ) en France, en Allemagne et dans le nord de l'Europe, celle

de la pierre au cou était encore souvent appliquée dans le xvii siècle. Les calomniatrices et les querelleuses étaient condamnées à se promeuer dans I s rues de la ville, ayant ude pierre suspendue à leur cou : si la faute était plus grave, elles étaient précédées, dans ees promenades, par un co net ou une trompette, et faisaient trois fois le tour de l Hôtel-de-Ville, les jours de marché. Dans l'origine, an lieu de la pierre, on leur attachait un chien, une roue de charrue, etc.; mais, dans la suite, ce fut toujours une pierre dont la forme differait sealement suivant les pays, Ouelquefois cette pierre était sculptre en tête de femme, avec une langue haletante, comme celle d'un chien fatigué: d'autres fois, e'était l'image d'un chien ou d'un chat, ou bien encore e'é ait une bouteille que l'on nommait « la bonteille du bourreau; » et de là naquit le proverbe « boire de la bouteille du l'ourreau. » Notre gravure représente une pierre de cette dernière forme, que l'on conserve encore aujourd'hui à Budissin, en Hongrie. Les deux figures que l'on y voit sont celles de deux femmes qui s'étaient publiquement battues à Budissin\*, et qui ont subi pour la dernière fois cette peine, le 15 octobre 1675.

## SUR LES DÉBRIS FOSSILES D'ANIMAUX.

(Voyez, sur les races d'animaux perdus, page 203.)

Nons avons, dans un précédent article, essayé de donner une idée des diverses populations d'anima ax qui se sont progressivement succédé sur le globe que les hommes habitent aujourd'hui. Nous essaierons, dans celui-ei, de donner une idée de la nature et de l'état de conservation des pièces de conviction sur lesquelles repose tonte la certitude de la chronique géologique, et, dans cette intention, nous promenerons un coup d'œil rapide sur la galerie des fossiles, temoignages qui sont pour le géologue ee que les médailles sont pour l'historien. Ce sujet paraîtra pent-être moins attrayant et moins curieux que eclui par lequel nous avons commencé; mais sa gravité n'est eependant pas sans quelque charme : ce n'est pas toujours assez de savoir, il faut enco e connaître comment l'on est arrivé à savoir; et les imaginations que l'on doit le plus estimer sont les imaginations de la réalité desquelles on ne saurait faire aueun doute, et qui peuvent se présenter sans crainte devant le jugement de l'esprit.

Montrons done d'abord nettement quels sont les restes que les animaux antiques ont laissés dans les terrains formés de leur temps par les eaux, et détruisons les opinions fausses ou imparfaites que quelques uns de nos leeteurs pour-

raient avoir préconçues sur ee sujet.

Tout le monde sait qu'en empâtant un objet queleonque, et un animal aussi bien qu'autre chose, dans une substance molle et ductile, telles que du platre, de la glaise, ou même de la chaux, on obtient un moulage plus ou moins parfait de l'objet empâté de la sorte. C'est ainsi, par exemple, qu'on prend souvent l'effigie des personnes qui sont mortes afin d'en conserver un souvenir officiel et durable. On peut concevoir à la rigueur que des moulages de cette façon puissent se produire naturellement à l'egard de cadavres d'animaux transportés par quelque accident dans des eirconstances favorables; mais un pareil fait, on le concoit aussi, ne pourrait qu'être excessivement rare, et les moules eux-mêmes, abandounés au hasard, sans rien qui les préserve, après la décomposition de l'animal qui formait leur noyan, ne pourraient guère à leur tour, à moins de circonstances tout-à-fait exceptionelles, résister aux chances de destruction aceumulées de toutes parts contre eux. Enfin, dans tous les eas, ees empreintes creuses n'auraient pas une solidité assez grande pour se conserver sans altération à travers les siècles, et se perpetuer ainsi jusqu'à une postérité bien

On trouve des détails étendus sur cette pierre dans les ouvrages de Dreyeri (Comm. de lithophoria s. lapidum gestatiene ignominiosa, 1752.) et de Ducauge, tome v, page 997.

reenlée. Ce n'est donc point par des empreintes de leurs corps, enterrés dans les conches de sediment ou de transport, que les animaux des temps anté-historiques nous témoignent leur existence. On trouve parfois des traces confuses se rapportant à quelques anciens ensevelissemens de cette sorte, mais cela est fort rare et toujours fort indistinct. De pareils inoulages sortis des mains de la nature seraient assurément pour nous, observateurs modernes, d'un grand et precieux secours; mais enfin ces moulages ne nous out pas été donnés, et il faut que la science humaine apprenne à s'en passer sans être pour cela empêchée de marcher à son but.

Il existe des productions d'une autre espèce résultant aussi de l'action du règne minéral sur les residus du règne végétal on animal, et se rapprochant d'ailleurs considérablement, quant au fond, des productions dont nous venons de parler; ce sont les incrustations. Il y a en diverses localités des somres nommees pétrillantes, dont les caux jouissent de la propriété de déposer fort promptement un enduit siliceux ou calcaire à la surface des objets que l'on y plonge. L'epais-eur de ce dépôt gros-it chaque jour, tellement qu'aples un certain temps l'objet paraît entièrement perdu, caché, comme il l'est, dans le milieu d'une grosse pierre peu à peu formée autour de lui; mais tant que le depôt est assez mince, il ne constitue qu'une légère couche qui se colle comme un verement sur les moindres courbures de l'objet qu'elle recouvre, et trahit fidélement à son extérieur sa forme génerale. Plusieurs fontaines de France, et notamment la fontaine de Sainte-Allyre à Clermont, jonissent de cette propriété singulière, et l'on voit dans maint cabinet de cariosités des produits de l'élégante industrie de leurs eaux. Néanmoins il ne faut pas perdre de vue que ces divers corps ne sont nullement pétrifiés, mais simplement incrustés, c'est-à-dire revêtus d'un vernis de pierre qui est opaque, et qui persiste par sa propre solidité alors même que l'objet qu'il recouvrait s'est détruit ou mis en poussière. Du reste la surface extérieure de ces incrustations ne repro luit jamais d'une manière tout-à-fait exacte les contours de l'objet naturel; et pour en tirer des indications vraiment préeises, il faudrait consulter, non pas leur dehors, mais leur intérieur, ce qui les raménerait à ne plus être pour le savant que de simples moulages comme ceux dont nous parlions tout à l'heure. Ces pretendues pétrifications de bouquets de fleurs et de fruits, de nids d'oiseaux, etc., que l'on rencontre dans les collections de certains amateurs, ne sont donc point encore les vrais fossiles de la geologie, et ne se rapportent en général qu'à des corps tout-à-fait modernes, et sonnis à dessein par la main des hommes à l'action des fontaines,

Il y a à la vérité une sorte de pétrification réelle qui se produit dans quelques caux minérales sur les bis que l'on y abandonne, et dont la précédente n'a que l'apparence : cette pétrification a lieu par une lente injection de la matière pierreuse dans les petits canaux de la fibre ligneuse; mais nous n'en parlerons point ici parce que cette question se rapporte bien mieux an chapitre des fossiles végétaux : bien que ces phénomènes de pétrification véritable ne soient pas complètement étrangers à certaines modifications eprouvées par les fos-iles animaux, ils ne jouent cependant pas un rôle essentiel dans la con-ervation de ces corps, et nous preférons ne point faire intervenir les considérations qui s'y rapportent afin de ne point troubler inutilement la simplicité naturelle de notre sujet.

Le corps de la plupart des animaux renferme des parties solides, imputrescibles, et très lentement décomposables. Ces parties, dont la forme ne s'altère point par la mort de l'être anquel elles ont appartenu, sont les seules qui nous alent été conservées dans le sein des couches de terre où elles ont été successivement ensevelies. Quant aux parties molles, cliarnues, putrescibles, e'est-à-dire qui n'ont de persistance que par la vie, elles sont perdues pour nous. Elles auraient pu, à

la rigueur, se marquer d'une manière durable par des empreintes et des incrustations; mais, comme nous venons de l'indiquer tont à l'henre, les renseignemens de cette espèce, obtems jusqu'aujourd'hui, sont si peu de chose, qu'on peut les considérer comme s'ils n'existaient pas. La putrescibilité, difference radicale à notre point de vue entre les tissus mous et les tissus solides, a cause irrevocablement la perte des premiers\*. D'après cela, les anciens animaux, dont les races ne se sont point inaltérablement perpétuées par la voie des générations, ne nous sont done point comms directement par l'ensemble de leur organisation, mais seulement par le témoignage des parties solides qui ont jadis été du domaine de leur individualité. Ces parties solides, quelles que soient les modifications secondaires qu'elles ont pu eprouver par suite du laps du temps et de leur ensevelissement dans le sein de la nature minerale, ces parties solides sont ce que l'on nomme les fossiles. Le corps d'un être perdu, et dont la mémoire est uniquement consacrée par les fossiles, nous est donc préliminairement d'autant plus connu, que les parties solides, durant sa vie, y ont occupé des fonctions plus importantes et une place plus étendue. Avec la seule connaissance des diverses pièces fossiles, et son enne par l'étude approfondie de la contexture corporelle des animaux actuellement existans, la selence s'est élevée jusqu'à la connaissance des anciens animaux euxmêmes, du moins entre certaines limites, et elle a erce l'histoire naturelle des temps qui ne sont plus, comme nous créons à l'aide des monumens et des médailles la chronique des anciens peuples et les portraits de leurs grands hommes. Mais nous ne devons point entrer ici dans cette matière délicate, et nous devons nous borner, comme nous en avons pris l'engagement, à faire connaître rapidement les diverses sortes de débris fossiles que l'on rencontre dans le sein des couches minérales.

Les zoophytes, on animaux-plantes, nommés ainsi à cause de la simplicité d'organisation de la plupart de leurs espèces, et de la disposition rayonnante de leurs organes qui les fait souvent ressembler à des fleurs, ligurent encore aujourd'hui pour une portion très notable dans le dénombrement général de la population terrestre. Mais quelle que soit leur importance actuelle dans l'ensemble de la vie sublumaire, leur rôle, dans les âges primitifs, a été bien plus vaste encore et plus préponderant. Une masse considerable des coucles de pierre qui forment les continens où les sociétés lumainzs habi ent maintenant est presque uniquement formee de leurs debris, et a été, pour ainsi dire, construite par eux. Néanmoins, malgré la proportion énorme de fossiles appartenant à cette grande classe d'animaux, il s'en faut de beaucoup que nous puissions nous flatter de connaître tous

\* Si les cadavres des anciens animaux avaient pu se trouver, par certaines occasions naturelles, soustraits, comme les momie-, aux ravages de la putréfaction, leurs membres se seraient conservés en entier jusqu'a nous. Cela a en lieu, en effet, mais dans des cas extrèmement rares. Tout le monde sait que la glace junit de la propriété de conserver sans altération la chair des animaux; donc les aumaux qui, au lieu d'être enfonis dans la terre, comme cela a lieu en général, se sont trouvés enfouis au contraire dans de l'ean congelce, et transportés dans des lieux du globe où la glace ne fond jamais, ont du être, par cet ensemble de circonstances favorables, totalement preserves de la destruction, du moins quant à la forme de leurs cadavres. Lors des grandes déhâcles des temps anté-historiques, causées par les courans qui se précipitaient du centre du continent asiatique vers la mer Glaciale, les cadavres des animanx noyés par l'inondation et portés rapidement vers le pôle ont précisément rencontré les circun-tances favorables dont nous venous de parlet, et l'on en a retrouvé avec leurs puils et tontes leurs parties charnnes dans certaines alluvions glacées des côtes de la Sibérie; mais cette découverte, extrêmement rare et préciense, est tout-à-fait exceptionnelle. On peut encore en rapprocher cependant ce qui est relatif à la conservation de diverses especes d'insectes de l'ancieu monde dans des bonles de succin. Les animaux englobés dans cette gomme, qui découlait de certains arbres, y ont trouvé le même milieu protecteur et conservateur que les animaux as atiques dans les monceaux de glace.

ceax qui ont pu vivre sur le globe dans les âges antérieurs. Beaucoup d'espèces en effet sont uniquement pourvues d'un eorps mon et sans parties solides, et il est évident que leurs analogues des temps antiques ont dû disparaitre complètement après leur mort sans laisser d'autres traces de leur passage que quelques molécules de pourriture qui persistent peut-être encore, et forment cette substance fetide qui se retrouve dans certains dépôts géologiques. Par compensation beaucoup d'autres espèces de zoophytes renferment au contraire une grande proportion de matière solide; ce sont, pour ainsi dire, des végétaux dont toute la tige est de matière calcaire ou cornée, et dont l'écorce seule est formée par la matière molle et gélatineuse. Il y a dans les entrailles de la terre des milliers d'espèces de fossiles de ectte sorte. Nous ne pensons pas à les décrire, et nous ne pourrions même pas essayer de les nommer toutes. Ce sont des éponges, des madrépores, des coraux, des tubipores, des

oursins, des encrines, des astéries, etc. Il est peu de tables de marbre que l'on ne puisse considérer comme une jolic collection de ces divers êtres, qui, brisés et déconpés de tontes façons, en émaillent agréablement la surface. Ballottés long-temps comme ils l'ont été par les vagues de la mer, il est rare que ces zoophytes, surtont ceux qui se divisent en anneaux, soient demeurés dans leur entier; mais on peut dire expendant que ce sont là des animaux pour l'étude desquels la nature morte nous fournit presque autant d'élémens que la nature vivante.

Nous donnons ici comme exemple de ce genre de fossiles une tige d'une espèce particulière d'encrinite qui appartient exclusivement à certaines couches du milieu de l'âge secondaire, et qui se trouve assez abondamment dans plusieurs localités de la Lorraine. Les ramilications supérieures de la tige sont réunies et rapprochées comme les pétales d'une fleur un instant avant de s'ouvrir. La tige :e brise par petits



(Zoophytes. - Encrinites moniliformis.)

disques à chaque articulation, et c'est dans eet état d'isolement que ces debris fossiles se rencontrent le plus habituellement.

Les animaux articules composent la troisième division du règne animal. Parmi ces animaux, comme parmi les précèdeus, il en est dont le corps ne renferme que des parties molles et non susceptibles de fossilisation, et d'autres, au contraire, chez lesquels les parties cornées ou solides acquièrent un grand développement; cette dernière organisation est même la plus commune. Les anneaux articulés qui entourent le corps et les membres, comme les pattes et les antennes, sont presque toujours suffisamment durs pour pouvoir se prêter à la fossilisation. Il est vrai qu'ils sont souvent d'une consistance assez flexible pour céder à la moindre pression, et donner lieu par conséquent à des fossiles déforpression, et donner lieu par conséquent à des fossiles défor-

més et aplatis; mais ce n'est là qu'un inconvénient de second ordre, et auquel il est facile à la science de remédier. La disposition remarquable des parties dures chez ces animaux qui en ont tout le corps enveloppé comme d'une sorte de enirasse, cause cet avantage que le fossile ne reproduit pas simplement la forme de quelque pièce interne, ou de quelque appendice de l'animal, mais bien sa forme extérieure tout entière. Il est aisé en effet de comprendre que la carapace fossile d'une écrevisse domerait à un observateur les mêmes indications que celle qu'une écrevisse vivante pourrait lui fournir à la première vue, et qu'une mouche convenablement serrée entre deux feuillets de schiste comme, entre deux feuillets de papier, se laisserait aussi facilement définir qu'une mouche dont les dimensions n'auraient sonffert aucune gène. Les fossiles d'insectes sont d'une détermi-



(Articules. - Trilobites fossiles. - Névroplère fossile.)

nation très facile, mais malheureusement ils sont assez rares: la témuité de leur corps est une raison qui a dù faire que la plupartsesont perdus, ronlés par le vent à travers la campagne, on disloqués dans le conrant des ruisseaux, avant de parvenir dans quelque bassin où ils auraient trouvé une sépulture protectrice au sein des dépôts d'argile ou de calcaire; en outre, beaucoup d'espèces de ces animaux servant également de pâture aux oisseaux et aux poissons, n'ont pu réellement échapper, après leur mort, à la voracité de cette double classe d'ennemis que par des accidens fort rares. Les figures que nous choisissons ici pour exemple sont celles de deux

espèces de ces animaux que Cuvier considérait comme la souche primitive des animaux articulés, qui se lient d'une part aux mollusques par les oscabrions, et de l'autre aux crustacés, et que l'on a désignés sous le nom de trilobites à cause des trois lobes de leur queue. Ces animaux ligurent parmi les premiers qui aient parn sur le globe; ils se rencontrent dans les plus anciens dépôts de l'Océan, et ne se montrent plus dans les dépôts postérieurs. En certains pays, et notamment en Angleterre, on en trouve, dans les terrains formés de leur temps, des quantités prodigieuses. Les terrains d'ardoises des environs d'Angers en renferment également un assez grand nombre; ils sont aplatis entre les feuillets du schiste, et se laissent encore très bien distinguer. Nous donnons aussi la figure de l'empreinte d'un insecte ailé appartenant à l'ordre des névroptères et à l'époque secondaire.

Les mollusques dont le vaste ensemble constitue une autre division de la nature animale, sont, ainsi que les polypiers, res êtres dont les debris fossiles sont le plus richement ré-

pandus dans le sein des couches minérales. Aucun de ces animaux ne possède de squelette, et leur corps est entièrement mou; mais une propriété très singulière, et qui appartient à la plupart d'entre eux compense largement cet inconvénient : c'est la propriété de former à leur surface une coquille de substance calcaire ou cornee, mais dans tous les cas éminemment propre à devenir fossile. Cette coquille,





( Mollusques .- Ammonite ordinaire .- Ammonite sciée par le milieu.)

qui est sécrétée par la peau, et dont les couches s'ajoutent journellement les unes sur les antres, et s'étendent en longueur à mesure que l'animal grandit de manière à lui of- le véritable moule de l'animal qu'elle contient, et grâce à

comme tout le monde le sait, n'est autre chose qu'une sueur | frir toujours une chemise solide qui garantit son corps. C'est un détail que chacun peut veir sur une huitre ou sur un escargot. Dans ce cas la coquille est donc, à proprement parler,



(Vertebres. - Squelette fossile du Plesiosaure. - Squelette restaure !

cette relation si intime, on comprend qu'il est aisé de déduire, de la seule observation de la coquille, des observations qui se rapportent à l'animal lui-même. Certains terrains calcaires, déposés autrefois par l'Océan, renferment une telle multitude de coquilles, qu'ils en sont presque uniquement composés. Il est vrai que ces coquilles ne sont pas toujours dans un état de conservation aussi parfait que le géologue pourrait le désirer : hattues long-temps par les eaux de la mer sur les rochers et sur les grèves, elles se sont changées en

an sable ou souvent l'on ne reconnait plus rien qu'un amas de débris agglutinés les uns contre les autres. Néaumoins il est vrai de dire que les coquilles fossiles sont les véritables richesses du géologue. Il n'est presque pas de couche de terre où, en cherchant bien et avec patience, on ne reussisse à en trouver de fort belles; et comme chaque dépôt renferme certaines coquilles qui appartiennent en propre à son époque, qui n'existaient point dans les temps antérieurs, et qui ne se sont point propagées dans les temps postérieurs, la déconverte d'un seul de ces fossiles caractéristiques suffit pour déterminer exactement l'âge du dépôt, lui donner son nom, et le rapprocher des autres dépôts contemporains. Les fossiles sont done sous ce rapport de véritables inscriptions monumentales, et l'on en conçoit aisément tout le prix. Les figures en tête de la page précédente représentent une ammonite. Ces fossiles qui, par leur forme et leur grandeur, jouissent souvent, dans les pays où ils se trouvent, du privilège d'attirer particulièrement les regards, et sont vulgairement connus sous le nom de cornes d'ammon, appartenaient à un genre d'êtres fort remarquables de l'ancien monde. Quelques uns sont d'une taille énorme, et qui egale parfois le diamètre d'une roue de voiture : l'intérieur est composé d'une série de chambres séparées l'une de l'autre par des cloisons; l'animal passant d'une chambre à l'autre à mesure de l'accroissement de son corps, ne tenait qu'à la dernière chambre mais armé; de ses tentacules comme un nautile, il se déployait bien au-delà de cette étroite enceinte, et nageait légérement dans les eaux en trainant après lui, comme un leger appendice, cette forte coquille dont le volume inaccontumé nous étonne.

Enfin, dans la division la plus élevée du règne animal, celle des animaux rertebres, les parties solides qui se sont conservées à l'état fossile, beaucoup plus compliquées que dans les divisions précédentes , résultent directement du caractère général d'organisation commun à tous ces êtres. Chez ces animaux le corps et les membres sont, ainsi que nous le voyons tous les jours, soutenus par une charpente composée de pièces résistantes mutuellement lices, et mobiles les unes sur les autres; ces pièces sont ce que l'on nomme les os. Le cerveau et le tronc principal du système nerveux sont renfermés dans une enveloppe osseuse qui se compose du crâne et des vertebres sur les côtes desquelles s'attachent les côtes et les membres locomoteurs. Les muscles recouvrent les parties de la charpente qu'ils mettent en mouvement et y prennent leurs attaches. La tête et le trone contiennent les viscères. Il est donc aise de comprendre, sans insister davantage sur ectte matière, quelles relations intimes existent entre la forme et la disposition des os, et tous les autres élémens de l'organisation de l'être vivant : tellement que le squelette etant entièrerement connu, il est presque permis de dire que l'animal auquel il a appartenu l'est entièrement aussi, et de prévoir que ce qui pent encore manquer à cette connaissance sera un jour facilement comble par les progrès de la science. Ce ne serait donc pas un grand embarras que de traiter de l'histoire des anciens animaux vertebrés si l'on possédait les squelettes complets et en bon ordre de tous ces animaux; mais malheureusement il n'en est point ainsi. Les cadavres abandonnés sur le sol, defaits par la pour iture ou par la dent des animaux carnassiers, puis accidentellement entraînés par les torrens d'orages, n'ont guere pu fournir aux dépôts de l'Océan que des ossemens épars, disloqués, mélangés. Lors même que les courans ont pu charrier des cadavres récens et non endommagés, la décomposition et les attaques des poissons ont dû les dechirer bien vite, et parsemer les ossemens du même individa en diverses places des rivages. On trouve donc fort rarement toutes les pièces du squelette d'un même animal rapprochées dans leur connexion naturelle : iei est une mâchoire, plus loin une côte on une vertebre; dans un autre dépôt se trouve le crane ou le femur. Comment mettre l'ordre dans ce chaos? et avec quelle autorité pénètrer dans cet immense charnier du monde antique pour décider quels ossemens sont parens et ont appartenu à la même espèce quoique désassociés anjourd'hui et detachés les uns des autres? quels autres, an contraire, sont etrangers et heterogenes, quorque voisins et entrecroises aujourd'hui dans une fosse commune? C'est en ee point que, pour marcher avec assurance, la geo'ogie est obligée d'appeler à son aide l'admirable lumière que jette sur les choses l'anatomie comparée. Les rapports in imesqui lient chacun des membres d'un animal à

tous les autres pour l'accomplissement d'un même dessein harmonique se dévoilent, et une sorte de chaîne, visible seulement pour l'esprit, réunit dans un même groupe tous les debris qui out jadis appartenu à une même unite vivante. Nous ne pouvons, dans cet article, où il nous a fallu dejà condenser tant de choses, entreprendre encore de donner l'idée de cette autre science à laquelle la géologie est si redevable. Il suffit d'aitleurs à notre propos que nous puissions nous appayer sur le mode de reconstruction anatomique par le rapprochement direct des parties. Ainsi, que dans un endroit on trouve une tête fossile unie encore aux vertébres du con; dans un autre, ces mêmes vertébres du cou avec les vertèbres dorsales qui font leur prolongement; ailleurs ces vertébres dorsales avec une portion des membres antérieurs ou du bassin, et ainsi de suite; de cet ensemble de témoignages résultera évidenment le droit de rattacher à un même type toutes ces pièces éparses, et d'affirmer qu'elles ont toutes appartenu à une même espoce animale. Du reste, dans bien des eas, on trouve le squelette dans son entier, et après l'avoir analysé et en avoir redressé les parties compues ou deformées, ce squelette sert d'objet de comparaison pour les fragmens isolés de la même espèce qui peuvent se représenter autre part. Les squelettes de poissons et de reptiles sont ceux que l'on observe le plus souvent dans leur entier; mais ils ne sont cependant pas les mieux connus faute d'une étude approfondie et spéciale. Les squelettes de mammifères sont ceux dont les savans, et partieulièrement Cuvier, se sont le plus occupés. Quant aux squelettes d'oiseaux, ils sont fort rares et généralement dans un grand état de dislocation. L'exemple que nous avons choisi est un des plus beaux squelettes fossiles qui aient été déterrés jusqu'ici; c'est celui du plésiosaure de Lyme-Regis, en Angleterre. Ce grand reptile, qui vivait dans la mer, présentait des formes dont aucun des reptiles du moude actuel n'approche (voyez page 205, figure 11 de la gravure). Sa tête, maigre et alongée comme une tête de serpent, était attachée à l'extrémité d'un cou long et flexible comme celui d'un cygne ; son corps se rapprochait de celui du crocodile, et ses quatre membres terminés en nageoire, de ceux de la baleine. Quelques uns de ces animaux avaient vingt-einq et trente pieds de longueur depuis l'extrémité des mâchoires jusqu'à celle de la queue. L'une des figures représente le fossile dans son état naturel, et l'autre le fossile restauré et ramené à la véritable disposition du squelette primitit.

Nous terminons ici cet article, un peu aride peut-être, mais moins à cause de sa nature sans doute qu'à cause de l'étroit espace auquel il convenait de le réduire. Nos lecteurs sentiront que c'est une matière que nous avons voulu leur laisser entrevoir bien plutôt que nous n'avons vouln l'épuiser ; mais nous espérons cependant que , malgré le peu de téveloppement que nous lui avons donné, beaucoup d'entre eux y auront pris quelques idées assez simples et assez nettes pour les ranger désormais dans le domaine des connai-sances familières. Il serait bien heureux que , l'attention publique se révelilant, une hospitalité bien peu coûteuse assurément s'ouvrit de toutes parts pour ces fossiles, gages précieux de l'histoire antique de notre globe, que le hasard amène parfois en lumière dans toute leur netteté, et que . faute de savoir, con rejette avec dédain parmi le reste des pierres , comme des étrangers magnifiques et savans que l'on repousserait follement dans la tourbe des rues.

Origine du mot Dandin. — Pasquier dérive ce mot du terme dindan, qui exprime le bruit des cloches, parce que la marche d'un dandin, d'un homme hébété, d'un badaud qui chemine lentement et au hasard, en ne s'occupant que de choses vaines et communes, représente assez bien le mouvement des cloches ébranlées.

Cette dénomination s'est retrouvée souvent dans le style

satirique, témoins Thénot Dandin, Perrin Dandin, Georges Dandin.

Cette racine se retrouve en anglais pour désigner un homme à manières flatteuses et caressantes, dandler. Il faut peut-être y rapporter aussi dandy, na homme maniéré, qui se dandine en marchant. Dictionn. des Onomatopées.

Les personnes dont l'abonnement expire le 31 décembre pro-chain (52º livraison) sont prices de le renouveler, afin de n'é-prouver aucun retard dans l'envoi des livraisons suivantès. — Les conditions d'abonnement sont les mêmes pour 1835.

Le second volume du Magasin pittoresque sera mis en vente dans le courant du mois de decembre.

Prix du volume broché. Poar Paris. . . Pour les départemens, franco par la poste... 7 Prix du volume relié à l'anglaise..... 7

L'administration des postes ne se charge point de l'expédition des volumes relies.

### PRESSE MECANIQUE.

(Voyez Fabrication du papier, page 103 et 143 ;- Fonderie de caractères, page 224; — Atelier de compositeurs, page 280; Imprimerie, Correction des épreuves, page 311; — Vue - Vue de l'ensemble d'une imprimerie, page 343.)

La Presse mécanique dont nous offrons le dessur dans la page suivante, est sortie des ateliers de M. Cowper à Lon-

Il v a deux machines semblables occupées sans cesse a imprimer le Magasin pittoresque; une d'elles, la plus grande qui existe en France, pent tirer deux et même trois livraisons à la fois.

Expliquons les détails de la machine.

A est une roue mise en mouvement par la vapeur; B, une courroie qui transmet le mouvement à la roue C; cette roue Cengrène avec la grande roue dentée qui est au-dessus d'elle, et celle-ci avec sa voisine. Ces deux roues et tous les evlindres E, F, G, II, I, K, L sont en mouvement et tournent. DD est une table bien plane et bien dressée, qui recoit de la roue C, au moyen d'un système caché sous la machine, un mouvement horizontal de va-et-vient. C'est sur cette table que sont placées les deux formes de la 48º livraison du Magasin pittoresque, dont l'une contient les pages 577. 580, 581, 584, et l'antre les pages 578, 579, 582 et 585.

Voici maintenant la pensée générale de la machine : lorsque le commencement de la fenille de papier blanc enroulce sur le evlindre H passe sur l'arête de contact du cylindre et de la table DD, il rencontre précisement le commencement d'une forme tont encrée; à mesure que le cylind e roule, la forme s'avance d'urs le même sens que lui, et le milien, par exemple, de la fenille de popier rencontre le milieu de la forme ; lorsque la fin du papier va q titter l'arê'e de contact du cylindre et de la table DD, il rencontre la fi i de la forme, et est imprimé. - Il n'y a qu'un côté d'imprime; pour le second côté, la feuille sor le du cylindre II va se rendre sur le cylindre L dont la rotation est liée au ra-elvient de la seconde forme, comme la rotation de Il l'est au va-ct-vient de la première forme.

Mais il faut retourner le papier? - C'est l'office des deux petits cylindres I et K. Suivez la feuille sortic de H. Le cô é imprimé s'euroule sur la surface de I; le côté blanc est en dehors; ce côté blanc s'enroule cusuite sur la surface de K, et le côté imprimé est en dehors. Enfin, ce côté imprimé s'enroule sur la surface de L, et le côté blanc demeure en

dehors pour recevoir à son tour l'impression.

Mais qui tient le papier enroulé sur les cylindres, et qui le fait se promener ainsi de l'un à l'autre? - Ce sont des rubans dont le jeu ingénieux est indiqué sur la figure plac-e au bas de cette page. Il y en a deux systèmes l'un sur l'autre, le premier représenté en ligne pleine, le second en ligne ponetuee. Chacun d'eux suit le monvement des cylindres autour desquels il serpente; il tourne avec la même vitesse qu'eux : le papier placé entre ces rubans est bien oblige de les suivre. Suivez cette feuille blanche qui en haut se trouve ponssée sur le ruban M, est saisie par lui, pressée par le ruban N et entraînce jusqu'à sa sortie que l'on montre en bas par la flèche. On a triché un pen dans le dessin, et on a exprès force la distance qui sépare le cordon de dessus du cerdon de dessons. - La vue générale de la machine montre qu'il y a cinq groupes de rubans pour maintenir le papier par cinq endroits de sa surface.

Mais comment sait-on juste le moment où il faut livrer une feuille de papier aux rubans? - La machine la saisit elle-même au moment convenable. Cet homme qui est debout se contente de prendre une fenille de papier au tas qui est à son cô é, et de la poser sur deux larges rubans à une position bien fixée. Ces rubans sont au repos, mais susceptibles de recevoir un mouvement horizontal qui sert à condaire le papier entre les systèmes de cordons que nons venons de décrire. Pour leur imprimer ce mouvement, on a fixé une de leurs extrémités sur un rouleau attenant à une portion de roue dentée que l'on aperçoit à gauche, dans le haut de la machine, auprès du tas de papier. La grande roue porte aussi sur le côte, en un certain endroit, une portion de roue dentée qui, lorsque l'instant est venu, saisit suc-



(Course des rubans conduisant la feuille à imprimer.)

cessivement les cinq dents du rouleau et fait basculer celui-ci: | la petite roue à la position de repos, et les rubans sont imles deux larges rubans sont alors entrainés avec le papier entre | mobiles pour recevoir de nouveau le papier. les cordons. Les cinq dents passées, un contre-poids ramène Par cette ingenieuse combinaison, la machine corrige

d'elle-même ec qu'il y aurait d'irrégulier dans le mouvement de l'homme.

Enfin, une dernière question: Comment met-on l'encre | gardez à gauche, par exemple; tout-à-fait au bout vous sur les formes? — La machine s'en charge encore : la ta-l voyez deux rouleaux : l'un d'eux tourne dans le réservoir

blette horizontale qui porte les formes se prolonge des deux côtés, et se termine par une table de bois en D et en D. Regardez à gauche, par exemple; tout-à-fait au bout vous youer deux rouleaux; l'un d'eux tourne dans le réservoir



d'encre et en donne à l'antre : la table D, chaque fois qu'elle passe sous celui-ci, s'y remplit elle-même d'encre, que les trois minces rouleaux qui sont un peu à droite de D se chargent d'é endre et d'égaliser. Cette table porte à son tour l'encre à deux ou trois rouleaux plus gros, que l'on aperçoit un peu en dedans de la circonference de la grande roue dentée; on les voit mieux à droite : ils passent en ce moment sur la forme, dont on distingue quatre pages entières et le

commencement des quatre autres; en passant sur cette forme ils l'encrent à leur tour, et ainsi de suite alternativement de chaque côté.

Les Bureaux d'abonnement et de vente sont rue du Colombier, n° 30, près de la rue des Petits-Augustins

IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, Successeurs de Lachevardiere, rie du Colombier, nº 30

## EGLISE DE SAINT-GERMAIN L'AUXERROIS.



(Vue de Saint-Germain-l Auxerrois, à Paris.)

Plusieurs auteurs croient que l'église de Saint-Germain l'Auxerrois a été fondée par le roi Childebert fer, en 558; mais l'opinion la plus générale est que, dans ce même siècle, l'évêque de Paris, plein de vénération pour saint Germain, évêque d'Auxerre, dont il portait Ini-même le nom, fit le premier ériger, en l'honneur de ce saint, une petite chapelle ronde, sous le nom de Saint-Germain-l'.luxerrois. L'église s'est élevée sur cet emplacement. — En 655, saint Landry, évêque de Paris, y fut enterré.

Abbon, chanoine de Saint-Germain-des-Prés, fut térnoin, en 886, du siège de Paris par les Normands; il publia sur est évènement un poème latin. On voit dans cet ouvrage que l'église de Saint-Germain (dite Saint-Germain-le-Rond, à cause de la forme qu'elle avait encore alors) fut prise par les Normands, qui s'y fortifièrent, et l'entourèrent de palissades et de fossés.

La rue voisine a pris la place de ces fossés, dont on retrouve encore les vestiges, et qui sans doute lui ont fait donner le nom qu'elle porte encore anjourd'hui, rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois.

Les moines de cette abbaye ayant été sécularisés, ce monastère devint l'église collégiale, entourée d'un cloitre pour les clauoines (devenu depuis la rue des Prétres), et d'une école pour l'instruction des clercs, ce qui a fait donner à la partie du quai où elle était située, le nom de quai de l'Ecole: à l'entour régnaient des plantations, que l'on voit dans une gravure d'Israël Silvestre (4660). L'église, à dem rumée, a été rebâtie, vers l'an 1000, aux fenis du roi Robert.

Le grand po: tail qui s'élève en arrière-corps du portique n'a été construit qu'en 4455. Ce portail, très riche d'architecture et de sculpture, a été exécuté par Jean Gausel, maçon-tailleur de pierre, pour la somme de 960 livres.

Le joli portique go hique, qui précède ce portail, est d'un bon style, et très estimé; nous ne partageons pas l'opinion de quelques écrivains, qui en placent la construction à un on plusienrs siècles après celle du grand portail; nous pensons que si Jean Clausel n'en est pas l'auteur, il n'y a pas de doute qu'un de ses confrères, maçon-tailleur de pierre, qui en aura pris l'entreprise, nes es soit entendu et concerté avec lui pour s'accorder sur le style et le genre d'architecture, afin d'élever et de lier ensemble leurs deux constructions, car les matériaux sont les mêmes, les corps d'assises se relient dans toutes les parties sur le même niveau, les voûtes se raccordent parfaitement; enfin le caractère de l'architecture est partout semblable.

Il est inutile de faire observer que la misérable construction en plâtre, qui surmonte et dépare ce joil portique, n'a été élevée qu'à une époque très moderne, pour le service partieulier de la fabrique.

Les façades latérales ont chacune un portail débouchant à la croisée de l'église : à droite du portail du midi, il y avait une tour surmontée d'une flèche très délicatement sculptée. Là était la cloche qui donna, dit-on, le premier signal du massacre de la Saint-Barthélemy, le 24 août 4572; depuis cette époque la tour et la flèche ont disparu. La tour actuelle, servant de clocher, est très moderne, et bien moins élevée que l'ancienne; elle est si basse qu'on ne peut la voir du pourtour de l'église, et qu'elle est généralement ignorée.

La petite porte, donnant du rond-point nord-est de l'égise vers le deritère du clotte, bâtie dans le xve siècle, est d'un style tout différent de celui du reste de l'édifice. Le plan genéral de l'église est d'une grande régularité, ce

qui est rare dans les editices gothiques.

Parmi les antiquités curieuses que renferme l'intérieur de l'église Saint-Germain, on remarque les tombes de personnages distingués en tous les genres, entre autres : Belièvre, chanceher de France; Concini, maréchal de France; Phélippeaux, secrétaire d'État; d'Aligre, chancelier de France; Malherbe, poète; flenriette Sélincart, femme d'Israël Silvestre, dont le portrait, fort estimé, était peint sur le marbre de son tombeau par le célèbre Lebrun; Dacier, des Académies française et des Belles-Lettres; Caylus, antiquaire; Warin, peintre, sculpteur et graveur; Sanson, géographe; Mellan, peintre et graveur; Houasse, peintre, directeur de l'Académie de France à Rome; Hella, Santerre et Coypel, peintres; Sarrasin, Desjardius et Coysevox, sculpteurs; Leveau et Dorbay, architectes, etc.

On serait tente de chercher parmi ces mausolées celui de Claude Perrault, à qui l'on doit la colonnade du Louvre; mais Claude Perrault demeurait avec son frère Charles, l'académicien, dans le pays latin, et son tombeau était dans l'église de Saint-Benoît, sa paroisse, où il a été inhumé en 4688. Cette église, qui a long-temps servi de magasin à

farine, est devenue le théâtre du Panthéon.

En 4793, Saint-Germain-l'Auxerrois fut convertie en atelier de salpêtre. — Les théoplilantropes préchérent ensuite quelque temps dans son enceinte. — En 4803, Bonaparte rendit l'église à sa destination religieuse. — On se rappelle le mouvement populaire du 43 février 4831, à l'occasion de la célébration , à Saint-Germain-l'Auxerrois , d'un service funèbre en mémoire du duc de Berry, et de l'inauguration , sur le catafalque, du buste de son fils. L'intérieur et l'extérieur de tout l'édifice furent alors menacés de destruction, ct, depuis ce jour, l'église est restée dans un état complet d'abandon, sans réparation et sans entretien. Il a été question d'en ordonner la démolition pour l'ouverture de la rue Louis-Philippe. Des voix éloquentes se sont élevées pour en demander la conservation , et l'on a vu se renouveler à ce propos toutes les argumentations qu'avait soulevées autrefois l'industrie de la bande noire.

# L'AIGLE D'UNE LÉGION ROMAINE

DÉCOUVERTE EN 4820 DANS UN COMTÉ D'ALLEMAGNE.

L'aigle (aquila) était l'étendard des armées romaines; on la portait à l'extrémité d'un bâton. Les aigles des légions entières étaient ordinairement plus grandes que celles des demi-légions, cohortes et antres petits détachemens, qui avaient encore plus souvent pour enseignes de petites figures en brouze, représentant des louves, des lions, des ours, des chevaux, etc. On appelait ce dernier genre d'enseignes signa (signes): par extension, on se servait du mot aquila chez les Romains, pour désigner une légion en général, et des mots aquila signaque, pour désigner une légion entière avec tous ses détachemens.

Pendant le combat, l'aquilifer (porte-aigle) portait cet étendard en avant, et, au noment du campenent, il se mettait au milieu de l'armée où était ordinairement la place du commandant de la légion. C'est encore de là que dérivent les expressions latines de stratégie: figere, movere, evellere, efferre aquilas (planter, mouvoir, arracher, enlever les aigles, c'est-à-dire par métonymie, les légions).—

On préférait les aigles en argent à celles qui étaient dorées; car les premières étant bien polies, jetaient plus d'éclat que les autres. - Pour distinguer les légions, on donnait aux aigles des formes différentes; tantôt on les représentait debout, tantôt assises; tantôt on leur mettait des foudres aux serres; mais les ailes étaient toujours déployées comme symbole d'une activité permanente. Aux jours de victoire, on ornait les aigles de guirlandes de fleurs, et sous les empereurs, de couronnes de lauriers. Les aigles romaines étaient entourées d'une grande vénération : on jurait par elles, et ces sermens étaient regardés comme les plus sacrés : on leur rendait un culte presque divin; et, comme les croix au moyen âge, elles protégaient ceux qui étaient menacés de la mort. Jusqu'à ce jour, un seul cabinet a la prétention de posséder l'aigle d'une légion romaine entière ; on n'est parvenu à la découvrir en ancun endroit, pas même dans les fouilles d'Herculanum, de Pompéi et de Stabie, qui out fourni tant d'objets précieux. Cette aigle, que la gravure ci-jointe représente au quart de sa grandeur, fut trouvée par hasard, en 1820, parmi des débris de fortifications romaines, sur les terres du comte d'Erbach, souverain d'un petit comté d'Allemagne. Le comte d'Erbach, amateur d'antiquités, a inséré dans un éerit périodique allemand, sur ce curieux bronze, plusieurs détails dont nous donnerons à nos lecteurs un extrait.

« L'aigle, dit le comte d'Erbach, qui, suivant mon opinion, a appartenu à une légion romaine entière, est coulée en bronze, fortement dorce, d'un style supérieur, et pèse plus de huit livres. Les aigles que j'ai vues dans plusieurs cabinets d'antiquités, appartenaient toutes à de petits détachemens d'une légion; car on y apercevait les traces visibles du velum ou vexillum (bannière) qu'on y attachait, comme on peut le voir sur les bas-reliefs de la colonne Trajane; tandis que l'aigle de ma collection n'a pas de trace de ce genre, et est deux fois plus grande. Je sais qu'on peut opposer à mes conjectures des citations de Plutarque, Appien, Ciceron, et autres écrivains romains, qui disent que les aigles des légions entières étaient en or ou en argent; mais je crois pouvoir considérer cette expression en or comme ne devant pas être prise dans un sens littéral. Une aigle, pour être vue de toute la légion, ne pouvait être plus petite que celle de ma collection, qui pese, comme je l'ai dejà dit, plus



(Aigle d'une légion romaine entière.)

de huit livres, et pèscrait bien davantage si elle était en or pur. Malgré tous les prestiges de sainteté qui entouraient les aigles, si elles avaient été coulées en nn métal aussi précieux que l'or, elles auraient putenterd'autres ennemisque les barbares. Je suis porté à croire que les aigles des légions entières étaient seulement dorées ou argentées : les médailles romaines, parvenues jusqu'à nons, pronvent jusqu'à quel point de perfection les Romains possédaient l'art de plaquer, dorer et argenter les métaux.

"" J'ose de plus conjecturer que mon aigle appartenait à la 22º légion; car nous possédons des doeumens qui constatent son séjour dans nos contrées. — Cette aigle fut trouvée enseveile à deux pieds et demi seulement dans le sol, et recouverte soigneusement de pierres. — Il est done très probable que dans une rencontre où la légion romaine fut assaillie par les Allemands, l'aquilifer ne pouvant se sauver de la mélée avec l'enseigne, aura séparé l'aigle du l'âton qui la supportait, et l'aura ensevelie dans la terre; ce qui se pratiquait souvent dans les déroutes, et ce qui est arrivé, par exemple, pendant la bataille de Trasimène, où les Romains furent battus par les armées d'Annibal. »

Conséquences coutumières du privilège de chasse. — Les bourgeois qui possédaient des terres situées dans l'étendue de la justice d'un seigneur hant-justicier pouvaient hien enclore leurs possessions pour en former un pare, mais ils étaient contraints de laisser dans le mur, à distance égale l'une de l'autre, deux ouvertures de 8 à 9 pieds de largeur, afin que le seigneur pât y entrer pour chasser toutes les fois qu'il lui plairait, ou bien le bourgeois, s'îl le préférait, devait faire faire deux portes dont il donnait les clefs à son seigneur, et celui-ci, de son côté, s'engageait à u'y venir chasser qu'en temps convenable et sans causer de dommage. en plusieurs e-adioits, divers arrêts des parlemens attestent ces priviléges, qui subsistèrent jusque dans le siècle dernier.

### TIPOU SAIB.

Haider-Aly-Khan, père de Tipou ou Tippoo, était fils d'un tisserand du Maissour; il se fit soldat de bonne heure et parvint au grade de bas-officier; ses intrigues et son habileté l'élevèrent bientôt au poste de premier ministre du rajalı du pays. Sous son gouvernement, le Malssour devint le noyau d'un nouvel Etat auquel des guerres heureuses donnèrent une vaste étendue. Toutes les pensées de Haïder étaient tournées vers l'expulsion des Anglais de la presqu'ile. Hétait engage dans une guerre avec eux, lorsqu'au commencement du mois de décembre 1782, une maladie l'emporta; le 7 du même mois, Tipou son fils, né en 1749, hérita de sa puissance. Tipou avait été connu, dans sa jeunesse, sous le nom de Feth-aly-Khan, et, à seize ans, il occupait déjà le poste de divan (intendant) de la province de Bednor; il avait accompagné son père dans une partie de ses expéditions, et avait donné des preuves de capacité; ses succès militaires lui valurent le nom de Tipou-Saih (Saib, homme distingué), sous lequel il est connu en Europe. Les Anglais éprouvèrent sa valeur, particulièrement lorsque, à la tête d'un grand corps de cavalerie, il poursuivit leurs troupes fuyant de toutes parts, jusqu'à Madras dont il saccagea la partie appelée ville-noire.

Au moment où Tipou succèda à son père, il se trouvait avec un corps de troupes dans la province de Tandjaour; débarrasse d'un ennemi aussi redoutable que Haïder, les Anglais voulurent profiter de l'occasion pour terrasser son fils: vers la fin de fevrier 4785, le brigadier-général Matthews, se mettant en mouvement, débuta par quelques succès, et s'empara de plusieurs villes dans l'une desquelles une partie de la famille du prince tomba entre ses mains; mais Tipou cut bientôt sa revanche: le 9 avril suivant, parais-

sant devant Bednor, il enleva cette ville, et par une capitulation força les Anglais à abandonner le territoire qu'ils venaient de conquérir. Ces dernièrs eherchèrent à sauver l'or et l'argent, en dépit de la convention; j'ar représailles, Tipou retint Matthews avec son fière et sa garnison; s'il faut en croire les vainens, il fit empoisonner son prisonnièr et trancher la tête du frère qui fuyait chargé d'or et de bijoux.

Tipou fut moins heureux dans son attaque contre Mangalore, et il était occupé au siège de cette place, quand la paix signée entre la France et l'Angleterre le força à déposer les armes, le 11 mars 4784. Ce traité le remit en possession de toutes les places qu'il avait perdues; mais de son côté il rendit Calicut, conquête de son père, s'engagea à évacuer les Etats des Rajahs de Tandjaour et de Travancor, alliés des Anglais, et renonça à ses prétentions sur le Carnate.

Immédiatement après la conclusion de la paix, Tipou, dédaignant le titre de lieutenant dont son père s'était contenté, prit la qualification de sulthan et mème e lle de padichâh (empereur), et séquestra complètement la famille royale.

Sa haine profonde pour les Anglais le faisait sans cesse rèver aux moyens de se débarrasser d'un voisinage aussi dangereux. En 1787, il chargea des ambassadeurs d'aller en France solliciter des secours de Louis XVI; ceux-ci, partis de Pondichéry, le 22 juillet, arrivérent à Paris le 9 juin 1788: leur réception à la cour de Versailles ent lieu avec pompe, et l'ancien traité fut renouvelé; mais là se borna le succès de la mission: les eireonstances politiques étaient loin d'être favorables. Le Maïssour vit les ambassadeurs de retour au mois de mai suivant.

Tipou ne se laissa point décourager. Une discussion avec les Hollandais au sujet de quelques places du royaume de Cochin lui mit de nouveau les armes à la main; au mois de juin 1789, il marche sur Cranganor, et le 29 décembre suivant, il se précipite sur le pays de Travaneor; mais les Anglais avaient les yeux sur lui; ils interviennent, et, le 1er juin 1790, Tipou est attaqué dans ses lignes par les troupes du rajah, assisté d'un ennemi que le prince maissourien devait toujours trouver oppose à ses desseins; celui-ei se tire avec habileté de ce mauvais pas, et pendant la eampagne sait éviter une action décisive ; mais, l'année suivante, la prise de Bangalore par le général Cornwallis ouvre le Maissour à l'invasion de ce côté, tandis qu'une autre armée partie de Bombay, sous les ordres d'Abereromby, s'empare de Cananor. Ayant opéré leur jonction , les deux généraux paraissent devant Seringapatnam, eapitale de Tipon en 1791, et au milieu de leurs préparatifs pour le siège de cette place, se voient forcés, par les maladies et la disette, de s'éloigner.

Tipon profite de ce répit pour faire de nouvelles propositions à Louis XVI; mais le moment était plus critique encore que la première fois. Le 5 février 4792, lord Cornwallis se présente de nouveau devant Seringapatnam, à la tête d'une armée composée d'Anglais, de Mahrattes et de soldats du Nizam du Dekan; il attaque le camp retranché maïssourien qui est emporté, et les troupes qui le défendaient sont refoulées dans la ville; le 24 février, menacéd'un assaut, Tipon écoute les propositions de l'ennemi et capitule le 48 mars; ce traité lui coûte la moitié de ses États et il se voit contraint de livrer comme ôtages deux de ses fils, âgés de huit et dix ans. Il perdit dans cette campagne soixante-sept forts, huit cents pièces d'artillerie et 50,000 hommes.

Débarrassé de ses adversaires implacables, Tipou cherche partout à leur susciter des ennemis; il entame des pourparlers avec Châh-Zemân, roi de Caboul, qu'il vent attirer dans son alliance, mais ses efforts demeurent sans succès. Alors il songe à la république française; une ambassade part secrètement et arrive à l'Île-de-France, le 47 janvier 4798. Le général Malartic fait passer dans le Matsour un secours msufiisant et qui même ne put arriver sans

que les Anglais n'en fussent instruits. A la même époque, un émissaire dépêché par Bonaparte, alors en Egypte, fut saisi à Bombay, se rendant auprès de Tipou pour le pousser à une diversion. Armé d'aussi bons prétextes, le | par Stuart, arrivait à Cananor. Le nouvel orage n'ébrance

gouverneur général de l'Inde, lord Wellesley, fait partir de Madras une armée sons les ordres du général Harris, tandis que celle de la présidence de Bombay, commandée



point Tipou . rassemblant toutes ses troupes, il vient à la tête de 60,000 hommes offrir bravement le combat à Stuart; l'affaire de Sidasir, le 6 mars 1799, ne lui est point favorable; laissant un rideau de troupes devant son adversaire, il se dérobe à lui et se porte avec rapidité sur Harris et l'attaque avec la plus grande vigueur, le 27 du même mois, à Malavely, position à huit lieues de sa capitale. Après une heure de combat, ses troupes se trouvant en pleine déroute, il se renferme dans Seringapatnam et y est investi le 4 avril; dans cette situation désespérée il cherche à nouer des négociations, mais la dureté des conditions lui fait préférer le hasard des combats. Le 4 mai, la brèche étant praticable, les assiégeans franchissent vers une heure et demie le Cavery, rivière au milieu de laquelle s'élève l'île où est située Seringapatnam, et donnent un assaut général. Les Français au service de Tipou rallient plusieurs fois les soldats maïssouriens; mais l'heure fatale avait sonné pour le malheureux fils d'Haider, et il perd la vie à l'âge de cinquante ans, après un règne de seize ans et demi. Son premier ministre, soupçonné d'avoir trahi la cause de son maitre, fut massacré par les soldats, et enterré sons des babouches (pantoufles); ce qui, dans l'Orient, est la plus grande marque de mépris. Le butin fait dans le palais fut immense; on peut en juger par un scul fait : lorsque Tipou

rendait la justice, il siégeait entre deux tigres en or, de grandeur naturelle, et dont chacun des yeux était formé d'un énorme diamant.

Après la mort de ce prince, la famille de l'ancien rajali fut replacée sur le trône de ses ancêtres, mais avec un état très réduit, une garnison anglaise et un résident de cette nation. La famille de Tipou fut elle-même confinée à Velore, dans le voisinage de Madras; en 1808, une espèce de complot de deux régimens de Cipayes fit juger que les princes ctaient encore trop rapprochés du pays où leur père et leur aïeul avaient joué un si grand rôle, et Calcutta leur fut assignée pour résidence.

Le portrait que nous donnons a été copié sur un dessin que M. de Jony, de l'Academie française, a bien voulu nous communiquer : ce dessin est exécuté d'après le tableau original appartenant au marquis de Wellesley, ancien gouverneur-général des établissemens anglais dans l'Inde.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins.

IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, Successeurs de Lachevardiere, rue du Colombier, nº 30.

### WATTEAU



(Un concert de famille d'apres Watteau.)

Parce à la française, un jour dame Nature Eut le désir coquet de voir sa portraiture : Que fit la bonne mère? Elle enfanta Watteau.

### LA MOTTE-HOUDARD

Cette fietion exprime assez bien la manière de Wattcau. -Belle ou gracieuse, austère ou riante, suivant le pays, suivant le temps, dame Nature, comme l'appelle Hondard après La Fontaine, pose devant chaque génération d'artistes. Poètes, peintres, sculpteurs, se groupent autour d'elle, de près ou de loin, sous une lumière ou sous une antre ; ils la voient bien ou mal, selon leurs yeux; ils l'habillent bien ou mal, selon leur goût; ils lui prêtent une expression fausse ou vraie, un caractère humble ou élevé, naîf ou digne, selon leur jugement, selon leurs passions: mais, en somme, tous s'en inspirent, et quelle que diverse que soit leur manière de la copier, elle emprejnt un air de famille sur tontes leurs œuvres. Ceux qui ont eu le don de la comprendre et de l'observer le mieux, reçoivent les noms de maîtres et de chefs des écoles : ces maîtres vieillissent, ces écoles meurent, la génération passe : dame Nature , toujours jeune , change un trait à sa physionomie, un ruban à ses cheveux, un pli à sa robe : à l'œuvre, jeunes artistes, voiei un nouveau modèle : divisez-vous le travail; que chaeun de vous imite suivant son genie; et toi, publie, toujours nouveau, applaudis aux nouveaux maîtres des nouvelles écoles.

Dans le sens figuré du poète, on peut croire que, vers la fin du règne de Louis XIV, dame Nature était ennuyée d'avoir été peinte et sculptée, mille et mille fois, en déesse mythologique, en naïade, en princesse, en marquise, dans les ebâteaux du grand roi, dans les boudoirs, dans les jardins des Tuileries et de Versailles. Le xVIII\* siècle com-

mençait; elle quitta les poses majestueuses, la représentation royale, déponilla les draperies de bronze, de marbre ou d'écarlate, revêtit la robe de soie bourgcoise, se donna un petit ton de comédie italienne, et regardant à travers les portes d'atelier, elle passa sans frapper à ceux des peintres de cour; mais elle entra folatrement, en fredonnant une canzonnetta, dans le grenier d'un pauvre jeune peintre, de pauvre origine, de pauvre renommée, de pauvre figure. Les gazouillemens de sa rol e et de ses rubans, ses eadences perlées, les ris du cortêge de gais compagnons empressés à prendre place à ses pieds, à ses côtes, derrière elle, incitèrent le jeune homme à lever son front pâle, ses yeux battus par l'insomnie, par le découragement : il regarda, il sourit; c'était le modèle qu'il avait rêvé, qu'il attendait : sans mot dire, il prit son pinceau, une toile, puis un autre, une autre eneore, et cent autres, à mesure que les mouvemens du groupe qu'il avait devant lui variaient, et devenaient plus aimables et plus graeieux.

C'était Watteau, fils d'un couvreur de Valenciennes; il était venu à Paris avec un décorateur, qui espérait de l'emploi à l'Opéra: tous deux obtinrent en effet quelques décorations à peindre; mais congédiés au bout de peu de mois, il leur fallut chercher à vivre autrement dans Paris. Alors Watteau fit des tableaux à quinze francs, à dix francs, à cent sous, jusqu'au jour bienheureux où il reçut cette belle visite qui changea sa destinée, c'est-à-dirc, sans allégorie, jusqu'au jour où il reçut l'inspiration.

Le peintre Gillot l'appela chez lui, et lui facilita les moyens d'étudier à l'aise la galerie de Rubens, qui était au Luxembourg. Watteau concourut pour le prix de l'Académie, et l'emporta. Mais à quoi hon? Il se découragea, retourna dans sa ville natale, y fut malheureux, revint à Paris, exposa deux tableaux au Louvre, et sollicita modestement les moyens d'aller continuer ses études à Rome.—« A Rome! s'écria Lafosse, directeur de l'Académie de peinture, el ! mon amt, que voulez-vous aller chercher à Rome, vous qui avez trouvé la Nature à Paris. Restez ici, Watteau, venez à l'Académie vous asseoir au milieu de nous et nous enseigner à peindre. » Watteau secona la tête; Lafosse l'entraina par le bras, et le conduisit à ses confrères; quelques jours après, Watteau apprit, à son lever, qu'il était académicien.

Avec les honneurs, l'aisance entra chez lui. Il aurait dû être heureux : mais déjà le travail l'avait epuisé. Un instant ingrat envers Paris, il voulut se fixer en Angleterre, et y aborda en 4720. La tristesse du pays lui resserra le cœur, et il se sauva en France : il etait trop tard : en 4721, il mourait a Nogent, près Paris, âgé seulement de trente-sept ans.

Son œuvre devient rare : quelques amateurs possedent environ cinq cent soixante-trois pièces gravees d'après ses tableaux ou ses dessins , par Boucher, Audran , Thomassin , Desplaces , Tardieu , Cochlin , etc. On a voulu caractériser son talent en disant qu'il est dans le gracieux ce que Téniers est dans le grotesque. Beaucoup de personnes aiment ces formules de jugement.

Il n'existe au Musée du Louvre qu'une ébauche de Watteau : l'embarquement pour l'île de Cythère,



LE LIVRE D'OR.

SUITE DE LA NOBLESSE DE VENISE. -- LIVRES D'OR DE GÉNES, FLORENCE, ETC.

(Deuxième et dernier article. Voyez pag. 322.)

Nous avons donné quelques détails sur les principales maisons nobles rangées dans la première des quatre classes dont se composait la noblesse de Venise.

La deuxième classe, comprend les familles qui commencèrent à être inscrites au Livre d'Or, lorsque P. Gra lenigho refondit l'aristorratie; cette noblesse est nombreuse; parmi elle figurent les Balfi, les Balbi, les Barbari, les Barbi, famille d'où est sorti le pape Paul II, etc.

Dans cette classe se trouvent aussi les Corrari, les Donati, les Erizzi, les Foscari, à qui apparcenait le doge dont Byron a célébré l'infortune; les Foscarini, les Loredani, la maison de Mocenigo, l'one des plus illustres de la république: sept de ses membres ont été souverains de Saint-Marc; les Rossi, famille jadis souveraine à Parme; les Valieri, etc.

La troisième classe se compose des familles qui, lors des guerres contre les Torks ou la république de Gènes, achetèrent la noblesse en versant à la Scigneurie des sommes considerables destinées à couvrir les frais de la guerre ou à tirer la république de ses embarras de linances. La plupart de ces maisons doivent leur origine à des marchands, à des artisans de Venise, ou à des nobles de Padoue et d'autres villes d'Italie.

Dans une chronique manuscrite du temps de la guerre de Gênes, qui donne le rôle de ceux qui furent anoblis en cette occasion, on trouve que sur trente, qui la plupart aujourd'hui font remonter leur généalogie à des souches royales ou fabuleuses, les deux tiers étaient des artisans et des marchands de la dernière classe bourgeoise: Marc Grogna, apothicaire (un Cicogna, élu doge en 4585, fit hâtir le pont du Rialto); Nani de san Maurício, vendeur de fromages; Pierre Pencino, tailleur d'hablits; Rafael Barisan, vendeur de poisson; Jean Negro, épicier; Antome Darduin, marchand de viu; Garzoni, épicier, etc., etc. Ces familles deviurent pour la plupart célèbres, et prirent rang dans le patriciat, ainsi que les Condolmieri, qui descendent d'un marchand de cette même promotion, el qui donnèrent Eugène IV à la chaire de saint Pierre.

Ces trois orde s'formaient la noblesse sujette de la république, la quatrième classe se composant de membres étrangers. Entre ces trois ordres de patriciens et le peuple de Venise, il existait une classe intermediaire que l'on pourrait comparer à ce que nous nommions les gens de robe et de finances; c'étaient les citadins, bourgeoisie qui se divisant en citadins de naissance, issus des familles qui participaient à l'élection du doge en 4297; et les citadins de second rang, qui obtenaient ce titre par leur marite ou à prix d'argent. Tont ce qui était gentilhomme hors de Venuse, quoique résidant sur les terres et les conquêtes de la république, portait le nom de noble de terre ferme, sauf quelques Lmilles agrégées à la troisième classe.

Les ctrangers, qui composaient le quatrième ordre, se subdivisaient en deux classes : ceux à qui la république avait accorde le titre de noble vénitien, comme une marque de la considération qu'elle avait pour leurs vertus ou leur puissance; ct ceux qui avaient merité cet homeur par des services rendus à Saint-Marc, en commandant ses flottes, ses armées, ou en servant sa politique près des cours etrangères.

La maison de Bourbon appartenait à la première classe. Il est douteux, quoiqu'on l'ait affirmé, que Henri III ait été inscrit an Livre d'Or; il paraît que cette faveur ne fut accordée qu'à Henri IV, qui la fit solliciter pour lui et ses descendans, afin de témoigner hautement son obligation à Venise de ce que la première entre les nations elle l'avait reconnu pour roi légitime. La famille des Bourbons y demeura inscrite jusqu'en 1796. A cette epoque, pressé par le Directoire, le Sénat ayant ordonné à Louis XVIII, à qui précédemment il avait accorde la protection de son territoire, de sortir des Etats venitiens, ce prince, avant de s'y conformer, redemanda l'armure dont Henri de Navarre avait fait present à la république; et, s'etant fait ouvrir le Livre d'Or, il y effaça de sa main le nom et les armes des Bourbons. Les autres maisons de ce rang qui ont eté inscrites sont : la maison de Savoie, en la personne d'Amedee V, qui, en 1514, lit lever au Turck le siège de Rhodes; les Lorraine, en 1480, par René, petit-fils du duc d'Anjou; les Lusignan, maison royale de Chypre; les Luxembourg, comtes de Saint-Pol: les Brunswick; puis les suivantes, qui sont toutes familles papales : les Cibo-Malaspina, les Della Rovere, les Médicis, les Farnèse, les dei Monti, les Borromée, les Aldobrandini, les Borghèse, les Chigi, les Rospigliosi, et les Odescalchi, etc., tous neveux ou parens des papes régnaus à l'époque de leur agrésation.

Parmi les nobles (trangers pour mérile, se trouvent les comtes bressans Avagadri, les Savorguans, pour avoir mis le Friout sous la domination de Venise; les Benzoni, alliés à tout ce qu'il y avait de paissans en Italie; les Bentivogli, les Cotonnes, princes romains celèbres; les d'Este, dues de Modène; les Gonzagues, les Malatesta, les Orsini, princes romains; les Sforza, dues de Milan; les Joycuse, en la personne du due de ce nom, beau-fière de la femme de Ileuri III; les Richelieu, par le cardinal-due, qui fit demander cette faveur par son ambassadeur à Venise; le cardinal Mazarin, à qui la république l'accorda à l'epaque de sa disgrâce.

Cette liste, quoique incomp'ète, présente cependant une série de noms assez historiques pour justifier la célébrité et la prépondérance du Livre d'Or de Venise sur ceux des diverses républiques italiennes de la même époque. Génes, copendant, l'éternelle rivale de Saint-Mare en pouvoir et en magnificence, avait inscrit sur les pages du sien des noms qui ne le cedent à aucuns en illustrations : les Doria, les Fregosa, les Adorni, les Fiesque, les Spinola. Plusieurs ctrangers celèbres appartenaient à la noblesse génoise; en 4748, le maréchal duc de Richelieu et ses descendans farent declarés nol les de Gênes par le Sénat, en reconnaissance des services qu'il avait rendus à cette république contre les Autrichiens, En 4797, lorsque Bonaparte detruisit l'ancien gouvernement de Gênes, le Livre d'Or fut brûle. De semblables registres de noblesse existaient à Florence, à Lucques, à Milan, etc.; et Phistoire de la famille des Bonaparte nous montre que eette maison était inscrite parmi les patrices florentins et sur le Livre d'Or de Bologne.

#### UN SALIEN, PRÊTRE DE MARS GRADIVUS.

(Salius, Martis sacerdos.)

Le bronze antique représenté par la gravure se trouve dans la collection d'antiquiés appelée Bentingk-Donop, à Meiningen, on Allemagne : antrefois il faisait partie du ca binet particulier de Ferdinand, roi de Naples, qui l'a donné à la contesse de Bentingk. Cette œuvre assez grossière est évi lemment d'un style antérienr à celui des bronzes romains imités de l'art grec.

Le metal de cet antique est une composition d'arzent, de cuivre, d'étain et d'une petite quantité de fer. Cet alliage, qui résiste le mieux à la destruction, était très peu usité pur les ancieux, et ou le trouve rarement dans leurs bronzes. Ce morceau rare et précieux sous le rapport de l'histoire de l'art, l'est plus encore si ou le considère comme témoignage de l'une des institutions théocratiques et militaires les plus ancieunes et les plus curieuses qui aient jamais existé.

Il représente un adolescent dont la bouche est ouverte comme celle d'une personne qui chante : la position de ses bras et de ses jambes indique qu'il danse on qu'il se prépare à danser. Sur sa tête on voit un casque qui, par devant, re ombe sur la poitrine, et, par derrière, sur les épaules : ce casque s'appelait kynea chez les Grees, et galerus chez les Romains. Il est revêtu d'une tuoique romaine qui recouvre une cuirasse d'airain. Sur l'épaule gauche est suspendue une chaîne qui servait de porte-épée; dans la main gauche l'adolescent porte un bouclier rond, et dans sa droite on aperçoit le tronçon brisé d'une épée ou d'un dard.

D'après tous ces signes on cro t reconnaître dans ce bronze la figure d'un salius romain, tel qu'on peut l'imaginer d'après Tile - Live (liv. 1). Pattarque (Noma Pompillus), Denvs d'Halicarna-se (liv. 11), Ovide (Fastes, liv. 111), et autres auteurs de l'antiquité. Selon les écrivains mentionnés et-dessus , les prêtres de Mars, nommes salit, etaient de jeunes patriciens romains consacres depuis leur enfance au culte de Mars Gradivus, et cleves dans les temples de ce demi-dien. Pendant les



(Un Salien. - Bronze antique.)

jours de fête de Mars, les salii parcouraient la ville en suttant, en dansant et en chantant les chansons appelées examenta, qui déjà du temps de Cicéron n'etaient plus intelligibles

Les conseils durs ne font point d'effet; ce sont comme des marteaux qui sont toujours repousses par l'enclume. HELVÉTIES.

#### SYSTÈME PÉNITENTIAIRE.

Tonte reforme nouvelle a besoin d'un vocabulaire nouveau. Celle des prisons n'est pas encore assez avanece en France pour avoir fait le sien, mais en attendant elle a puisé dans le vocabulaire anglais et américain, et en a tiré le met système pénitentiaire. Ce mot (car il lui en fallait un quelconque pour avoir un nom et se faire connaître dans le monde ) a purssamment servi la reforme : il en a fait sentir le besoin urgent : il en a renda le vœa populaire, ainsi que l'atteste le succès de l'ouvrage sur le Système pénitentiaire en Europe et aux Etats-Unis, par M. Ch. Lucas; et sur le Système américain, par MM. Beaumont et de Tocquevide. Mais quant aux principes, aux conditions, aux moyens de la réforme, le mot attend son seus scientifique et pratique d'une théorie de l'emprisonnement. Le plan ci-après est une première application des recherches les plus avancees. Ce plan, approuve par le conseil des bâtimens eivils, est en cours d'exécution à Châlous-sur-Saône; C'est celui d'une prison départementale.

Pour comprendre la signification de l'expression départementale, il faut connaître la classification de nos prisons en France. Elles se divisient en prisons departementales et prisons centrales : les prisons centrales sont destinces aux condamnés correctionnelle menta plus d'un au d'emprisonnement et aux condamnés à la réclasion. Les prisons départementales ont trois destinations et dénominations distinctes : elles sont

maisons d'arrêt pour les individus en prévention; maisons de justice pour les individus renvoyés devant la cour d'assises par l'arrêt de la chambre d'accusation; et enfin, maisons de correction pour les petits correctionnels condamnés à un emprisonnement d'un an et au-dessous.

Ce n'est qu'à un chef-lieu de cour d'assises, tel que Châ-Ions-sur-Saône, que la prison départementale réunit sa triple destination de maison d'arrêt, de justice et de correction : c'est là qu'assurément le problème du classement des moralités se présente le plus difficile à résondre pour l'architecture; car, outre ce triple faisceau de moralités distinctes, il se rencontre encore des détenus pour dettes, des détenus politiques, des prisonniers de passage, etc., etc.; et à tout cela il faut ajouter la complication des deux sexes.

Ce plan s'adresse précisément à une partie de la réforme

des prisons, jusqu'ici négligée non seulement dans la théorie, mais dans la pratique. Le système pénitentiaire, ou ce que l'on désigne sous ce nom, ne s'est préoccupé exclusivement, même aux Etats-Unis, que des condamnés à de longues détentions. Quant à la détention avant jugement, ou à la détention après jugement, pour petits délits correctionnels, pour délits politiques, pour dettes envers l'Etat ou envers les particuliers, pour contravention aux lois fiscales , etc., etc., eette partie est à la fois la plus importante et la plus difficile non seulement dans l'intérêt de l'empêchement du mélange des moralités, mais dans celui des garanties de la liberté individuelle : c'est aussi celle qui est restée jusqu'ici en dehors des efforts et des résultats de la réforme dite péni-

Ce plan est donc à la fois la date d'une nouvelle ère pour la ré-



(Système pénitentiaire. - Prison de Châlons-sur-Saône.)

- I Coupe et façade principale.
- II Rez-de-chaussee.
- tit Premier etage.
- A Bâtiment des services et de l'administra- 1 1 1 Couloir d'inspection centrale. tion,
- B Maison de justice et d'arrêt. C Maison de correction.
- - Rez-de-chaussée.
- a Cour ou préau de la maison de correction. 5 Promenoir et atelier facultatif de la maison 5 Infirmerie et dépendances. 6 Préau des enfans.
- c Préan des femmes.
- d Préan de la maison d'arrêt et de justice.
- e Préau des condamnés aux travaux forcés.
- f Préau des passagers.
- g Cour centrale du bâtiment des services et

- de l'administration, et prean des détenus pour dettes et pour délits politiques.
- à h Chemin de ronde.
- 2 2 Galeries latérales d'inspection.
- 3 3 3 Cellules pour les condamnés aux tra-
- vaux forcés.
- 4 4 Chambres des passagers.
- d'arrêt et de justice.
- 6 6 Ateliers de la maison de correction.
- 7 Ateliers des femmes.
- 8 Femmes passageres.
- tégories de detenus voient le prêtre sans se voir entre elles. Premier étage.

  - 1 1 1 Chambres du quartier des détenus po-
  - litiques et des détenus pour dettes.
  - Parloir des détenus politiques.
  - 3 Parloir des détenus pour dettes. 4 4 4 Galerie centrale d'inspection.

  - 6 6 6 Logement des sœurs et dépendances.
  - 7 7 Cellules de la maison d'arrèt et de justice.
  - 8 Couloir d'inspection.
- 9 Chapelle. On remarquera qu'elle est dispo- 9 9 Cellules de la maison de correction.
  - sée de manière à ce que les différentes ca- 10 10 Galeries latérales d'inspection.

forme, et sa première application en matière de construction. La stention spéciale sur les deux catégories des détenus po-En soumettant ainsi à l'appréciation de nos lecteurs litiques et des détenus pour dettes, qui, dans la disposition l'étude du classement des moralités nous appelons leur de ce plan, réunissent toutes les convenances de logement,

et satisfont toutes les exigences de séparation des autres | Sicile et du midi de l'Italie. Il s'élève rarement au-delà de classes de détenus

#### L'ARBRE A MANNE.

Linnée classe l'arbre à manne (fraxinus ornus) parmi les variétés du frêne commun. Cet arbre est originaire de la

20 à 25 pieds; à la première vue, on serait disposé à le prendre pour un jeune orme, mais la manière dont la feuille est attachée à la branche dissipe promptement cette méprise. On a observé trois espèces, ou plutôt trois variétés de cet arbre. Le premier a les feuilles longues et droites comme celles du pêcher; les feuilles du second ressemblent à celles



(L'arbre à manne.)

du rosier; et celles du troisième participent de ce double | jusqu'aux branches inférieures; ces incisions ont deux pou-

C'est au temps des grandes chaleurs que la sève est la plus abondante. A compter de la mi-aont, on fait chaque ces de largeur horizontale et environ un demi-ponce de

Lorsque le couteau a pénétré l'écorce (ce qui exige un jour une incision au trone, en commençant au pied et en s'elevant successivement de deux pouces en deux pouces sitôt, d'abord limpide comme un filet d'eau, mais ensuite plus épaisse et plus tente. La saison pluvieuse, vers la fin de septembre, interrompt la recolte : la chaleur n'a plus la force de faire monter la seve qui se refoale au pied de d'arbre.

Jean Honel, pemire un roi, a observé, en 1776, les travaux de recolte de la manne tels qu'on les a representés dans la gravure.

Au moment on elle s'échappe de l'écorce, la manne a une sorte d'apreté et d'amerimme qu'elle perd lorsque les parties aqueuses se sont evaporces : la douceur qui lui reste a cu genéral quelque chose de fade et de nauséahond.

Suivant une trauition populaire qui ressemble à un apologne, les rois de Naples ayant vo du enclore les jardins d'OEnotrie qui produisent la meilleure manne de Calabre, et sommettre la recolle a un impôt, la manne tarit tout-à-coup, et elle ne s'écoula de nouveau que lorsque l'impôt fut levé.

## ASTRONOMIE. (Quatrieme article.) COPERNIC.

« Si junais, dit un historien de l'astronomie, on a proposé un hardi système, c'est celui de Copernie. Il fallait contredire tous les hommes qui ne jugent que par les sens ; il fallait leur persuader que ce qu'ils voient n'existe pas. En vain depuis leur naissance où le jour a frappé leurs regards, ils ont vu le soleil s'avancer majestuensement de l'orient vers l'occident, et traverser le ciel entier dans sa course lumineuse; en vain les étoiles libres de briller dans son absence, s'avancent sur ses pas et font le même chemin pendant la nuit; en vain le soleil paraît, chaque jour et dans le conrs de l'année, s'eloigner des étoiles qui se dégagent de ses rayons : soleil . étoiles , tout est immobile ; il n'est de mouvement que dans la lourde masse que nous habitons. Il faut oublier le mouvement que nous voyons, pour croire à celui que nons ne sentons pas. C'est un homme seul qui ose le proposer, et tout cela pour substituer une certaine vrais semblance de l'esprit, sentie par un petit nombre de philosophes, à celle des sens qui entraîne la multitude. - Ce n'est pas tout : il fallait détruire un système reçu, approuvé dans les trois parties du monde, et renverser le trône de Profemée, qui avant reçu les hommages de quatorze siècles. Sans doute les difficultés produisent le courage, sans doute les entreprises hardies out des succès proportionnés. Un esprit séditieux donne le signal, et la révolution s'opère. Copernic avait aperçu ta vraisemblance du système, il osa seconer le joug de l'autorité, et il débarrassa l'humanité d'un long prejugé qui avait retardé tous les progrès, » (Bailly, Hist. de l'astron. mod."

Plusieurs philosophes de l'antiquité avaient pressenti la vérite touchant le système du monde. Ainsi le philosophe syracusain Micetas avait pensé que le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, ne tournent point chaque jour autour de la terre d'orient en occident; mais que la terre tournant en réalité sur elle-mème dans le sens contraire, ou d'occident en orient, faisait paraître tout le 1este en mouvement. Plusieurs pythagoriciens, et entre autres le celèbre Philolañs, voulaient que la terre cut un mouvement amuel autour du soleil, unmobile lui-même au centre du monde.

Copernie, dans son livre sur les Révolutions des orbes celestes, rappelle ces opinions des anciens, autant pour s'en faire un appui auprès de ses contemporains que pour laisser voir comment il a été conduit à ses déconvertes. Pour nons, ayons garde d'oublier que l'idee des pythagoriciens était demeurée stérile. C'était une simple conception plait sophique oubliée, perdue dans les livres, une vue de l'esprit qui ne s'était point essayee sur la réalité, qui n'avait point pris possession des faits. Bien plus, l'école d'Alexandrie en subordomant tou es les observations commes au principe de la terre unmobile, avait conné à ce principe une sorte de valeur scientifique et une récile autorité; de sorte qu'on ne pouvait le renverser qu'à la condition de reconstruire sur le principe contraire tout l'édifice de la science. C'est ce qu'a dit Copernie, et c'est pourquoi la postérite reconnaissar.e a justement attaché son nom au vrai système du monde.

Copernie admit donc premièrement le mouvemen! diurne de la terre sur son axe. Ce monvement unique simplifiait infiniment les concepsions astronomiques, en rendant inutiles une foule de mouvemens dont la simultaneité était au fond très d'fricile à concevoir. Quel mystère en effet que ces milliers d'étoiles semées sur le firmament et dont les lunettes out augmenté pour nous le nombre dans une proporcion infinie, dussent s'accorder si merveillensemen que de maiatenir invariablement leurs distances matuelles malgré la rapidite de leur révolution! Les anciens n'avaient pu se tuer d'une telle difficulté, qu'en attachant tous ces points étincelans à une sphère de cristal transparent. Mais ensuite les planètes qui sont indépendantes entre elles, qui toutes out des monvemens contraires aux monvemens de tous les jours; pvis les comètes qui semblent n'avoir presque aucane ressemblance avec les antres corps célestes, que le apparence que tous ces astres se réuniront pour tourner chaque jour tous ensemble autour de la terre. - Imaginera-t-on, comme quelques uns l'ont voulu, pour chaque planète une sphere solide et transparente, enchâssant ainsi tous ees cieux de cristal les uns dans les autres, sauf encore à demèler le mouvemen- de ces cieux; ou, comme d'autres, et particulièrement comme Riccioli , l'un des plus célèbres defenseurs de l'immobilité de la terre, préposcra-t on une intelligence supérieure, un ange, à la conduite de chaque planète? -Cependant toutes ces inextricables difficultes s'évanouiront sitó: que yous aurez voalu voir des yeux de l'esprit la terre tournant sur elle-même en 24 heures , de même qu'à l'aide du telescope vous pourrez voir des yeux du corps Mars tourner en 24h, 59m, 21s. - Jupiter en moins de dix heures, lui qui est près de 4500 fois plus gros que la terre ! - Saturne et le cortège de ses anneaux merveilleux à pen près dans le même temps que Jupiter; - Vénus et Mercure sensiblement dans le même temps que la terre; et enlin le soleil luimême en 25 jours. - C'est pourtant la masse solaire avec tout le corrège des planètes, avec tout l'ensemble des étoiles qu'il faudrait faire tourner chaque jour autour de la terre. Et pourquoi notre globe n'aurait il pas bien plutôt un monvement de rotation que nous retronvons dans ous les corps célestes assez voisins de nous pour permetire une telle observation?

Copernie ne pouvait pas appuyer l'idée de la rotation du globe sur cette remarqualde rotation du soleil et des autres planètes, puisque les liquettes astronomiques n'étaient pas encore inventees de son temps. C'est Galilée qui recommi le premier la rotation de Japiter et celle du soleil. Plus tard, et à mesure que les télescopes se perfectionnerent, on étendit le même resultat à Mara, Satarne, Venus et Mercare. Copernie n'avait pour lai que la grande simplicité de son hypothèse; mais cette simplicite suffit pour la rendre tres vrassemblable, et c'est dajà une veritable demonstration pour qui vent s'affranchir des préjugés de son enfance.

La revolution diurne du ciel n'étant donc qu'une illusion produi e par la rotation de la terre, il était naturel d'attribuer à la terre un second mouvement, un mouvement de translation autour du soleil afin d'expliquer Papparente révolution autuelle du soleil emportant avec hui tout le cortége des planetes,

D'ailleurs en faisant la terre se transporter dans l'espace, Copernie se sauvait de la supposition des épicycles, on du moins il s'en sauvait à l'égard des stations et rétrogradations des planetes. Ces singulières apparences, qui avaient tant préoccape l'ancienne astronomie, reçoivent du mouvement de la terre la plus simple explication qu'on puisse désirer.

Soit par exemple Vv V'v' l'orbite de Venus, et ATB

une portion de l'orbe de la terre. Les deux planétes circulent dans le même sens comme cela est indiqué par les flèches, mais l'observateur placé sur la terre n'aperçoit pas

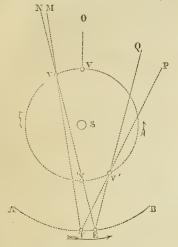

son propre monvement, il se croit en repos; et, de même que le voyageur placé sur un naviré ou dans une voiture dont la course est rapide, il attribue sa propre vitesse, mais en sens contraire, à tous les objets qu'il aperçoit sur sa conte. D'après cela, la terre ctant au point T de son orbite, considérons d'abord Vénus lorsqu'elle est en v. c'est-à-dire, en conjonction supérieure à l'égard du soleil; et dans sa plus grande distance (apogée) à l'égard de la terre. - Si nous etions immobiles lorsque Venus marche dans son orbite depuis V jusqu'à v, nous la verrious s'avancer, comme elle s'avance en effet, d'occident en orient; l'ayant rapportee d'abord vers la région de la sphère etoilée marquée par O. nons la rapporterons vers la fin de ce mouvement à la région M sur le prolongement de Tv. Mais étant avancés nousmême jusqu'en E, nous voyons Venus sur le prolongement de EN, c'est-à-dire, encore plus à l'occident que si nous n'avions pas bougé. - Done lorsque Venus est en conjonction supérieure avec le soleil ou dans son apogce, le mouvement réel de la terre concourt avec le propre mouvement de la planète pour nous la faire avancer d'occident en orient.

Mais supposons maintenant que Vénns soil en V', dans sa conjonction inferieure ou périgée. Lorsqu'elle aura parcouru l'are V'v' nous la verrions sur le prolongement de Tv' ou dans la région P si nous ctions demeures en place. Ainsi Vénus passant de la région O à la région P se serait avancée de l'orient vers l'occident; elle aurait rétrogradé. Cependant, comme nous sommes arrivés en E, nous la voyons en Q et non pas vers P; elle nous semblera donc, par l'effet du mouvement de la terre, s'être portée moins loin vers l'occident; malgré cela, elle aura tonjours rétrogradé à l'égard du point O, parce que la vitesse angulaire de la terre étant moins grande que celle de Venus, nous ne nons serous pas avances d'une quantité assez grande pour compenser pleinement le deplacement, qui aurait eu lieu depuis O jusqu'à P.

En étudiant le mouvement d'une planète dont l'orbe entoure celui de la terre, comme Mars ou Jupiter, on prouverait par des considerations analogues que la vitesse apparente de la planète est directe dans sa conjonction avec le soleil, et rétroqrade dans son opposition.

#### LES PLAISANTERIES DE NASER-EDDIN-KHODJA,

Naser-Eddin-Khodja est un personnage très populaire parmi les Otomans. Cette espèce de Jean le sot est à la fois pour eux Sancho-Pança et Figaro. Au milieu d'une foule de lazzis des plus grossers, on retrouve souvent beaucup de sens et des critiques qui ne manquent pas de justesse et de portée. Il serait difficile de donner des détails exacts sur la vie de ce personnage, au compte duquel on a mis une foule d'anecdotes et de bons mots qui ne lui appartiennent pas, et qui composent aujourd'hui encore le reperioire comque de ces conteurs qui parcourent les cafés du Levant, et parmi lesquels il y en a de fort amusans. Beaucomp de res anecdotes tirent un grand prix de l'expression et de certaines associations de mots dont il est innossible de donner la moindre idie e, en voici au reste quelques unes.

Le Khodja avait un monton qu'il aimait beaucoup ; quelques uns de ses amis voulant lui jouer un tour et manger son mouton, dépêchérent un d'eux qui s'en vient dire au Khodja : « Mon cher , que fais-tu de ce mouton? ne sais-tu pas que demain arrive la fin du monde ? » Le Khodja n'en erut mot; mais il en vint un second, et puis un autre lui dire la même chose. « Eh bien donc! dit-il, amusons-nous, allons à la campagne, et nous mangerons mon mouton, » Lorsqu'ils furent arrivés, le Khodja leur dit : « Vous , mes chers amis, allez vous amuser; moi je ferai la cuisine, » Les autres jettent alors leurs habits et leurs turbans, et vont se divertir. La première chose que le Khodja fait, c'est d'allumer un grand feu qu'il entre ient avec les habits de ses camarades. Ceux-ci avaient gagné de l'appétit, et revenaient en riant du bon tour joué au pauvre Khodja; mais voyant leurs habits brûlés, ils s'ecrièrent : « Es-tu donc fon? pourquoi as-tu brûlé nos vêtemens? — Eh! messieurs, est-ce que vous ne croyez pius à ce que vous dites? qu'avez-vous besoin d'habits pour le jour de la résur-

Un jour, le Khodja alla pour tirer de l'eau de son muits; en regardant au fond il voit la lune. Il court bien vite chez lui, prend un croc et une corde qu'il descend dans le muits, et se met à tirer. Le croc s'etant pris à une pierre, il redouble de force; le croc se dégage, et voilà le Khodja sur le dos, la face au ciel. « Al l'par Dien, dit-il en y apercevant la lune, je me suis fait mal au dos, mais j'ai remis la lune à sa place.»

On lui demandait un jour pourquoi dans le monde les uns vont d'un côté, les autres d'un autre. «Eh ! ne le voyezvous pas? c'est que si tous allaient du même côté, un bout emporte ait l'autre, et la machine chavirerait».

On celebrait une noce dans le quartier du Khodja; il y avait grand festin: il s'y rendit, et voyant que le maitre de la maison domait les places d'honneur aux gens les mieux habillés, et qu'on ne faisait pas attention à lui, il court à sa naison, prend une superbe pelisse, et revient à la noce. On le place alors avec distinction, et on lui sert toute espèce de mets. Il mange; mais il prend ensuite le pan de sa pelisse qu'il invite à manger aussi. « Khodja! es-tu fou? lui dit-on; qu'est-ce que cette conduite? — Je ne suis pas fou; car enfin n'est-ce pas aussi à ma pelisse que vous avez fait tant de polit-sse? »

Un jour en disant son tesbich (chapelet), il fit cette prière : « Oh non Dieu! donnez-moi mile pièces d'or ; mais pas une de moins, car autrement je ne les prendrais pas, » Un Juif l'entendit, et voulut l'éprouver. Il mit dans une bourse 999 pièces d'or et la jeta sur le chemin de Knodja. Celui-ci la prend, compte les ducats et n'en trouve une 999, « Ah! diti-il alors, Dieu m'en a donné 1999; il lui sera hien facile de me completer le mille,» Le Juifvoyant qu'il les empochaît les réclame, « Passe ton chemin, mandit Jui!! Ini repondit l'autre; c'est Dieu qui vient de me donner cet or, » Le Juif menace du cadi. « Allons devant lui, dit le Khodja; mais

je n'ai pas de manteau pour pouvoir m'y présenter. — Je te prête celui-ci, dit le Juif.» Et les voilà à l'audience. Quand le demandeur cut fini sa plainte : « Qu'as-tu à dire ? dit le cadi au Khodja. — Rieu., si ce n'est qu'il n'y a pas du tout à se fier à ce Juif; car vous allez voir que tout à l'heure il va dire que ce manteau que j'ai sur le dos lui appartient. — Ayoua! ayoua! dit le Juif en jetant les hauts cris. Je viens de lui prêter ce vêtement; il faut qu'il me le rende. » Le cadi en colère le fait chasser du tribunal, et le Khodja s'en retourne chez lui avec la bourse et le manteau.

Un jour le Khodja était au pied d'un minaret, et on lui

demanda ce que c'était. « G'est, dit-il, un puits que l'on a retourné et mis à sécher. »

Le Khodja ne possédait rien au monde; un jour des voleurs pénétrèrent dans la maison qu'il habitait. On l'en avertit; mais il ne bougea pas. « Laissons-les faire, dit-il; j'irai ensuite leur demander à partager. »

LA CHASSE DE SAINT-SPIRE, A CORBEIL (Département de Seine-et-Oise).

Dans un article précédent (page 148) nous avons rappelé



(Châsse de Saint-Spire, à Corbeil.)

qu'à la fin du dernier siècle, on voyait dans l'église de Saint-Spire, à Corbeil, près Paris, beaueoup d'œuvres curieuses, en orfèvrerie, en seulpture et en peinture; et en témoignage nous avons représenté vingt-quatre seulptures des Miséricordes : aujourd'hui, nous publions un dessin exact de la châsse célèbre de cette église, où étaient conservées les reliques de saint Leu, de saint Regnobert et de saint Spire. Ce précieux reliquaire était en vermeil, et renfermait trois têtes de mêne métal, figurant les têtes des saints. Au temps de la Convention la municipalité de Corbeil fit don an gouvernement de ces chefs-d'œuvre d'orfévrerie, qui bientôt furent fondus à l'Hôtel de la Monnaie

A la même epoque les reliques avaient été jetées dans la Seine; mais on assure qu'un habitant parvint à les sauver de l'eau, et que tous les ans, au mois de mai, le jour de la fête de saint Spire, elles sont exposées à la vénération des fidèles dans trois châsses de bois doré.

LES BUREAUX D'ABONNEMENT ET DE VENTE sont rue du Colombier, nº 30, près de la rue des Petits-Augustins.

IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, Successeurs de Lachevardierf, rue du Colombier, nº 30.

Vue du château d'Amboise."

TUMULTE DAMBOISE. - 4560.



De Barry, seigneur de La Renaudie, gentilhomme périgourdin, brave au combat, habile à la harangue quoique sans éducation, avait été accusé de faux et forcé de sortir de France. A Genève, où il avait embrassé le calvinisme, il établit des relations avec les protestans de France, d'Allemagne et des Pays-Bas, s'associa dans ces deux derniers pays les réfugiés français par des paroles d'espérance, et revint en France, où, sous le nom de Laforèt, il parcourut les provinces méridionales, visitant les églises réformées, s'instruisant de leurs ressources, et se mettant partout en

communication avec les citoyens mécontens de la faiblesse du jeune roi François II, que gouvernaient le cardina de Lorraine et son frère le due de Guise. L'opposition gagnait de proche en proche; le nombre des ennemis des Guises s'augmentait chaque jour; enfin La Renaudie indiqua aux principaux conjurés une assemblée générale à Nantes, pour le 1er février 4560. Là il fut décidé que des députés iraient supplier le roi d'éloigner les Guises, de rendre libre l'exercice du calvinisme, ou tout au moins de convoquer les Etats-généraux. En cas de re-

TOME II.

5 t

fus, ils devaient arracher, même par la force, la personne du roi à la domination des Gusses. A la suite de cette assemblée, La Renaudie se rendit à Paris pour s'entendre avec le ministre Chandieu et les anciens de l'Eglise réformée, et aussi pour conférer avec le chef véritable de la conspiration que l'on disait è re le prince de Condé.

Il descendit dans le faubourg Saint-Germain, chez un avocat nommé Pierre des Avenedes, qui professait aussi la religion reformée et tenait un hôtel garni pour ceux de son parti : le nombre et les discours des conjurés qui venaient de jour et de unit donnérent à l'avocat des soupçons; La Renaudie fut réduit à lut réveler le secret de toute l'entreprise; Avenelles en parut d'abord joyeux, pais il perdit la tête, et courut tout raconter à Millet, secrétaire du duc de Guise. La cour était alors à Blois : le duc de Guise, sous le prétexte d'une partie de chasse, fit aussitôt partir le jeune roi pour Amboi-e, dont le château était en état de soutenir un assant. Cependant les conjurés, alarmés de ce départ subit de la cour, resolurent de précipiter le dénouement de leur entreprise. Le prince de Condé se rendit à Amboise pour écarter les sonpçons, et se mit maladroitement dans l'impuissance d'agir en faveur de ses partisans.

Le jour décisif devait être le 16 mars 1569 : de tous les côtés arriv.ient vers Amboise et dans les environs des troupes de gens armés, sous divers noms et divers déguisemens; ils se logeaient pour la plupart dans les hôtell ries des fauhourgs, et ils y étaient arrêtés à mesure qu'ils arrivaient; les autres étaient saisis dans les hois et dans les villazes qui avoismaient le château, et amenés chaque jour dans la ville. Les chefs étaient jetés en prison, et les soldus, jugés prévotalement, étaient sur-le-champ pendus tout boités et eperonnés soit aux crénaux du château, soit à ce balcon de fer qu'on voit dans la gravure, soit à de longues perches scellees dans les murailles.

Pendant ces sauglantes exécutions, La Renandie parcourait la campagne, pressait l'arriv e des soblats, et conservait l'esperance de se rendre maitre d'Amboise. Sur ces entrefaites, il est rencontré dans la forêt de Château - Renandt par le jeune de Pardaillan son cousin, qui s'avance vers lui le pistolet en main. La Renandie saute à b s de son chevat, et, marchant dro l'à son adversaire, le perce de deux coups d'épée; an même instant l'i-même tombe sur le cadavre de son consin, mortellement blessé d'une arquebusale dirigée contre lui par le page de Pardaillan. Son corps porté dans Ambo se e-t at aché à une haute pot me placée au milieu du pout, avec cette brève inscription : La Renandie, dit Laforét, chef des rebelles.

Après sa nort, Labigne, son secrétaire, arrêté avec son chiffre et ses papiers, révela le secret de la conspiration. C'est par lui qu'on apprit que le vériable chef était le prince de Condé; mais comme ce dernier avait toujours fermement et hautement repoussé cette accusation, et qu'il n'existait d'ailleurs aucune preuve cerite de ses rapports avec les conjures, il faillat bien feindre de l'en croire sor parole.

Les Guises penchaient à sévir rigourensement contre tons les conjurés; le chancelier Olivier et le jeune roi luimême les forcèrent à proclamer une annistie, et la cour oublia bientôt, dans l'étourdissement des fêtes et des plaisirs, les craintes d'une nouvelle conspiration. Tont-à-coup, d'autres roupes de conjurés paraisont sous les murs de la ville, quatre capitaines les commandaient; mais un seul, le ministre Chandieu, tenta l'attaque de la porte de la ville dite des Bons-Hommes, et il ordonna une décharge d'arquebusade en signe de bravade contre ceux qui gardaient les murailles, ensuite il se retira. L'amnistie fut révoquée et le sang recommença à couler; des sol·lats lancés sur toutes les routes eurent ordre de massacrer ceux qu'on rencontrerait en armes; dans la ville on attachait les reformes à la potence, ou on les jetait pieds et poings liés dans la Loire. Les chefs, après avoir été soumis à la question, furent exé-

cutés, et toute la cour assista des fenètres du château à ce speciacle. Un nommé Briquemar de Villemongis monta sur l'échafaud le dernier, et levant au ciel ses mains trempées des le sang de ses compagnons, il s'écria à haute voix en présence de la cour : « Père céleste, c'est le sang de tes enfans qui crie vers toi et dont ut theras vengeauce. »

La duchesse de Guise, mère des deux princes, ne put sontenir la vue de ces odieuses seènes; elle courut se renfermer dans son appartement, et répondit à Catherine de Médicis qui l'y alla visiter : « Hélas! que de sang qui retombera un jour sur la tête de mes malheureux enfans, » L'édit de Romorentin suivit de près ces sanguinaires mesures; la connaissance du crime d'hérésie fut retirée au parlement et deferée aux évêques. La persécution contre les protestans continua, et les victimes ne manquèrent pas au nouveau tribunal, à la fois juge et partie dans sa propre cause. A quelque temps de là, Charles IX remplaçait au trône son fière François, et douze ans plus tard, par une belle et claire nuit d'août, le toesin de Saint-Germain-l'Auxerrois reveillait Paris et tintait la saint Barthelemy, dont le tumulte d'Amboise, suivant l'expression des chroniqueurs, n'avait été qu'un prélude.

#### LA RÉPUBLIQUE DE SAN-MARINO. LETTRE II.

L'origine de cette petite république, qui a su conserver son indépendance au milleu de la ruine de tant d'Etats libres et puissans, dont elle était jadis entourée, paraît remonter à la fin du 111e siècle de l'ère chrétienne. Vers ce temps, l'empereur Dioclètien fit venir de la Dalmatie où il était né, des artistes et des onvriers de tout genre pour relever les murailles et restaurer les édifices de la ville de Rimini, qu'on appelait alors de son nom latin Ariminum. Un vicil historien, Clementini, temoigne de ce fait : « Venne » ad Ariminum un grand numero di architetti, scalpellini, » o . diciamo, tiglia-pictri e muratori, e un infinità d'ope-» rai schiavoni. - U vint a Ariminum un grand nombre d'ar-» chitectes, de ciseleurs, ou, disons mieux, de tailleurs de » pierre, de maçons, et une infinité de manœuvres esclavons, » Parmi ces ouvriers il y en avait un nomme Marino, homme habite et disciple fervent de l'Eglise chrétienne alors établie en I alie. Or, en l'année 505, Diocletien commença ses persecutions sanglantes contre les chrétiens : le peuple catholique se révolta contre ses ennemis, et résista surtont avec avantag à Ariminum. Marino prit les armes avec l'evêque de Forli, Forlimpopoli, et quelques antres prêtres : il repoussa d'abord les soldais du proconsul de l'empereur, mais bientôt il fut obligé de se refugier sur le mont Titano (c'est ainsi qu'on appelait alors la montagne de San-Marino). Là il se livra à des pratiques religieuses qui répandirent au loin le renom de sa sainteté, et attirérent autour de lui une partie des pauvres familles émigrées de Dalmatie, et une foule d'Italiens persecutés.

Quelque temes après sa première retraite. Marino descendit de la montagne pour assister à un conciliabule ecclesistique tenu à Rimini : il y siega avec le titre de diaconus ou diacon : les architectes ou constructeurs de maisons avaient alors un rang dans la hierarchie religiense. A sa mort, Marino fat enterré au sommet de la montagne; depuis il a é é canonisé, et son non a été donné au mont Titano. Autour de son tombeau on a élevé une église; on voit sur le mairre-antel sa statue dont une main tient une petite montagne couronnée de trois tours (ce sont les armes de la république.)

Peut-être la république de San-Marino a dû la conservation de sa liberte au aut à la vénération religieuse qui protégeait sa montagne, qu'à sa panyreté ét à son esprit pacifique. Un peu d'ambition faillit la perdre : elle avait voulu étendre à prix d'argent son territoire dans le xur siècle et dans le xive elle accepta quelques danations de la cour de Rome, qu'elle avait secourue dans ses débats avec les Malatesta, seigneurs de Rimini. L'importance qu'elle avait ainsi acquise tenta ses voisins, et che fut successive ment déponillée, partagée et réduite à ses limites actuelles. En 4759, le cardinal Alberoni crut plaire au pape en s'emparant, avec une poignée de soldats, de San-Marino; mais le pape fit demander aux republicains s'il leur agréait réclement, comme le disait le cardinal, de se soumentre à sa domination temp relle; toate la population de San-Marino poussa jusqu'an Saint Siège un cri d'indignation, et le pape les pria de se rassurer et de rester libres.

Lorsque Bonaparte, à la tête de l'armée d'Italie, passa dans les environs de San-Marino, il envoya, le 11 fevrier 1797, une députation à la petite république pour la feliciter, au nom de la France, d'avoir su conserver depuis si long-temps sa liberte, et pour lui offrir quatre pièces de canon et un accroissement de territoire. Le gouvernement de San-Marino accepta les felicitations, les pièces de canou, et refusa prademment le reste.

San-Marino a ete de tout temps un lieu de refuge pour les merontens politiques, et quelquefois aussi pour les condamnés civils.

On rapporte que vers la fin du dernier siècle, un habitant de Rimini, ayant osé dire, dans un accès de colère, que San-Marino était le repaire des voleurs, des banqueroutiers et des vagabonds de l'Italie, le conseil des Soixante fut aussitôt couvoqué et une loi ren lue pour exclure à perpetuité du territoire le calomniateur, sa famille, ses descendans, et tous ceux qui port raient son nom. On croirait qu'une telle loi est tombé, en desuctude; mais l'orgueil de la patrie a de la mémoire. Il y a quelques années, au milien d'une muit orageuse, un homme et une femme s'etant égarés, happent à la porte d'un paysan de Serravalle, hameau situe aux confins de la république. On feur ouvre, on s'empresse de leur offrir une place au foyer : mais dans le cours de la conversation, l'étranger, s'adressant à la dame qu'il accompagnait, a le malheur de l'appeler du nom de Bara. « Signora Bava! S'écrie le pays in saisi d'horreur, signora Beva! (e'était le nom du calomniateur condamné tiente anné sauparavant) Fia di casa mia ognuno col nome di Bara, Hors de ma maison quiconque porte le nom de Bava. » Et sans rien écouter, malgre l'orage, la dame fat chas-ée du logis.

En genéral les habitans sont pauvres; mais ils ont pen de desirs. Le sol produit de bons fruits en abundance; les pâturages sont excellens. Il n'y a point de sources et de fontaines dans le pays, mais l'eau des pluies et des neiges est préciensement conservée dans de profondes exexactions. Les vius de la montague sont estimés, et un vieil historien de la republique en fut un éloge qui n'est pas mediocre, a l'enis sono così amabili, purificati, graziosi e buoni che non hanno da invidiare i claretti di Francia. Les vius sont si agreables, si purs, si veloutés et si bons, qu'ils n'ont rien à envier an claret de France. »

#### POTHIER.

#### SA VIE. - SES OUVRAGES.

Robert-Joseph Pothier, l'un des plus celèbres jurisconsultes des temps modernes, naquit à Orléans le 9 janvier 4699; son pere était conseiller au presidi. I de cette ville; mais le jeune Pothier n'avait encore que cinq ans lorsqu'il ent le malheur de le perdre. Il fot d'abord placé au collège des Jésuites, et ensuite à l'université d'Orléans.

Après avoir le sité quelque temps sur le choix d'un état, et balancé entre la profession religieuse et la magistrature, son attachement pour sa mère le décida à embrasser cette dernière carrière, et, en 4720, il fot pourvu d'une charge de conseiller au présidial d'Orléans.

Après douze on quatorze aus d'étules suivies, Pothier parvint à acquérir une parfaite compaissance des lois romaines. I avait été plus à même que personne de sentir toute l'imperfection et tout le desordre qui regnaient dans les diverses compilations de ces lois. Les difficultés de la science s'augmentaient beaucoup de ce désordre. Chaque jurisconsulte était obligé de les surmonter à force d'application; mais aucun n'avait ose entreprendre de les aplanir pour les autres, on du moins ceux qui l'avaient essayé, degoûtés d'un projet qui paraissait d'une longueur interminable et d'une execution presque impossible, y avaient bientôt renoncé. Pothier entreprit, pour sa propre utilité, de ranger le nombre énorme de lois renfermées dans les Pandectes dans un ordre plus méthodique et plus ratioanel. It se forma un plan et reussit à l'appliquer sur plusieurs titres importans. Ces essais communiques à quelques amis en reçurent la plus complete approbation. Ces hommes hommables en parlèrent au chanceher d'Agnesseau, et leurs instances, unies à celles de ce magistrat celèbre, l'emportèrent sur la modestie de l'anteur. Elles le determinèrent à continuer, pour, le fivrer au publie, un oavrage qu'il n'avait d'abord commencé que pour lui-même.

Pothier employa douze années entières d'un travail non interrompa et de chaque jour à cet immense ouvrage : encore fut-il aidé dans l'exécution, à peu près pendant le même temps, par son ami M, de Guienne, avocat au parlement de Paris. Mais il dut être recompensé de ses veides et de ses fatigues par le succès qu'il obtint : ce ne fat pas un succès d'estime ordinaire; on reconnut qu'il avait triomphé de tous les obstacles, Son livre, volumineux et d'un prix élevé, écrit en latin sur une matière etudiée par peu de personnes, ent, malgré cela, un debit assez rapide; les étrangers enlevèrent la plus grande partie de l'édition, et les éloges les plus unanimes lui furent prodigués de toutes parts. Réimprimé très souvent depuis, placé dans les bibliothèques de tous les jurisconsultes, cité devant les tribunaux, il est demeure comme un modele; et il est encore considere dans toute l'Europe comme un ouvrage essentiellement classique, et indispensable à tous ceux qui veulent acquerir une connaissance approfondie du droit romain ou de quelqu'une de ses parties.

Après les Pandectes, Pothier s'occupa de divers ouvrages sur le droit français ; il publia successivement un Traité des Obligations, des Traités sur le Contrat de Mariage, sur la Vente, et sur les Prencipaux Contrats; un Commentaire sur la Contume d'Orleans, etc. Tous ces ouvrages sont fort ex imes ; les redacteurs du Code civil qui nous règit aujour-d'hui n'ont fait qu'en reproduire la coetrine et la distribution; ils y ont même litteralement puisé la plupart des dispositions du titre du code sur cette matière. On pourrait en dire à peu près de même du titre du Contrat de Mariage pour la partie relative au Regime de la Communau é, insi que des titres de la Vente, du Louage, des divers Contrats, de l'Usufruit, de la Possession, de la Propriété, de la Prescription, etc.

En 1747, Pothier fut élu échevin.

En 4749, M. le chanceller d'Aguesseau lui confia une place beaucoup plus conforme à ses goûts et à ses talens. Il e nomma professem de droit français à l'université d'Orléans : Pothier institua des conferences où les jeunes gens s'exerçaient entre eux, des concours où ils Intaient ensemble, et des prix consistant en medailles d'or et d'argent qu'il faisait frapper à ses frais et qu'il decernait aux vairqueurs.

Avec les immenses connaissances que Pothier avait acquises, il cút eté impossible de tronver un juge plus éclaire; on admirait surtout la justesse et la pénetration de son esprit. Quelquefois pent-être il s'abandonnait trop vite à ectte pénetration; ainsi, quand il présidait comme doyen des conseillers, dès qu'il avait saisi une affaire, il ne donnait plus le temps ni aux avocats de l'expliquer, ni aux autres

juges de l'entendre. Il interrompait les plaidoieries, et prétendait les borner à ce qu'il croyait être les moyens conclnans de l'affaire. Présomption fâcheuse, même de la part d'un homme aussi éclairé.

Un des contemporains de Pothier, M. Lethrosne, avocat du roi au présidial d'Orléans, nous apprend qu'on évitait de le charger des procès dans lesquels on prévoyait que la Question pouvait être ordonnée parce qu'il ne pouvait en supporter le spectacle. « Cette impnissance, ajoute le même nar-» rateur, comme pour disculper Pothier, procédait beaucoup » plus de la sensibilité des organes physiques que du sentiment » moral. » Mais diverses notes des ouvrages du grand jurisconsulte démentent cette opinion; elles prouvent que s'il ne pouvait supporter de voir torturer des accusés, il faut en faire honneur à la bonté de son cœur et non à la délicatesse purement physique de ses organes; elles attestent que, d'accord avec tons les philosophes, il regardait la Question comme un moyen aussi cruel et aussi inhumain que peu propre à découvrir la vérite.



(Pothier.)

Après avoir fait connaître Pothier comme écrivain et comme jurisconsulte, comme professeur, comme magistrat, il nous reste à rapporter sur sa vie privée et sur sa personne quelques particularités.

Chargé de l'examen et du rapport d'une affaire, il avait omis de rendre compte d'une pièce décisive en faveur de la partie qui perdit son procès; cette perte pouvait aussi legitimement être rejetée sur la négligence des défenscurs ou sur l'impéritie des juges. Mais Pothier ne capitulait point avec sa conscience; il se hata d'indemniser le plaideur victime de son inadvertance.

Lorsqu'il se rendit à Paris, sur l'invitation de M. d'Aguesseau, qui désirait le connaître, et conférer avec lui du plan de son ouvrage sur les Pandectes, s'étant présenté à l'hôtel de la Chancellerie, on lui dit que M. le chancelier n'était pas visible. Il s'en alla, et il voulait repartir pour Orleans. Ses amis curent assez de peine à l'en empêcher et à le ramener chez M. d'Aguessean, qui, dès qu'il apprit qu'il était dans son antichambre, s'empressa de venir au-devant de lui ct de le recevoir avec distinction.

Il se levait toujours avant cinq heures, allait à la messe, déjeûnait à six heures, se mettait ensuite au travail, soit jusqu'à diner, soit jusqu'à l'heure de l'audience; dinait à midi, donnait sa leçon à une heure et demie, et rentrait dans son cabinet jusqu'au soir. S'il avait quelques visites à rendre, il choisissait ordinairement le dimanche, avant vêpres, ou le jeudi. Il soupait régulièrement à sept heures, ne travaillait jamais après souper, se couchait à neuf heures et dormait sur-le-champ. Il aimait beaucoup le café. mais il s'abstenait d'en prendre; il avait remarqué qu'il l'avait plusieurs fois empêché de dormir jusqu'à dix heures, et il disait qu'une henre de sommeil valait mieux qu'une tasse de café.

Sa figure n'avait rien qui prévint en sa faveur; sa taille était haute, mais mal prise et sans maintien. Marchait-il, son corps était tout penché d'un côté, sa démarche raide et singulière. Etait-il assis, la longueur de ses jambes l'embarrassait. Toutes ses actions avaient un air peu commun de maladresse. A table, il fallait presque lui couper les morceaux; s'il vonlait attiser le feu, il commençait par se mettre à genoux, et il n'y réussissait pas mieux. Cependant, s'il avait mauvaise tournure dans l'ensemble de sa personne, ses traits exprimaient une bonté et ses yeux une finesse peu communes.

Il avait pour travailler une méthode fort singulière; il jonchait de livres le parquet de son cabinet, puis il se mettait à genoux, ou même se conchait à plat-ventre pour se livrer aux recherches dont il avait besoin.

Il avait apporté en naissant un tempérament faible, mais il le fortifia par sa tempérance et la régularité de ses habitudes. Il mourut le 2 mars 4772, agé de plus de soixantetreize ans.

La mort de Pothier fut à Orléans le signe d'un deuil général. Son corps, peut-être d'après l'intention qu'il en avait exprimée, fut inhumé dans un des endroits les plus écartés du cimetière commun; mais, par les soins des échevins, un marbre place sur le mur voisin, et une épitaphe qui rappelait les principaux traits de son caractère, lui payèrent, au nom de la patric, le tribut de la reconnaissance publique. Ce cimetière ayant été abandonné en 1829, les cendres de Pothier ont été requeillies et transférées dans l'église cathédrale de Sainte-Croix : elles y reposent dans une chapelle latérale, souvent visitée par les étrangers. Au-dessus de sa tombe, on lit l'ancienne épitaphe et une inscription nouvelle portant la date de la translation. La ville a aussi donné le nom de Pothièr à la rue dans laquelle est située la maison qu'il habitait, et l'on a inscrit sur la maison elle-même : Maison de Pothier.

#### LES PERROQUETS

« Les animaux que l'homme a le plus admirés, dit Buffon dans son histoire des oiseaux, sont ceux qui lui ont paru participer à sa nature ; il s'est émerveillé toutes les fois qu'il en a vu quelques uns faire ou contrefaire des actions humaines; le singe, par la ressemblance des formes extérieures, et le perroquet, par l'imitation de la parole, lui ont paru des êtres privilégies, intermédiaires entre l'homme et la brute; faux jugemens, produits par la première apparence, mais bientôt détruits par l'examen et la réflexion.

Le perroquet doit certainement la meilleure partie de sa renommée à la facilité avec laquelle il reproduit tous les sons, toutes les articulations de la voix humaine; mais, indépendamment de cela, il a beaucoup de qualités qui suffiraient pour attirer sur lui l'attention. L'imitation de la parole est chez lui, il est vrai, un acte tout machinal et qui ne prouve en aucune manière la supériorité de son intelligence, mais ce n'en est pas moins le plus intelligent de tous les oiseaux, et celui qui peut le mieux servir de compagnie à l'homme, parce qu'il est susceptible d'attachement et de reconnaissance.

Les affections du perroquet sont, en général, très con-

stantes, et le plus souvent elles ne paraissent pas être déterminées par l'intérêt. L'oiseau d'ailleurs n'est pas prodigue de son amitié, et les gens qui lui sont indifferens ne doivent

car il a les moyens, et presque toujours la volonté de les faire repentir de leur indiscretion. Il est même assez sujet, et ce n'est pas là le trait le plus aimable de son caractère, à pas se permettre envers lui de familiarités inconvenantes, | prendre certaines personnes en aversion, sans que souvent



A. Ara Macao. — B. Perruche-ara de la Caroliue. — C. Perruche-ara magellanique. — D. Psittacule, moineau de Guinée. — E. Psittacule, inséparable. — F. Perroquet à tête d'épervier. — G. Amazone à tête blanche, ou perroquet de la Martinique. — H. Cacatoës des Moluques. — 1. Cacatoës de Banks. — K. Perroquet à trompe, ou perroquet-goliath.

on en puisse deviner la cause. Quelquefois pourtant c'est le | aime. Ce dernier cas mest pas aussi rare qu'on peut le supsouvenir de quelque mauvais procédé qu'on a eu pour lui , poser, et j'en vais citer un de l'authenticité duquel je puis ou même le ressentiment pour une injure faite à ceux qu'il répondre. Une dame qui se recommande par mille boanes qualités, mais qui a le malheur d'avoir le caractère un peu trop vif, et la voix beaucoup trop criarde, conserve depuis plusiaurs années un perroquet, auquel elle prodigue les plus grandes friandises, et les plus tendres discours. L'oiscau cependan n'a jamais pu s'accontamer à cette voix, qui semble gronder même quand elle dit des douceurs, et si, pendant longtemps, il a consenti à recevoir les caresses de sa maltresse, du moins ne les a-t-il jamais rendues. Il s'est, an contraire, des le premier abord, laissé oucher le cœur par la voix llûtee d'un petit orphelin clevé dans la maison, et cet enfant fait de lui tout ce qu'il veut

Un beau jour, le bambin reent de la vicille dame, en présence du perroquet, un châtunent qu'il avait bien merité sans doute, mais auquel il ne se soumit pas sans se débatire violemment, et sans ponsser des rris aigus. L'oiseau pendant tout ce temps était lui-même dans la plus vive agitation, et, s'il n'ent été captif, il aurait certainement courn au se-

cours de son jeune ami.

Le lendemain matin il était libre quand sa maîtresse entra dans la chambre où on le laissait pendant la muit; à peine l'ent-il aperque, qu'il conrut sur elle, les plames hérissees, et s'efforça de la mordre. Il fait à son tour sevèrement châtié, mais il n'en continua pas moins à temoigner torijours les mêmes intentions, de sorte qu'on ne lui permit plus de sortir de sa cage. Plus de deux ans se sont coulés depuis cet évènement, et sa rancune est toujours la même, malarié ce qu'a pu faire la dame pour la fléchir.

L'enfant a cie envoyé au collège dans une ville voisine, et est resté pendant dix mois de suite absent. Son premier soin, lorsqu'il est revenu, aux vacances dernières, a cté d'aller rendre visite au perroquet; mais celui-ci l'avait recounu à la voix, a vant qu'il n'eût ouvert la porte de la chambre, et déjà il témoignait par ses battemens d'ailes la joie qu'il éprouvait du retour de son ami.

eprouvait du retour de son ann.

Je ne cite pas rette dernière circonstance comme ayant rien d'extraordinaire, et je pourrais rapporter beaucoup d'autres exemples de cette affection qui ne s'affaiblit point par l'absence.

On parle sonvent de la constance des tour erelles ; celle des perroquets serait de même devenue proverbiale, si nous avions eu, en Europe, occasion d'observer ces oiseaux dans leurs habitudes naturelles. Quelques e-pèces vivent en société, et on les voit, deux fois le jour, voler en troupes nousbreuses : le matin pour se rendre aux champs, où ils trouvent leur nourriture, le soir pour regagner les forêts, où ils passent la n it. Ces bandes ne présentent point un arrangement régulier, comme celui des grucs ou des canards, mais il n'y a pas non plus de confusion, et, à la première vue, on distingue les couples ; les deux oiseaux volent sur la même ligne, et si près l'un de l'autre, que leurs ailes semblent se toucher. Les grand's espèces, telles que les aras, ne velent point ainsi en sociétés nombrenses, et ne quittent guère les bois. Cependant on les aperçoit quelque fois traversant l'air à une grande hauteur, et , à quelq le époque de l'année que ee soit, on est certain de les voir deux en-

Il y a un grand nombre d'espèces de perroquets, différentes par la taille, les couleurs, la forme de la queue, les ornemens de la tête, etc. On en trouve en Afrique, en Asie, en Amérique, et dans l'Australasie; l'Europe seule n'en a point. Buffon pensait que ces animaux de peuvent exister, saus la protection de l'homme, au-delà des tropiques; mais nous ferous voir bientôt que cette opinion n'est pas fondre, et qu'on trouve des perroquets jusque dans les froi les plaines parcourues par les Patazons.

Les perroquets n'ont été comms en Europe qu'à Pépoque de l'expédition d'Alexandre, et l'espéce qu'on suppose avoir eté vue la prénière a regu, nour cela, des naturalistes le nom de psittacus Alexandri; c'est celle qu'on nomne grande perruene à collier. Onésieri e, commandant de la flotte du prince marcilonien, la rapporta de l'île de Taptobane. Il en vint d'abord si pen, qu'Aristote paraît n'en avoir jamais vu, et n'en parler que par i élation.

Les Romains n'eurent aussi dans les premiers temps que des pernoquets de l'Inde, qui, en raison de leur rareté, se vendaient extrêmement cher, de telle sorte que leur prix etait quelquefois égal à celui qu'on donnait pour un esclave; ils devinrent un peu moins rares sous le règne de Neron, parce qu'on en découvrit dans la haute Egypte. Mais ce n'est que depuis les découvertes des navigateurs modernes qu'ils sont devenus très communs en Europe.

Le nombre des espèces connues est aujourd'hui si grand, que, pour evirer la confusion, les naturalistes ont dû les répartir en plusieurs groupes; ee sont : les aras, grandes espèces à couleurs celatantes, qui ont les jones dégarnies de plumes, la quene longue et pointue; les perruche-aras, qui, avec les mêmes formes, sont plus peti es, et n'ont de nu que le contour de l'ail ; les perruches à queue en flèche , qui ont des plum s jusqu'aux yeux, et les deux pennes de la queue beaucoup plus longues que les autres; les perruches à queue large, qui ne se distinguent des procedentes que par ce seul caractère; les cacatoes, dont la crète est ornée d'une happe qui se redresse au gré de l'animal; les perroquets proprement dits, à queue, en général, assez courte, à tête depourvne de crète; les psittacules, qui se distinguent des perroquets par une taille beaucoup plus petite, et par une queue plus courte encore, toute proportion gardée; enlin les perroquets à trompe, qui ressemblent un peu aux caealoës par la crète, aux perroquets proprement dits par la forme de la quece, aux aras par la mudité des joues, et se distinguent de tous par la forme de leur bec.

Aras. — Le plus bean de tous les aras est celui qu'on nomme ara macao (A); toute sa tête, à l'exception des joues, qui ne sont convertes que d'une peau banchâtre, est du rouge le plus éclatant; il en est de même du con et de la partie supérieure du corps. Le dessus de la queue est également rouge dans le milieu et bleu sur les côtes. La couleur bleue se montre encore sur tout ce qui paraît des longues plumes des ailes. Les epaules sont vertes, nuancees de j mne. La joirine et le ventre sont d'un rouge brun très riche; il en est de même da dessous des grandes plumes de l'aile et de la q ence. L'ara macao vient des parties chaudes de l'Amérique méridionale. Du même pays nous vient l'ara jaune et bleu, qui est aussi grand, et presque aussi maguiliquement vétu.

Perruches-arus. — Elles appartiennent également à l'A-merique, mais elles s'avancent jusque dans les pays tempérés. Ainsi, dans toutes les parties méridionales des Etats-tuis, se trouve la perruche dite de la Caroline (B). Elle y apparaît par bandes nombreuses a l'epoque de la maturation des fruits, qui sont tous de son goût, à l'exception des fraises. Sa nourriture cependant se compose principalement des graines de cyprès, dont elle ouvre les balles avec beaucoup d'adresse. Elle fait beaucoup de degàis quand elle entre dans les vergers, parce qu'elle hache une grande quantité de pommes pour se procurer les pepins, qu'elle prefère à la chair.

La permehe de la Caroline a le dessus du corps d'un vert qui passe à l'olive, et le dessous d'un vert jamàtre; cette robe assez terne est relevée, il est vrai, par la coulear de la gorge, qui est d'un bel orange, et par celle de la tête, jame chez la femelle, aurore chez le mâle, avec le front rongeerise.

La perruche magellanique (C) appartient aussi à cette famille ; le pays qu'ele habite est beaucoup plus food, et ses couleurs sont beaucoup plus ternes. Le manteau est vert, comme dans la perruche de la Caroline; mais les parties inferieures, an lieu d'être jaunâtres, sent d'un brun de suic.

Perruches à queue en féche. - L'espèce la plus connue

est la petite permethe à collier rosé, que l'on voit n'es communément en France, et qu'on recherche non sculement à cause de l'élegance de ses formes et de la beanté de sa robe, mais encore à cause de sa docilité. Une autre espèce remarquable, en ce qu'elle est la première qui ait été comme en Europe, la permethe d'Alexandre, a tout le corps d'un beau vert, avec une tache noire sous la gorge, et un collier rouge sur la maque.

Perraches à queue large. — On en connaît un grand numbre d'espèces, dont la plupart habitent l'archipel des Indes. Elles sont, en général, remarquables par des couleurs très brillantes, quelquefois très variées, et d'autres fois uniformes sur tout le corps, comme dans la perrache dorce.

Perroquets proprement dits .- On en trouve en Afrique, aux Indes et en Amérique; on distingue quelquefois ces derniers par le nom d'amazones. Quelques espèces propres aux Indes Orientales, et remarquables par la predominance du rouge dans leur plumage, ont recu le nom de lori. Des espèces africaines, la plus connue est le perroquet gris de Guinée, ou Jaco. Il est entièrement condré, à l'exception de la queue, qui est rouge vermillon; il a le bec et les pieds noirs. C'est de tous les perroquets celui qui parle le plus faeilement et le mieux. Souvent on est tout étouné de lui entendre répéter des phrases entières , qu'on n'a jamais pris la peine de lui apprendre, et qu'on ne le soupçonnait pas d'avoir écontres. Aldrovande eite l'anecdote d'un perroquet de cette espèce, qui appartenait à Henri VIII, et qui, ctant tombé à la Tamise, appela les bateliers à son secours, comme il avait entendu les passagers les appeler du rivage. Le perroquet gris fait, dit-on, son nid en terre, ce qui n'a encore éte observé d'aucune autre espèce. Les Nègres, pour prendre les petits, enfoncent dans le trou un long bâton garni d'étoupes, l'oisean, pour se defendre, présente les serres, et s'empêtre dans la filasse, si bien qu'on le retire avec le bâton

Parmi les espèces américaines, celle qui nous est apportée le plus souvent, est l'amazone à tête blanche (G), plus comme sous le nom de perroquet de la Martinique. Il a le front blanc; les joues, la gorge et le devant du con, d'un ronge vif; les plumes du dessus de la tête, du con et de tout le corps, d'un vert brillant, et entourées d'un cercle noir.

Le perroquet à tête d'épervier (F) a reçu ee nom, paree que les plumes qui couvrent cette partie de son corps sont mélées, par traits, de brun et de blanc, comme celles de plusieurs oiseaux de proie. Les plumes du tour du coul, que l'oiseau relève quaud il est en colère, sont de couleur pour pre bordées de bleu. Le manteau et le milieu de la queue sont verts, le bord des alles et de la queue bleu.

Caratoés. — Ce sont les plus grands perroquets de l'ancien continent; ils apprennent difficilement à parler, et cependant ils sont très intelligens, et en général très doux. Celui que nous voyons le plus communement en France, est le cacatoës à luppe jaune, qui nous est apporté des Mohaques (II). À la luppe près tout son plumage est blanc extérieurement, avec une teinte legèrement sonfrée aux parties interieures. Les plumes de sa luppe sont effliées, recourbées vers le haut, et recoquillees sur les bords, de manière à représenter chacune un petit canal dont l'ouverture regarde en haut; et panache est mobile au gré de l'oiseau.

Le cacators à Imppe couleur de rose est beaucoup plus rare. Il y en avait un à Florence qui s'était acquis une sorte de célébrité par sa vieillesse. Réaumur voulut savoir quel était son âge, et voici ce qu'il apprit de sources bien authentiques. Le perroquet avait été apporté à Florence en 1685, par la grande durchesse Julie Victorre d'Urbin, lorsqu'elle vint éponser le grand due Ferdinand, et il était alors, suivant ce que dit la princesse, le plus ancien serviteur de sa maison. On l'a comm à Florence près de cent aus ; ain-i il n'a pas veen moins de cent vingt.

Il y a une troisième espèce de cacatoës, qui est entière-

ment blanche; une autre, le cacatoës de Banks (1), a, au contraire, le plumage généralement noir, avec quelques taches jannes, la queue assez lonzue, et un pen arrondie; elle présente au milieu deux plumes entièrement noires; les autres plumes ne le sont qu'à la base et à l'extrémité, et le reste est d'un h-au jaune orangé.

Psittaceles. — Cette famille ne se compose que d'espèces très petites, et dont quelques anes ne depassent pas la taille du moineau. Tel est celui que les oiseleurs désignent, quoique mal à propos, sous le nom de moineau de Guince (D). Elle est verte, avec le bec, le front et la gorge rouges; la queue est rouge à la base, noire au milleu, et verte à l'extermi é. Une autre espèce propre à l'Amérique, mais que l'on ne voit guère en Europe, parce qu'elle est trop délieate pour supporter la traversee, est celle des inséparables (E). On leur donne ee nom, parce qu'on ne peut, en captivité, les conserver que par paires, et que lorsqu'un des deux vient à mourir, l'autre meurt de même au bout de quelques jours. Tous les psitaeules sont, en général, très doux, mais ils sont peu intelligens, et ils u'apprennent jamais à parler.

Perroquets à trompe. — On n'en connoit que deux espèces : l'une noire, et l'autre gris foncé (K ); toutes les deux sont originaires des Indes Orientales. Les perroquets à trompe se distinguent , comme nous l'avons dit , de tous les autres par la forme de leur bec. La mandibule supérieure est énorme, l'inferieure est courte et échancrée de manière à ce que le bec ne se ferne pas complètement; la lungue, beaucoup plus longue que chez les autres perroquets, est cylindrique et terminée par une sorte de tubercule corné. C'est assez mal à propos d'ailleurs qu'on l'a designée par le nom de trompe puisqu'elle n'est point creusée à l'intérieur.

Les assiettes en bois du 26 juin 1750. - Auguste, roi de Pologne et électeur de Saxe, dépensait souvent des sommes énormes pour satisfaire des goûts bizarres. Le 26 juin 1750, pendant le grand campement à Zeithain, sur les bords de l'Elbe en Saxe, il sit servir à toute son armée, composée de 50,000 hommes, un dincr splendide. Les chroniqueurs polonais et saxons consacrent des chap:tres entiers à la description de ce repas original, où l'on voyait les bœufs rôtis en entier dans de vastes écuelles, où le dessert était dressé par l'architecte général du royanme, et où les gâteaux étaient decoupés à la hache par les charpentiers. Le luxe des assiettes était extraordinaire; car, outre les assiettes ordinaires, on en avait sculpte 50,00 ) en bois, et chacune d'elles nortait le millesime, la date du jour de la fête, et un bas-relief représentant un sujet de circo istance. Aussitôt que le diner fut fini. l'armée se rangea sur les bords de la rivière, et, au commandement des chefs, les 50,000 assiettes en bois furent jetées à la fois dans l'Elbe, pour porter la nouvelle de la munificence du roi Auguste à tous les rivages arrosés par le fleuve et baignés par l'Océan. Ce moyen singulier de publicité n'a pas manqué son but. Aujourd'hui encore les familles qui habitent les bords de l'Elbe conservent et montrent les assiettes en bois portant la date du 26 juin 1750.

Les enfans perdus du máréchal de Brissac. — On donnaite e nom à un régiment de volon aires commandé par le marcelal de Brissac. Cette gaide était composée de 50 à 60 soldats choisis parmi les gentishommes condamnés au bannissement ou pendus en effizie. Quand on demandaît au maréchal pomquoi il s'entourait de pareils vauriens qui déshonoraient l'armée, il avait continne de répondre : « Dans notre vie aventureuse, il ne se présente » que trop de circonstances où les chances du combat sont » loin d'être égales, et où il fauts'exposer à une mo: t presque » inévitable. Quoique chaque soldat doive y afler de bon » cœur, si on le lui comman le, j'y envoie de preférence mes » enfans pérdus, et ils y courent gaiement romme à une fête. » S'ils succombent, leur mort a du moins été utile à l'État:

- » s'ils échappent au danger, la pensée d'avoir rendu un ser-
- » vice à la patrie, et l'influence de la bonne discipline, reveil-
- lent en eux le sentiment de l'honneur, et la société retrouve » ses enfans perdus. »

### LA VIEILLE LÉGENDE DE SAINT CHRISTOPHE.

Avant d'être chrétien, saint Christophe se nommait Offerus. C'était une espèce de géant. Il avait un gros



(Fac-simile de la GRAVURE EN BOIS DE 1423, conservee au cabinet des estampes de la Bibliothèque royale.)

corps, de gros membres, et une grande figure où respirait | la bonté. Quand il fut à l'âge de raison, il se mit à voyager en disant qu'il voulait servir le plus grand roi du monde. On l'envoya à la cour d'un roi puissant qui fut bien réjoui d'avoir un serviteur aussi fort. Mais un jour, le roi entendant un chanteur prononcer le nom du Diable, fit aussitôt le signe de la croix, avec terreur. « - Pourquoi cela? demanda Christophe. - Parce que je crains le Diable, répondit le roi. - Si tu le crains, tu n'es donc pas si puissant que lui? Alors je venx servir le Diable. » Et Offerus quitta la cour. Après avoir long-temps marché, il vit venir à lui une grande troupe de cavaliers : leur chef était noir et lui dit : « Offerns, que cherches-tu? — Je cherche le Diable pour le servir. - Je suis le Diable, suis-moi. » Offerus suivit le Diable. Mais un jour, la troupe rencontra une croix sur le chemin, et le Diable ordonna de retourner en arrière: « Pourquoi cela ? dit Offerus. — Parce que je crains l'image du Christ. - Si tu crains l'image du Christ, tu es donc

1111 1111

moins fort que le Christ? Alors je veux servir le Christ. » Et Offerus continua seul sa route. Il rencontra un bon ermite et lui demanda: « Où est le Christ?—Partout, répondit l'ermite. — Je ne comprends pas cela, dit Offerus; mais si vous dites vrai, quels services peut lui rendre un serviteur robuste et alerte? — On sert Jésus-Christ par les prières, les jeûnes et les veilles, ajouta l'ermite. — Je ne peux ni prier, ni jeûner, ni veiller, répliqua Offerus; enseignez-moi donc une autre manière de le servir? » L'ermite le conduisit au

bord d'un torrent furieux qui descendait des montagnes et il dit: « Les pauvres gens qui ont voulu traverser cette eau, se sont tous noyés. Reste ici, et porte ceux qui se présenteront à l'autre bord sur tes fortes épaules; si tu fais cela pour l'amour du Christ, il te reconnaîtra pour son serviteur. — Je veux bien le faire pour l'amour du Christ, répondit Offerus. » Il se bâtit donc une petite cabane sur le rivage, et il transportait nuit et jour tous les voyageurs d'un côté à l'autre du torrent.

Une unit, comme il s'était endormi de fatigue, il entendit la voix d'un enfant qui l'appela trois fois par son nom : il se leva, prit l'enfant sur ses épaules et entra dans le torrent. Tout-à-coup les flots s'enflèrent et devinrent furieux, et l'enfant pesa sur lui comme un lourd fardeau; Offerus déracina un grand arbre et rassembla ses forces; mais les flots grossissaient toujours, et l'enfant devenait de plus en plus pesant. Offerus, craignant de noyer l'enfant, lui dit en levant la tête: « Enfant, pourquoi te fais-tu si lourd, il me semble que je porte le monde. » L'enfant répondit : « Non seulement tu portes le monde, mais celui qui a fait le monde. Je suis le Christ, ton Dieu et ton maître, celui que tu dois servir. Je te baptise au nom de mon père, en mon propre nom, et en eelui du Saint-Esprit. Désormais, tu t'appelleras Christophe » ( c'est-à-dire porte-Christ.)

Depuis ce jour, Christophe parcourut la terre pour enseigner la parole du Christ; et il fut, selon l'opinion la plus connue, martyrisé en Lycie, durant la persécution de Dèce, vers 231.

La bonté de saint Christophe a été l'origine de plusieurs proverbes. On disait entre autres choses:

« Qui te manè, vident nocturpo tempore rident, »

Ceux qui verront saint Christophe le matin riront le soir.

La gravure du saint Christophe dont nous donnons le fac-simile est la plus aucienne gravure en bois portant une date; il n'en existe plus que trois épreuves : celle du cabinet des estampes de la Bibliothèque royale, une autre dans la bibliothèque de lord Spencer en Angleterre, et la troisième en Allemagne.

Les Boreaux d'abonnement et de vente sont rue du Colombier, n° 30, prés de la rue des Petits-Augustins.

IMPRIMERIE DE BOUNGOGNE ET MARTINET, Successeurs de Lacuevardiere, rue du Colombier, nº 30.

#### GRAVURE SUR BOIS. - STÉREOTYPIE



(La Vierge à la chaise de Raphaël d'Urbin. - Imitation sur bois de la gravure de Raphaël Morghen.)

Lorsque la gravure sur bois fut inventée ou introduite en Europe vers le commencement du xve siècle (1390 - 1430), il y eut un grand eri de douleur et de scandale parmi les amis exclusifs de l'art. On était arrivé, à cette époque, au plus haut degré de perfection dans la miniature et dans l'écriture. Les Bibles étaient ornées de petites peintures fines et spirituelles où resplendissaient harmonieusement les plus riches couleurs : les lettres , les mots , les lignes élégamment dessinés sur la chair délicate du parchemin semblaient vraiment vivre et parler aux yeux. Les cartes inventées près d'un siècle avant le règne de Charles VI n'étaient pas moins admirables : leurs fonds étaient d'or ; les figures de roi, de chevalier, de dame, de valet, tracées avec un goût à la fois naîf et distingué, étaient revêtues d'habits d'écarlate et d'azur. Mais les livres de dévotion et les cartes étaient rares, hors de prix, et seulement à l'usage des communautes religieuses, des châteaux et de quelques riches habitans des villes. Tout-à-coup on vit se répandre en profusion, dans la bourgeoisie et parmi le peuple, de grossières images de saints rudement esquissées, aux figures contournées et barbarcs, des rois, des reines de cartes grotesquement croqués et dépouillés de leurs éclatantes robes : c'était la gravure sur bois qui faisait descendre l'art à la portée du plus grand nombre, qui introduisait l'art à bon marché. Bientôt des

légendes imprimées à l'aide de lettres taillées en relief comme les figures sur les blocs de bois, accompagnèrent les gravures pour les expliquer : et de là le besoin de la lecture, se propageant petit à petit, mena insensiblement à l'invention des caractères mobiles, et enfin à l'imprimerie perfectionnée, qui commença pour la popularité de la science la révolution que la gravure en hois avait commencée pour la popularité de l'art.

On peut juger par nos fac-simile du saint Christophe et du valet de carle la rudesse des premiers essais de la gravure en bois. Lorsque des artistes de génie eurent pris en main ce nouvel instrument d'art, ils en tirérent des effets admirables; mais, de même que les miniatures des Bibles, ces essais, très difficiles à imprimer devinrent à leur tour d'un haut prix et réservés à peu de personnes. — Le problème actuel est d'arriver progressivement à réunir les doubles avantages de l'époque de l'invention et de l'époque du perfectionnement, c'est-à-dire à répandre avec profusion et à vil prix des gravures sur bois qui ne soient pas au-dessous des progrès de l'art.

Parmi les graveurs les plus célèbres, on cite, en Allemagne, Pleydenwurff, Wolgemut, Albert Durer, Altdorfer, Hisbel Pen, Virgil Solis, etc., etc.; en Italie, les élèves du Titien; dans les Pays-Bas, Vieliem, Jegher, etc.; en Angleterre, Bewick, etc.; en France, Jollat, Guillaume Leblé, Jean Pierre Marchand, Jean Leelerc, Christophe de Savigny, Cousin, le Petit Bernard ou Bernard Salomon, Moni, Cruche, Duval, Pierre Paillot, Etienne de Rivières, Georges

Dubellay, Pierre et Vincent Lesneur, les l'apillon, etc. Dans les derniers temps, c'est en Angleterre que la gravure sur bois a fait le plus de progrès. Il y a quelques années, on ne comptait que peu de graveurs sur bois en France; leur nombre s'accroit chaque jour à Paris, depuis la fondation des Magasins et depuis la popularite des livres à gravures due au perfectionnement des moyens qui permettent de tirer, à peu de frais et en peu de temps, un grand nombre d'épreuves d'une seule gravure.

Un des principaux avantages de la gravure sur bois, ou, si l'on veut, de la gravure en relief, consiste en ce qu'on peut tirer des épreuves conjointement avec les caractères de fonte qui servent à l'imprimerie, et encadrer ainsi à son gré les figures au milieu même du texte, dans les endroits qu'elles servent à compléter ou à exoliquer : au contraire, les gravures en taille-douce, présentant les traits du dessin en creux, exigent un tirage à part très lent, très difficile, et ne fournissent d'ailleurs qu'un nombre d'épreuves heaucoup moins considerable.

C'est sur le bois de buis que travaillent les graveurs. On tire une quantite considérable de blocs de buis du Cancase, de l'Egypte, de l'Espagne, du midi de la France, etc. La plus grande partie de ces blocs se vendent aux tourneurs,

tabletiers, etc. On réserve pour la gravure les plus beaux morceaux taillés perpendiculairement aux fibres du bois, car on ne travaille plus aujourd'hui que sur le bois-debout.

Il faut que la surface du bois soit parfaitement polie et qu'il ne s'y rencontre aucun nœud. Souvent lorsqu'il conserve encore de la verdeur ou qu'il est exposé à des temperatures différentes, le bois travaille et se fend sous la main du graveur; les morceaux réunissant les qualités convenables sent rares et de petite dimension: aussi l'on est souvent obligé d'en joindre étroitement plusieurs ensemble à l'aide de vis pour obtenir une étendue suffisante.

En général, le graveur ne dessine point : on lui porte le dessin tracé sur la surface du bois à l'aide de la mine de plomb, de la plume ou du piuceau : les ombres sont formées soit de hachures, qu'on évite antant que possible de mêler et de croiser pour faciliter le travail des graveurs, soit de lavis ou même d'estompe. Le dessinateur renverse les objets de manière à ce que la surface du hois les représente comme les représenterait un miroir : lorsque le graveur a terminé son travail minutieux et patient, lorsqu'à l'aide de ses pointes il a rigoureusement enleve, évidé toutes les parties que le dessinateur avait laissées blauches, et mis en relief toutes les lignes tracées ou toutes les parties noires, on encre la surface et l'on applique le papier comme sur des caractères d'imprimerie : le dessin apparait alors sur le papier tel

que l'avait tracé le dessinateur, seulement tous les objets sont de nouveau renversés et paraissent alors dans leur seus naturel.

Une des vignettes du Lirre des Métiers (ouvrage rare et curieux, publié à Francfort en 1624) représente un atefier de graveurs en bois. Le graveur, assis devant une table, appuie sa main ganche sur un morcean de bois et burine de sa main droite. Une pointe semblable à celle dont il se sert et une espèce de gouge ou de eisoire sont à côté de lui : rien de plus. Si la curioslté vous conduisait un soir dans l'atelier de l'un des graveurs du Magasin pittoresque, le tableau qui s'offrirait à vous serait presque aussi simple. Une lampe, des houles de verre comme celles des cordonniers, remplies d'eau colorée en vert par un sel de cuivre, des loupes, de petits conssins circulaires de cuir pleins de sable pour sontenir les bois et nommés en quelques endroits « la troisième main du gravenr; » enfin, quelques pointes de dimensions et de formes variées, et peut-être une petite presse à main pour tirer des épreuves, voilà tont ce qui frapperait vos regards. Les pointes ont éte successivement améliorées et ont changé de nom. Papillon, dans son Traité historique et pratique de la gravure en bois (Paris, 1766), parle de butte-avants, de fermoirs nez-ronds, etc. Aujourd'hui, l'on distingue le burin à tracer, qui sert à suivre les contours et à cerner d'un filet extre nement fin les parties du dessin de teintes différentes ; la langue de chat, qui erense le bois plus profondement; le burin carré et le burin losange, avec lesquels on enlève les intervalles de blane carres ou losanges entre les hachures; l'échoppe plate, employée pour enlever les petits points carrés; l'échoppe ronde, pour évider les grands fonds blanes; l'onglette, dont la pointe extrêmement fine effleure à peine la surface du bois, fend les tailles tennes en deux, etc.

La gravure de la célèbre Vierge à la chaise de Raphaël, que nous opposons au saint Christophe et au valet de carte, est une imitation scrupuleuse de l'une des gravures



(Le Valet de earte, gravure ancienne,)

les plus hardies de Raphaël Morghen. Nous avons laissé en blane la partie du rerso correspondante à la planelle, de peur que l'ombre des caractères perçant la fenille, nese mêle anx traits de la gravure et n'y jette de la confusion. Le genre du dessin n'était pas ce qui convenait le mienx à la gravure en hois; mais toutes ces difficultés qu'il est ordinairement inutile d'imposer au graveur, ont parn de nature à faire ressortir le progrès accompli depuis quatre siècles dans la gravure populaire.

Cette planche a été exécutée par l'un des meilleurs graveurs en hois de notre temps, par M. Jackson; c'est à lui et à MM. Andrew, Leloir, Best, Quartley, Sears, Lee, etc., que sont dues toutes les gravures du Magasin pittoresque.

L'extrême patience et l'incroyable adresse nécessaires pour conserver cette multitude de blancs à peine saisis par l'œil, ne peuvent être que difficilement appréciées. Le procede du graveur en taille-donce qui suit seulement et coupe de la pointe les lignes du dessin, est loin d'être aussi ingrat.

Les anciennes œuvres de gravure sur bois les plus recherchées sont : Ars moriendi, l'Art de mouvir ; Biblia pauprum , la Bible des pauvres, publiée entre 1450 et 1430 ; la Chiromancie du docteur Hartlieb (1448); Speculum salutis, le Miroir du salut; la Chronique de Schedel , publice à Nuremberg (1495); les gravures d'Albert Durer; les Triomples de Maximilieu, exéentés par divers artistes en t515, 1517, 1518 et 1519 ; la Danse de la Mort , d'apres Holbein (1550); les Métamorphoses d'Ocide , l'Histoire de Psyché, l'Encède de Bernard Salomon, vers 1530, etc.—Papillon pard'un buste d'une femme coiffée à la romaine, gravé sur bois par Marie de Medicis , femme de Henri IV (voyez la vie de Médicis, 1853, p. 289) avec cette mauvaise inscription écrite en marge : Gravé par la royne Maiee an bouest.

Nous terminerous les détails qui concernent la fabrication d'une livraison du Magasin pittoresque, en disant quelques mots du stéréotypage.

Lorsque les gravures en hois sont encadrées dans la forme avec les caractères mobiles, on pourrait livrer cette forme aux Pressiers, qui la mettraient sons la Presse mécanique (p. 584).—Mais chaque tour des cylindres ne douncrait qu'un exemplaire. — Ainsi, cur aisonnant, sur 100,100 exemplaires de chaque livraison, il faudrait, puisque le Magasin paraît une fois la semaine, qu'on en tirât environ 17,000 par jour de travail; ce qui, en supposant qu'on travaillât jour et nuit sans perdre un instant, exigerait un tirage de 700 livraisons par heure.

Sept cents livraisons par heure! cela est possible; une machine simple en tire régulièrement 800. Mais si l'on fait entrer en ligue de compte le temps de la mise en train, les momens de chômage nécessaires pour remedier aux mille petits accidens de détail qu'il faut surveiller avec le soin le plus minutieux; si l'on réfléchit, d'une part, à la presque impossibilité de maintenir les machines à vapeur sans réparations dans un travail anssi rigoureux, et de l'autre, aux frais énormes qu'entrainerait un service d'ouvriers assez nombreox pour résister à des fatignes si continues, on voit qu'en travaillant les muits et même le dimanche, il serait fort difficiel d'atteindre à un tirage de 100,000 par semaine; ce qui limiterait forcément la quantité de souscipteurs auxquels aurait droit de prétendre un recueil populaire.

Mais la difficulté du temps nécessaire au tirage ne serait pas la seule; les gravures en bois seraient notablement avariées, gátées et même détruites, long-temps avant d'avoir essuyé cent mille fois les pressions du cylindre, et cent mille fois le frottement des trois rouleaux à encre.

Il y aurait bien un moyen de remédier à ces inconvéniens, ce serait de faire une seconde, une troisième composition, et de graver chaque dessin sur un second, un troisième morcean de lois; on aurait ainsi dux ou trois formes semblables que l'on so mettrait à deux ou trois presses mecaniques.— Mais que de depenses! Il y a teile de nos grandes gravures pour laquelle on a dù payer plus de six gents francs; il faut bien des deux sous pour couvrir ces enormes frais, qu'il ne serait pas prudent de docbler on de tripler.

C'est dans ces circo stances que le stéréotypage vient prêter à l'imprimeur son utile secours : cette opération consiste à reproduire, par l'empreinte, un certain nombre de fac-simile de la forme. Voici les détails principaux de cette opération :

Chaque page de la livraison du Magasin pittoresque, caractères et bois gravés, est mise dans un chàssis en métal. Un premier enduit d'un corps gras est passé sur la page;

puis avec un pinecau on applique une bouillie liquide formée avec du plâtre de Montmartre, tamisé au tamis de soie le plus fin possible. Le plâtre de Montmartre (gypse) est le meilleur pour cet usage; c'est aussi celui qu'on emploie à



(Intérieur d'une stereotypie.)

Londres. Avec une seconde brosse dure et line on frappe légèrement sur la bouillie pour la faire pénétrer dans les traits les plus déliés des caractères on du bois gravé, puis on verse sur le tout une couche de cette même bouilliede plâtre jusqu'an niveau d'un second châssis mobile, dont on a entouré le premier pour maintenir le plâtre à l'épaisseur voulue.

On laisse dureir le plâtre; on l'enlève de dessus les caractères, et on a le moule on matrice, qui est une contreèpreure où la page du Magasin est à l'envers de ce qu'elle était sur le caractère mobile et les bois. Cette matrice est placée dans un four fortement chauffé pour être tout-à-fait séchée.

Cette contre-épreuve va nous donner maintenant une épreuve redressée. Voici comment : on la renferme dans une boite en métal percée de deux trous, que l'on plonge dans une ebaudière remplie d'un alliage de plomb et d'autimoine, le même qui sert à la fabrication des earactères. Cet alliage est tenn en liquéfaction par la chaleur; il entre dans la boite et s'empreint sur le moule en plâtre, puis il est sommis à l'action du rafraichissoir, qui détermine la formation de la planche avec tous ses deliés. — Il ne s'agit plus que de casser le moule de plâtre, et de livrer la planche metallique, que l'on désigne genéralement sous le nom de cliché, au piqueur. Le piqueur est chargé de suivre serupaleusement toutes les lettres du texte, et aussi les détails de la gravure; son travail exige beaucoup de soin et de précision.

Ainsi, par le procédé de stéréotypage, on a obtenu une epreuve de métal, un cliché exactement semblable à la page sur mobile. — Rien n'empéche d'en prendre ainsi une seconde, une troisième, une quatrième.

On peut donc avoir plusieurs fae-simile d'une livraison du Magasin pittoresque, et employer au tirage autant de presses que cela est nécessaire. — La Presse mécanique dont nous avons donné la description est assez grande pour que la table (ou le marbre) puisse recevoir, à côté l'un de l'autre, deux clichés de la même livraison; on obtient de la sorte deux livraisons d'un même coup de presse, c'est-à-dire 1600 livraisons par heure; elle peut à elle seule livrer pendant la journée de travail environ 47,000 livraisons. D'ailleurs on a des clichés de rechange, et lorsque les traits de la gravure commencent à perdre de leur netteté par suite des pressions du cylindre, on substitue un cliché tout neuf au cliché usé.

Les personnes dont l'abonnement expire le 31 décembre proclain (52º livraison) sont priées de le renouveler, afin de n'éprouver aucun retard dans l'envoi des livraisons suivantes. — Les conditions d'abonnement sont les mémes pour 1835.

Le second volume du Magasin pittoresque sera mis en vente dans le courant du mois de decembre.

L'administration des postes ne se charge point de l'expédition des volumes reliés.

Les Burlaux d'abonnement et de vents sont rue du Colombier, nº 30, pres de la rue des Petits-Augustins.

IMPRIMERIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, Successeurs de Lochevanniere, rue du Colombier, nº 30

## TABLE DES ARTICLES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.

(Les asterisques indiquent les gravures.)

Archede Noé, coquillage ",173. Archives du royaume, 94. Armement d'un chevalier \*, 33. Auffredy, commerçant à La Rochelle, 335. Automate, joueur d'échecs, 155. Bacon \*, 183. Baie de Scratchell \*, 272. Ballade de Louise Brachmann, 26. Bambous, plantes \*, 77. Barbiers chinois, 166. Bara ou Varra, à Messine \*, 136. Bass-Rock, en Écosse \*, 113. Bastille (projets pour l'emplace-ment de la ) \*, 159. Battns paient l'amende, 258. Bibles de saint Louis et de Char-les V \*\*, 181. Bible de Souvigny, 75 Bisaïeul, trisaieul, 199. Blason (elemens generaux du) , 111, 194. Blouses dans les Landes, 139. Boire a tire-ia-rigault, 318. Bone eachemire du Jardin des plantes à Paris \*, 169. Bourgnignons salés, 323. Bourse de Valenceen Espagne\*, Bonteille dn bonrrean \*, 378. Broeck en Hollande, 150. Cabinet des médailles, à Paris, Cacaover \*, 108. Cadran, coqnillage \* Cafe ( découverte du), 158. Caont-chone, arbre \*, 144. Caprification, on moyen de hàter la maturation des figues, Caracteres exotiques , 208.

Abandonner (etymologie de ce

Abbaye de Saint-Martin d'An-

chy ', 9. Abbe (Γ) de La Marre, 231.

Adrien Van Ostade \*\*, 263.

nes \*, 253.

ples, 230.

\*, 171. Alger \*, 3.

3-8.

161.

225.

Amitie, 127.

163, 267.

Affranchissement des commu-

Agiotage. Banque de Law, 270,

Aigle d'une légion romaine \*,

Airs nationaux de differens peu-

Alexaudrie (prise d') en Égypte

Anciens comiques français" ...,

Ango, commerçant a Dieppe,

Animaux fossiles (debris d')\*

Arahes, leurs mœurs, 147.

Arbre à manne \*, 393.

Aracari à crête houclée, oiseau

Arbre upas à l'de de Java \*,

Arc de Gaillon à Paris \*, 281.

Arc de triomphe à Palmyre

Aigues-Mortes (ville) , 298.

Caresses dans la famille, 247. 1 Contrastes dans les couleurs, [ Caricature française au xva siècle \*, 231. Casoar, oisean \*, 355. Casques (les), coquillages\*, 174. Cathedrale de Strasbourg \*\*, Castille (le président du conseil de), 166. Caverne Saint-Pierre, 182. Chah-Name, poeme persan, Chambre des Pairs à Paris \*, 97, 146. Chambre dorce de l'ancieu Palais de Justice à Paris \*, 361. Chameau arabe \*, 55. Chanvre, plaute \*, 63. Charles Meigne, capitaine des gardes de Henri II \*, 19. Charte d Augleterre \*, 51. Charte de Beauvais, 254. Chasse au miel dans le nord de l'Amérique, 348. Chasse au sanglier \*, 187 Chasse à l'ours en Lithuanie, 291. Chasse de saint Spire, à Corbeil \*, 394i. Chasseurs (association de) dans la vicille Allemagne, 365. Char de sainte Rosalie\*, 200. Château de Dunbarton \*, 11. Château de Tancarville \*, 18 Château de Windsor \*, 4. Châteaux en Espague (faire des) 214. Châtiment des querelleuses dans le vieux temps \*, 378. Chemins defer \*\*\*\*\*\*\*, 27,61.

Chevaux dépiquant le blé \*, Chien de Montargis ", 89. Chien de Terre-Neuve Chien à clapier \*, 145. Chrouogrammes, 59. Cigogue hlanche \*, 297 Cimetière musulman, au Caire\*,

Cinq-Mai, ode de Mauzoni sur Napoleon, 291. Clamyphore \*\*, 276. Clef des appartemens du roi en Espagne, 247

Clement Marot, son épitaphe, 303 Clepsydre, 88. Cliches, 408.

Cochenille, insecte qui fonrnit la conleur écarlate \*\*\*, 130. Code civil (trentième anniversaire dn), 11. Code ecclésiastique d'Islande, 127.

Colonne de Pompée en Égypte \*, 237. Coloune Trajane a Rome \*, 21. Colosses de Memnon \*, 83 Combats de coqs en Augleterre

\*, 287. Commerce dans l'archipel Indien, 311. Composition musicale (des divers genres de), 186.

Conscience (de la), maxime, Course de enevaux libres à Rome, r

63, 90, 98, Controverse chiuoise, fragment

incdit, 102. Conversation, 151 Copernic \*, 394.
Coquilles (choix de)\*\*\*\*\*\*\*\*, 173.

Corail, sa pêche et ses usages,

Cortes espagnoles (épisode de l'histoire des), 314 Cour ouverte d'une maison du Caire ', 249.

Coues ou cornets (les), coquillages \*, 174 Corps (de l'exercice du), 175 Corps-de-garde turc \*, 105. Corsaires africains, 159.

Crabes (les) de l'ile Longue, Creuzot (le), forges, fonderies

et manufacture de cristaux, Crosby-Hall, à Londres \*, 299. Cuivre rouge, laiton, chryso-

calque, 106. Cyrano de Bergerac\*, 238, 250 Cythérées, coquillage \*, 173.

Dondin, origine de ce mot, 382. Dangers de la pêche de la ha-leine \*\*, 65. Danse (de la) 202.

Danseurs célèbres \*\*, 213. Danhenton, naturaliste, colonne élevée à sa mémoire \*,

Degradation d'un chevalier . 129. Denis (formes diverses des), 149.

Départ d'une caravane, chameanx arabes \*, 56. Desaix, général français \*, 212. Dictou (ancienneté d'uu), 299.

Diminution du poisson dans la Seine, 243. Divertissement de la cour de Russie sons Pierre Ier, 168.

Dominique de Vic, vice-amiral de France, 271. Dot d'une demoiselle russe au xvire siècle, 144. Dronte, oisean \*, 25.

Ductilité de l'or, 72.

Éclipses, 34. Écriture chinoise (origine et modification de l'), 135. Écrivain français en Italie\*, 313. Effets de l'air corrompu; 55. Église de la Madeleine à Paris \*\* 49, 92. Eglise de St.-Germain-l'Auxer-

rois \*, 383. Enfance de Louis XIV \*, 307. Enfans perdus dn maréchal de Brissac, 403. Enseignement du droit à Paris,

Enseignement mutuel. Intérieur d'une école "", 45. Ermitage de Fribourg \*, 248. États-généraux de 1560, 342. Étoffes de laine, leur fabrica-

tiou, 43. Eumenius, rhéteur romain \*, Eurotas, fleuve \*, 39. Execution de Jeanne Gray . 2-3. Experiences n microscopiques

Fable de Lessing, 183. Fabrique de cristaux de Mont-Cenis \*, 228. Faihlesse (divers degrés de la),

20. Fascination des serpens \*, 256. Feux de la Saint-Jean en Breta-

gne, 71. Fonderie de caractères d'impri-merie \*\*, 223. Fontaine du marché aux Herbes

à Blois \*, 219. Forge anglaise du Creuzot \*,

Fort de Jonx, prison de Mira-heau et de Toussaint-Lou-verture \*, 73.

Forrches caudines, 134. Francisco Goya, peintre espa-guol \*\*\*, 324.

Francs - hourgeois, grands et petits hourgeois, 304. Fronton de la Madeleine, 92.

Galères à Veuise, 303. Grande charte d'Angleterre, 53. Gravnre sur hois , 405 Grottes de Crozon en France, 318.

Grotte de Napoléon prés Ajaccio, 47. Guépard , 119.

Guido Reni, peintre \*\*, 310. Guillanme Penn, son traité avec les Indiens \*, 329. Guy-Patin, médecin du xvnª siccle, 91.

Habnemann, fondateur de la médecine homœopathique

Harmonie et mélodie, 115, 186 Hélices, coquillages , 173. Heroisme d'un soldat français à Sarrelouis, 94. Hibous à clapier \*, 145.

Horloges et Jacquemarts , 79. Horloge de Jean d'Iena \*, 375. Honnete (l') eufant fait l'honnête homme, 54. Huitres \*, 173.

Iles d'Hyères près Toulon, 231. Iles de glace dans la mer po-laire . 237.

Ilyssus, sculpture du Parthénon , 189.

Impôts en France, 13, 38, 70. Imprimerie, quelques explica-tions sur cet art \*\*, 279, 311, 343.

Industrie française. Description des quatre bâtimeus de l'exposition de 1834, 138. Indra Sabah à Eliora \*\*, 60. Industrie minérale en Espagne, 262.

Influence des gravures, 2. Instruction et éducation, 131. Islande (l') et l'Hecla, 211.

Jacquerie (origine de la), 229.

Java ( combats dans l'île de ), Ja: dins chez différens penples, 47. Jean-Baptiste Grenze, peintre français. L'Accordée de village \*, 193.

Jean de Nivelle, proverbe , 279. Jeanne Grey \*, 99.
Jen d'échecs \*\*\*\*\*\*, 14. Jeu da cochon, 275. Jonque chinoise \*, 241 Josef de Ribera, dit l'Espagnol et peintre espagnul, 353. Jontes et tournois \*, 57. Juhé de Saint-Étienne du Mont à Paris \* . 4 t .

Kepler, astronome, 226.

Lamartine (Alphonse de), 175. La Monnoye, poète, 359. Lapis lazuli, bleu d'outremer,

Lectures en famille, 88 Légende de Hang, 7 Legeude de saint Christophe,

Legendre, 10. Léonard de Vinci, la Cène \*\* 243. Le Tasse \*\*, 205, 219.

Lettre de Louis XIII enfant, 258. Lion \*, 367.

Lionello Spada, peintre bolonais \*, 300 Livre d'Or, 322, 390.

Lnterie, son origine, etc., 118. Luttes en Basse-Bretagne, 247. Luxe des Orientanx. Une fête de Tamerlan, 39.

Lyon, son industrie \*\*, 156.

Mahomet II, empereur des Ottomans . 289.

Maison de campague de M. de Lamartine \*, 176. Maison de François Ier, anx Champs-Elysees, à Paris \*,

265 Maison de Jeanne d'Arc à Dom-

remy \*\*, 43, 119. Maitre Adam \*, 275.

Ma mère! romance et musique . 252.

Mantes (Vue de)\*, 201. Mariage à la mode, \* 220. Marseille (commerce de), 195. Marsupiaux (les) \*, 239, 246. Meng-tsen, philosophe chinnis \*, 53.

Messiade 'la), poème, 110. Métamorphose de la barbe du voyageur Saint-John, 3>4 Michel-Ange (mots de) sur les imitateurs, 335.

Michel Montaigne \*, 373.

Milton, \*\*, 31. Miséricordes de Saint-Spire à

Corbeil, 24 " 149. Monuaies de France, 242, 366 Monument funcraire daos la

84, 166, 242, 366, 370, Monument éleve à la mémoire

du general Desaix \*, 213 Mozumens funcraires chez les auciens \*, 197, 311, 354. Munsieur de Vatteville, histoire

du xviie siècle, 198,

Moquenr, oiseau \*, 319. Morslité représentée à Limoges en 1556, 358.

Monle, coquillage \*, 1-3 Monvement des vagues, 6. Muge, poisson volant \*, 96. Murenes chez les Romains, 162 Murillo, peintre espagnol. Le jeune Mendiant \*, 209. Murmure, murmurer, 283.

Musee des Pents-Augustins \*, 280. Musée pélasgique de la biblio-

thèque Mazarine \*, 327. Mystère de Saint Nicolas, 286.

Nains (célébrité de quelques)

Naissances, mariages, dérés, 23. Nancy, Place Royale de .\*, 81. Napoleon, son masque \*, 345. Naser-Eddin-Khodja, (les plaisanteries de , 395.

Naufrage des cufans de Henri ler roi d'Aogleterre, 282.

Navigation de la France, Tablean de la différence des années 1827 à 1833, 326 Neige (formes diverses) , 182.

Notice historique sor le cabinet des medailles, 29. Nymphaa cerules, lotus \*, 281.

Observatoire de Greenwich près

de Londres \*, 151. Oiseaux secretaires . 12 Olivier, arbre \*, 32. Origine des noms propres en

France, 3. Ouvrages d'art (exposition publique d'), 114.

Païen, origine de ce mot, 103. Palais de Justice de Ronen 109.

Papier, sa fabrication \*\*, 103, 142. Particularités sur les couleurs,

63. Pêche à la ligne en mer, 74. Pêche de la baleine \*\*\*, 6, 65.

Pêche de la morne, 122. Pèche du corail, 209. Peigues, coquillages \*, 173. Perroquets \*, 401 Perse (antiquités de la) \*, 313.

Pestalozzi, iostituteur \*, 59.

Phare d'Eddystone \*\*\*, 191. Phares (éclairage des) \*\*\*, 285. Pie d'Adam dans l'île de Ceylan \* 33 t.

Pigeons voyageurs , 259. Poesie, vers metriques, vers rimes vers planes, 180. Pôle nord, deenuvertes du ca-

pitaine Ross \*, 235. Polichinelle (histoire de ) dans l'antiquité et dans les temps modernes \*\*\*\*\*, 115.

Poissons volans \*, 96. Pont de l'Enripus et la ville d'Egripus en Grèce \*, 87.

Pont suspendo en chaînes à l'île Barbe près Lyon \*\*, 357. Pont suspenda de Bercy . 258. Pont usturel de l'Icononzo,

295. Porcelaine, enquillage \*, 174. Porcelaines (des différentes ) et

de leur fabrication, 274. Port de La Rochelle \*\*, 17.

Port-Royal \*, 185. Portrait de Jeanne-d'Arc à Ratisbonne, 119.

Porte de l'Acropole d'Arpino \*, Porte du château de Blois \*.

217. Porte taillée à Besançou \*, 261. Pothier, jurisconsulte \*, 399.

Poussin, sa murt \*, 137. Presse mécanique \*\*, 383.

Procession des pénitens blancs \*, 375. Production et consommation

des grains en France, 178. Progrès dans les sciences, 99. Puits de Moise à Dijon \*, 177. Pyramide (entrée de la grande) d'Egypte, 197.

Quai d'Orsay (édifice du), 330. Quelehs, aux Antilles, 214. Quintin Messis \*\*, 363.

Races d'animanx perdus \*, 203. Râpe à tabae \*, 48, 64. Raphael des chats (le), 168. Reconnaissance (de la), 258. Rene II , duc de Lorraine \*, 82. Renue \*, 100.

Renseignemens ethnographiques sur l'Asic, 75, 206, 302. République de Sau-Marino \*,

377, 378. Richard Cromwell en témoignage à Westminster-Hall, 127. Rocher de Shakspeare \*, 352. Rochers (singulière forme de),

Roitelet happé, son nid \*, 36. Rome (manière de compter l'heure à), 157.

Ruines du temple d'Apollon épicurien à Phigalie \*, 167. Rubruquis, voyagent français en 1253, 42, 66, 126.

Saint Charles Borromée, statue colossale dans l'Isola Bella en Italie \*, 72. Saint Christophe (vieille légende

\*, 404. de Saint-Étienne, église cathédrale

de Vienne en Autriche 153. Saint-Georges de Bocherville,

ég'ise \*\*, 316. Saint - Germain - l'Auxerrois , 383.

Saint-Male (vue et porte de) \*\*. 76, 132, 133, 134. Saint-Pierre de Rome \*\*, Sainte-Chapelle à Paris \*, 121

Sainte-Rosalie (fête de ) à Palerme , 199. Salien , prêtre de Mars \*, 391.

Sang (globules dn), 114. Sanglier (du) et du porc, 310. Sante (prix de la), 215.

Sarigues de Virginie \*, 240. Scean du roi Jean, grande charte d'Angleterre Sciences occultes, divination, chi:omancie \*\*\*\*, 123.

Serviteur de P. Huber, 199. Siècle de la reine Anne, 78, Sourds-muets, recherches statistiques . 106. Spectacle de la Fata-Morgana,

dans le golfe de Reggio 308

Statique, dynamique, poids des corps, 79

Statistique commerciale sur Alger, 3. Statuaire Chryséléphantine \*\*\*\*,

35. Stéréatypie, 407. Suisse de la rue aux Ours, 262

Sarcouff, corsaine français, 203. Système solaire (idée familiere du), 266,

Système de Ptolémée, de Go-pernic et de Tycho-Brahé \*\*,

3u6, 333, 362, 394. Système pénirentiaire \*, 391.

Tableau de Gérard Dow à Amsterdam, 175.

Tableau historique de l'art chez les Étrusques, 255, 350.

Tableaux sans personnages, 102. Talismans protecteurs de Constantinople, 235.

Tamarin , atbre \*\*, 359. Tapir de l'Inde \*, 215. Taret, ver rongenr \*, 173.

Temple du soleil, à Palmyre \*, 141. Temple ruine de Japiter Pan-

hellenins , dans l'île d'Egine \*\*\*, 233, Thermes de Julien, rue de la

Harpe, à Paris, 305, Thèsee, Scolpture du Parthé-non \*, 189.

l'intamate (opinion sur l'origine du mot), 191. Tipon Sath \*, 387.

Tombean de lieui-Hasan dans

l'Egypte moyenne \*, 198. Tombeau de Charles, duc de Bourbonnais, et d'Agnès de Bourgogne à Sonvigny \*,

Tombeau de François Ier, à Saint-Denis \*, 266.

Tombeaux royanx de Thèbes . 198. Tour de Montlhery \*, 36.

Tremblement de terre de Calabre en 1783 ", 95. Tumulte d'Amboise \*, 397.

Urne cinéraire découverte en 1834, près Pézenas \*, 311. Usages de la paille au moyen age, 3 18.

Vallée de Graisivandan, dans le Dauphine \*, 303. Varech (récolte du), 210.

Venise, son gouvernement, ses consuls, tribuns, doge, sa noblesse, 322.

Verre (altération dn), 175. Ville et port de Marseille \*, 166.

Vierge à la chaise, 405 et 407. Voitures à Naples \*, 257. Vue du château d'Edimbourg en Écosse \*, 321.

Vue exterieure et intérieure de Saint-Pierre à Rome \*\*, 292. Vues de Lyon, 157 Vue du mont Heela . 212.

Watteau \*\*, 380.

York (vue de la ville d') \*, 93.

Zal-zar, fils de Sam, 222,

## TABLE DES ARTICLES PAR ORDRE DE MATIÈRES.

#### ARGUMENT DE LA TABLE.

PENTURE. — NUMISMATIQUE.
ARGUITECTURE.
MUSIQUE.
THÉATRE.
POÉSIE. — VARIÉTÉS LITTÉRAIRES.
MORALE. — PENSÉES.

BIOGRAPHIE.
INSTITUTIONS, LÉGISLATION.
HISTOIRE, MŒURS, COUTUMES.
LANGUES, ECRITURES, ETYMOLOGIES.
VOYAGES, GEOGRAPHIE.

HISTOIRE NATURELLE.
CURIOSITÉS NATURELLES.
ASTRONOMIE ET MARINE.
VARIÉTÉS SCIENTIFIQUES
COMMERCE, INDUSTRIE, MÉGANIOCE.

PEINTURE.

TABLEAUN, FRESQUES, CROQUIS.

Musces da Louvre, écoles anciennes.— L'adoration des bergers par Josef de Ribers, dit l'Espazolet, 535, L'enfant pro ligue, par Lionello Spada, 301. Le jeune Mendlaut, par Murillo, 209. Le finneur, par Ostade, 264. L'accordee de village, nor Greuze, 195,

Exposition ac 1854.—Execution de Jane Grey, par Delaroche, 275. Mort du Poussin, par Granet, 157. Corps-degarde ture, par Decamps, 105. Seène de chiromantie, par Gigoux, 125. Vallee de Graisivaudan, par Giroux, 504. Exposition des ouvrages d'art, 114.

MUSÉES ÉTBANGERS, GALEBIES PARTICULIÈ-RES, CABINETS O'ESTAMPES, ETC

La Cène, par Léonardde Vinci, 243. Vierge à la chaise de Raphaél, 405. L'aurore, par Guido Renl, 541. Les avares, par Quintin Messis, 564. Traité de Penn avec les Indiens, par West, 529. Concert de Lomille, par Watteau, 389. Mahomet II. par Gentile Bellini, 289. Chien de Montargis, 89. Procession des pénitens blaucs 575. M. Goguelu, 252. Marriage à 1 mode, par Hogaeth, 250. Combat de coqs, par le même, 288. Caricatures, par Goya, 524. Masque de Napoleon, gravé par Galamatta, 545. Vicilles gravures sur bois : Saint Christophe, 404. Vielt de carte, 407.

Notice sur un tableau de Gérard Dow, à Amsterdam, 175. Tableaux sans personnages, 102. Sur un portrait de Jeanned'Are, 119.

Portraits, V. biographie.

#### SCULPTURE.

MARRES, BROXZES, IVORES, BOIS, ETG. Statuse anciennes et modernes,—Le rajunité a Persepoils, 545. Coloses de Memion, 83. Statuaire Chrysode, handine, 55. le Thèses et l'Isisus, an Pathenon, 189. Statusire Chrysode, handine, 55. le Thèses et l'Isisus, an Pathenon, 189. Statusire Chrysode, handine, 195. Status et l'Isisus, and Pathenon, 189. Status et l'America, 195. Aixle romaine, 556. Status de Moise, 195. Status de Borromes, 12. Paiuts de Moise, 177. Status de Louis XIV, 507.

Basi-eliefs anciens et modernes, etectures, curiosités, etc. — Bis-reliefs de Saint-Georges de Boeberville, 516. Prise d'Alexandre, bas-relief de l'Étoite, par Chiponolière, 172. Fronton de la Madeleine, par Lemaire, 92. Miséricor les és Saint-Spire, 148. Cohásee de Saint-Spire, 596. Erhecs de Charlemagne, 15. Rape à tabac, 48, 64. Le Jacquemart de Dijon, 79. La bara, char allegorique à Messine, 155. Le char de sainte-Rosalie a Pal-rum, 200. Joan d'Ilena, 55. Trente mille assicites de bois, 465. Bonteille du bourreau, 578. Cyppes, colonnes, tombeaux, etc. V. monumers. Nums mataque. — Notice sur le cabinet des médalles de Paris, 29. Vols coamis

dans re cabinet en 1804 et en 1851, 29.
Monnaies ouerovingiennes ou de la première race, 84, 166. Monnaies des rois d'Austrasie, 166, 167. Mondaires, 242. Monnaies de la seconde race, 566, 570.

## ARCHITECTURE. MONUMENS ANCIENS.

Monumens pélasginues Italie'), 5a8 Acropule d'Argino (Italie'), Indras Salahi à Ellora (Inte'), 6a. Temple d'Apollon Epiencius à Phygaile Grèce'), 168. Temple de Jupiter Painheleuns à Egue, plan, clévation Grèce', 255, 255. Ruines de Palmyre (Syrie'), 46. Thermes de Julien (France), 5o5. Colonne trajanc à Rome, 2o. Colonne de Pompee à Alexandri, 557.

dri., 557.
Monumens funéraires, 197, 511, 554. Tombeaux de Thèbes. Expre 1,198. Tombeau de Beni-Hussan (Egypte), 198. Cippes romains, 555. Urne cineraire deconverte à Pezénas en 1854, 511.

#### MONUMENS MODERNES.

Saint-Pierre de Rome, 292, 295. Saint-Georges de Bocherville, 516. Juhé de Saint-Elienne-du-Mon', 41. La Saint-Chapelle à Paris, 121. Saint-Elienne, eathedrale de Vienne (Allemagne', 155. Cathédrale de Strasbourz, 67. Abbaye de Port-Royal, 185. Abbaye de Saint-Martin d'Auchy, 9. Cathédrale de Mantes, 201. Eglise de la Madeleine à Paris, 49. Saint-Germain l'Auverrois, 585. Château d'Edimbourg Ecosse, 521. Château d'Edimbourg E

Château d'E limbourg Ecosse, 531, Château de Windsor (Angleterre), 4.Crosbyllall (Angleterre), 500. Tour de Monhlery, 56. Château de Tancarville, 180, Fort de Joux, 75. Château de Blois, 197, Château d'Anhouse 597. Porte tuille e de Besançin, 261. Palais-de Justice de Rouen, 199. Chambre des pairs, 97. Chambre dorée à Paris, 561. Hôtel de S ubise, 94. Edifice du quai d'Orsay, 550. Musee des Petits-Angustins, 263. Arc de Callon, 263. Cimetière au Caire, 369. Tombeau de Français re à Sant-Deuis, 266. Tombeau du duc Charles et d'Aquès de Bourgogne à Souvigny, 555. Pierre Immulaire de Quintin Messis, 565. Nouument funéraire de Desais, 25. Calome de Daubenton, 128. Elephant de la Bastille, 159. Bourse de Valence (Espagne) 548.

aison de Jeanne d'Arc. 45. Maison de François reraux Champs-Elysees à Paris, 265. Maison de maitre Adam, à Nevers, 276. Cont d'une maison du Caire, 249. Hermitage de Fribourg, 248. Douane de mer à Venise, 198.

#### MUSIQUE.

Instrumens de musique au MI- siècle, 51.
L'harmonie et la mélodie, 115, Des divers genres de composition musicale, 186. Des airs nationaux de differens peuples, 250. Ma mère, romance de mad. Pauline Duchambge, 252.

#### THÉATBE.

Il stoire de Polichinelle dans les temps anciens et modernes , 175. Mystère de saint Nicolas, 287. Mystère représente à Limnges, en 1556, 558. Mocalités, sotties, théâtre de l'hôtel de Bourgogne, théâtre de l'hôtel du Marais, 165. Theâtre de Mondor et de Tabarin, 267. Gros Guillaume, Gantlier Garguille, Turinpin, 164. Gnillot Garju Jodelet, 165. Capitaine Fracasse, 368. Briguelle, Jacquemin Jadot, le docteur, 269. Gandolin, 379. Histoire des ballets, 202, 215. M. et mad. Ballon, Blondi, la Sallé, la Camargo, Dupre, Vestris, 215. Episode du roi Léar, 552.

#### POÉSIE.

Vers métriques, vers timés, vers hlancs, 189. Le Chah Namé, poème persan de Fredouci, 222. Chant legisaque arabe, 147. Portrait et parure d'une jeune file javanaise, 255. Vers de Guillaume de Machault, 51. D'Eustach e Desch mps, 54. Mairiaige de Jaiquemau, 80. Epitaphe de Clement Marot, par Jodell, 305. Vers de maitre Adam. 275. 276. Vers de maitre Adam. 275. 276. Vers de Bonneville, 285. De la Monnoye, 559. C'Euvres de Milton, 71. Légende allemande de Hang, 71. Légende de saint Christophe, 404. Fable de Lessing, 185. Christophe Colomb, ballade de Klosytoek, 119. Chuvers du Tasse, 205, 219. Vers de Lemartine, 176. Le 5 mai, ode sur Napoléon, par Mauzoni, 291.

#### VARIÉTES LITTÉRAIRES.

Histoire comique des états et empire de la Lune, par Cyrano de Bergerae, 238, 350 Phisianteries de Nasir Eddin Khndja, 395. Nanfrage des enfans de Hent Her, roi d'Angleterre, 252. Bible de Souvigny, 75. B bis de saint Louis et Chorles V. 181. Lettre de Louis XIII enfant, 253. Le suisse de la rue aux Ours, 262. Chronogrammes, 59.

#### MORALE.

Iufluence des gravures, 2. L'hunnète enlant fait l'hom-ère homme, 54. Lectures en famille, 88. Heroisme d'un soldat à Sarrelouis, 94. Controverse chinoise, 102. Exprit d'ordre, 115. De l'amitié, 127. Durée de l'amitie, 279. L'instruction et l'education, 151. De l'eveccie du corps, 175. Pitu des nègres pour les oiseans, 182. De la raillerie, 191. Le serviteur de p. Huher, 199. Priv de la santé, 215. Des caresses dans la fimille, 247. De la conscience, 299. Système pénitentaire, 591.

ago. Système pénitentaire, 591
Pensées, — Agapet, 155. Beauchème, 155.
Charron, 220. Châteaubranet, 295.
Christine, 74. Colbert, 108. Corneille, 551. Diderot, 5, 181. Feuclon, 118. 274.
Fran kiin, 67, 142. Helvetins, 591. Juvenat, 256. Letourieur, 271. Lons XI, 365. Madame Maintenon, 120. Michel-Ange, 355. Molière, 122, 565. Montaigne, 299. Montesquiet, 514. Nicole, 258. Novatis, 226. Oxenstern, 191. Pas col. 35. 99. Plutarque, 175. Le cardinal de Retz, 20, 150. L. J. Ramssean, 151. Salamon, 425. Schiller, 548. Senèque, 175. Madame de Sevigue, 388. Shaks, peare, 87. Madame de Stafel, 47. has

Stassart, 203. Swift, 42, 159. Terence, 267. Thueydide, 163. Voltaire, 178. Vauvenargues, 108, 185, 187.

BIOGRAPHIE

Delaroche, 273. Goya, 525. Greuze, 195. Mind, 168. Murillo, 209. Ostade, 265. Poussin, 157. Quintin Messys, 565. Reni Guido), 540. Ribeira, dit l'Espagnolet, 555. Spada (Lionello), 501. Vinci Léonard, 245. Watteau, 569. Ponce Jacquio, 20. Milton, 51. Tasse, 205, 219. Klopstock, 110. Lamartine, 175. Adam, menuisiet, 275.

Bradley, 151. Coperaic, 591. Flamsteed, 151. Halley, 151. Kepler, 226, Legendre, 10. Maskehne, 178. Ptolémée, 559. Buffon, 127. Daubenton, 127. Hahneman (Homucopathie), 50. Huber, 199.

Bacon, 185. Mengt-Seu, 55, 102. Montaigne, 573. Barromee, 72. Pena, 529. Pestaluzzi. 59. Pothier, 599. Ango, 258. Auffredi, 555. Law, 270.

Ango, 258. Auffredi, 355. Law, 270.
Napolena, 47, 291, 346, Mahomel II, 89, Scanderberg, 290. Sobieski, 154. Soliman-le-Grand, 154. Toussaint-Louverture, 74. Cara Mustapha, 154. Charles-le-Téméraire, 81. Desaix, 212. Klèber, 272. Tippon Saib, 387. Louis XIV, 507. René de Lorraine, 81. Surconf, 295. Warwick, 275. Juan de Padilla, 514.

Jane Grey, 99. Reine Anne, 78. Stanislas de Lorraine, 81. Maisons nobles

de Venise, 525.

Abbé de la Marre, 251. Dominique de Vic, 271. Guy Patin, 91. Vatteville, 198. Acteurs, auteurs, v. théatre, musique. INSTITUTIONS, LEGISLATIONS.

Chevalerie, 55, 58, 129. Blason, 111, 194. Pairie en France, 146. Chambre des pairs, 97. Elats de 1560, 342. Etats de Blois, 217. Les cortès, 514. Président du conseil de Castille, 166. Affranchissement des communes, 255. Grande charte d'Augleterre, 51.

Des impôts en France. Contributions directes et indirectes, 13, 58, 70. De la loterle, 118. Enseignement du Groit, 22, Trentième anniversaire du Code civil, 11. Archives du rayaume, 9/s. Code ecclésiastique en Islande, 127. Les battus paient l'amende, 259.

Ecole d'enseignement mutuel, 45.

IIISTOIRE MŒURS ET COUTUMES. Seiges de Vienne en Antriche, 154. Siège de Nancy par Charles-le-Téméraire, \$1. Fourches Caudines, 154. Surprise du château de Dunbarton, 11. Les sires de Tancarville, 180. Histoire du château de Montlhèry, 56. Guerre de La Jacquerie, 229. Tumulte d'Amboise, 597. Procession des penitens blancs, 556. Histoire de Port-Royal, 185. Sièce de la reine Anne, 78. Livre d'Or de Venise, 522, 599. Mot de Richard Cromwel, 137. Chien de Montargis, 89. Enfans perdus de Neuf-Brisach, 465. Expublique des San-Marino, 577 et 596.

Jontes et tournois, 58, Armement d'un chevalier, De la danse, 202, 215, Danse à Mysore, 194, Basse-Bretagne : louages et fiançailles, 2/7; feux de la Saint-Jean, 71; luttes, 247, Fétes de la marque des taureaux à la teste, 215, Jen du cochon à Paris en 1425, 275, Fête de sainte Rosalie à Palerme, 200, Fête de la Varra à Messien, 156, Courses de thevaux libres à Rome, 1. Un divertisment à la cour de Russie, 168, Fête de Tamerlan, luxe des orientaux, 59.

Promenade du matin en Espagne , 155. Cléf des appartemens du roi en Espagne, 247 , Calesso à Naples, 257. Ecrivain public à Rome, 515. Mœurs des Arabes, 147. Talismans protecteurs de Constantinople , 235. Tacticiens dans l'armee turque, 105. Barbiers chinois, 166 Querelleuses, 578.

Des jardins chez les différens peuples, 47; Chevaux dépiquant le bled, 79. Usages de la paille au moyen áge, 518. Monument Inneraire à la Nouvelle-Hollande, 298. Portrait d'une beauté javanaise, 255. Murênes chez les Romains, 162. Dot d'une demoiselle russe, 144. Corsaires africains, 159. Echecs, 14.

LANGUES, ÉCRITURES, ETYMOLO-GIES.

Division generale des langues de l'Asie, 75. Langue hebraique, 267. Phénicienne, syriaque, chaldéenne, médique, arabique, 207. Spérimen de vingtun caractères asiatiques, 208. Langue abyssinique, 208. Caucasienne, persane, indienne, transgangétique, 502. Tartare, sibérienne, 505.

Décomposition de mots chinois , 154, Bibles de saint Louis et de Charles V, 181, Origine du mot paten , 105, du mot tintawarre, 191, du mot Dandin , 582, Murmurer , 185, Basilique , église , cathédrale , 255, Origine des noms propres en France, 517, Les battus patient l'amende , 258, Boire à tire-la-rigaud, 518, Bourguignons salés , 558, Le chien de Jean de Nivelle, 279. Faire des châteaus en Espagne, 115, Jean d'Hena, 575.

VOYAGES, GEOGRAPHIE.

Rubruquis, vieux voyageur français, 42, 66, 126. Voyage au pôle nord. Ross et Parry, 255.

Aumale, 9. Aigues-Murtes, 293. Hes d'Hyères, 250. Mantes, 201. Nancy, 81. La Rochelle. Soint-Malo (France), 76.35.
Bass-Rock (Ecosse), 115. Brock. Hollande), 151. Egripos , Euripus (Grèce), 87. Eurotas (Grece), 59. He de Wight (Angleterre), 272. Irlande, 211. Palmyre (Syrie), 142. Yorck (Angleterre), 22. Guadeloupe et Quetchs, 23.

IHSTOIRE NATURELLE. Utilité des classifications, marsupiaux,

édentés, monotrèmes, 259, 246, 277. Chien de Terre-Neuve, 555. Chiens de Peairies, 145. Lion, 567, Guépard, 119, Sarigues, 260. Chlamyphores, 277. Tapir de l'Inde, 216. Sauglier, Porc, 187 et 510. Chameau arabe, 55. Renne, 100.

Boue cachemire, 169. Baleine, 6, et 65. Oiseau serretaire, 12. Ilhou à clapier, 145. Oiseau moqueur, 519. Roitelet happé, 56. Aracari à tête bouciée, 225. Perroquets, 601. Pigeons voyageurs, 259. Casoars, 555. Cigogne blanche, 297. Dronte ou Dodo, 25.

poisson volant, 96. Crahes de l'île longue, 96. Coquilles diverses, 175. Cochenille, 150. Expériences microscopiques sur les insectes, 25, 162. Fascination des Serpens, 276.

Races d'animaux perdus, 203. Les fussiles 578.

Arbre à manne, 595. Arbre upas, 161. Bambou, 77. Cacauyer, 108. Cafe, 159. Caoutchou, 144. Chauvre, 65. Capitalication, 20. Figuier, 20. Nymphœa lotus, 281. Olivier, 52. Opium et pavol blane, 98. Tamarin, 559.

Association de chasseurs en Allemagne, 565. Chasse aux saugliers, 157. Chasse au miel en Amérique, 548. Chasse à Pours en Lithuanie, 295. Privilèges de chasse, 587. Combats d'animatic dans File de Java, 179. Diminution du poisson dans la Seine, 245.

CURIOSITÉS NATURELLES. Mont Ilcela (Islande), 211. Pic d'Adam

(Ceylan), 555.

Grotte de Napoléon à Ajaccia, 47. Grottes de Crozon près de Brest, 518. Caveraes de St.-Pierre, 182. Cuves de Sassenage en Dauphiné, 505. Bass-Rock (Ecosse), 113. Les aiguilles dans la baie Seratchell, 272. Rocher de Shakspeare en Angleterre, 552. Singulières formes de tochers, 11. Pont naturel de l'Ieonouzo, 295.

Tremblement de terre en Calabre, 95 Blauses sur la côte des Landes, 159. La fata Morgana en Sicile, 509. La gelée

dans les forêts du nord, 351.
De quelques nains cclèbres, 171. Barbe du voyageur Saint-John, 524. Fascination des sernens, 276.

#### ASTRONOMIE ET MARINE.

bléc familière du système solaire, 267, Systèmes de Ptolèméc, Copernie et Trithu-Brahé, 366, 538, 552 553. Lois de Kepler, 227, Manière de compter l'heure a Bome, 153. Proverbe: à S'e-Luce d'un saut de puce, 299. Utilité des éclipses pour la chromologie, 54. Observatoire de Greenwich, 151.

Pêche de la baleine, 6, 65. Pêche de la morue, 122. Pêche à la ligne en mer, 74. Pêche du corail, 299.

Port de La Rochelle, 19. Port de Saint-Malo, 76 et 152.

Eclairage des phares, phare d'Eddystone, 255, 191. Mouvement des vagues, 6. Navigation au pôle nord, 257. Spectacle de la mer, 47. Galères de Venise, 505. Jonque chinoise,

Galères de Venise, 503. Jonque chinoise, 241. Le corsaire Surcouf, 293.

#### VARIÉTÉS SCIENTIFIQUES.

Ductrine homœopathique d'halmemam, 50. Théorie du contraste dans les conleurs, d'après les travaux de M. Chevreul, 65, 90, 95. Formes diverses de la neige, neige rouge, 192. Travaux mathematiques de Legendre, 10. Eclairage des phares, 285. Expériences microscopiques, 25, 162. Sciences occultes, divination, chiromancie, 125.

Progrès dans les sciences, 99. Statique, dynamique, poilds des corps, 79. Durtilité de l'or, 72. Cuiver rouge, cuivre jaune, laiton, 106. Lapis Luzull, 179. Altération du verre, 175. Clepydre, 88. Air corrompu, 55. Formes diverses des donts, 106. Cloubles du same, 116.

des dents., 149. Globules du sang., 114 Faits relatifs aux sourds-muelts; statistique, 106. Proportions des naissances, des mariages et des décès en France, statistique, 15. Terrain employé à du culture en France, statistique, 56.

#### COMMERCE, INDUSTRIE, MÉCA-NIQUE.

Commerce des grains en France, 178. Commerce d'Alger, 5. Commerce de Marseille, 195. Commerce de Saint-Malo, 154. Commerce dans l'Archipel Indien, 511. Agiotages, banques de Law de Lawviston, 270, 511. Commerce da corail, 299. Péches, voir marine. Auffredy, commerçant à La Rochelle, 555. Ango, commerçant à Dieppe, 258.

Expositions de l'industrie française, 158. Industrie de Lyon, 156. Introduction des cachemires en Europe, 170. Fabrication des étoffes de lame, 45. Teinture de cohenille, 30 culture à Alger, 150. Industrie minérale en Espagne, 262. Fabrication des porcelaines, 274. Récolte du varech en Bretagne, 210.

Chemins de fer, 27 et 61. Ponts suspendus, 557, Description génerale des furges, fonderies et cristallerie du Greuzot, 237, Dérants relatifs à la publication du magain Pittoresque: Fabrication du papier, 105, 142. Fonderie de caractères d'imprimerie, 226, Compositeuts, 279, Correction des épreuves, 513. Vue générale d'une imprimerie, 545. Presse nécanique, 555. Gravure sur bois, 465, Steréotypie, 407 Automate, joueur d'échec, 155.

ERRATA, 48, 88, 224, 510



# MAGASIN PITTORESQUE

PUBLIE PAR LIVRAISONS MENSUELLES.

Le Comité central d'instruction primaire de la ville de Paris a placé le MAGASIN PITTORESQUE sur la liste des ouvrages propres à être donnés en Prix dans les Écoles primaires et supérieures et dans les classes d'adultes.

Le Magasin forme chaque année un volume de 412 pages, composé de 12 numéros mensuels contenant 300 gravures environ et la matière de huit forts volumes in-8.

On peut s'abonner aux années antérieures, de manière à recevoir mensuellement un volume complet ou un numéro. On arriverait ainsi en peu de temps à complèter la collection entière.

#### 22 VOLUMES SONT EN VENTE (1833-1854).

On peut acheter chaque volume séparément.

Prix du volume broché, 6 fr.; Expédié par la poste, 7 fr. 50 cent. Prix du volume relié a l'anglaise, 7 fr. 50 cent. (La poste ne se charge pas des volumes reliés.)

Toutes les années du Magasin pittoresque ayant été réimprimées avec le même soin et sur le même papier que le nouveau volume, et les fautes ayant été corrigées à la suite d'une révision trés-attentive, les nouvelles collections offrent à la fois un texte correct et une parsaite unisormité quant à la condition matérielle.

On peut s'abonner, à compter du 1er janvier ou du 1er juillet, pour un an ou pour six mois.

#### LIVRAISONS ENVOYÉES RÉUNIES à la fin de chaque mois.

PARIS.

DÉPARTEMENTS (par la poste).

Pour un an. . . . 6 fr. | Pour six mois . . . 3 fr. | Pour un an. . . 7 fr. 50 | Pour six mois . 3 fr. 80

Pour prix de l'abonnement, il faut envoyer un mandat sur la poste, sur le Trésor ou sur un banquier de Paris. (Les lettres et envois d'argent non offronchis ne peuvent être reçus.)

#### Burcaux, rue Jacob, 30, à Paris.

On souscrit aussi, dans les départements et à l'étranger, chez les principaux libraires et dans les cabinets de lecture (sous leur propre responsabilité).

## ALMANACH DU MAGASIN PITTORESQUE

LES ANNÉES 1851 A 1855 SONT EN VENTE.

Aucune des gravures et aucun des articles n'ont été publiés dans le Magasin pittoresque.

On peut se procurer des aujourd'hui ces Almanachs :

Séparément, en une brochure de 64 pages, ornée d'un très-grand nombre de vignettes imprimées sur très-beau papier avec le même soin que celles du Magasin pittoresque;
Ou réunis en collection, formant une jolie brochure qui contiendra tous les Almanachs déjà parus, ou le nombre

désigné par les acheteurs.

PRIX D'UN ALMANACII, 50 CENTIMES. - FRANCO PAR LA POSTE, 75 CENTIMES.

Les Almanachs réunis en une brochure se payent également 50 centimes chacun, et franco par la poste, 75 centimes.

TABLE ALPHABÉTIQUE ET MÉTHODIQUE DES VINCT PREMIÈRES ANNÉES DU Magasin pittoresque, suivie de la liste des rédacteurs, des dessinateurs et des graveurs.

Cette Table, niotspensable à toutes les personnes qui possèdent les vingt premières années, satisfait immédiatement à toutes les recherches de simple détail, aussi lien qu'à buttes celles qui peuvent être faites dans une partie déterminée de l'histoire, de la science et de l'art. Elle forme un volume sem-blable à ceux du Magasin pittoresque. Le prix en est le mêmes:—6 frants en feuilles ou broché pour Paris; — 7 fr. 50 cent, puur les départements.

VOYAGEURS ANCIENS ET MODERNES, OU CHOIX DES RELATIONS DE VOYACES LES PLUS INTÉRESSANTES, depuis les lemps les plus éloignés jusqu'au dix-neuvième siècle; avec notices biugra-phiques et indications d'iconographie et de bibliographie, par phiques et indica M. Ed. Charton.

Cet ouvrage comprendra un très-grand nombre de gravures donnant la re-présentation fidèle des pays, monuments, usages, costumes, etc., décrits par les v.yageurs.

Le tome l'v. contennant les relations des Voyageurs aouens, depuis le cin-quitime siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la chule de l'empire d'Octodent, est eo vente. Le tome l'l Voyageurs du moyen âge) paraîtra le 4" décembre 4854. Pris de chaque volume, très-grand in-8 de 300 pages, contennant 400 gravures mèlées au teate, 6 francs; — ou i fr. 50 cent. par livraison de 100 pages.

LA CASE DE L'ONCLE TOM, traduction nouvelle par OLD Nick et Adolepie Joanne, précédée d'un portrait et de la hiographie de l'auteur, ornée d'un grand nombre de gravures d'après les dessins de George Cruikshank, suivie de poésies composées par des nègres et d'une notice sur la colonie de Liberia; — Imprimée par les presses du Magasin pittoresque.

Beau volume in-8 de près de 600 pages. — Prix, 6 fr. Franco par la poste, 7 fr. 50 cent.

LA CLEF DE LA CASE de l'oncle Tom, ouvrage nouveau de mistress Hannier Beechen Stowe, traduit par Old Nick et Ad. Joanne. Seute traduction autorisée en France. — I vol in-8. Prix, 6 francs. Franco par la poste, 7 fr. 50 cent.

Ce nouvel ouvrage de misiress Stawe et la suite et le développement de la Case de l'oncle Tom. De nouveaux drames touchants ou terribles s'y deraulent soous la plume de l'auteur; et es d'armais soul puet-tery plus fomourants encore parce que, cette fois, ils n'ont absulument rien d'imaginaire. L'Oncle Tou-revele les faits, la Clef les confirme et les prouch

Aux Bureaux du MAGASIN PITTORESQUE,

30, rue Jacob, à Paris.